

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

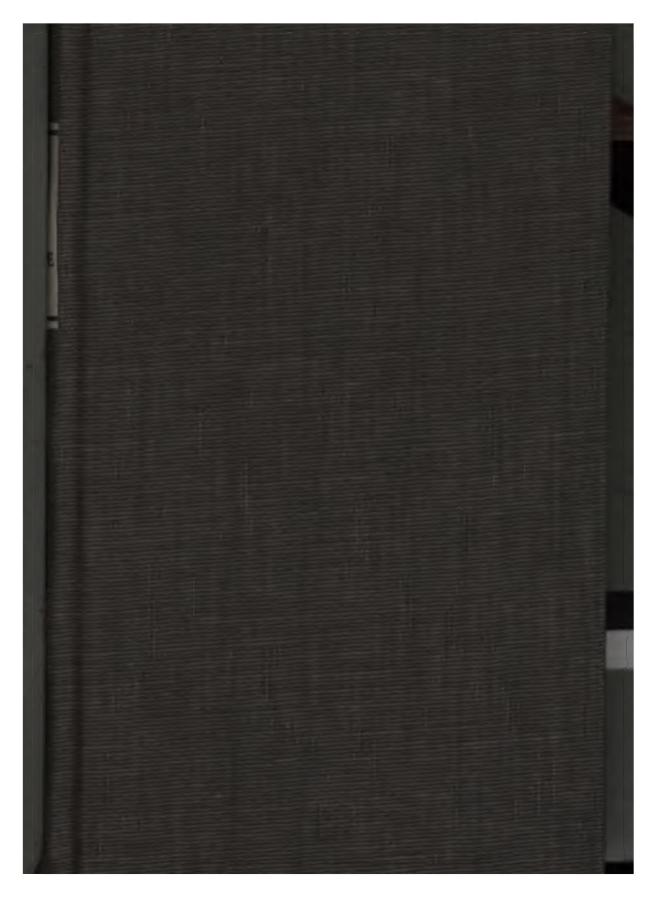





|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



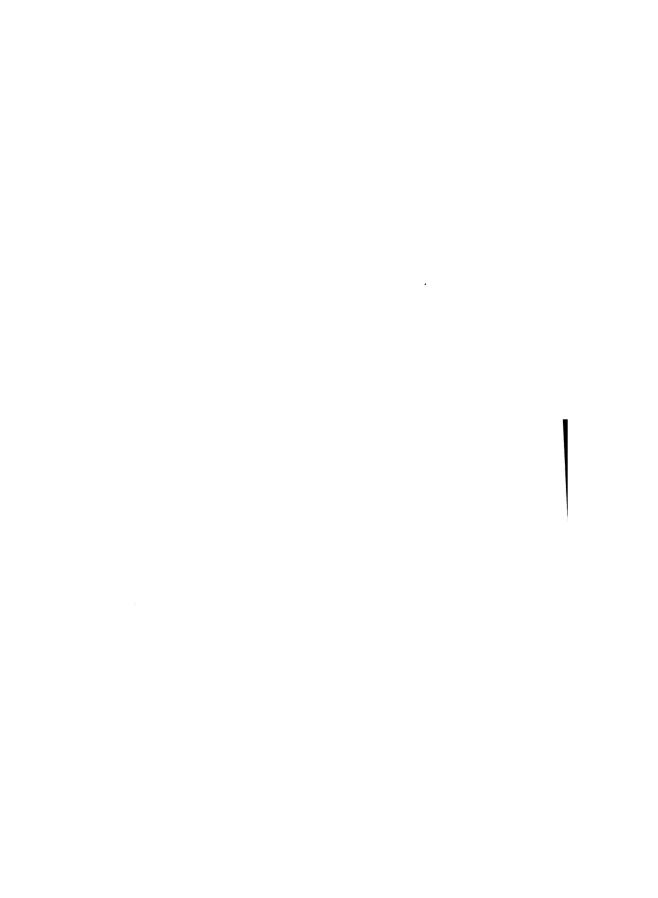

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |

# MISTOIRE PITTORESQUE DE TOUS LES PEUPLES,

Depuis les timps les plus reculés jusqu'à nos jours.

### HISTOIRE

DE

# LA TERRE SAINTE,

PAR M. L'ARRÉ MARTIN.

DAPRÉS LES OUTRAGES

DE BERRYYER, CHATEAUBRIAND, MICHAUD, LAMARTINE, ETC.

33 Gravores gur acien.

PARIS.
P. DUMENIL, ÉDITEUR.

1811



## HISTOIRE DE TOUS LES PEUPLES.

TOME PREMIER.

HISTOIRE DE LA TERRE-SAINTE



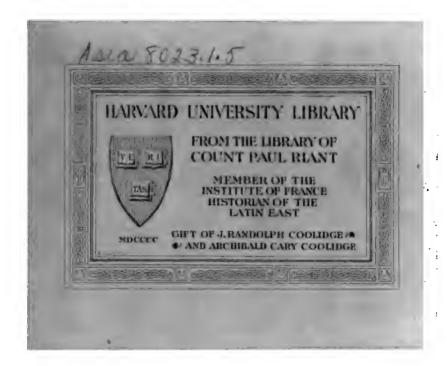

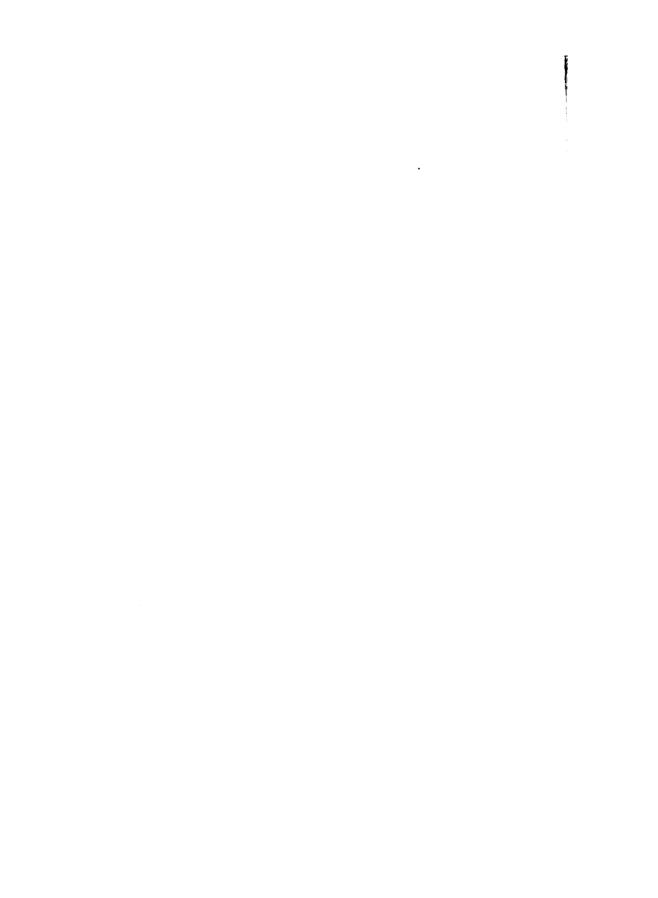

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |

# HISTOIRE PITTORBSQUE DE TOUS LES PEUPLES,

Depuis les timps les plus reculés jusqu'à nos jours.

## HISTOIRE

DE

# LA TERRE SAINTE,

PAR M. L'ABBÉ MARTIN,

DAPRÉS LES OUTRAGES

DE BERRUYER, CHATEAUBRIAND, MICHAUD, LAMARTINE, ETC.

33 Gravures sur acier.

PARIS. p. dumėnių, ėditeur.

1811

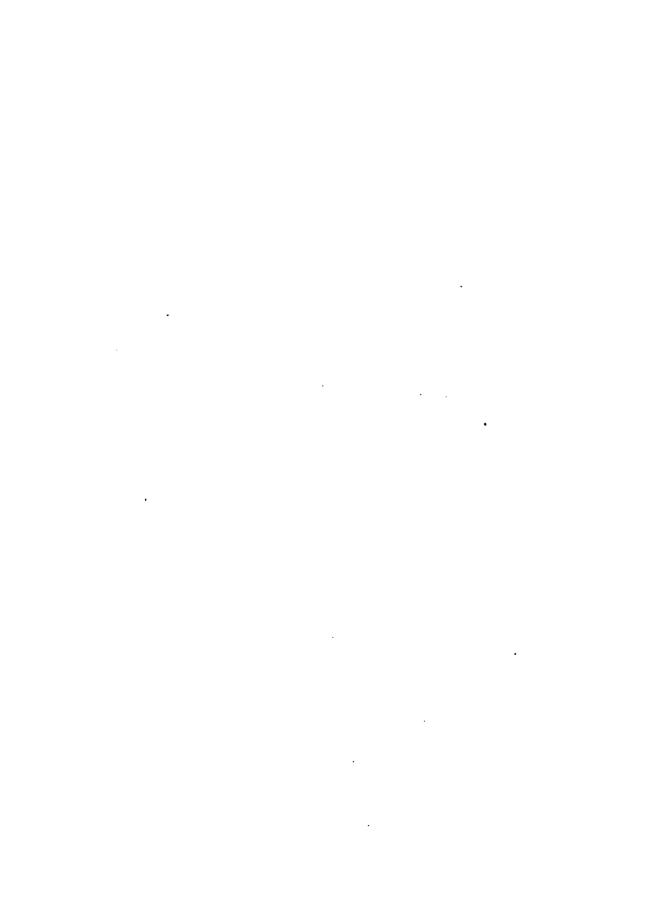

## HISTOIRE DE TOUS LES PEUPLES.

TOME PREMIER.

HISTOIRE DE LA TERRE-SAINTE

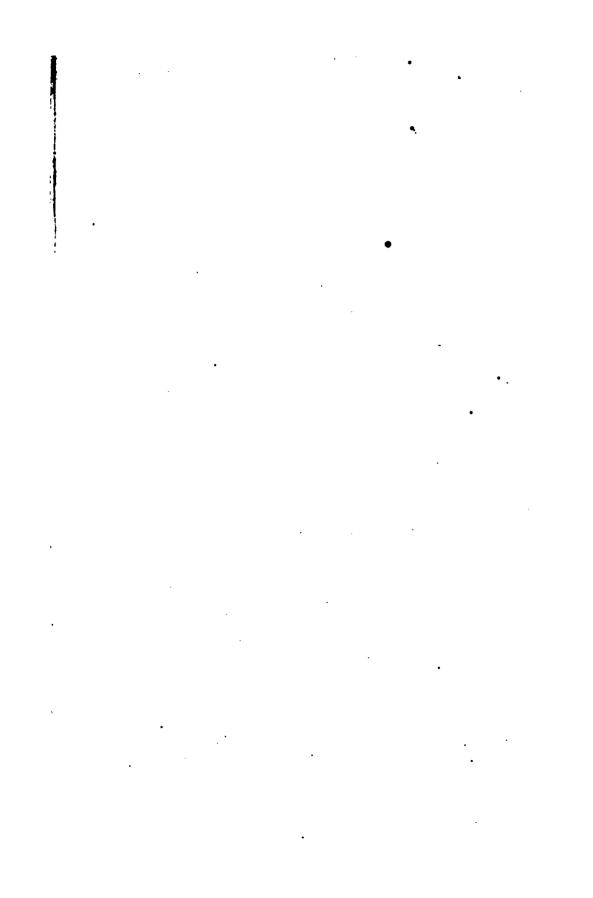

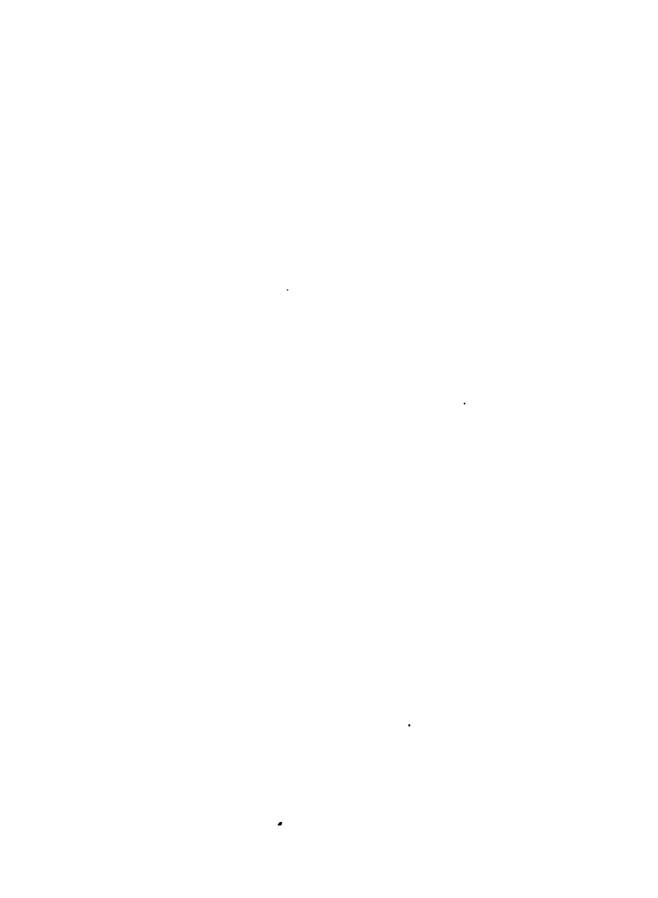



L'ARCHE DE NOË

TEMPS CAMPE

# HISTOIRE

DE LA

# TERRE-SAINTE

Depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours,

### d'apres les envrages et les travaux

DE BERBUYER, RELAND, MICHAELIS, RICHORN, HERDER, BASNAGE.
PRIDEAUX, REMOND, BAUÉR, J.-J. HESS, CHATEAUBRIAND, MICHAUD.
POUJOULAT, LAMARTINE, ETC., ETC.;



OUTRIGE ORNE

d'environ 33 belles planches graves sur acter, représentant, pour la partie ancienne, le Tabernacie, l'Arche d'Alliance, l'Autei des Parfuns, les Costumes des Grands-Prétres, des Prêtres et des Lévites, etc., et pour la partie mederne, les Costumes des habitants actuels de la Palestine, aims que les Vues de Jorusalem, du Spint-Sepulere, du Mont Sien, de Bethleem, etc., etc.



## PARIS.

IMPRIMERIE DE BÉTHUNE ET PLON.



### Harvard College Library

Right voluntion
Gureau, P., 181, hecofidge
and Jr. Louitt Cry Coolidge
Francis less.

MICROFILMED AT HARVARD

OU

## HISTOIRE DE TOUS LES PEUPLES

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS

JUSOU'A MOS JOURS.

### HISTOIRE

## LA TERRE SAINTE

OU PALESTINE.

religieux Peuple de Dieu, composèrent pen- triarches, et leur existence, le plus souvent sous Moise, que les Hébreux forment vrai- deux premiers âges. ment un peuple. Durant les trois premiers

Les Hébreux, nommés par les écrivains Ages, ils vivaient sous la direction de pas dant les premiers siècles plutôt une famille nomade, surtout pendant les deux premiers qu'une nation. Leur histoire, depuis la créa- Ages, était celle des pasteurs. A partir d'Ation jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, est braham, sous le troisième âge, leur vie paidivisée en six principales époques que l'on sible sut remplacée par une suite d'événeappelle les six ages du monde. Mais c'est dans ments importants, qui seront développés le cours de la troisième époque sculement, après que nous aurons fait connaître les

#### PREMIER AGE DU MONDE.

la Création du Monde, 4004 one evant J.-C., jusqu'eu Deluge, 2346 ans event J.-C., 1656 one après la Gréation.

des humains, son traisième fils Seth, Enos vécurent les premiers hommes, dont les Héson petit-file, Calman file de ce dernier, Ma- breux tirent leur origine. Trois faits gravus, hiesi, Jared, Hénoch, Mathusala, Lamech placés au commencement et à la fin de cette BAST. SAUNTE.

Pendant cet âge, Adam, appelé le père et Noë furent les patriarches sous lesquels

longue période, rompent l'uniformité de sa marche.

La Bible commence l'histoire de l'espèce humaine par la faute du premier homme et son expulsion du paradis terrestre; elle attribue ensuite le premier crime commis sur la terre, le meurtre d'un frère, à Caïn, fils the d'Adam, qui, s'abandonnant à un violent accès de jalousie, fit périr Abel, et fut frappé de la colère céleste.

Quinze cent vingt-huit ans après, lorsque Dieu, suivant l'Écriture, résolut d'anéantir dans un déluge universel tout ce qui existait sur la terre, ce fut Noë qu'il choisit pour perpétuer l'espèce humaine et pour conserver un couple d'animaux de chaque race; il lui ordonna donc de construire une arche, et de s'y rensermer avec sa samille et les êtres qui devaient échapper au désastre, puis il les préserva de tout malheur pendant les quarante jours que dura la pluie et pendant l'inondation, dont la durée se prolongea pendant un an.

#### SECOND AGE DU MONDE.

Depuis le Déluge, l'an du monde 1656, avant J.-C. 2348 ans, jusqu'à la naissance d'Abraham, l'an du monde 2083, avant J.-C. 1291.

Les trois fils de Noë, Sem, Cham et Japhet, se partagèrent la terre, et furent la souche des différents peuples qui habitent les diverses parties du monde.

L'Écriture indique, comme ayant eu lieu avant la séparation des descendants des fils de Noë, la tentative d'édifier une tour qui devait s'élever jusqu'au ciel. Cette tour reçut le nom de Babel ou confusion, parce que, durant sa construction, le langage des travailleurs fut tout-à-coup remplacé par une multitude d'idiômes qui les empêchèrent de s'entendre, les forcèrent à abandonner leux entreprise, et les déterminèrent à se répandre sur-le-champ dans les divers pays où chacun porta la nouvelle langue qu'il parlait.

#### TROISIÈME AGE DU MONDE.

Depuis la vocation d'Abraham , l'an du monde 2083, avant J.-C. 1921 ans, jusqu'à la mort de Moise, l'an du monde 2553, avant J.-C. 1451 ans,

Àbraham, qui appartenait à la dixième génération des descendants de Noë, choisi par le Seigneur, suivant la Bible, pour former la tige d'un grand peuple, abandonna Ur en Chaldée et vint s'établir dans le pays de Chanaan, entre Haï et Bethel. La famine l'ayant contraint d'aller en Égypte, où régnait Pharaon, il revint bientôt au lieu qu'il avait quitté; puis il occupa la vallée de Mambré, fit alliance avec les peuples qui habitaient le même pays, combattit les rois de Sodôme, de Gomorrhe, d'Adama, de Séboïm et de Bala ou Ségor, leur reprit tout ce qu'ils avaient enlevé aux rois ses alliés, et les mit

en fuite. Après cette victoire, il offrit un sacrifice au Seigneur, qui le plongea dans la sommeil, lui apparut en songe, et lui prédit que malgré son âge avancé il aurait plusieurs enfants, que ses descendants seraient pendant quatre cents ans réduits en servitude et plongés dans l'affliction sur une terre étrangère, mais que la quatrième génération de ses enfants reviendrait comblée de biens dans le pays qu'il habitait. Il lui ordonna ensuite de soumettre à la circoncision tous les individus mâles de sa famille et de sa maison. L'Écriture place à la même époque la destruction de Sodôme et de Gomorrhe, qui furent dé-

vardes ner une pluje de feu en punition des iniquités de leurs habitants. Abraham était arrivé depuis dix sas dons le pays de Chanam lorsqu'il cut un fils qu'il appela Ismaël, et dont la mère, nommée Agar, était une Égyptionne servante de sa semme Sara, Quaterze années plus tard, lorsqu'il comptait cont ans et se semme Sara quatre vingtoure ans, celle-ci lui donna un autre fils qui rocut le nom d'Isaac, C'est ce fils que le Seignear hai ordenna d'immoler, et dont le sacrifice allait s'accomplir, lorsque Dieu, satisseit de son obéissance, arrêta son bras. Imac, marié peu de temps avant la mort de son père à Rebecca, fille de Batuel, neveu d'Abraham, donna naissance à Esait et à Jaend, qui vinrent su monde le même jour. Jacob, qui était le plus jeune, se fit d'abord cider le droit d'atnesse de son frère, et plus tard, avant obtenu per surprise de son pere, devenu avengle, la bénédiction que colui-ci destinoit à Essi, il sut obligé, pour se soustraire à la colère de ce dermir. de se rendre en Mésopotamie, auprès de son eucle Labon, frère de Rebecca. Il democra vingt ans avec lui, et épousa ses doux filles Lia et Rachel. La première lui donne six fils et la seconde lui en donna doux, Joseph et Benjamiu; celui-ci était le duraier de tous ses cufants. Il avait eu aussi quatre fils de Bola et de Zelpha, servantes do ses deux femmes, ce qui lui composa une faauthe de douze fils. Le Seigneur lui apparut de nouveau lorsqu'il revenait dans le pays de Chanasa, le bénit, et changes son nom en eclai d'Israël, qui fut plus tard celui du prople juif. Il s'orrêta à Salem, ville de la serre de Channan, où sa fille Dina, qu'il avait esse de Lia, fut enlevée par Sichem, fils d'Homor, prince du pays. Sichem offrit enmite d'épouser Dina, et une alliance fut conder avec Hemor, son fils et les leurs, qui enamentirent à être circoncis; mais trois jours apres l'accomplissement de cette condition, on et Lévi, fils de Jacob, parcoururent la ville l'épée à la main, tuèrent tous les hommes, pillèrent et saccagirent toutes leurs propriétés, commenèrent les femmes et les ats, arrachèrent leur seur de la maison & Sichen, et vengtrent einei l'affront qui

lui avait été fait. Après un tel événement, Jacob, contraint d'abandonner ces lieux, se rendit près de la ville d'Ephrata, appelée depuis Bethléem, où Rachel donna le jour à Benjamin et mourut. Son mari renferma ses restes dans un tombeau, et bientôt après, étant arrivé dans la vallée de Mambré, il eut à rendre les mêmes devoirs à la dépouille mortelle de son père Isaac (1).

Esaü, appelé aussi Edom, sortit alors des pays de Chanaan, se retira sur la montagne de Sétr, et eut une nombreuse postérité appelée peuple Iduméen. Les enfants de Sétr, qui habitaient le même pays, et chez lesquels Esaü et ses fils choisirent des femmes, curent des rois qui gouvernèrent le pays d'Edom, avant que les enfants d'Israèl enssent euxmèmes un roi. Ces rois furent Béla, Johad, Husam, Adad, Semela, Saül, Balanan et Adar. Les descendants d'Esaü, qui furent placés à la tête de la nation qui était née de lui, sont Thamna, Alva, Jetheth, Oolibama, Ela, Phinon, Cenez, Theman, Mabsard, Magdiel et Hiram.

Jacob, qui sera désormais appelé Israël. était resté dans la terre de Chanaan. Il portait à son fils Joseph l'affection la plus vive, et excitait, par la préférence qu'il lui accordait, la haine et l'envie de ses antres enfants. Cette baine fut encore augmentée par la révélation que Joseph, agé de seise ans, fit à son père d'un grand crime commis par ses frères, et ensuite par la connaissance qu'il donna à ceux-ci de deux songes qui l'avaient frappé. Dans le premier, étant à lier des gerbes, il avait vu celle qu'il tenait se lever, tandis que celles de ses frères s'inclinaient en signe d'adoration devant la sienne. Dans l'autre songe, c'était le soleil, la lune et onze étoiles qui l'adoraient; ce qui semblait présager qu'il serait un jour adoré par son père, sa mère et ses frères. Ces dorniers dissimulaient cependant l'aversion qu'ils lui avaient vouce; mais Joseph, ayant été envoyé près d'eux pour voir s'il ne leur était rien arrivé d'extraordinaire et si les troupeaux qu'ils gardaient alors dans le pays de Sichem étaient en bon état, ils résolurent

(1) An da monde 2288, avant J.-C. 1716.

de le tuer. Ruben, l'un d'eux, qui voulait le sauver, les détourna de ce dessein et les engagea à le jeter dans une citerne desséchée, d'où il espérait pouvoir le tirer pour ·le rendre à son père. Ce conseil fut suivi; mais bientôt des marchands Ismaëlites qui portaient des parfums en Egypte, ayant passé dans ce lieu, Juda proposa à ses frères de faire sortir Joseph de la citerne et de le vendre à ces marchands, qui consentirent à l'acheter moyennant vingt pièces d'argent, et l'emmenèrent en Egypte. Sa robe fut ensuite trempée dans le sang d'un chevreau et envoyée à son père, qui, ne doutant pas qu'il eût été dévoré par une bête féroce, s'abandonna à la plus violente douleur.

Joseph, conduit en Egypte par les marchands, fut vendu à Putiphar, général des armées de Pharaon et l'un des premiers officiers de la cour de ce prince. Comme, suivant l'écriture, le seigneur était avec Joseph et le faisait réussir en toutes choses, il obtint bientôt la faveur de son maître, qui le mit à la tête de sa maison et voulut que tout fût soumis à sa direction; aussi les produits des biens de celui-ci augmentèrent-ils de la manière la plus remarquable. Mais la fortune de Joseph sut tout-à-coup renversée; il était à peine âgé de vingt-sept ans et réunissait la beauté de la figure à celle de la taille; la femme de Putiphar conçut pour lui la plus ardente passion, lui en sit l'aveu, et l'engagea à trahir son mattre. Mais il sut résister aux collicitations dont il était l'objet; cependant l'épouse coupable, dont la passion semblait s'accroître encore par la résistance qu'elle éprouvait, ne cessait de poursuivre Joseph, et, ne pouvant le retenir près d'elle, ses instances devenaient de plus en plus vives; enfin un jour, voulant absolument l'empêcher de s'éloigner, elle le saisit par son manteau. mais il laissa le manteau entre ses mains ct s'ensuit. L'humiliation que venait d'éprouver la semme de Putiphar, la remplit de sureur, et. la haine succédant à l'amour, elle résolut de perdre celui qu'elle n'avait pu sé-Juire: elle l'accusa donc d'avoir tenté de lui faire violence, et montrant le manteau qu'elle disait lui voir arraché en luttant pour re-

pousser ses odicuses tentatives, elle s'en fit une arme contre lui. Putiphar se laissa tromper par ce récit mensonger et fit jeter Joseph en prison. Mais le gouverneur de la prison adoucit sa captivité et l'attacha an service du grand-échanson et du grand-panetier de Pharaon, que ce prince avait fait incarcérer. Après une détention assez longue, ces deux officiers eurent, dans une même nuit, deux songes dissérents, et Joseph, auquel ils les racontèrent, prédit au premier que dans trois jours il rentrerait en grace auprès du roi et serait rétabli dans sa charge; et au second, qu'après le même temps il serait livré au supplice; il pria ensuite le grand-échanson, lorsqu'il aurait repris ses fonctions à la cour, de se souvenir de lui et d'intercéder auprès du prince pour lui faire rendre la liberté. Les prédictions de Joseph s'accomplirent exactement; mais le grandéchanson, qui n'avait plus rien à désirer, oublia pendant deux ans son compagnon de captivité, et se le rappela seulement à l'occasion de deux songes qu'avait eus Pharaon et qui inquiétaient ce prince. Se souvenant alors de la promesse qu'il avait faite, et voulant réparer la négligence qu'il avait à se reprocher. il s'empressa de raconter au roi ce qui avait précédé sa sortie de prison, et, sur la foi de ca récit, Joseph vit se terminer sa captivité et fut conduit à la cour. Pharaon lui demande ce que signifiaient les deux songes qui excitaient une agitation aussi vive dans son esprit, et dont aucun devin n'avait pu interpréter le sens. Dans le premier, dit le roi, je croyais être sur le bord du Nil, d'où je vis sortir sept vaches fort belies et très-grasses. qui se mirent à pattre dans des marécages; bientôt après, le même fleuve jeta sur sa rive sept autres vaches d'une maigreur effrayante qui dévorèrent les premières sans que leur voracilé parût en aucune manière apaisée, et sans que leur maigreur diminuât. M'étant éveillé, je ne tardai pas à retomber dans le sommeil, et je vis, dans un autre songe, sent épis remplis de grain de la plus belle apparence et sortant d'une même tige, qui furent dévorés par un pareil nombre d'épis maigres et desséchés. Joseph reconnut que ces deux songes devaient recevoir une même interpré-



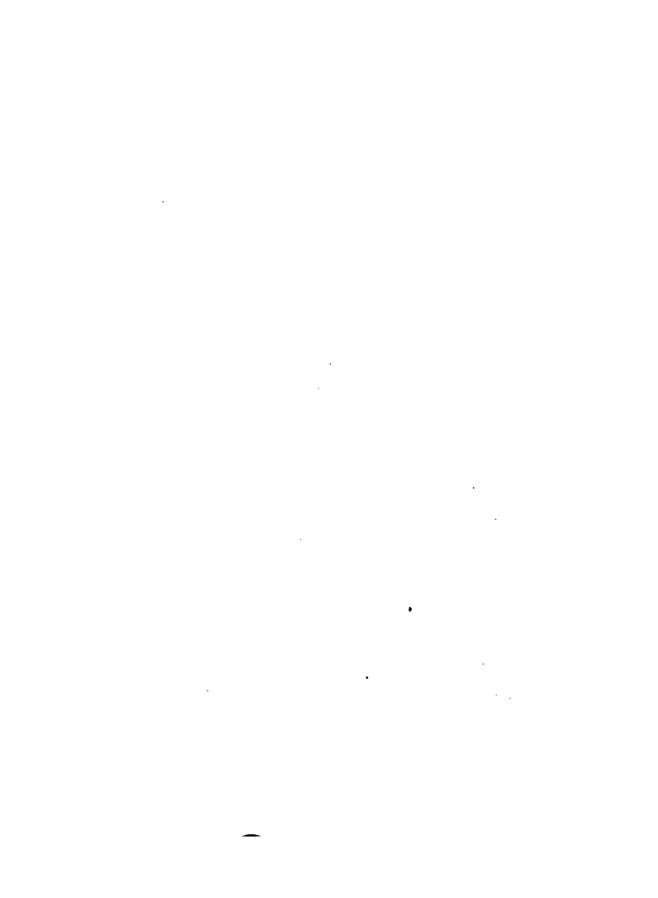

tation, et que, si Dieu avait répété un promier avertissement, c'était afin de mieux montrer que sa volonté était irrévocablement fixée. Les sept épis si remplis de grain, comme les sept vaches grasses, présageaient sept années d'une sertilité extrême qui répandraient partout l'abondance, et qui devaient Atre suivies de sept années de stérilité qui absorberaient les produits des années précédentes et porteraient de tous côtés la famine. La prudence conseillait donc de confier l'administration de l'Égypte à un homme qui, pendant les années d'abondance, aidé d'offitiers placés dans chaque province, réunirait dans de vastes dépôts tous les grains qui ne seraient pas indispensables à la consommation, et formerait ainsi des amas assez considerables pour suffire aux besoins que feraient mettre les temps de désastre. Cette explication et le conseil dont elle était suivie inspirèrent à Pharaon la y us grande confiance pour Joseph, et, pensant qu'il ne trouverait personne plus capable que lui de réaliser co cu'il lui semblait utile de faire, il lui donna l'intendance générale du royaume, le combia de faveurs, et lui fit épouser Aseneth, fille de Pulisher, prêtre d'Héliopolis, qui le rendit père de Manaues et d'Ephraim (1).

Les sept années d'abondance sournirent à Joseph les movens de faire d'immenses réserves. et, lorsque la famine eut commencé à se faire sentir, les greniers furent ouverts, et les Égyptiens purent acheter le blé dont ils avaient un si pressant besoin. Mais la disette n'existait pas sculement en Égypte, ce fléau, qui s'étendait à tous les pays voisins, avait atteint la terre de Chanaan, et Jacob fut chlige d'envoyer tous ses fils, à l'exception de Benjamin, chercher du blé dans le seul codroit qui pouvait en sournir. Les fils d'Israil se présentèrent donc devant Joseph. qu'ils ne pouvaient reconnaître au milieu de la grandeur dont il était environné; mais colui-ri les reconnut à l'instant, et, feignant de **les prendre** pour des espions, les fit mettre en prison. Après trois jours de captivité, il les At conduire devant lui, et eut peine à retenir ses larmes en les entendent attribuer les maux qu'ils soulfraient au crime dont ils s'étaient rendus compables envers leur frère Joseph. dont la mort leur semblait certaine; il les interrogea sur leur famille, puis il leur rendit la liberté, leur fit distribuer le blé qui leur était nécessaire, et leur permit de le porter à leurs parents; mais il me leur accorda cette grâce qu'à la condition qu'ils reviendraient et lui ameneraient Benjamin, exigeant, pour assurer l'accomplissement de cette obligation, que Siméon restat en prison jusqu'à leur retour. Ils recurent alors des vivres pour leur route, et retournérent chez leur père, auquel ils rendirent compte des événements qui avaient signalé leur voyage et de la condition à laquelle avait cessé leur captivité; en même temps ils vidèrent leurs sacs et furent tout surpris d'y retrouver, avec le blé qu'ils renfermaient, l'argeut qui avait servi à le payer.

Jacob, qui n'avait pas oublié la perte de son fils Joseph, se refusa obstinément au départ de Benjamin, dont la privation devait accabler sa vicillesse d'une douleur qui le conduirait au tombeau; mais lorsque ses previsions surent épuisées et que la samine l'est exposé à de nouvelles souffrances, il se laissa vaincre et se résolut à laisser partir le dernier de ses fils avec ses frères. Ceux-ci portèrent donc en Égypte des présents et une somme double de celle qu'ils avaient lors de leur premier voyage. Arrivés au palais de Joseph, tout saisis de crainte, ils se hâterent d'offrir l'argent qu'ils avaient retrouvé dans leurs sacs, mais l'intendant refusa de le recevoir et assura que cette somme ne lui était pas due. Il les fit entrer dans la maison de son maître, leur amena Siméon, et leur rendit toutes sortes de soins. Joseph parut ensuite, recut leurs présents, fit l'accueil le plus gra-, cieux à chacun d'eux et surtout à Benjamin, le seul qui fât, comme lui, enfant de Rachel; puis il leur donne un festin magnifique et but avec eux. Le lendemain, dès la maissance du jour, ils purent se mettre en chemin, emportant lours sacs remplis de grain et renfermantà leur insu l'argent qu'ils avaient donné; mais à peine avaient-ils marché quelque temps, que l'intendant de Joseph les rejoignit et les accuss d'avoir volé la coupe d'argust

di son maître. Ils se hâtèrent d'ouvrir leurs sács, et la coupe fut trouvée dans celui de Benjamin, où Joseph l'avait secrètement fait placer. Ils furent donc ramenés au palais, et, s'abandonnant à la douleur la plus violente, ils déchirèrent leurs habits et protestèrent mille fois de leur innocence et de leur soumission à Joseph. Juda ossrit de rester en esclavage à la place de son jeune frère, dont l'absence plus long-temps prolongée suffirait nour causer la mort de leur vieux père. Joseph avait voulu, en employant ce moyen, trouver un prétexte pour retenir Benjamin près de lui; mais il ne put résister à l'affliction que montraient ses frères, et à l'idée qu'il pourrait contribuer à hâter la mort de son père. Il se fit connaître enfin, parla avec douceur à ceux qui l'avaient si indignement traité, ne leur fit même aucun reproche. leur pardonna le mal qu'ils avaient voulu lui faire, et, après avoir d'abord embrassé tendrement Benjamin, il embrassa également tous ses frères. « La famine doit durer encore » cinq années, leur dit-il ensuite; hatez-» vous de retourner auprès de notre père: » apprenez-lui de quelle puissance je suis » investi, et amenez-le en Egypte, ainsi que » toute sa maison, vos familles, vos trou-» peaux et tout ce que vous possédez : vous » demeurerez près de moi dans la terre de » Gessen, et vous ne manquerez de rien. » Pharaon, instruit de la présence des frères de Joseph, joignit ses ordres aux siens, et, rempli de joie par cet heureux événement. il voulut qu'on leur donnât des chariots de l'Egypte pour transporter leurs femmes et lours enfants. Joseph, de son côté, les combla de présents et exigea qu'ils revinssent au plus vite. Israël parut sortir d'un profond sommeil lorsqu'on lui annonça que son fils Joseph existait encore et commandait à toute l'Egypte. Cette nouvelle lui semblait incroyable, et, s'il n'avait vu les chariots et, tout ce qui lui était envoyé, les protestations de ses enfants n'auraient pu le convaincre. Mais dès qu'il sut persuadé de la vérité de leurs récits, il mit le plus grand empressement à se rendre près de son fils et à emmener avec lui tous ses enfants et ses petits-enfants, dont le nombre était de

soixante-six, sans compter Joseph et aus deux fils, non plus que toutes les femmes des enfants d'Israël (1).

Joseph, instruit par Juda de l'arrivée de son père, se rendit au-devant de ce vieillard, qui était âgé de cent trente ans, et lui prodigua les embrassements les plus affectueux; il le présenta ensuite, ainsi que ses frères, à Pharaon, qui leur assigna pour lieu d'habitation Ramessès, dans la terre de Gessen, la plus fertile de l'Égypte, et leux confia l'intendance et le soin de ses treupeaux.

Le blé que les Égyptiens et les Chananéens avaient acheté de Joseph, avait fait entrer toutes les richesses de ces peuples dans le trésor de l'Etat; aussi, lorsqu'ils enrent épuisé tout l'argent qu'ils possédaient furent-ils obligés de livrer leurs troupeaux et leurs animaux de toute espèce, et, plus tard, d'abandonner leurs terres et d'engager leurs personnes. Joseph acquit de cette manière, à Pharaon, tous les biens et toutes les terres de l'Egypte, avec le droit de disposer du travail de ses habitants; puis, ayant donné à ceux-ci de quoi cultiver et ensemencer leurs terres, il leur en shandonna la jouissance et le produit, à la charge de remettre au roi la cinquième partie de ce qu'ils recueilleraient (2).

Israël, après un séjour de dix-sept ans en Egypte, et déjà parvenu à l'âge de cent quarante-sept ans, sentit sa fin approcher; il appela Joseph, et lui fit promettre, sous la foi du serment, qu'il ne laisserait pas sa dépouille mortelle en Égypte, mais qu'il la déposerait, au contraire, dans le tombeau de ses pères. Bientôt après il bénit Ephraim et Manassès; puis il appela tous ses enfants. qui devaient sormer les douze tribus d'Israël, prédit à chacun l'avenir réservé à sa race, les bénit, et, leur ayant fait la recommandation qu'il avait adressée à Joseph, il mourut. Joseph lui donna les plus grandes marques d'affliction, auxquelles s'associèrent ses frères et tous les habitants de l'Egypte; il fit embaumer son corps avec tout le soin

<sup>(1)</sup> An du monde 2300, avant J.-C. 1704.

<sup>(2)</sup> An du monde 2315, avant J.-C. 1689.

possible, et, lorsque le temps du deuil fat miré, il obtint de Pharaon la permission Caccomplir ses volontés. Accompagné de ses frères, des principaux officiers du roi et des personnages les plus marquants de l'Égypte, il conduisit, au milieu d'un immense cortége, le corps de son père au pays de Chousen, et l'ensevelit avec la plus grande pempe dans le tombeau d'Abraham, placé an bout du champ d'Euhron, dans la caverne con fait face à la plaine de Mambré. Il revint ensuite avec ses frères en Égypte, traita coux-ci avec la plus grande bouté, et dissipa entitrement la crainte qu'ils avaient conçue, qu'agres la mort de leur père il ne voulût tirer vangeance des torts qu'ils avaient eus sutrefeis envers lui. Joseph vécut encore homeoup d'années an miljeu de l'amour de ma famille et de celui des Egyptiens; il vit maltre la troisième génération des fils d'Ephraim et de Manassès, et mourut entouré de tous les enfants d'Israël, à l'âge de cont dix ans; ses restes no furent pas transportés des le terre de Chanan, mais un tombeau ha fot elevé en Egypte (1).

Anrès que Joseph et toute la première génération d'Israel curent cessé d'exister, le pemple hébreu, qui avait pris un immense accreinsement, inspira des craintes au roi qui avail succédé à Pharaon et qui n'avait pas canna Joseph. Il pensait que ce peuple, augmentant toujours, finirait par être plus fort que celui d'Egypte, et par dominer ce dermer: il résolut donc de l'empêcher de se multiplier devantage en l'opprimant et en lui impesant les travaux les plus pénibles. Cast ainsi qu'il lui fit construire les villes de Phithou et de Ramesses. Mais, voyant que les fatigues et les mauvais traitements dont les Hébreux étaient accablés n'empéchaient pas leur nombre de devenir daque jour plus grand, il ordonna de jeter dens le Nil tous les enfants males qui naltraient d'oux , 21. L'Écriture rapporte, à cette occasion, qu'une fomme de la maison de Levi, étant acconchée d'un fils, voulut le soustraire à l'exécution de cet ordre horbare. Elle par-

vint à le cacher pendant trois mois: mais après ce temps, craignant de ne pouvoir plus tenir sa naissance secrète, elle le renferma dans une corbeille de jone enduite de bitume, et, l'ayant déposé dans des roseaux qui croissaient au bord du seuve, elle laisse dans les environs la sœur de l'enfant, afin qu'elle l'instruistt de ce qui arriverait. Le fille de Pharaon ne tarda pas à venir avec ses semmes pour se baigner en cet endreit, et. ayant ouvert la corbeille, elle reconnut qu'elle renfermait un enfant des Hébroux. et fut touchée de compassion en entendant ses cris. La sœur de l'enfant, s'étant alors approchée, offrit à la princesse de lui amener une femme de sa nation qui pourrait le nourrir. Cette offre avant été acceptée, la ieune fille alla chercher sa mère, à qui l'enfant fut confié, et qui put ainsi continuer à le nourrir. Lorsque ses soins eurent cessé de lui être indispensables, elle le rendit à la file de Pharaon, qui l'adopta et lui donna le nom de Moise, c'est-à-dire sauvé des caux (1).

Moise, parvenu à l'âge de quarante aus, et témoin de l'affliction de ses frères, vit un jour un Égyptien accabler d'outrages un Hébreu; il ne put supporter tranquillement un pareil spectacle, et tua l'Egyption, dont il cacha le corps dans le sable; mais Pharaon, qui avait appris ce meurtre, veulait saire périr Moise, qui sut obligé de suir, et se retira dans le pays de Madian. En arrivant dans cette terre, il eut occasion de protéger les filles de Raguel contre la vielence des pasteurs, et il fut accueilli avec empressement par leur père, qui lui accorda d'abord l'hospitalité, et qui plus tard lui fit éponser sa fille Séphora, dont il cut deux file, Gersam et Eliézer. Le roi d'Égypte était mort, et les enfants d'Israel, qui gémissaient sous le poids des outrages et des travaux dont ils étaient de plus en plus accablés, ne cessaient d'adresser leurs prières à Dieu. Cependant Moise conduisait les troupeaux de son beau-pere, et il était au fond du désert, au pied du mont Horeb, lorsque, suivant l'Écriture, le Seigneur lui apparut au milieu d'une Samme qui sortait d'un buissen, et lui er-

<sup>(1)</sup> An do monde 1969, event J -(1, 1635,

<sup>(3)</sup> An da mondo 2455, avant J. C. 1571.

<sup>(1)</sup> An de moude 3478, event J.-C.

beit: et. lorsque ces derniers se ferent avancés dans la mer pour poursuivre les enfants d'Israël, Dieu renversa les chariots et les cavaliers; en même temps, Moïse fit reprendre aux eaux leur ancienne place, et tous les Égyptiens périrent dans les flots.

Les Israélites, après le passage de la Mer-Rouge, continuèrent leur marche à travers le désert de Sur, où ils firent, à plusieurs reprises, éclater des murmures à l'occasion des privations qu'ils éprouvaient. La Bible rapporte, à cette occasion, plusieurs prodiges. Dans le lieu appelé Mara, qui ne renfermait aucune source où l'on pût se désaltérer, des eaux amères devinrent douces et agréables dès que Moïse y eut plongé un bois d'une espèce particulière; ensuite les Héhreux, privés de toute espèce d'aliments an milieu du désert de Sin, virent arriver une immense quantité de cailles, et la terre se convrit d'une matière blanche et sucrée qui ressemblait à la neige, et qui leur fournissait une nourriture abondante: elle fut appelée manne, et leur tenait lieu de pain. Chaque matin, excepté celui du septième jour consacré au repos et à la prière, elle tombait avec la même abondance, et ce bienfait du ciel se renouvela pendant quarante ans, c'est-à-dire jusqu'à ce que les enfants d'Israël entrassent dans le pays de Chanaan. A Raphidim, qui ne présentait aucun vestige d'eau, une source considérable jaillit du rocher d'Horeb, que Moïse venait de frapper de sa baguette. Amalec vint dans le même lieu attaquer les Israélites; mais Josué, que Moïse avait placé à la tête de quelques hommes d'élite, mit le prince en fuite, et tailla en pièces l'armée qu'il avait amenée. Suivant l'Écriture, Moise, placé sur une éminence avec Aaron et Hur, étendait ses mains sur les combattants et assurait leurs succès par ce signe de protection (1).

Sinai, dans le désert qui porte le même nom, et y recurent de Moise les lois qui devaient régler toutes leurs actions. La Bible offre les détails suivants sur les circonstances qui si-

Après avoir quitté Raphidim, les Hébreux vincent placer leurs tentes près du mont

gnalèrent es grand événement. Moise, d'après l'ordre du Seigneur, fit assembler le peuple au pied de la montagne, au sommet de laquelle il monta seul; aussitôt Dieu descendit sur le Sinaï, qui fut couvert de flammes et de sumée, et où se firent entendre le bruit du tonnerre et le son éclatant de la trompette. Moise fut envoyé vers le peuple pour lui faire connaître la volonté de Dien. et il remonta avec Aaron sur la montagne, où l'accompagnaient également Nabad. Abinet les soixante-dix anciens d'Israel, qui virent et entendirent le Seigneur, et descendirent ensuite, ne laissant que Moise, qui s'éleva jusqu'au sommet du Sinaï. Là lui furent dictés le Décalogue, c'est-à-dire les dix commandements de Dieu, que l'Eglise a conservés comme la loi fondamentale, et toutes les autres lois, tous les réglements, que Moise réunit en un recueil et prescrivit au peuple d'Israël. Avant d'aller recevoir ces lois, Moise avait dressé un autel et offert un sacrifice; après les avoir recues, il redescendit au milieu du peuple, dont il confia la direction et la surveillance à Aaron et à Hur, et remonta sur le Sinai, où il resta quarante jours à s'entretenir avec le Seigneur, sans boire ni manger. Il recut de nouvelles instructions sur les offrandes que les Hébreux devaient apporter au temple de leur Dien. Moïse reçut encore des instructions sur la construction de l'arche du témoignage, destinée à rensermer les tables de la loi : sur la table sainte, qui devait toujours être couverte des pains offerts au Seigneur; sur le tabernacle de l'alliance, où devait être placée l'arche. Le Seigneur lui donna encore des directions relativement à l'autel des holocaustes et à tous les objets nécessaires à l'exercice du culte. Enfin, il reçut encore des instructions sur la forme et la nature des vêtements et des ornements dont le grand-prêtre et les autres prêtres seraient revêtus; sur le choix que le Seigneur faisait d'Aaron et de ses fils Nabad, Abiu. Éléazar et Ithamar, pour remplir le ministère sacré; et sur la missson qu'il devait donner à Béséleel, fils d'Uri, petit-fils d'Hur, de la tribu de Juda, et à Ooliab, fils d'Achisamech, de la tribu de Dan, d'exécuter, avec

Les plus habiles ouvriers du pouple israélite, tres les objets dont il vient d'être perid. L'observation exacte du subbat fut de nourecommandée à Motso, à qui le Seigneur semit les tables du témoignage, qui étaient de pierre, et où la loi, écrite des deux côtés, sunit été gravée par le doigt de Dieu.

Le temps si long que Meire avait passé sur le ment Sinei fit penser au peuple qu'il me devait plus revenir, et lui inspira le désir de possider des dieux qu'il pût faire porter dement bui. Il exices done ou'une idole fût offirte à ses adorations, et Aaron, qui n'eut pas la force de résister à ses pressentes solliitations, se fit apporter les pendants d'oreille des femmes et des enfants, les fondit et les convertit en un venn d'or. Un autel fut dressé devant cette idole, des holocaustes furent efferts, et les leraélites, après l'avoir adorée, pricent port à des festins, firent entendre des chants d'allégresse, et se livrèrent à des mees. Dieu, justement irrité de l'infidéleté des Hébreux, annonça l'intention de les exterminer; mais son courroux fut apaisé par les prières et les promesses de Moise, qui reçut l'ordre de descendre avec Josef et de mettre un terme au scandale qui régneut deux leraitl. En arrivant au milieu de cette fite, Moise no put pas maltriser sa colore; il jeta à terre les tables du témoigrage et les brise; puis, saisionnet le venu d'or, il le plaça dens un grand feu, le calcina, et fit beire oux Hébreux de l'eau à laquelle était mélés la cendre qu'il avait produite. Aaron camya les plus vifs reproches et s'excum sur l'impossibilité où il s'était trouvé de résister à la volonté du peuple. Moise se plaça alors à l'entrée du camp, fit appel à tous ceux qui étaient au Seigneur, et le tribu entitre des enfants de Lévi se levant, vint se postére à les : « Armez-vous, leur dit-il, para courez le camp, et frappez quiconque s'of-» frara à ves coups : tel est l'ordre de Dieu, » Les enfants de Lévi obéirent, et vingt-trois mille hommes périrent en un seul jour. Après cette sanglante exécution, Moise remonta vers le Seigneur, et implera le pardon de ceux qui a'avaient pes succembé; Dieu lui répon-

quant à présent. Moise devait le faire sortir du lieu où il était, pour le conduire dans ! terre de Chansan, vers laquelle le dirigerait un ange qui marcherait devant lui. L'ordre **fut ensuite donné à Moïse de faire des tables** de pierre semblables à celles qui avaient été brisées, afin que le Seigneur y inscrivit luimême ce qu'il avait tracé sur les premières. Moise s'empressa de tailler les deux tables de pierre qui lui avaient été demandées: il monta avant le jour sur le Sinai, se prosterna contre terre, et implora par les plus ferventes prières la miséricorde de Dieu, on faveur de son peuple. Le Seigneur se laissa toucher; il défendit, de la manière la plus formelle, à Moise de faire alliance avec les peuples du pays de Chanaan, et de souffrir que les enfants des Hébreux fussent mariés avec leurs filles, lui annonçant qu'il repousserait de cette terre, réservée aux enfants d'Israël, tous ceux qui s'y étaient établis jusqu'à ce jour. Il renouvela toutes les instructions qu'il lui avait précédemment données, et après l'avoir, comme la première fois, retenu sur la montagne pendant quarante jours, il le renvoya, portant les tables sur lesquelles le Seigneur avait écrit ses dix commandements. Lorsque Moise fut redescendu avec ce fardeau précieux, les Hébreux s'apercurent que son visage était entouré de rayons lumineux. Cette auréole continua d'environner ses traits tant qu'il vécut ; aussi portait-il ordinairement un voile, qu'il quittait seulement lorsqu'il entrait dans le tabernacle, et qu'il remettait des qu'il en sortait, et toutes les fois qu'il parlait au peuple. Motse apprit aux enfants d'Israël ce que le Seigneur lui avait prescrit, et invita ceux qui étaient donés de quelque habileté dans les différents arts à se présenter pour travailler à la confection des objets sacrés; il engagea aussi chacun à apporter les offrances dont il pourrait disposer pour l'accomplissement de cette œuvre. Le peuple entier répondit à cette invitation. Les bijoux, les vases d'or et d'argent, les étofics les plus précieuses, les pierreries, les bols les plus rares, les riches toisons, arridit : qu'en jour de la vongeonce, il visiternit valent avec une telle profusion, que Molec te penale et punirait con péché, mais que, fut obligé d'annoncer que tout ce qui était



nécessaire ayant été fourni, il ne recevrait plus aucun don. Béséleel et Ooliab s'entourèrent donc des meilleurs ouvriers et construisirent d'abord le tabernacle. Il était formé, du côté du Midi, de vingt ais de bois de Sétim; du côté du Nord, d'un pareil nombre d'ais du même bois; et du côté de l'Occident, vis-à-vis de la mer, de huit ais seulement : chacun de ces ais, revêtu de lames d'or, long de six coudées et large de deux coudées et demi, reposait sur deux bases d'argent, et ils étaient tous joints ensemble par des barres du même bois, aussi revêtues d'or et passées dans des anneaux d'or. Quatre colonnes de bois de Sétim, couvertes d'or, avec des chapiteaux de même métal et des bases d'argent, divisaient en deux parties l'intérieur du tabernacle, et cing colonnes, semblables aux premières, mais ayant des bases d'airain, décoraient son entrée. Les unes et les autres portaient deux voiles; le premier servant à séparer les deux parties du tabernacle, l'autre à en fermer l'entrée. Ces deux voiles, de fin lin, de couleur d'hyacinthe, de pourpre et d'écarlate, chargés de broderies, relevés avec des cordons de pierres précieuses, suspendus avec des anneaux d'or, étaient formés par dix rideaux de vingt-huit coudées de long et de quatre coudées de large, dont cinq étaient réunis ensemble. La couverture du tabernacle se composait d'abord d'un tissu de poil de chèvre, et ensuite de toisons de béliers teintes en rouge et en bleu. L'arche, aussi en bois de Sétim, et couverte en dedans et en dehors de l'or le plus pur, avait deux coudées et demie de long et une coudée et demie de large; elle avait aux quatre coins des anneaux d'or dans lesquels passaient des bâtons qui servaient à la porter, et un propitiatoire d'or la surmontait et était orné de deux chérubins d'or, qui se regardaient et couvraient le propitiatoire de leurs ailes. La table n'était pas moins précieuse, et les vases qui la couvraient étaient d'or trèspur, ainsi que le chandelier à six branches et les sept lampes. L'autel des parfums était encore entièrement couvert d'or, et l'autel des holocaustes était garni d'airain. Le parvis avait vingt clanes au Midi, vingt autres au Septentrion, dix à l'Occident, et six

seulement à l'Orient, où était l'entrée. Ces colonnes, ainsi que leur base, étaient d'airain, avec des chapiteaux et des ornements d'argent; des rideaux de lin fin s'étendaient, dans un espace de cent coudées, au Midi, et dans un pareil espace au Septentrion; mais du côté de l'Occident ils n'avaient que cinquante coudées, et du côté de l'Orient ils n'offraient que deux parties de quinze coudées chacune, entre lesquelles étoit le grand voile, qui avait vingt coudées de long et cinq coudées de hauteur, comme tous les rideaux du parvis, et dont le travail se composait d'une broderie d'hyacinthe, de pourpre et d'écarlate, sur un fond de fin lin. Pour tous ces ouvrages. qui, suivant la Bible, étaient d'une rare perfection, il fut employé vingt-neuf talents et sept cent trente sicles d'or, plus de cent talents, et mille sept cent soixante-quinze sicles d'argent; et, enfin, soixante-dix talents et deux mille quatre cents sicles d'airain. Et cette énorme quantité de métaux avait été offerte par six cent trois mille cing cent cinquante hommes au-dessus de vingt ans. Les vêtements et les ornements du grand-prêtre et des autres prêtres, faits des plus riches étoffes, et où brillaient les pierres les plus rares, furent aussi l'œuvre de Béséleel; et tout ce qui était sorti de ses mains et de celles des autres ouvriers fut béni par Moise, qui, suivant l'ordre du Seigneur, dressa le tabernacle le premier jour du premier mois. Il mit dans l'intérieur de ce tabernacle l'arche du témoignage, au-devant de laquelle il suspendit l'un des voiles, et plaça la table des offrandes, le chandelier avec ses lampes, et l'autel des parfums. Puis, il suspendit le voile qui fermait l'entrée du tabernacle. Au-devant de ce voile, dans le parvis, fut placé l'autel des holocaustes, et le parvis fut entouré de rideaux.

Moise reçut encore des instructions sur les différentes espèces de sacrifices. Les uns étaient publics, les autres étaient le résultat d'une dévotion particulière. Pour les premiers, on offrait des bœufs, des brebis, des chevreaux, des tourterelles ou des colombes; et, toutes les fois que la victime était entièrement consumée par le feu, le sacrifice premait le nom d'holocauste. Dans ce cas, la peau seule de la victime était conservée, et

appartement au sacrificateur. Dans le sacrifice en actions de grâces, ou hostie pacifique, une partie de la victime, qui était aussi l'un des animans qui viennent d'être nommés, était mangée par celui qui l'offrait. L'épaule et la poitrine était réservées pour Aaron et ses enfents.

C'était encore des animaux des mêmes espèces qui étaient offerts pour racheter le péché ou la faute. Lorsque le péché commis per ignorance était le fait du prêtre, la victume devait être un veau sans tache, qui. après avoir été immolé devant le tabernacle, était porté bors du camp, et brûlé entièrement en ce lieu, à l'exception de la graisse et des reins, qui étaient consumés sur l'autel. Si la faute avait été commise par le peuple entier, les mêmes cérémonies étaient observées. Si c'était l'un des Hébreux qui s'était rendu compable de la saute, la victime était me chèvre ou une brebis. Pour le péché qui avait causé un préjudice au prochain, on devait d'abord réparer le tort que l'on avait eccasioné, et même donner un cinquième m-delà de ce dont on avait frustré celui à **m était due la réparation ; et, de plus, on** Arrait offrir en sacrifice une brebis ou une et vre. A tous les sacrifices devait être joint ce qui était nécessaire pour les libations, ainsi que des gâteaux, des pains, et de la flear de farine, dont une portion était consamée par le seu, et le reste appartenait au prêtre. On pouvait même, pour l'accomplissement d'un vœu, offrir seulement quelquesun de ces derniers objets.

L'un des devoirs des prêtres était d'entretenir toujours le seu sur l'autel, où il ne devast jamais s'eteindre; et l'une des lois imposées à tous les Hébreux, sous les peines les plus sévères, était de ne manger ni la graisse n le sang des animaux.

Les cérémonies relatives à la consécration de grand-prêtre et des autres prêtres duraient sept jours, pendant lesquels ils ne pouvaient per sertir du tabernacle, et devaient veiller us reuse devaut le Seigneur. Ces cérémonies ferent observées à l'égard d'Aaron et de ses Es, que Moi-e, après les avoir purifiés, revêtit des rétaments et des ornements affectés à leur

sainte en présence de tout le peuple assemble par son ordre. Cette consécration fut suivie du sacrifice d'un veau, dont la graisse et les autres parties, réservées au feu de l'autel, furent seules brûlées dans le parvis. Tout le reste fut consumé hors du camp, parce qu'il était destiné à racheter le péché. Ensuite, Moise immola un bélier, qui, étant ossert en holocauste, sut consumé entièrement sur l'autel. Enfin, il immola un second bélier, fit consumer sur l'autel les parties réservées au Seigneur, avec un pain sans levain, un tourteau arrosé d'huile, et un gâteau. Puis il ordonna à Aaron et à ses fils de faire curre la chair de la victime devant la porte du tabernacle, et de la manger en ce lieu avec les pains de consécration, ce qui sut ponctuellement exécuté.

Le huitième jour, Aaron et ses enfants prirent dans leur troupeau, suivant l'ordre de Moise, un veau et un bélier, tous deux sans tache. Les enfants d'Israël leur apportèrent un bouc, pour le péché; un veau et un egneau, pour l'holocauste; un bœuf et un bélier, pour les hosties pacifiques; et ils offrirent toutes ces victimes en sacrifice, et bénirent le peuple, à qui la gloire de Dieu apparut et se manifesta par une flamme qui descendit sur l'autel, et dévora l'holocauste et tout ce qui l'accompagnait. Au même instant, deux des fils d'Aaron, Nabad et Abiu. ayant mis dans leurs encensoirs un seu étranger à celui de l'autel, et s'étant présentés devant le Seigneur, surent frappés de la soudre. Sur l'ordre de Moise, leurs coms furent portés hors du camp par Misaël et Elisophon, cousins d'Aaron; mais le grand-prêtre et ses deux autres fils, Éléazar et lihamar, restêrent dans le temple.

Dieu défendit à ses prêtres de jamais boire de vin ou d'autre liqueur enivrante, lorsqu'ils devraient entrer dans le tabernacle, et il fixa de la manière suivante la série des animage dont les enfants d'Israël pourraient employer la chair à leur pourriture, et celle des animany dont ils devraient éviter même le contact. Ils pouvaient manger, parmi les animanx à quatre pieds, de tous ceux qui ruminent et dont le pied est sendu; parmi les digneté, et sur la tôte desquels il versa l'huile poissons, tous ceux qui ont des écailles et des nageoires; tous les oiseaux, à l'exception de ceux qui vont être indiqués; tous les animaux dont les pieds de derrière, étant plus longs que les autres, ont l'habitude de sauter comme le bruchus, l'attachus, l'ophiomachus, et la sauterelle. Les animaux impurs dont ils ne pouvaient pas manger étaient, parmi les quadrupèdes, ceux qui ruminent, mais dont la corne n'est pas fendue. comme le chameau, et tous ceux qui sont dans le même cas : ils étaient considérés comme impurs, ainsi que le lapin et le lièvre, qui, bien qu'ayant le pied fendu, ne rumiment pas; le pourceau était impur par le même motif. Tout ce qui existe dans l'eau. et qui n'a ni écailles ni nageoires, était impur et défendu. Les oiseaux que les Hébreux ne pouvaient pas manger, et qu'ils devaient même éviter, étaient tous les oiseaux de proie : l'aigle, le griffon, le faucon, le milan, le vautour, le corbeau, l'autruche, le hibou, le larus, l'épervier, le chat-huant, le cormoran, l'ibis, le cygne, le butor, le porphirion, le héron, la cigogne, la huppe; tous les animaux qui volent, et ont quatre pieds, comme la chauve-souris, devaient leur être en exécration, ainsi que la belette, la souris, le crocodile, la musaraigne, le caméléon, le stellion, le lézard, la taupe, et tout ce qui rampe sur la terre; la même abomination atteignait les quadrupèdes qui marchaient sur des espèces de mains. Celui qui touchait quelqu'un de ces animeux après sa mort, devait laver ses vôtements, et restait impur jusqu'au soir. Si quelque partie de leur corps tombait dans un vase de bois ou sur un vêtement, il devait être lavé avec soin, et néanmoins restait souillé jusqu'au soir, après quoi il était purifié. Si l'objet souillé par un contact impur était un vase de terre, il était brisé; si c'était une boisson, une viande, ou un aliment quelconque, il était jeté. Quant aux animaux dont les Hébreux pouvaient faire leur nourriture, lorsqu'ils mouraient naturellement, celui qui avait touché leur corps devait laver ses vêtements, et restait impur jusqu'au soir, comme s'il avait touché un animal impur. De ces derniers, il n'était permis, sous aucun prétexte, de manger de leur

Lorsqu'une femme avait donné le jour à un enfant male, elle était considérée comme impure pendant sept jours ; le huitième jeur, l'enfant était circoncis, et la mère demourait trente-trois jours sans pouvoir entrer dans le sanctuaire et sans pouvoir toucher aucune chose sainte; si elle avait mis au monde une fille, elle était réputée impure durant deux semaines, et l'entrée du sanctuaire lui était refusée pendant soixante-six jours. Après l'expiration de l'un ou de l'autre de ces capaces de temps, elle déposait à l'entré du tabetnacle un agneau d'un an, qui devait être effert en holocauste, et une jeune colombe, en une petite tourterelle, qui était destinée au prêtre. Celui-ci priait pour elle, et sa purilication était complète. Si la nouvelle accouchée était dans l'impossibilité d'offrir un agneau-, elle pouvait présenter deux jeunes colombes ou deux jeunes tourterelles, dont l'une était offerte en holocauste pour le péché. Lorsqu'un homme paraissait être attaqué de la lèpre, il devait être amené devant Aaron ou l'un de ses fils, qui le renfermait pendant sept jours, après lesquels on l'examimait; et, si le mal n'était ni guéri ni augmenté, le malade était renfermé pendant sept autres jours, et ensuite visité de nouveau et déclaré pur, lorsque rien n'avait signalé l'existence de la lèpre; mais s'il était amené encore, et qu'alors la lèpre offrit des signes certains, il était condamné par le prêtre comme impur. Si l'homme qui était amené au prêtre était couvert d'une lèpre bien caractérisée et invétérée, il n'était pas renfermé, parce que sa maladie était visible à tous les yeux; le prêtre se bornait à le déclarer impur, et, dès lors, il devait porter des vêtements décousus, avoir la tête nue, le visage couvert, et crier qu'il était impur et qu'on ne devait pas approcher de lui. Pendant tout le temps qu'il était lépreux, il devait se tenir seul, et lorsque la lèpre avait disparu, le prêtre qui devait le purifier sortait du camp, s'assurait de sa guérison, et lui ordonnait d'offrir deux passereaux vivants, du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope; l'un des passereaux était immolé avec les cérémonies prescrites, et Pautre, après avoir été trempé sept sois dans



le mag de premier, avec le bois de cèdre. l'écuriste et l'hysope, était rendu à la liharts. L'homme que l'on purifiait, lavait sin corps et ses vêtements, et rentrait dans le came; mais il restait sept jours hors de m tente. Le buitiene jour, il rasait ses choverz et m barbe, lavait de nouveau son corps et ses babits, et il prensit deux agneaux sans tache et une brebis d'un an aussi sans tache. de la fecte de farine et de l'huile; le prêtre le une contait avec ces offrandes devant le nchaire, puis immolait un agneau, faisait les enctions à l'homme qui avait été guéri. et effrait le victime en holocauste en priant er celui eni vensit d'être rendu à la socallé.

Les Hébreux pensaient que les vêtements et même les maisons pouvaient être attaqués de la lépre; les lois indiquaient les caractères auxquels on pouvait reconnaître l'existence de cette maladie sur ces objets, et prescryvaient les cérémonies qui devaient les purefer.

Après que les deux fils d'Aaron eurent été Suppés de mort '1', il fut defendu à celuici d'entrer en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile qui est devant l'arche et le propitiatoire. Avant d'y pénétrer, il devait offrir un veau pour le péché et un bélier en holocauste, et se revêtir des habits **secrés. Il receva**it du peuple d'Israël deux bours pour le péché et un bélier pour être effert en holocauste. Après avoir immolé le vesu, il cutrait dans le sonctuaire et y brûlast des parfums dans un encensoir, qu'il avait rempli des charbons de l'autel ; puis il immelait l'un des boucs et portait son sang et celui du veau dans le sanctuaire, où il prinit seul pour lui, sa maison et tout le people. Ensuite il offrait au Seigneur le bouc vivant, appelait sur sa tête les iniquités, les offenses et les péchés des enfants d'Israel, et le faissit conduire dans le désert. Alors Aaren retournait dans le sanctuaire, y déposait les habits sacrés, reprenait les siens, offrait ma halocauste et celui du peuple, et renouvelut ses prières. Le vesu et le bour immo-Ma pour le péché étaient brûlés bors du camp.

(3) As do mondo 2514, avant J.-C. 1490,

Le dixième jour du septième mois de l'année était celui fixé pour la purification et l'expiation des péchés, et devait être signalé par des actes plus solennels de piété. Les sacrifices ne pouvaient être faits que devant l'entrée du tabernacle, et quiconque avait tué une victime dans un autre lieu devait être puni de mort, ainsi que celui qui avait mangé du sang malgré la désense de Dieu. Le mariage était désendu eutre les proches parents: il ne pouvait conséquemment pas avoir lieu entre le père et la fille, la mère et le fils, le beau-père et la belle-fille ou la ; bru, la belle-mère et le beau-fils ou le gendre, le frère et la scrur, le beau-frère et la belle-sœur, l'aïeul et la petite-fille, la tante et le neveu. L'adultère et sout acte d'impureté étaient proscrits de la manière la plus sévère.

Les prêtres avaient des obligations particulières; ils ne pouvaient épouser que des femmes qui n'avaient pas encore été mariées. dont la vie avait toujours été sans reproche. qui appartenzient au peuple d'Israël, et qui n'étaient pas d'une classe inférieure. Ils ne devaient raser ni leurs cheveux ni leur barbe, et leur tête devait toujours être couverte. Si un homme de la samille du grandprêtre avait une dissormité, une instrmité. ou une maladie habituelle quelconque, il était exclu des fonctions du sacerdoce. S'il survenait une maladie passagère à un prêtre, il devait s'abstenir de ces mêmes sonctions jusqu'à ce qu'il sût guéri; il devait encore s'en abstenir s'il avait touché un mort on tout autre objet impur, jusqu'au moment ou il s'était purifié. Il ne devait pas souffrir qu'on offrit au Seigneur un animal qui no fût pas sans tache, ou qui fût atteint de quelque mal, soumis à quelque mutilation, ou affligé de quelqu'infirmite : tonte victime qui présentait une de ces impersections était repoussée.

Les fêtes qui devaient être observées étaient d'abord le sabbat ou le septième jour, consacré au repos et à la prière, après six jours de travail; la Pàque, célébrée le quatorzième jour du premier mois de l'année, et les asimes le quinzième jour du même mois e cas Rtes donnaient lieu à des prières et à un repos qui duraient sept jours. Après que les trains avaient été coupés, il n'était pas permis d'en faire usage avant que les prémices en eussent été offertes à Dieu, et que le prêtre n'eût, le lendemain du sabbat, élevé la gerbe devant le Seigneur et offert un sacrifice; sacrifice qui était renouvelé après l'accomplissement de sept semaines, précédé de nouvelles oblations, et accompagné alors de sestins et de réjouissances. Le premier jour du septième mois était signalé par un sacrifice et par le bruit éclatant de la trompette. Le dixième jour du même mois, consacré aux expiations, se passait dans la tristesse; à partir du quinzième jour de ce septième mois, et lorsque l'on avait recueilli tous les fruits de la terre, on célébrait la fête des tabernacles. Elle durait huit jours. dont le premier et le huitième étaient des jours de sabbat, et se terminait par un holocauste offert comme dans les jours précédents, et par une assemblée générale et solennelle. Pendant toute la durée de cette fête, c'est-à-dire pendant une semaine entière, les Hébreux se tenaient sous des tentes ombragées de branches d'arbres parées de leurs fruits, de feuilles de palmier et de branches de saule, en mémoire du séjour que le peuple d'Israël avait fait sous des tentes à sa sortie d'Égypte.

Dans le tabernacle, les lampes placées sur le chandelier, et remplies de l'huile la plus pure, devaient toujours brûler au-devant du voile qui couvrait l'arche. Douze pains, renouvelés à chaque jour de sabbat, étaient toujours sur la table du sanctuaire. Il avait été ordonné qu'après avoir cultivé la terre pendant les six années qui suivraient l'entrée des enfants d'Israël dans le pays que le Seigneur leur avait promis, la septième année serait passée dans un repos complet : on ne labourerait pas, on ne sèmerait pas, et on ne taillerait ni la vigne ni les arbres; et on se bornerait, pour sournir à sa nourriture et à celle de sa samille. de sa maison et de ses animaux, à recueillir ce qui croîtrait naturellement. Après l'expiration de sept fois sept années, c'est-à-dire la cinquantième année, il y avait un jubilé: pendant cette année, on ne se livrait à au-

cun travail; de plus, chacun rentrait dans le bien qu'il avait vendu, et quiconque avait été sorcé d'aliéner sa liberté était rendu à m famille; car rien ne pouvait être vende à perpétuité chez les Hébreux. Les terres vandues pouvaient toujours être rachetées per le vendeur ou par sa famille, pour un prix proportionné à la jouissance qu'en ave eue l'acquéreur, et si elles n'étaient pas rachetées, on les reprenait l'année du iul sans rien payer; quant aux maisons des villes, elles devaient être rachetées pendent un an, et ensuite elles ne pouvaient plus être enlevées à l'acquéreur, même au term du jubilé. Celui qui avait vendu sa liberté avait aussi le droit de se racheter à toutes les époques, et s'il ne l'avait pas fait avant le jubilé, il redevenait libre à cette époque. Colui qui avait fait un vœu qui consacrait 🚌 personne, son champ, sa maison, un animal ou tout autre objet au Seigneur, se rachetait de son vœu en acquittant un prix qui était fixé par la loi, ou, s'il était trep pauvre pour payer ce prix, en donnant celui qui était fixé par le prêtre. Au nombre des objets qui pouvaient être voués au Seigneur, on ne comprenait pas les premiers nés des animaux : ils lui appartenaient de droit; et tout ce qui était consacré à Dien ne pouvait être ni vendu ni achelé: c'était une chose sainte, qui devait périr pour sen service. La dîme du produit des animanx. des récoltes, des vendanges et de tous les fruits appartenait aussi au Seigneur et lui était consacrée.

Il était expressément défendu, lorsqu'on faisait la moisson, de couper les blés trop près de la terre, et de ramasser les épis qui étaient tombés; et, lors de la vendange, de recueillir les grappes oubliées sur les vignes et celles qui étaient restées sur le sol; les uns et les autres appartenaient aux pauvres et aux étrangers, qui ne pouvaient pas éte, privés de cette ressource.

Les Hébreux étaient tenus de venir au secours de leurs frères malheureux, de leur prêter sans intérêt, et surtout de s'abstenir de toute usure. Ils devaient être indulgents envers ceux que la pauvreté reduisait à se vendre, ne pas les opprimer et ne pas les uniter comme des esclaves, mais au contraire m voir en eux que des affligés, et les conadtrur comme des fermiers on des serviteurs. In devaient soigneusement éviter de nuire à autrai, et per dessus tout de jamais offenser le Suigneur. Celui qui avait blasphémé le nom de Dies était lapidé. Le meurtre était puni de mort. Une blessure, un coup, un entrage fait à quelqu'un, le préjudice le plus légar ou le plus grave causé à un memles de la famille des Hébreux, exposait celui qui s'an était rendu coupable à un traitement samblable, et l'obligeait, en outre, à réparer le dommage causé par lui.

Telles étaient les principales dispositions és lois que, suivant l'Écriture, le Seigneur suit chargé Moise de transmettre au peuple élirail.

La Bible nous apprend que Dieu apparut à Moise dans le désert de Sinai, le premier juar du second mois de la deuxieme année que les Hébreux furent sortis d'Egypte, et lui ordonna de prendre avec lui Anren, et d'assembler les princes des trihas et des maisons d'Israël, pour faire avec **ex le dénombrement** général des peuples Bibruss, en le divisant par troupes. Ce démanhrement devait comprendre tous les màles nis de vingt ans et au-dessus, à l'exception de eses, de la tribu de Lévi, qui devaicut, à raisse de leurs fonctions particulières, être **réparés du reste de l'armée d'Israel. Les onze us qui étaient comprises dans le premier** dinombrement présentaient une masse totale de aux cent trois mille cinq cent quarante hommes en état de porter les armes, dont neus ferens bientôt connaître les princes ou

Quant à la tribu de Lévi, destinée spéculement au culte du Seigneur, elle fut comptée à part, et elle présenta vingt-deux mille môles à partir de l'âge d'un mois. Dieu deslara alors à Moise que les premiers nés des Béhreux qui devaient lui appartenir seraient himmuns remplacés par les enfants de Lévi, qui lui étasent tous consacrés; mais que les pramiers nés d'Israèl excédant de deux cent consacte-treire le nombre des lévites, chacun de coux qui faisaient partie de ce dernier rombre serait racheté moyennant cinq sicles au poids du sanctuaire, le sicle valant vingt oboles; ce qui composa une somme de mille trois cent soixante-cinq sicles, qui fut donnée à Aaron et à ses fils. Les troupeaux des lévites remplacèrent aussi les premiers nés des troupeaux des Hébreux, qui appartenaient également au Seigneur.

La tribu de Lévi se divisait en trois familles, qui étaient chargées de la garde, de la conservation et de l'entretien du sanctuaire et du parvis de la manière suivante : tous les mâles de ces trois familles, âgés de trente à cinquante ans, furent tirés à part. Ceux de la samille de Caath, au nombre de deux mille sept cent cinquante, campaient au Midi ; ils veillaient à la garde du sanctuaire, et portaient enveloppés l'arche du témo:gnage, la table, les autels, les vases sacrés. les encensoirs, le chandelier, les lampes, et tous les objets destinés à l'usage du samtuaire. Ils avaient pour prince Elisaphan, fils d'Oziel. Ceux de la famille de Gerson. au nombre de deux mille six cent trense. campaient derrière le tabernacle, vers l'occident; ils veillaient à la garde du tabernacle, et étaient chargés de transporter les voiles du tabernacle, les rideaux du parvis et tous les cordons qui servent à les suspendre et à les relever. Ils avaient pour prince Eliasaph, fils de Laël. Ceux de la famille de Merari campaient au Septentrion; ils avaient la garde et étaient préposés au transport des ais, des colonnes et de toutes les pièces qui servaient à la construction du tabernacle et du parvis. Leur prince était Suriel, fils d'Abihaiel. Les enfans de Caath portaient sur leurs épaules les objets sacrés qui leur étaient confies: les enfans de Gerson avaient deux chariots attelés de bœufs, et les fils de Merari quatre chariots semblables pour renfermer tout ce qui était dans leurs attributions. Ces chariots étaient ceux qui, lors de l'inauguration du tabernacle, avaient été donnés par les princes des tribus, et auxquels chacua d'eux avait joint un plat d'argent du poids de trente sicles, un vase de même métal de soizante-dix sicles, un vase d'or de dix sicles rempli d'encens, trois bœufs, six béliers, six boucs et six agneaux d'un an. Eléazar commandait à lous ceux qui avaient la garde du sanctuaire, et Moise, avec Aaron et les sils de ce dernier, se tenait à l'Orient, devant le tabernacle, et présidait à tout le camp des lévites et à celui des autres tribus d'Israël. Tous les lévites, depuis l'âge d'un mois, étaient consacrés à Dieu; mais ils ne pouvaient entrer dans le tabernacle qu'à vingtcinq ans; à trente ans, ils étaient chargés du transport des choses sacrées, et à cinquante ans ils cessaient toutes fonctions relatives à la célébration du culte.

L'armée des Hébreux environnait la troupe des lévites dans l'ordre suivant : les enfants de Juda marchaient au premier rang; leur tribu, sous le commandement de Nahasson, faisait partie d'une troupe qui se composait encore de la tribu d'Issachar, sous la direction de Nathanaël, et de celle de Zabulon. sous la conduite d'Éliab, et qui campait à l'Orient. Le camp de Ruben, qui était placé an Midi, marchait au second rang; il était formé des tribus de Ruben, sous la conduite d'Elisur; de Siméon, dirigé par Salamiel, et de Gad, dont le prince était Éliasaph. La tribu d'Éphraim, sous Élisama, et celles de Manassès et de Benjamin, sous Gamaliel et Abidan, formaient le camp d'Éphraim; il était placé à l'Occident et marchait au troisième rang. Du côté de l'Aquilon se trouvait le camp de Dan, marchant au quatrième rang, et composé de la tribu de Dan, dont le prince était Ahiézer; de la tribu d'Azer, sous la conduite du prince Phégiel, et des enfants de la tribu de Nephtali, commandée par le prince Ahira.

C'est ainsi qu'étaient établis les camps, et que Moise avait réglé la manière dont les enfants d'Israël devaient marcher.

Au premier mois de la quarantième année depuis la sortie d'Égypte, suivant le récit de Moise, qui, dans sa narration, passe tout d'un coup de la seconde année à la quarantième, les Hébreux vinrent à Cadès, dans le désert de Sin: et dans cet endroit mourut Marie, sœur de Moise. Ce fut là que le peuple, manquant d'eau, une grande sédition éclata contre Moise et Aaron. Ne sachant comment apaiser les Hébreux, ils s'adressèrent au Seigneur, dit l'Écriture, et Dieu leur erdonna de parler au rocher qu'ils avaient

sanctuaire, et Moise, avec Aaron et les sils de devant eux, les assurant qu'à leur parole l'esu ce dernier, se tenait à l'Orient, devant le ta- en sortirait avec abondance.

Moise, au lieu d'exécuter ce commandement, frappa deux sois la pierre avec sa verge, et il s'élança une prodigieuse quantité d'eau, qui sussit pour désaltérer le penple et les bestiaux. Mais Dieu, irrité de la désohéissance de Moise et d'Aaron, leur annonça qu'ils ne conduiraient ni l'un ni l'antre les cusants d'Israèl dans la terre promise, et qu'ils mourraient sans y mettre le pied.

Effectivement, peu de temps après, le peuple d'Israël ayant décampé de Cadès, viat. à la montagne de Hor, située sur les confins du pays d'Edom. Alors Moïse, d'après le commandement qu'il en avait reçu du Seigneur, conduisit Aaron et son fils Éléazar, sur la montagne, et là, ayant dépouillé le père de ses vêtements de grand-prêtre, il en revêtit le fils en présence de teut le peuple, et le fit reconnaître comme son successour dans la grande sacrificature.

Aaron mourut dans cet endroit même, et toutes les familles d'Israël le pleurèrent pendant trente jours.

Ce fut vers cette époque que Meise et. Éléazar, ayant conduit le peuple dens la plaine de Moab, le long du Jourdain, vis-àvis de Jéricho, firent faire, d'après le commandement du Seigneur, un second dénombrement de toutes les familles des tribus d'Israël, afin d'assigner à chacune d'elles, en proportion de leur nombre, les parts qui devaient leur revenir dans le partage des terres du pays de Chanaan.

Ce sut à l'occasion de ce dénombrement que les cinq silles de Salphaad, descendant de Manassé et de sa tribu, nommées Noa, Maala, Hégla, Melcha et Thersa, se présentèrent à Moise, à Éléazar et à tous les princes du peuple, réunis à l'entrée du tabernacle de l'alliance, pour réclamer la part héréditaire de leur père, mort dans le désert sans avoir eu d'ensants mâles; car les filles des Hébreux n'avaient aucune part à la succession des biens immeubles lorsqu'elles avaient des srères, afin que ces biens demeurassent toujours entre les mains de ceux de la même samille et du même nom.



sanctuaire, et Moise, avec A ce dernier, se tenait à l'Orie bernacle, et présidait à toul vites et à celui des autres Tous les lévites, depuis l' étaient consacrés à Dieu: vaient entrer dans le tabers cinq ans; à trente ans, ils ét transport des choses sacré ans ils cessaient toutes foncti célébration du culte. L'armée des Hébreux envi des lévites dans l'ordre sui de Juda marchaient au pres tribu, sous le commandeme faisait partie d'une troupe 4 encore de la tribu d'Issach tion de Nathanaël, et de cell sous la conduite d'Éliab. l'Orient. Le camp de Ruben an Midi, marchait au secon formé des tribus de Ruben, d'Elisur; de Siméon, dirigé de Gad, dont le prince étail tribu d'Ephraim, sous Élisa Manassès et de Benjamin, Abidan, sormaient le camp était placé à l'Occident et ma sième rang. Du côté de l'Aqu le camp de Dan, marchama rang, et composé de la tribu le prince était Ahiézer; de sous la conduite du prince ensants de la tribu de Nephts par le prince Ahira. C'est ainsi qu'étaient étab que Moise avait réglé la nus enfants d'Israël devaient mar Au premier mois de la qua depuis la sortie d'Égypte, de Moise, qui, dans sa narras d'un coup de la seconde anné tième, les Hébreux vinrent désert de Sin : et dans cet Marie, sœur de Moise. Ce fut ple, manquant d'eau, une g Sciata contre Moise et Aarodisposition Du Camp DES HEBREUK DA comment apaiser les Hébreus strent au Seigneur, dit l'Éer

leur erdonna de parler au roche

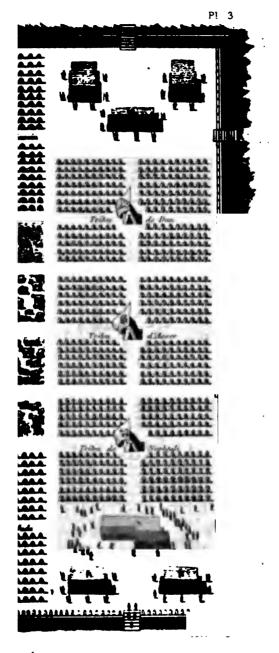

DÉSERT



criture nous dit que Moise s'en remit, ette réclamation, au jugement du Sei-, qui lui dit : Les filles de Salphaag dant une chose juste; donnez-leur des à possèder entre les parents de leur st qu'elles lui succèdent comme ses hés; et voici ce que vous direz aux en-Merati:

non un homme sera mort sans avoir de a bien passera à sa fille, qui en hérii'il n'a point de fille, il aura ses frères iéritiers; et s'il n'a pas même de frèsus donnerez sa succession aux frères père; et s'il n'a point non plus d'on-Mernels, sa succession sera donnée à proches. Cette loi sera toujours : inviolablement par les ensants d'Is-

mile, suivant l'ordre qu'il en avait s Sciencur, Moise prit Josué, le prélevant le grand-prêtre Eléazar et deut le peuple assemblé, et là, après lui mosé les mains sur la tête, il le dé-I haste voix son successeur, recoma toute l'assemblée des enfants d'Ise le reconnaître désormais pour son le l'écouter et de lui obéir en tout.

nitet Eléazar et Josué surent nommés. a prince de chaque tribu, pour partast le pays de la terre promise aux en-"Inrael, suivant les limites que le Seiavail prescrites.

irès ce même partage, les enfants l devaient donner aux lévites, chacun urtion de ce qu'il possédait, des terres, iss pour leur demeure, et les faubourgs ments pour leurs bêtes de somme et respesses. De ces villes données aux , il devait y en avoir six de séparées avir de refuge aux fugitifs, afin que rur; et eutre ces six villes, il y aura jours.

quarante-deux autres villes. Trois de ces six villes étaient au-delà du Jourdain : c'étaient Bosor, dans le désert, qui est de la tribu de Ruben; Ramoth en Galaad, de la tribu de Gad, et Golan en Basan, de la tribu de Manassé; et les trois autres dans le pays de Ca-

Moise voyant approcher le moment où il devait abandonner à Josué la conduite da peuple d'Israël, et n'avant point oublié que. suivant les ordres du Seigneur, il lui était désendu de passer le fleuve du Jourdain, se hâta de donner ses dernières instructions à son successeur: remit ensuite le livre de la loi qu'il avait écrit en entier lui-même, aux lévites, avec ordre de le déposer à côté de l'arche de l'alliance, afin qu'il y servit de témoignage, en leur recommandant expressément, ainsi qu'aux anciens d'Israël, de lire la loi tous les sept ans au peuple, à la sête des Tabernacles. Et après avoir rappelé de nouveau aux enfants d'Israël les commandements du Décalogue, et les avoir exhortés à servir Dieu seul, en reconnaissance des grandes grâces qu'ils avaient reçues de lui, il bénit les douze tribus, et prédit à chacune les événements qui devaient les concerner. Ensuite il monta de la plaine de Moab sur la montagne de Nebo, qui faisait partie du mont Abarim, au haut de Phaega, vis-à-vis de Jéricho, et le Seigneur lui fit voir de là le pays de Galaad jusqu'à Dan, et tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, aimsi que toute la campagne de Jéricho jusqu'à Ségo, qui formaient toute l'étendue de la terre de Canaan, promise aux enfants d'Israël; et Moise mourut en ce même lieu. Agé de cent vingt ans. Il fut enseveli par les anges, dit l'Écriture, dans cette vallée du pays de Moab, vis-à-vis de Phogor, et nul homme ni aurait répandu par imprudence, et n'a counu le lieu de sa sépulture. Les enm volenté, le sang d'un homme, pût fants d'Israël le pleurèrent pendant trente

## QUATRIÈME AGE DU MONDE.

la mort de Moise, l'an du Monde 2553, avant J. C. 1451, jusqu'à la fondation du Temple, l'an du Monde 2992, avant J.-C. 1012.

Aussitôt après la mort de Moïse, Josué prit le commandement du peuple d'Israël, et disposa tout pour le passage du Jourdain. Il ordonna, en conséquence, aux deux tribus de Ruben et de Gad, et à la demi-tribu de Manassé, de marcher en armes à la tête de leurs frères pour protéger leur passage, qui devait s'effectuer sous trois jours. Pendant que ce mouvement s'exécutait selon les ordres qu'il avait donnés, Josué fit partir secrètement deux espions pour reconnaître le pays où il se disposait à pénétrer, et se ménager des intelligences, surtout dans la ville de Jéricho.

Ces espions s'acquittèrent exactement de la mission qui leur avait été confiée, malgré les dangers qu'ils avaient courus; mais, cachés dans la ville même de Jéricho, chez une hôtelière appelée Rahab, ils échappèrent par son adresse à toutes les recherches qu'on fit de leurs personnes.

Josué, satisfait de leur conduite et du compte exact qu'ils lui rendirent de la situation du pays, se hâta de faire passer le Jourdain à tout le camp d'Israël; et, au bout de trois jours, tout le peuple étant sorti de Sétim, se trouva rassemblé près du fleuve, et Josué ordonna alors aux prêtres qui portaient l'arche d'alliance de marcher devant, droit an fleuve, et d'y entrer. Et aussitôt, dit l'Écriture, qu'ils y eurent mis le pied, les eaux qui venaient d'en haut s'arrêtèrent en un même lieu, et, s'élevant comme une montagne, restèrent suspendues dans les airs, tandis que les eaux d'en bas s'écoulèrent comme un torrent dans la mer du désert; de manière que le milieu du fleuve était à sec, et que tandis que les prêtres porteurs de l'arche d'alliance demeurèrent là sur la terre sèche. tout le peuple d'Israël traversa à pied sec jusqu'à l'autre bord du Jourdain; et après avoir fait tirer du fleuve même douze pierres. suivant le nombre des tribus. Josué en fit

élever un autel, en mémoire de l'événement, à l'endroit même du lit du fleuve où l'arche d'alliance s'était arrêtée, et ensuite les eaux du Jourdain revinrent à couler comme auparavant.

Le peuple d'Israël, à sa sortie du Jourdain, vint camper à Galgala, vers le côté de l'Orient de la ville de Jéricho; et là, sur le soir du quatorzième jour du mois de Nisan, les Hébreux célébrèrent la troisième Pâque depuis leur sortie d'Égypte, et dès le lendemain ils mangèrent des fruits de la terre • de Chanaan, des pains sans levain et de la farine d'orge séchée au feu, la manne, qui avait été jusque là leur nourriture, ayant cessé.

Cependant les enfants de Ruben, de Gad et de Manassé, au nombre de quarante mille combattants, marchèrent en avant, et, se répandant dans les plaines et terres des environs de Jéricho, semaient l'épouvante et la terreur parmi tous les rois du pays de Chanaan, au-delà du Jourdain, et tous les peuples habitants des pays situés le long de la grande mer.

Or, Josué ayant résolu de saire incontinent le siège de Jéricho, s'avança à la tête de ses troupes, et d'après l'ordre qu'il en avait recu du Seigneur, il leur commanda de faire une fois par jour le tour de la ville, ce qui fut exécuté pendant six jours. Au septième, les prêtres porteurs des sept trompettes dont on se servait dans l'année du jubilé, eurent ordre de marcher en avant de ceux qui portaient l'arche d'alliance et de toutes les troupes, et de saire ainsi sept sois de suite le tour de la ville de Jéricho. Au septième tour, les prêtres ayant sonné des trompettes d'un son plus fort et plus éclatant, et tout le peuple y ayant répondu par un cri unanime et percant, les murailles de la ville s'ébranlèrent soudain et croulèrent jusqu'aux sondements, de manière que les troupes et le peuple y entrèrent de tous les chies.

Jossé, maître de la ville, fit passer tous les habitants au fil de l'épée : Rahab seule et toute sa famille fut épargnée. Les Israélites s'emparèrent ensuite de Hal, de Gabaon, de Bethel et autres villes principales du pays de Channa; mais ce ne fut qu'après six années de guerre avec les rois de Jérusalem, d'Héhrun, de Lachis et autres, au nombre de trunte, dit l'Écriture, qu'ils parvinrent à externiner les Amorrhéens, les Hethéens, les Phirizièms, les Jébuséens et autres peuples qui voulurent s'opposer à leur marche victorique.

Enfin Josné, parvenu à l'âge de cent deux es. el se seniant près de sa fin , s'occupa . plas de retard, de partager aux neuf tribus et demi d'Israel tout le pays conquis dens la terre de Chanaan, qui comprenait tente la Galilée, le pays des Philistins et toute la terre de Gessen, depuis le fleuve d'em trouble qui arrose l'Égypte (branche de Nil qui se decharge dans la mer de Péluse, vers Gaza) jusqu'aux confins d'Accaron, vers "Agnilon; plus, la terre de Chanaan, qui contennit les principautés d'Azor, de Gaza, d'Ascalon, de Geth et d'Accaron, jusqu'aux frantières des Amorrhéens; le pays du l.ihan, vers l'Orient, depuis Baalgad, au-desseus de mont Hermon, jusqu'à l'entrée d'E-

Jouré bénit ensuite le vieillard Caleb, qui sont été envoyé quarante ans auparavant par Motae pour reconnaître la terre promise, et la dama pour son partage Cariath-Arbi en Métreu. Caleb en chassa ou extermina, de l'Écriture, les trois enfants d'Enac, qui appelaient Sesal, Ahiman et Tholmai, et, parchent vers Dabir, qu'on appelait alors l'ariath-Sophor : la ville des lettres), il jura de demoer sa fille Axa en mariage à celui qui détruirait cette ville; et Othoniel, jeune four ou platôt cousin de Caleb, la detruisit de fand en comble et épousa Axa.

Jamé ayant achevé de faire les partages des turves, des villes et des villages, en donaunt à chaque tribu la part qui lui était o-bus par le sort, les enfans d'Israël, de leur met, abandonnerent à titre de récom; ense. à Josué, la ville de Thamnat-Saraa, sur la montagne d'Éphraim, où il fixa sa demeure.

Tous ces partages furent saits et acceptés par Éléazar, grand-prêtre, Josue, ches du peuple, et les princes des samilles et des tribus des ensants d'Israël, à la porte du Tabernacle du témoignage, que Josué venait de saire dresser à Silo. Ensuite les mêmes désignèrent, pour les six villes de resuge assignées en derà et au-delà du Jourdain, Cadés en Gali'ée, sur la montagne Nephtali; Sichem, sur le mont Éphrasm, et Cariath-Arbé, sur la montagne de Juda; et au-delà du Jourdain, vers l'Orient de Jéricho, Bosor, de la tribu de Rulen; Ramoth en Galaad, et Golan en Basan, de la tribu de Manassé.

Josué ayant fait assembler toutes les tribus d'Israel à Sichem, fit venir aussi les auciens du peuple, les princes, les juges et les magistrats, pour leur rappeler tout ce que le Seigneur avait fait pour eux, de; uis la sortie miraculeuse de l'Egypte jusqu'an partage des biens de la terre promise, et leur fit renouveler l'alliance avec le Seigneur; ensuite il se mit à écrire tous les préceptes et instructions destinés au peuple d'Israel pour sa conduite à l'avenir, et plaça son livre près de celui de la loi de Moise, avec une pierre sous un chêne qui était dans le sanctuaire, afin que cette pierre leur servit de témoignage.

Josse bénit ensuite le peuple, et mourut âgé de cent dix ans, quatorze ans après qu'il eut commencé à gouverner Israèl. Il fut enseveli dans sa ville de Thamnat Saraa, située sur la montague d'Éphraim, vers le septentrion du mont Gaas. Dans la même année mourut aussi Eléazar, grand-sacrificateur, et il fut enseveli à Gabaath, ville qui était dans le partage de l'hinées, fils d'Éléazar, et qui lui succéda dans la grande-prê-

Aussitôt après la mort de Josué, les tribus de Juda et de Siméon se remirent à faire la guerre au reste des Chananéens, des Phéréséens, et autres peuples qui ravageaient leurs propriétés; elles leur reprirent plusieurs rilles, et ayant taillé en pièces d.x mille de teurs ennemis à Besée, elles s'emparèrent de leur chef Adonibezec, qu'elles mutilèrent horriblement, ayant appris avec indignation qu'il se vantait d'avoir ainsi traité soixantedix rois qu'il avait vaincus.

Juda et Siméon, poursuivant le cours de leur vengeance, prirent Gaza, Ascalon et Séphaath, dont ils passèrent tous les habitants au fil de l'épée; et cette dernière ville fut appelée Horma, c'est-à-dire anathème. Ils finirent par assiéger Jérusalem, la prirent, et taillèrent en pièces tous les habitants, livrant la ville aux flammes et au pillage.

Il y avait déjà plus de vingt ans que Josué était mort : Caleb , Phinées et tous les anciens d'Israël l'avaient suivi dans la tombe. Les Israélites, habitués depuis long-temps à vivre au milieu des Amorrhéens, des Phéréséens , des Jébuséens et autres peuples du pays de Chanaan , prirent insensiblement leurs mœurs et leurs usages ; des mariages . eurent lieu, et les Hébreux finirent par adorer leus dieux et offrir des sacrifices à Baalim et à Astarolb.

En punition de leurs iniquités, ils tombèrent sous la domination de Chusan-Rasathaim, roi de Mésopotamie, et ce dur esclavage, qu'on appelle la première servitude du
peuple d'Israël, dura huit ans. Othoniel,
gendre de Caleb, dont nous avons déjà parlé,
s'étant mis à la tête d'un grand nombre de
guerriers, attaqua Chusan, le défit, et fut
proclamé le libérateur de ses frères et juge
d'Israël, qu'il gouverna pendant quarante
ens dans une paix profonde.

Othoniel étant mort, les Israélites retombèrent dans leur idolâtrie, et furent aisément vaincus par Églon, roi des Moabites, à qui ils furent assujettis pendant dix-huit ans. Au bout de ce temps, un nommé Aod, chargé par les Israélites d'aller porter des tributs avec des présents au roi Églon, profita de cette occasion pour délivrer ses frères de cette seconde servitude. Étant à Galgala, où se trouvait le roi, il lui fit dire qu'il avait un mot à lui dire en secret : le roi alors fit signe à ceux qui étaient près de lui de s'écarter, et Aod, saisissant ce moment, s'approcha d'Églon, et le perça au bas-ventre

d'un seul coup de sa dague à deux tran-

Revenu près de ses srères, il marcha aussitôt à leur tête: ils se saisirent des gués du Jonrdain, par où l'on traverse au pays de Moab, pour couper tout moyen de retraite aux Moabites, et, se répandant tout-à-coup sur leurs terres, ils commencèrent par leur tuer dix mille des leurs, des plus sorts et des plus vaillants, et finirent par les exterminer tout-à-sait. Les ensants d'Israel demeurèrent en paix pendant quatre-vingts ans. Aod sut proclamé sauveur et second juge d'Israel.

Après Aod, Samgar, fils d'Anath, fut désigné pour le remplacer : ce fut lui qui, étant un jour à la charrue, et voyant venir une troupe de Philistins, s'arma sur-le-champ du soc de sa charrue, s'en servit pour .es combattre, et finit par en tuer six cents. Il fut aussi proclame le défenseur d'Israël.

Les Israélites ne tardèrent pas à être punis encore de leur retour à l'idolâtrie par une troisième servitude, sous Jabin, roi des Chananéeas, qui réguait dans Asor, lequel les epprima pendant vingt ans de la manière la plus dure.

Cependant le peuple d'Israël, réveillé de son engourdissement, après un si long esclavage, par les accents guerriers de la prophétesse Débora, se rassembla, sous le commandement de Barach, au nombre de diz mille combattants, marcha en diligence contre Sisara, général des troupes de Jabin, le défit, et tailla son armée en pièces auprès du mont Thabor. Sisara, pour éviter d'être tué ou fait prisonnier, n'eut que le temps de sauter de son chariot en bas, et de s'enfuir pour chercher un asile dans la tente d'Haber le Cinéen, qu'il aperçut d'abord. Ce resuge lui devint plus fatal que ne l'avait été pour lui le champ de bataille, car Jahel, semme d'Haber, lui avant accordé l'hospitalité, et le voyant endormi de fatigue, s'arma d'un grand clou et le lui enfonça à coups de marteau dans la tempe, et avec une telle sorce que la tête se trouva clouée à la terre.

Toute la gloire de l'expédition contre Jabin fut attribuée principalement à Débora, que le peuple d'Israël proclama et reconnut



and the second second

I be the staffing of the staff of the staff of the table of the staff of the staff

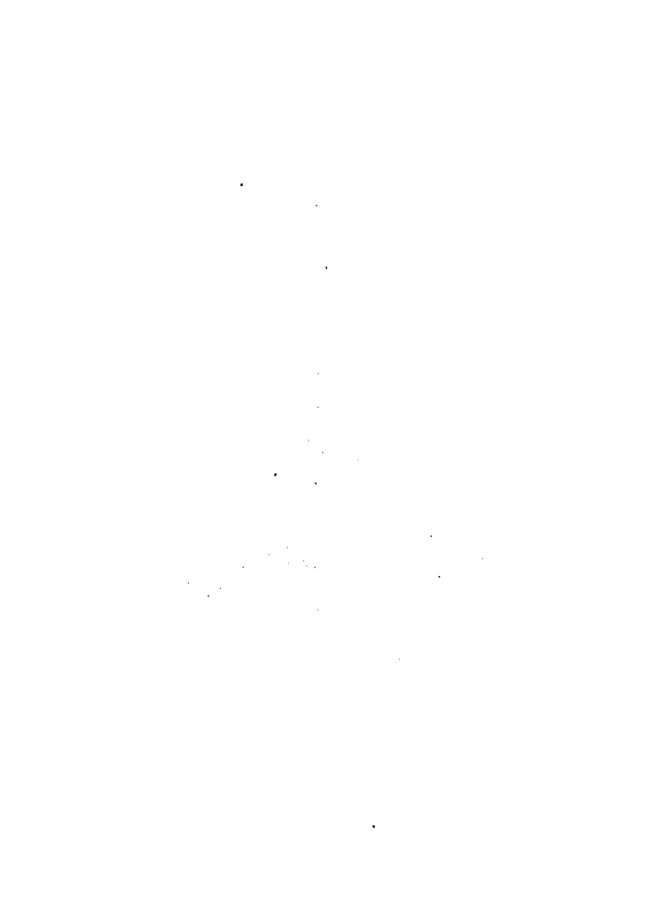

GENTABLE AND.

La quatrième servitude des Israélites sous les Madanites dura sept ans. Gédéon, de la tribu de Manassé, fut choisi par un ange du Seigneur, dit l'Écriture, pour être le liberateur d'Israel. Gédéon, dont l'humilité etait extrême, était occupé à battre son blé et à le vanner quand l'ange lui apparut : sa vocation fut bientôt confirmée par plusieurs évenements extraordinaires. Alors, plein de courage et de résolution, il commença par shottre de muit l'autel consacré à Baal, ce qui le st surnommer Jérobaal, c'est-à-dire enaumi de Baal. A la nouvelle d'un tel attentet, les Madianites indignés se joignirent aux Amalécites et autres peuples, et marchèrent contre les laraclites au nombre de cent vingt mile combattants, et vinrent camper dans la vallée de Jerrael.

Gédéen put à peine rassembler trentedonz mulle hommes de bonne volonté, choiais dons les tribus de Manausé, d'Azer, de Zabulon et de Nephtali. Mais le Seigneur, del l'Ecriture, lui ordonna une première fois Im congedier vingt-deux mille qu'il avait recommes pour des bommes faibles et timides. Ser les dix mille restant, il ne s'en trouva, d'après l'épreuve qu'il fit de leur activité et de leur courage, que trois cents bien détermués, avec lesquels il résolut de combattre les Madiamites. Avant donc divisé ses trois cents hommes en trois handes, il leur fit prendre à chacun des trompettes d'une main. d de l'autre des lampes allumées, renfermées des des pots de terre, et au signal convenu, en dait le son de la trompette que tenait Cédion, ses trois cents hommes pénétrèrent, m miles de la nuit, par trois côtés différents deux le exemp des Madianites endormis. Alors, sennant tous à la fois de leurs trompottes, beartant leurs vases et les brisant les uns coutre les autres, ils firent jaillir la clarté studence de leurs lampes aux cris mille fois repetés de l'ire le Scigneur et l'épée de Gedeen!... Aussilot les Madianites, saisis Cipouvante, croyant avoir une grande armée a combattre, tournérent leurs armes les uns metre les autres. Gedéon, avant tué de sa persee main Zebee et Salmana, rois des Ma-

pour son juge, et qu'elle gouverns pendant dismites, il sut proclamé sauveur du peuple d'Israël, qui vouint le reconnaître nour son prince et : i donner la couronne comme à son libérateur; mais il la refusa, et sous le titre de juge il gouverna sagement pendant neul ans, et mourut dans un âge avancé. laissant soixante-dix enfants, outre Abimélech qu'il avait en d'une concubine.

> Après la mort de Gédéon, les Israélites retombèrent dans l'idolàtrie, et Abimélech, ayant gagné les habitants de Sichem par les intrigues de sa mère, se mit à la tête d'une troupe de vagabonds et vint s'installer à Ephra dans la maison de son père, où il fut établi roi d'Israël par ces misérables. Il commença son règne par faire mettre à mort ses soixante-dix frères, et gouverna pendant trois ans avec tant de tyrannie et de cruauté, que les Israélites et même les Sichimites le délestèrent bientôt et se révolterent contre

> Abimélech se hâta de marcher coutre. eux à la tête de ses troupes, vint assieger Sichem, et, l'ayant prise, en fit passer tous les habitants au fil de l'épée, détruisit la ville de fond en comble, et y fit somer du sel. Da là il se dirigea sur la ville de Thèbes, qu'il assiègea, et s'etant approché d'une vieille tour, où les principaux de la ville s'étaient réfugiés, il se disposait à y mettre le seu, lorsqu'une semme lui jeta sur la tête un morcana de meule de moulin, qui le blessa mortellement; mais ne voulant pa., dit-il, mourir de la main d'une semme, il sit approcher son écnyer, qui, suivant son ordre, lui pessa son épée au travers du corps.

Après la mort d'Abimélech, Thola, son encle, de la tribu d'Issachar, fut proclame cinquième juge et chef des Hébreux, qu'il gouverna pendant vingt-trois ans on paix avec tous leurs voisins; état de calme où sut les maintenir pendant vingt-deux ans Jair de Galand, sixième juge des Israélites, et succoueur de Thele.

Mais à peine Jair sul-il mort, que les Israclites se laissérent aller de nouveau a leur ancien penchant pour l'idolâtrie, s'empressant d'aller sacrifier aux dieux de Syrie, de Sidon, de Moab et des enfants d'Ammon; il retombèrent bientôt sous le joug des l'ha

tistins et de Ammonites, qui les opprimèrent pendant dix-huit années.

Vers ce temps-ià, Jephté, fils de Galaad et d'une courtisanne, fut chassé de la maison paternelle par ses frères, qui ne voulurent pas souffrir qu'il héritat avec eux. Obligé de fuir, il se retira dans le pays de Tob, et là, il rassembla une troupe assez considérable de vagabonds qui ne vivaient que de brigandages, et devint leur chef. Alors les Israélites, impatients de secouer le joug des Ammonites, s'adressèrent à cet homme plein de force et de courage, dit l'Écriture, qui leur accorda son secours, sous la condition de lui obéir en tout, et de le reconnaître pour chef s'il les délivrait de la servitude. Aussitôt Jephté rassembla sous ses ordres les troupes d'Israël, et, après avoir ravagé les pays de Galaad, de Manassé et de Maspha, il attaqua les Ammonites et commença à les harceler de villes en villes. Ce fut alors qu'il fit vœu au Seigneur, dit l'Ecriture, de lui sacrifier la première personne qui s'offrirait à ses yeux en retournant à sa maison, s'il lui accordait la victoire.

Une grande bataille se donna; Jephté, après avoir taillé en pièces l'armée des Ammonites, s'empressa de revenir à Maspha: mais il cut bientôt sujet de se repentir du vœu plus qu'imprudent qu'il avait sait : car. en approchant de sa maison, la première personne qui frappa sa vue fut sa fille unique, qui, transportée de joie, accourait au-devant de lui, en dansant au son des instruments. Jephté l'ayant aperçue, déchira ses vêtements, action qui, chez les Israélites, était le signe de la plus grande douleur, et déclara, tout en pleurs, à sa fille, le vœu qu'il avait fait. Cette fille, que l'on appelait Séila, d'un courage au-dessus de son âge, exhorta son père à l'accomplir, lui demandant seulement un délai de deux mois pour pleurer sa mort avec ses compagnes. Au bout de ce temps, elle revint, et ce père insortuné, dit l'Écriture, s'acquitta de son vœu. De là vint la coutume, qui s'est toujours observée chez les Israélites, que toutes les jeunes filles s'assemblent une fois l'année pour pieurer la fille de Jephté de Galaad pendant quatre jours.

Ce septième juge d'Israél, après l'avoir gouverné pendant six ans, mourut et fut enseveli dans la ville de Galasé

Le huitième juge d'Israel fut Abesan de Bethléem, qui gouverna les Hébreux pendant sept ans. Ahialon de Zabulon lui succéda, et fut le neuvième juge d'Israël pendant dix ans. Abdon, fils d'Illel de Pharaton, gouverna ensuite en qualité de juge pendant huit ans. Après sa mort, les Israélites, retombés encore dans l'idolàtrie furent opprimés par les Philistins pendant quarante ans. Tout le temps que dura cette sixième servitude, le grand-prêtre Héli, descendant d'Ithamar, second fils d'Aaron, eut la conduite du peuple d'Israël, en sa double qualité de grand-sacrificateur et de onzième juge. Il jouit de la plus grande considération, et n'eut à se reprocher qu'une criminelle indulgence pour ses deux fils Ophni et Phinées, devenus le scandale du peuple par leur mauvaise conduite et leurs prévariestions. Tous deux périrent dans une grande bataille livrée par les Philistins aux Israélites, où ceux-ci surent taillés en pièces.

Le grand-prêtre Heli, apprenant en même temps la perte de la bataille, la mort de ses deux fils, et la prise de l'arche d'alliance enlevée par les Philistins, tomba en arrière de dessus son siége, se fendit la tête, et mourut après avoir exercé pendant quarante ans ses fonctions de grand-prêtre et de juge.

Ce fut vers le commencement de la grande sacrificature d'Héli, que le célèbre Samson vint au monde. Un ange, dit l'Écriture, apparut à Manué, homme de la tribu de Dan, et prédit à sa semme qu'elle ensanterait un fils qui délivrerait Israël de l'esclavage des Philistins, pourvu qu'ils eussent soin de le consacrer à Dieu dès sa naissance, et de le saire Nazaréen, c'est-à-dire que le rasoir ne devait jamais passer sur sa tête, qu'il ne boirait jamais de vin, ni d'aucune autre liqueur qui pût enivrer, et qu'ensin il ne mangerait rien d'impur.

Cet enfant, qui fut nommé Samson, vint au monde doué d'une force vraiment prodigieuse, car, à peine âgé de dix-huit ans, on le vit déchirer de ses deux mains un jeune tion, et depuis ce moment, ne cherchaut aus

les occasions de donner des preuves de son intrépidité, et de faire le plus de mal qu'il pourrait aux Philistins, il commença par mettre le seu à leurs blés et à leurs vignes, per un moyen tout-à-fait extraordinaire. Les Philistins, de plus en plus irrités contre Someso, rassemblérent leurs troupes et fondrent sur la tribu de Juda, la menacant de l'extermer tout entière si elle ne leur livisit Somson pieds et poings liés. Trois mile hommes forent envoyés aussitôt vers La caverne du rocher d'Éthan, où Samse s'était retiré, à l'effet d'exécuter l'orde qu'ils avaient de l'arrêter. Samson. après leur avoir sait promettre qu'ils ne le toernient point, se laissa prendre; alors on le lia de deux fortes cordes, et on l'emmena bors de la caverne. Les Philistins l'avercevant, poussérent de grands eris de joie; mais Seesen , rempant tout-à-coup ses liens, tembe sur ses ennemis, et, sans autre arme qu'une machoire d'ane qu'il rencontra sous se peeds, il tua mille Philistins, et mit les sources en fuite. Après cette victoire, il jeta sen arme et donna à ce lieu le nom de Ra-Ech qui signifie l'élévation de la mà-

Depuis ce moment Samson ne laissa échapper aucune ocrasion d'attaquer les ennemis d'Irati, et particulierement les Philistins. Com-cu, ne sachant comment se délivrer d'en eunemi aussi redoutable, résolurent d'employer la ruse pour y parvenir; ils proment une grande somme d'argent à une prane femme de la vallée de Sorec, nommée Dulda, qu'aimant Samson, si elle réussissant a déceuvrir la cause de la force extraordimire qu'il possédait.

Duila mit tout en œuvre pour découvrir et sucret; mais ce fut long-temps en pure parte. Enfin, elle linsista si vivement, que Samoon, après l'avoir trompée trois fois, et souir soutenu avec fermeté trois attaques uncanaves, succomba à la quatrième, et finit par avour à Dalila que le principe de sa five consistait perticulierement dans sa che-taire.

Dis que Dalila se vit en possession d'un mont si précieux, elle en instruisit aussitét in princes des Philistins, fit endormir Som-

son sur ses genoux, et pendant son sommeil lui coupa elle-même sa longue chevelure. Alors les Philistins se saisirent de leur redoutable ennemi sans la moindre résistance de sa part, et, lui ayant arraché les yeux, le chargèrent de chaînes et le jetèrent dans une prison, où on lui fit tourner la meule d un moulin.

Quelque temps apres, les princes des Philistins, en réjouissance de la capture qu'ils venaient de saire, célébrèrent une grande fête en l'honneur de leur dieu Dagon. Il y eut un superbe sestin dans une grande salle où se trouvaient réunies trois mille personnes. les chess ordonnerent que l'on fit venir Samson pour divertir l'assemblée, et il fut placé debout entre les deux colonnes principales qui soutenaient l'édifice. Ses cheveux avaient eu le temps de croître assez, et ses forces commençaient à revenir, dit l'Écriture. Alors il dit au jeune garçon qui lui servait de guide de lui faire toucher les colonnes, et. invoquant le nom du Seigneur, il le pria de lui rendre sa première force afin de pouvoir se venger des Philistins, et, tout-à-coup. saisissant de ses deux bras les colonnes, il s'écria: Que je meure avec eux! el. les socouant de toutes ses forces, il les ébranla tellement, que l'édifice en croulant écrasa tous les convives. Ses freres et ses parents enleverent son corps et l'ensevelirent, entre Saraa et Esthaol, dans le sépulcre de son pere Manué. Samson avait été juge d'Israel pendant vingt ans.

Cependant Samuel, qui avait été élevé par le grand-prêtre Heli, lui succéda dans sa charge, et fut également reconnu pour juge du peuple d'Israèl. Ce fut sous son gouvernement, qui fut d'assez longue durée, que les Israèlites se virent, par son intercession, délivrés de l'oppression tyrannique des Philistins. Non-sculement il parvint à retirer de leurs mains l'arche d'alliance qu'ils avaient placée par dérision dans le temple de leur dieu Dagon; mais il leur fit rendre encere toutes les villes et les terres qu'ils avaient soustraites au domaine d'Israèi, depuis Accaron jusqu'à Geth.

Ayant aussi rétabli la paix entre Israët et tous les jeuples voisins, Samuel fit placer l'arche d'alliance dans 12 maison d'Abinadab à Cariathiarim, et son fils Éléazar sut consacré par Samuel pour en demeurer le gardien. Samuel se retira ensuite à Ramatha, lieu de sa naissance; mais il allait tous les ans rendre la justice au peuple, à Bethel, à Galgala, à Masphath et autres villes. Cependant, voyant de jour en jour ses sorces s'affaiblir, attendu son grand age, il établit pour juges en sa place ses deux fils Joel et Abis; mais ils se rend rent coupables de tant d'injustices. que les anciens d'Israël allèrent trouver Samuel à Ramatha, et, prenant prétexte de son age avancé, et de la mauvaise conduite de ses fils, ils le conjurèrent de choisir un roi pour gouverner le peuple d'Israël. Samuel résista long-temps à leurs sollicitations, leur faisant entrevoir tous les maux qui pourraient résulter pour eux d'un tel changement de gouvernement, leur représentant, même avec énergie, toutes les espèces de violences, d'exactions et d'actes arbitraires qu'un monarque se croirait en droit d'exercer contre cux.

sistèrent dans leur résolution, et demandèrent avec instance que Samuel leur donnât un rot, ainsi que les autres nations en avaient pour les gouverner, les soutenir contre leurs ennemis, et pour marcher et combattre à leur tête. Samuel, ne sachant plus comment leur résister, invoqua le secours du Seigneur, et Dieu, dit l'Écriture, lui désigna Saul, fils de Cis de la tribu de Benjamin, lui ordonnant de le choisir pour roi. Alors Samuel alla trouver Saul, et, ayant pris une petite fiole pleine d'huile, il la lui répandit sur la tête, le baisa et lui dit que, par cette onction, le Seigneur lui-même le sacrait comme roi du peuple d'Israël, pour régner sur lui et pour le délivrer de tous ses ennemis.

Samuel fit ensuite assembler tout le peuple à Masphath, et lui présenta Saül, eu lui annonçant que c'était celui-là que le Seigneur avait choisi pour être leur roi : et aussitôt tout le peuple, d'une voix unanime, proclama Saül roi des enfants d'Israèl.

Dès le commencement de son règne, Saü!, à la tête d'une armée nombreuse, livra une

grande bataille aux Ammonites, les tailla en pièces, et affranchit les habitants de Jabès de l'oppression de ces terribles ennemis. Deux ans après il remporta une victoire signalée sur les Philistins, et, au mineu des réjouissances que le peuple faisait à Galgala, à l'occasion du renouvellement de l'élection de leur roi, et des victoires qu'il venait de remporter. Samuel se présenta devant Saül pour lui ordonner de la part du Seigneur de ne plus tarder à déclarer la guerre aux Amalécites, ajoutant que Dieu l'avait choiss pour exécuter l'arrêt de sa justice, prononcé depuis quarante ans contre ce peuple maudit, nour avoir voulu interdire à Israël l'entrée de la terre promise : Samuel recommanda surtout à Saul, toujours au nom du Seigneur, d'exterminer cette race en entier, et de détruire tout ce qui lui appartenait sans rien réserver, et sans épargner qui que ce

Saül, effectivement, marcha contre les Amalécites, les tailla en pièces, mais épargna Agag leur roi, et réserva tout ce qu'il sièrent dans leur résolution, et demandènt avec instance que Samuel leur donnât ur les gouverner, les soutenir contre leurs nemis, et pour marcher et combattre à roi, ainsi que les autres nations en avaient ur les gouverner, les soutenir contre leurs nemis, et pour marcher et combattre à avait donné son royaume à un autre. Ensuite, avait denné son royaume à un autre. Ensuite, avait donné son royaume à un autre. Ensuite, avait denné son royaume à un autre. Ensuite, avait donné son royaume à un autre. Ensuite, avait denné son royaume à un autre. Ensuite, avait denné

Quelque temps après, Samuel reçut l'ordre du Seigneur de se transporter à Bethléem, dans la maison d'Isaï de la tribu de Juda, pour y sacrer roi d'Israël, à la place de Saul, le plus jeune de ses sept enfants, qu'on appelait David. Au moment où Samuel arriva, ce dernier était alors dans les champs. occupé à garder les brebis de son père; Samuel commanda qu'on l'allat chercher et qu'on le lui amenàt, étant celui-là même que le Seigneur avait choisi. David étant venu, Samuel s'approcha de lui, et lui répandit sur la tête l'huile destinée au sacre des rois, au milieu de ses frères, qui le reconnurent pour leur roi; il n'avait alors que quinze ans, et il retourna à ses occupations ordinaires.

e auvente, les Philistins ayant de déciaré la guerre aux Israélites. umper sur les confins de Dommim, iocho, dans la tribu de Juda. Les , sous la conduite de Saul , vinrent en bataille dans la vallée du Téréle. David ayant été envoyé par son amp d'Israel, pour savoir des noutrois de ses frères qui étaient dans rSoul, il entendit parler d'un défique géant Philistin, nommé Goliath. ille et d'une force extraordinaires. ne avait six coudées et un palme il portait sur la tête un casque d'aitait revêtu d'une cuirasse à écailles. or d'airain couvrait ses épaules; il me telle fraveur aux Israélites, que prirent la fuite; mais David, ini menaces et des propos insultants rilleux Philistin, s'offrit à le comwill y ayant consenti avec peine, il d'un air intrépide, n'ayant pour te que sa fronde; il y mit une grosse la lança avec tant d'adresse et de 'elle frappa le géant droit au milieu et l'étendit raide mort. Alors, il se Bi, et, ayant tiré son épée du fourni trancha la tête. Abner, général e de Soul, amena le jeune vainle présenta au roi, n'ayant pas quitté m Philistin qu'il tenait à la main. isfait du courage du jeune David, alors le commandement de quelques merre, et il se fit aimer, non-sculetout le peuple, mais encore des offirei et principalement du jeune Jo-Ms de Saill, qui le chérit comme

nuvelle de la victoire de David, et it de Goliath, toutes les femmes des firent en dansant et en chantant et trient au devant de Saül, témoignant et tout le monde s'écriait : « Saül né mille, et David en a tué dix » Ce qui mit Saül dans une grande depuis ce jour-là, il ne respira que vengeance contre le vainqueur do

wait promis précédemment de donle Merob en mariage à celui qui tuerait le géant; mais, jaloux de la gloire que David venait d'acquérir, non-seulement il lui refusa la récompense promise, mais encore il chercha tous les jours des occasions de se défaire de lui, et pour parvenir à son but, il lui proposa la main de sa seconde fille Michol, mais sous la condition qu'il lui rapporterait cent têtes de Philistins, espérant bien qu'il périrait dans cette expédition.

Mais quand il le vit revenir triomphant apporter à ses pieds deux cents têtes, sa haîne n'en devint que plus ardente; cependant il lui donna sa fille Michol en mariage, mais toujours avec la résolution bien déterminée de le saire mourir de quelque manière que ce sût. David, toujours averti à temps de ses sunestes desseins par son ami Jonathas, se vit obligé de suir et de changer à chaque instant de retraite, soit dans les villes, soit dans les champs, pour éviter de tomber dans les pièges des émissaires de Saül, qui le poursuivaient sans relâche.

Enfin, il crut un moment avoir trouvé un asile plus sûr à Nobé, où était le tabernacle, auprès du grand-prêtre Achimelech; mais il s'y trouva un des officiers de Saul : aussi le grand-prêtre s'empressa de le faire partir secrétement, après lui avoir remis pour sa désense l'épée du géant philistin qu'il avait tué. Elle était enveloppée dans un drap, derrière l'Ephod : David la prit en disant qu'il n'y en avait point qui valut celle-là. Il partit, et se réfugia ensuite chez Achis, roi de Geth; mais s'apercevant qu'il n'é ait point là en sûreté, il se retira dans la caverne d'Odollam, où ses frères le vinrent trouver, et plusieurs autres ensuite, de manière qu'il se vit bientôt à la tête de quatre cents hommes environ, renfort qui le protégea contre Saul, qui ne cessait de le poursuivre, quelquesois même à la tête de ses gens. Il se présenta souvent des circonstances, produites par le hasard, où David aurait pu tuer Saül; mais respectant l'oint du Seigneur, comme il le disait, il se contenta de lui faire connaître, soit par ses armes on sa coupe enlevées, soit par un pan de son manteau coupé, que sa vie avait été entre ses mains. A la suite de ces divers actes de générosité, qui auraient 40

amollir le cœur de Saül, David se retira enfin chez Achis, roi de Geth, qui lui donna pour retraite la ville de Siceleg, où il demeura jusqu'à la mort de Saül.

Ce fut vers ce temps que mourut Samuel, à l'âge de soixante-dix-huit ans, dont il en avait passé quarante au service du tabernacle, vingt dans les fonctions de juge d'Israël, et les dix-huit dernières années dans sa retraite de Ramatha, où il fut enseveli. Tout Israël s'étant assemblé, fit un grand deuil, et le pleura pendant trente jours.

Deux ans après, la guerre se ralluma avec violence entre le peuple d'Israël et les Philistins, par suite de la solie de Saul, qui leva des troupes à la hâte, et vint camper dans la plaine du mont Gelboé. Ayant appris que les Philistins faisaient avancer contre lui une armée formidable, et que leurs forces étaient de beaucoup supérieures aux siennes, se voyant d'ailleurs privé à la fois des conseils de Samuel et du secours de David, la frayeur s'empara de lui : l'Écriture dit que, pour chercher un remède aux tourments affreux qu'il éprouvait, il consulta le Seigneur sur le sort qui lui était réservé, et que Dieu ne lui répondit ni par des songes, ni par les prêtres, ni par les prophètes, ce qui acheva de le précipiter dans le plus grand désespoir.

Enfin, tourmenté plus que jamais par ses accès de délire, il voulut chercher dans l'art des devins ce qu'il ne pouvait obtenir du ciel; et ce prince, qui, selon le commandement de la loi, avait exterminé les magiciens de son royaume, se rendit de nuit, déguisé, chez une semme connue sous le nom de la Pythonisse d'Endor, à qui il ordonna de consulter l'esprit de Python, et d'évoquer l'ombre de Samuel, mort depuis deux ans. Après avoir fait différentes conjurations, cette femme jeta un grand cri, et dit à Saul : « Pourquoi m'avez-vous trompée? car vous » êtes Saül. — Ne craignez rien, » lui dit le roi, saisi lui-même d'étonnement, voyant sortir de terre un vieillard couvert d'un manteau, qu'il reconnut pour l'ombre du prophète. Aussitôt il se prosterna à terre, et Samuel lui avant prédit sa mort et celle de ses trois sils, la désaite entière des troupes

d'Israël et leur camp tombé au pouvoir des Philistins, il en fut tellement saisi d'épouvante qu'il tomba étendu sur la terre. Ses serviteurs s'empressèrent autour de lui, et dès qu'il eut repris ses sens, il regagna son camp.

La bataille eut lieu le lendemain, et, solon que Samuel l'avait prédit, les Israélites furent taillés en pièces, les trois fils de Saül tués, et lui-même percé d'une flèche; mais ne voulant pas rester vivant au pouvoir des Philistins, il pria, mais en vain, son écayer de le tuer: sur son refus, Saül se jeta sur son épée et se la passa au travers du corps.

Le lendemain, les vainqueurs, en dépouillant les morts, trouvèrent le corps de Satt et ceux de ses trois fils étendus sur la montagne de Gelboé. Ils coupèrent la tête du roi, qu'ils attachèrent dans le temple de Dagon, et mirent ses armes dans celui d'Astaroth : quant à son corps, ils le pendirent aux murailles de Bethsan. Mais les habitants de Jabès de Galaad, ayant marché de nuit, vinrent enlever les corps de Saul et de ses fils. et les rapportèrent à Jabès, où ils les brûlèrent, ce qui était contraire à la coutume des Juis. Ils conservèrent cependant les os, qu'ils ensevelirent dans le bois de Jabès, au pied d'un chêne. Plusieurs années après, David fit transporter les os de Saül à Gabaa, où il les fit mettre dans le tombeau de Cis, père de Saul, à Séla, dans la tribu de Benja-

Aussitôt que David eut recu la nouvelle de la mort de Saül, il alla à Hébron, où il fut sacré de nouveau roi sur la tribu de Juda, pendant qu'Abner, général des troupes, faisait reconnaître roi des autres tribus d'Israël Isboseth, dernier fils de Saul : ce prince avait alors quarante ans. Mais à peine comptait-il deux années de règne, qu'il perdit Abner, son protecteur et son soutien, que tua par trahison Joab, à Hébron; et lui-même fut assassiné dans son lit par deux brigands, qui vincent offrir sa tête à David dans l'espoir d'une forte récompense. Mais ce dernier, qui avait fait mettre à mort l'Amalécite qui s'était vanté d'avoir achevé de tuer Saul, fit périr d'un supplice proportionné à leur crime

tes meurtriers d'Isboseth : on leur coupa les pies et les mains, on les pendit près de la pierane d'Hebron; et David ord una que la tête da malheureux prince fût ensevelie dans le sépulere d'Abner, à Hebron.

Alors toutes les trabus d'Israël, les prêtres et les anciens du peuple à leur tête, vincent trouver David à Hebron, ou il régnait depais sept ans, le firent sacrer pour la troisième fois, et le proclamèrent roi de tout Israd. Amaitôt il marcha vers Jérusalem combattre les Jébuséens, qui s'y étaient établis. li les en cut bientôt chassés en s'emparant de la forteresse de Sion, qu'il appela la ville de David; et y ayant depuis fixé sa demeure, il en fit la capitale de son rovaume. Ce fut siers qu'Hiram, roi de Tyr, lui envova des subsendeurs, et, sur sa demande, des bois & codre, des charpentiers et autres ouvriers, ter construire le bâtiment qu'on appela la muse de David.

Has les Philistins, toujours ennemis d'Isnel, et plus irrités contre David de s'être l'at sacrer et reconnaître pour roi, levèrent its troupes et vinrent l'attaquer dans la vallée de Raphaim. Mais David les battit complitement près de Baal-Pharasim, les mit en devute, et les poursuivit, en les taillant en pates, depuis Gabaa jusqu'à Gezel. Continunt le cours de ses conquêtes, il subjugua les Monhites, les Iduméens, étendit sa domimates sur toute la Syrie, et termina en peu de temps la longue et sanglante guerre d'Israd avec les Ammonites et les Amalécies.

Goltant enfin les douceurs de la paix qu'il avait achetée au prix de tant de sang. Davait penn à retirer l'arche d'alliance de la mana d'Obedédom de Geth pour l'amener tan la ville de Sion. I'our cet effet, il fit aumbler trente mille hommes choisis dans la tribus d'Israel, afin de former le cortége qu entourait l'arche, placée sur un chariot trainé par quatre couple de bœufs; il ctait précédé et suivi de la foule du peuple, pousant des cris de joie, et faisant retentir les uns du son des trompettes, des harpes, des quirus, des timbales et sutres instruments. Le roi lui-même, revêtu d'un éphod de lin, famit devant l'arche, et était entouré des

principaux officiers de sa maison et de ses gardes, commandés par Joab et Josaphat, les Céréthiens et les Phélétiens, corps de frondeurs et d'archers commandés par Banaïas, fils de Joiada, ouvraient et sermaient la marche. Arrivés à la montagne de Sion, les prètres et les lévites, avant à leur tête Sadoc et Abiathar, grands-prêtres, portèrent l'arche d'alliance dans la tente que David avait fait dresser près de son palais, et la posèrent au milieu, dans la place qui lui était destinée. La, ils offrirent des bolocaustes et des sacrifices, en actions de graces, devant l'arche d'alliance, et David lui-même, dit l'Écritore, benit tout le peuple d'Israel au nom du Seigneur des armées.

Mais reflechissant, dans la suite, qu'il était peu convenable à lui de loger dans un palais bâti de bois de cèdre et meublé avec tant de luxe et de magnificence, tandis que l'arche d'alliance reposait encore sous des tentes, David forma dès lors le dessein d'élever un temple magnifique pour l'y déposer. Les préparatifs en furent faits; mais le prophète Nathan lui fit entendre que le Seigneur se contentait de sa bonne volonté, mais qu'il ne voulait pas que des mains impures, qui avaient répandu tant de sang, lui bâtissent un temple de paix.

La gloire du règne de David fut flétrie par le meurtre d'Urie, qu'il fit périr indignement pour obtenir sa femme Bethsabée. Le même Nathan lui reprocha son crime par une ingénieuse parabole : l'Écriture dit que son repentir fut si sincère, que son crime lui fut pardonné; mais l'enfant né dans l'adultère mourut.

Lorsque les révoltes de son fils Absalon et de Scha furent apaisées, David, goûtant de nouveau les douceurs de la paix, voulut reconnaître les forces de son empire, et fit faire par Joab le dénombrement de ses sujets. Le Seigneur, irrité de ce mouvement d'orgueit, lui envoya le prophète (jad pour lui propeser, en punition de sa faute, le choix d'une famine de trois ans, d'une guerre de trois mois, ou d'une peste de trois jours. David choisit ce dermer fleau, qui enleva soixante-dix mille hommes.

Quelque temps après, ce prince, accablé

d'années et d'infirmités, mit sur le trône son fils Salomon, qu'il avait eu de Bethsabée, laquelle était devenue sa femme depuis la mort d'Urie, et le déclara son successeur, malgré les brigues d'Adonias. Le grand-prêtre Sadoc sacra Salomon, et David, voyant l'heure de sa mort approcher, régla tout ce qui regardait l'ordre du culte divin dans le temple que son fils devait bâtir; il le bénit ensuite avec le peuple, et mourut dans la soixante-dixième année de son âge et la quarantième de son règne.

Salomon, son fils, lui succéda; et comme ce prince avait donné, dès l'âge le plus tendre, des preuves d'une grande sagesse, David l'avait fait couronner, de son vivant, roi de Juda et d'Israël.

C'est ainsi que ces rois, se croyant toujours à la veille de quelque révolution, cherchaient à perpétuer leur couronne dans leur famille : os motif les engages souvent à faire reconnaître leur fils aîné comme héritier présomptif du trône, à le faire couronmer dès l'âge de dix ans, et même à l'associer au trône quelques années plus tard. Cette coutume s'est conservée chez presque tous les peuples orientaux, et même dans plusieurs empires de l'Occident.

Tous les auteurs, tant sacrés que profanes. sont d'accord sur la grandeur et la prospérité du royaume d'Israël au temps de Salomon: son empire s'étendait depuis l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins et jusqu'aux frontières de l'Égypte; il dominait même, dit l'Écriture, sur tous les pays situés au delà du fleuve, depuis Taphsa jusqu'à Gaza Les Amorrhéens, les Héthéens, les Jébuséens et autres peuples, ses voisins, qu'il avait soumis, lui payaient des tributs assez considérables. On en peut juger par l'importance de ses revenus annuels, qui s'élevaient à six cent soixante-six talents d'or, lesquels, suivant l'évaluation du talent d'or des Hébreux, à cent soixante-douze mille huit cents livres, donnent un total de cent quinze millions quatre-vingt-quatre mille huit cents livres.

Le luxe de sa cour, la somptuosité de sa table, la multitude innombrable des officiers de sa maison, la magnificence de son palais, étaient extrêmes; mais la haute sagesse qu'il déploya dans l'administration de son gouvernement, l'équité avec laquelle il sut rendre la justice, lui firent un nom plus célèbre encore.

Ce grand roi fit connaître cette sagesse extraordinaire dont il était doué, dans le jugement qu'il rendit pour découvrir quelle était la véritable mère d'un enfant que deux femmes se disputaient.

Deux semmes de mauvaise vie vinrent a pied du trône où Salomon était assis, envi ronné des grands de sa cour et des princi paux officiers de sa maison; l'une de ces femmes, toute en pleurs, lui dit : « Seigneur. » je vous en supplie, faites-moi justice: » nous demeurions, cette femme et moi. » dans une même maison, et dans la même » chambre où nous sommes accouchées l'une » et l'autre ; l'enfant de cette femme est » mort pendant la nuit : avant recomme » qu'elle l'avait sans doute étouffé en dor-» mant, elle s'est levée, et, profitant du si-» lence de la nuit, et du sommeil où i'étais » plongée, elle a enlevé mon enfant, et a » remis en sa place, à mes côtés, le sien qui » était mort.

- » Dès la pointe du jour, éveillée pour » donner à têter à mon fils, il m'a semblé » qu'il était mort; mais, le considérant avec » plus d'attention au grand jour, j'ai re-» connu que ce n'était point mon enfant, » mais bien celui de cette femme.
- Ce que vous dites là n'est point vrai, » répondit l'autre femme avec véhémence;
  c'est bien votre enfant qui est mort, et le » mien, que je tiens dans mes bras et que » vous voudriez m'enlever pour remplacer » le vôtre, est vivant. »

La première, au contraire, répliquait avec modération, et fondant en larmes : « N'im-» posez pas à la justice du roi; c'est vous » qui m'avez enlevé mon enfant; il est vi-» vant, et le vôtre, que voilà gisant à terre, » est mort. »

La dispute s'échaussait de plus en plus; mais Salomon sit un signe à l'un de ses officiers, qui, au nom du roi, imposa silence à ces semmes. Le monarque aussitôt dit d'une voix sorte : « Apportez-moi une épée; » l'un des gardes tira sur-le-champ la sienne du fourreau, et, la tenant en l'air : « Qu'ordon-» nex-vous, seigneur? » dit-il au roi.

- Prenez, dit Salomon, l'enfant qui est vivant et apportez-le devant moi : » l'ordre étant executé : « Garde, coupez en deux cet o calant, ajouta le roi, et donnez-en la moi-» tie à chacune de ces deux femmes. » Souin la mère véritable de l'enfant , saisie de frayeur, se précipile en sanglotant aux pieds da roi, et, détournant le glaive suspendu sur la tâte de son fils, s'écrie avec force : Ah! seigneur, donnez-lui cet enfant, ne . le tuer point, je vous en supplie, . L'antre femme disait, as contraire, avec un air de maisfaction. a Oue cet enfant pe soit ni à moi o mi à elte, qu'on le partage. - Donnez, o dit ameitôt le monarque, l'enfant vivant à s calle qui a dit, ne le tuez point; c'est elle o can cat la véritable mere. o

Le récit de ce jagement mémorable se répandit hismôt pa mi les nations de l'Orient, et la reine de Saho, dit la Bible, ayant entus la parler de la grande réputation que Salomon s'était acquise, vint lui rendre beaumagn comme au plus sage des hommes et au plus magnifique des rois.

Ce fat vers ce temps que Solomon, jouismat d'une paix profonde, résolut de bâtir un tample au Soigneur, au centre de Jérusalus, sur la montagne de Moria.

Il amploys, dit l'Écriture, deux cent cinquante mille houmes et huit années de truvail à la construction de cet édifice, qui fat achevé vers l'an 3000 du monde, 488 ans depuis la sortie d'Égyple, 1004 ans avant Jésus-Christ, et 250 ans avant la fondation de Rome.

La dédirace en fut célébrée avec la plus grande magnificence. Cette cérémonie dura sept jours, et fut suivie de la fête des Tabernacles, qui dura sept autres jours; le nombre des victimes offertes en holocaustes s'éleva, dit l'Écriture au troisième livre des Rois, à vingt-deux mille bœuse et à cent vingt mille brebis, que le roi lui-même, et tout Israël avec lni, immolèrent, tant sur l'autel d'airain qu'au milieu du parvis du Temule.

Salomon fit ensuite bâtir un palais pom lui et un autre pour la reine son épouse, qui était la fille du roi d'Égypte : outre ces monuments, le monarque fit encore élever les murs de Jérusalem, les bâtiments de la place de Mello, située entre le mont Sion et le mont Moria; il fonda aussi plusieurs villes et en fit fortifier beaucoup d'autres.

Cependant les dépenses excessives, le lune incroyable de sa cour, et toute la magnificence qui l'entourait, ne furent jamais à la charge de ses peuples : les Israélites, au temps heureux de son règne, comme le remarque l'Écriture, mangeaient, buvaient et se réjouissaient, se reposant chacun tranquillement à l'embre de sa vigne ou de sen figuier.

Après un règne de quarante ans, Solomon mourut l'an du monde 3029, avant Jésus-Chrit 975, à l'âge de cinquante-huit ans. Reboam, son fils, lui succéda.

## CINQUIÈME AGE DU MONDE.

Depuis la fondațion du Temple de Jérusalem , l'an du Monde 2992, avant J.-C. 1012, jusqu'à Cyrus devenu meltre de l'Asie , l'an du Monde 3416, avant J.-C. 588.

Cette époque est remarquable par la division de l'héritage de David en deux royaumes, sous les noms de Juda et d'Israël Le premier resta dans la maison de David; les seules tribus de Juda et de Benjamin lui étant demeurées fidèles, il prit le nom de royaume de Juda; les dix autres tribus suivirent Jéroboam, et formèrent le royaume d'Israël, lequel, après avoir passé à quelques-uns des descendants de Jéroboam, auteur de cette division, devint la proie de plusieurs usurpateurs, et ne dura pas plus de 260 ans; celui de Juda ne subsista guère plus d'un siècle au-delà.

Ce Jéroboam, fils de Nabath, Ephratéen de Sareda, serviteur de Salomon, s'était révolté contre le roi, qui, cependant, ayant reconnu que c'était un jeune homme intelligent, lui avait donné l'intendance des tribus de toute la maison de Joseph.

Or, il arriva en ce temps-là, dit l'Écriture, que Jéroboam, sortant de Jérusalem, rencontra le prophète Ahias, de Sile, qui portait un manteau tout neuf; ayant aperçu Jéroboam, il coupa ce manteau en douze parts, et dit à Jéroboam: Prenez dix parts pour vous.

Jéroboam, ayant appris que Salomon était dans l'intention de le faire mourir, s'était réfugié près de Sesac, roi d'Égypte, qui lui avait accordé un asile; mais, aussitôt que Salomon fut mort, il se hâta de revenir às Jérusalem, où, dans une assemblée générale, il fut établi roi sur dix tribus d'Israël; celles de Juda et de Benjamin composèrent seules le royaume de Roboam.

Roboam, fils de Salomon et de Naama, femme ammonite, avait quarante-un ans lorsqu'il succéda à son père, l'an du monde 3029-975 avant J.-C. Jéroboam, qui s'était réfugié en Égypte pour échapper à la justuce de Salomon, en étant revenu après sa mort, vint avec les anciens du peuple trou-

ver Roboam, pour le prier de les décharger des tributs immenses dont son père les avait accablés. Le roi demanda trois iours pour faire sa réponse, et employa ce temps à consulter d'abord les vieillards, qui, tous, furent d'avis qu'il devait se rendre à la prière de ses sujets, soulager leur misère, et les ramener à lui par la douceur. Mais, loin d'écouter cet avis salutaire. Roboam répondit à Jéroboam et aux envoyés des tribus d'Israël d'après le conseil des jeunes gens de m cour, et leur dit : « Vous prétendez que mon » père vous a imposé un joug trop pesant; » mais, moi, je le rendrai plus pesant en-» core; mon père vous a battus avec des » verges; moi, je vous châtierai avec des » scorpions. » Style figuré, pour exprimer un fouet armé de pointes de fer, en forme de scorpion. On ne peut douter que cette réponse, pleine d'orgueil et de dureté, ne fut la cause principale de la division des tribus. dont deux seules, celles de Juda et de Benjamin, restèrent fidèles au fils de Salomon, et composèrent le royaume de Juda. Les dix autres tribus, ayant reconnu pour leur roi Jéroboam, formèrent le royaume d'Israël.

Ce nouveau roi rebâtit la ville de Sichem sur le mont Ephraim, qui avait été détruite par Abimelech, 258 ans auparavant, et y établit le siège de son royaume. Mais, prévoyant bien que si son peuple continuait d'aller au temple de Jérusalem pour y offrir des sacrifices, il était à craindre qu'il ne rentrât peu à peu dans l'obéissance des rois de Juda. Jéroboam fit faire deux veaux d'or semblables à celui qu'Aaron avait fait fabriquer au pied du mont Sinaī, à l'imitation du bœuf Apis, divinité des Egyptiens. Il donna à ces idoles le nom de Dieux d'Israël, et les fit placer, l'une à l'extrémité de son royaume, vers le Midi, au lieu appelé Béthel, sur les confins des tribus d'Ephraim et de Benjamin; et l'autre à Dan, ville située à

l'extrémité septentrionale de son royaumo, dan la tribu de Nephtali.

Ce pennee reunit dans sa personne la diguite du sacerdoce à la majesté royale, et établit à Bethel des fêtes solennelles comme à Jerusalem; il affecta même d'imiter, en plasieurs choses, les cérémonies qui se pratequaient dans son temple, afin que le changement de culte parût moins étrange : la même raison lui fit retenir la loi de Moïse, qu'il interprétait néanmoins à sa manière, mas dont il faisait observer les principaux reglements tant civils que religieux, de sorte que le Pentateuque demeura toujours en vémeration dans les tribus séparées.

En fait remarquable eut lieu lors du premier sacrifice offert, par Jéroboam, à sa nouvelle divinité : il avait ordonné qu'on célébrerait un jour de sète solennelle le quinneme jour du huitième mois, pour répondre a même jour ou l'on célébrait, au temple de Jerusalem, la sète des tentes ou des taherascles. Le peuple demeurait alors pendant sept jours sous des tentes de verdure. en mésouire des quarante années passées dans le désert par les Hébreux, sous la conduite & Moise : chacun des jours que durait la Le on offrant un certain nombre de victines en holocauste. On s'abstenait de tout travail pendant ces jours, que l'on passait a fatas et en réjouissances.

Or, au moment où Joroboam lui-même faunt brûler de l'encens sur l'autel de Béthri, un homme nommé Addo, venu de Juda à Bethri, s'adressant à l'autel même consacre au venu d'or, entouré d'une grande quantité de prêtres qui l'encensaient, s'éma: « Autel, voici ce que dit le Seigneur : a d'autra un fils dans la maison de David qui » s'appellera Josias, et il immolera sur toi » les prêtres qui t'encensent maintenant, et » brêtera mar toi leurs os. »

B est à remarquer que Josias est né plus de 300 ans après, depuis cette prédiction.

Addo ajouta pour preuve de ce qu'il dinet que l'autel où brûlait l'encens allait se rempre en deux, ce qui arriva aussitôt qu'il en parlé; et Jéroboam irrité, ayant étendu le main pour donner l'ordre de se saisir de est hamme, sa main se sécha, et le roi ayant prié l'homme de Dieu de lui rendre l'usage de sa main, elle revint dans son état naturel. Cependant Roboam ayant appris qu'Aduram, son intendant des tribus, avait été assommé à coups de pierres par le peuple d'Israël, se mit en marche à la tête de cent quatre-vingt mille hommes, pour combattre Israël et le remettre sous son obeissance; mais le prophète Sémeias s'opposa à leur marche, et défendit aux deux tribus d'aller combattre contre leurs frères; et l'Écriture dit qu'elles n'avancèrent pas plus loin, et s'en retournèrent à Jérusalem.

Roboam, craignant toujours quelque agression de la part de son ennemi, s'appliquait, sans relache, à fortifier les villes de son royaume, à les entourer de murailles, et à y établir des gouverneurs et des dépôts d'armes et de provisions. Jéroboam, de son côté, fort de l'alliance qu'il avait contractée avec Sésac, roi d'Égypte, qui lui avait jadis donné retraite, le sollicita avec tant d'instances de faire déclarer la guerre à Roboam. que ce roi se mit à la tête d'une armée formidable, entra dans le pays de Juda, qu'il ravagea, et dont il envahit, en peu de temps, les principales villes : il s'avanca bientôt vers Jerusalem, où Roboam s'était enfermé avec les principaux de sa cour. Sésac s'empara de cette ville, et ne se retira qu'après avoir pillé les trésors du temple, ceux du palais du roi, emportant tout, jusqu'aux boucliers d'or que Salomon avait sait faire.

Ce Sésac, ou Séchousis I, roi de la vingtdeuxième dynastie, ou famille des rois d'Égypte, fit, dit-on, élever en mémoire de cet événement, dans sa capitale, une pyramide de briques assez médiocre, qu'il décora méanmoins d'une magnifique inscription.

C'est mal à propos que plusieurs historiens ont pris ce Sésac pour Sésostris, l'un des plus grands princes que l'Égypte ait produits. Il est reconnu que Sésostris I, roi de la dix-neuvième dynastie d'Égypte, réguait 1722 ans avant l'ère chrétienne.

Après un règne de dix-sept ans, Roboem mourut; Abiam, son fils, lui succèda, et ne régna que trois ans. Mais la deuxième mnée de son regne fut célèbre par la victoire éclatente qu'il remporta sur les troupes de Jéroboam.

Abiam étant mort, Asa, l'un de ses vingt-deux enfants, monta sur le trône de Juda. Le premier acte de son autorité souveraine fut de faire abattre tous les temples élevés aux idoles par les rois ses prédécesseurs; le second fut d'ôter à sa mère Maaca la charge de grande prêtresse des divinités înfâmes qu'on adorait dans les bois, et dont il fit brûler les idoles dans la vallée du torrent de Cédron.

Pendant le règne de ce prince, dont la durée fut de quarante et un ans, le royaume d'Israël éprouva de nombreuses et sanglantes révolutions. Jéroboam, voulant, mais en vain, assurer de plus en plus sa puissance usurpée, associa au trône son fils Nadab, et mourut dans la même année. Ce nouveau roi me régna que deux ans, et fut le dernier de sa famille qui occupa le trône d'Israël. Il fut essassiné par Bahasa, fils d'Ahias, de la tribu d'Issachar, qui, lui-même, usurpa le royaume, et extermina toute la race de Jéroboam.

Îrrité contre le prophète Jéhu, qui l'avait menacé de la colère du ciel, il le fit mourir, et ne lui survécut pas long-temps. Il mourut après vingt-quatre ans de règne, et fut enseveli à Thersa, ville de la tribu d'Éphraim, et alors capitale du royaume d'Israël.

Éla, fils de Baasa, lui succéda, et, la seconde année de son règue, il fut assassiné,
dans un festin, par un de ses officiers nommé Zambri, qui, lui-mème, ne jouit pas
long-temps de la souveraine autorité; sept
jours après son usurpation, l'armée d'Israèl
reconnut pour roi Amri, général des armées
d'Éla, qui vint assiéger Zambri dans Thersa.
Ce malheureux prince, se voyant sur le point
d'être pris, fit mettre le feu à son palais, et
périt dans l'incendie, avec ses femmes et
soutes les richesses qu'il possédait.

Amri s'empare du trône d'Israël, et fonde Semarie, ville sameuse de la Palestine, l'an du monde 3080, 924 ans avant J.-C. Cette ville sut bâtie sur la montagne de Someron, que ce roi avait achetée d'un nommé Somer, du nom duquel il appela cette ville Samarie, qui devint la capitale du royaume d'Israël, et où il établit le siège de sen

empire, qui était auparavant à Sichem. Amri meurt, après un règne de douze ans; Achab, son fils, dont le nom est si célèbre dans l'Écriture, lui succéda l'an du monde 3086. Son règne dura vingt-deux ans. Le premier crime qu'on eut à lui reprocher fut d'avoir épousé une étrangère, Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. femme impérieuse et cruelle, dont les conseils le poussèrent à des excès auxquels il ne se serait jamais porté lui-même. Ce fut elle qui lui fit introduire dans ses États le culte de Baal, divinité des Phéniciens ou Chananéens, peuples descendus de Chanaan, fils de Cham, dont le fils ainé, Sidon, fut nère des Sidoniens et des Phéniciens. On croit que Chanaan se retira, et mourut dans la Palestine; il fut enseveli, dit-on, dans une caverne de la montagne dite des Léopards, qui n'est pas loin de Jérusalem. A l'instigation de Jézabel, Achab bâtit un temple à Baal, dans la ville de Samarie. indépendamment des différents autels que les kraélites consacrèrent à son culte, soit dans les bois, soit sur les terrasses de leurs maisons. On offrait à Baal, que l'on croit être le soleil, des victimes humaines en sacrifice. D'autres ont cru que Baal, qui signifie seigneur, était le même que Bel ou Belus, à qui son fils Ninus fit bâtir un temple superbe, et qu'il fit adorer comme un dieu par ses suiels.

Ce fut sous le règne d'Achab que parut Élie; natif de Thesbe ou Thisbé, ville du pays de Galaad, dans la tribu de Gad. Il demeura long-temps près du Carmel, montagne célèbre de la Palestine, au midi de Ptolémaïde, couverte d'arbres toujours verts; elle renferme plusieurs cavernes d'où s'échappent des sources d'eau en grand nombre.

Elie, ainsi que tous les prophètes dont parle l'Écriture, menait la vie la plus frugale: du pain et de l'eau étaient sa soule nourriture; quelques-uns de ces solitaires, néanmoins, se nourrissaient de sauterelles, de racines et de miel sauvage, qu'ils tronvaient dans des troncs d'arbres. Leurs vêtements étaient aussi simples que leur nourriture. Élie n'avait pour se couvrir qu'une peau de chameau, ceinte d'une large lanière de cour. En général, les habits de ces saints parsonnages étaient faits d'étoffes brunes et gressieres.

Else, après avoir demeuré près de trois ans a Sarepta, vint trouver Achab pour lui reprocher, d'abord son idolàtrie, ensuite le mourtre de Naboth de Jezrahel, qu'il avait fait lapider pour envahir son héritage, que Naboth avait refusé de lui vendre.

Il est à remarquer que Naboth, en agissant ainsi, obéissait à la loi de Moise, qui défendait aux Israélistes d'aliéner leurs terres à perpétnité. Tout héritage vendu retourmat, l'année du Jubilé, à son premier maltre on à ses héritiers; il n'était permis aux luraelites de vendre leurs biens ou portion de leur héritage que lorsqu'ils y étaient contraints par la nécessité; or, Naboth, qui était riche, ne se trouvait pas dans ce cas, et ne pouvait plus espérer de retirer sa vigue lorsqu'il l'aurait vendue à Achab.

Else finit per prédire en ces termes, à Achab, sa fin malheureuse et l'entière destruction de sa postérité. « Si Achab meurt » dans la ville, il sera dévoré par les chiens; » s'al meurt dans les champs, il sera mangé » per les oiseaux du ciel. Lui et sa posté» raté, jusqu'aux plus petits enfants, de» puis le premier jusqu'au dernier, vont disparable de dessus la terre; et les chiens » mangerent Jézabel dans les champs do » Jearabel. »

Achah, ayant entendu ces paroles foudroyantes, déchira ses vêtements, se couvrit d'en calice, et dormit avec le sac.

Ce entre étant une sorte d'habit d'étoffe grossere, en usage chez les Israélites, dans le uni et dans la disgrâce. On donnait à ce vitezant le nom de cilice, parce qu'il avait it mounté dans la Cilicie. Le texte hébreu la appelle des sacs, parce que ces habits finent serrés et fort étroits.

Ann, ros de Juda, meurt dans la quarantomans année de son regne. Son fils, Jomant, âgé de trente-cinq ans, lui succède, l'm de monde 3090, 914 ans avant J.-C. Suragne fut de vingt-cinq ans, et rappela les tups heureux du regne de David. Le seul tyandre qu'on ait à faire à ce prince, c'est fang denné pour épouse, à son fils Joran,

la fille d'Achab et de Jézabel, la terrible Attenlic, qui fut la ruine de sa maison; et d'avoir entrepris avec ce même prince la guerre contre Bénadad, roi de Syrie: cette guerre fut malheureuse; le roi d'Israël y fut tué.

Ochosias, fils d'Achab, lui succéda an royaume d'Israël, et mourut après deux ans de règne, laissant le trône à son frère Joram, qui régna pendant douze ans. Josephat, roi de Juda, s'unit avec Ochosias, pour équiper, à frais communs, une flotte qui fit voile vers Ophir, pays déjà célèbre au temps de Salomon, et que l'on croit avoir été peuplé par Ophir, fils de Jectan, et potit-fils d'Itèber.

On sait que les flottes qui allaient à Ophir s'embarquaient sur la Mer-Rouge; elles employaient ordinairement trois ans à lour voyage, et elles rapportaient de ce pays de l'or, de l'argent, des dents d'éléphants, des singes, des paons et des perroquets; en entre, toutes sortes de pierres précieuses et de bois de senteur. Cette flotte fut entièrement brisée par la tempête, à Asion-Gaber, et le voyage projeté n'eut pas lieu.

Josaphat fut plus heureux dans le combe qu'il eut à soutenir contre les Ammonites, les Moabites et les Arabes, qui étaient venus l'attaquer; la victoire éclatante qu'il remporta sur ces peuples réunis tient du predige, et fut due à l'adresse et aux talents des chantres du temple : ils se mirent à la tôte des troupes, et leurs voix, accompagnées d'une grande quantité d'instruments, suffirent pour répandre la terreur parmi les ennemis, qui s'entretuèrent, et ne laissèrent aux soldats de Josaphat que la peine de recueillir leurs dépouilles.

Il est à remarquer que les chantres et joueurs d'instruments étaient déjà au nombre de quatre mille dans le temple de Jérusalem, du temps de David, et que ce nombre fut encore augmenté sous le regne de ses successeurs. Asoph, Héman et Idilhan étaient les princes de la musique du tabernacle, sous David, et du temple, sous Salomon. Le premier eut quatre fils, le second quaterze, et le troisième six. Cos vingt-quatre lévites et leurs fils, dans la suite, étaient à la tête de plusieurs bendes de musiciens. Les instru-

ments de musique des Hébreux sont ce qu'il y a de plus inconnu dans l'histoire; tout ce qu'on sait, c'est qu'ils se réduisaient à sept classes: les instruments à cordes, les instruments à vent, et les dissérentes espèces de tambours. Les premiers sont le nable, le psaltérion, le cinnor, la symphonie ancienne, la sambuque. Il serait dissicile de donner la figure des diverses sortes de trompettes, chez les Hébreux; le plus connu de ces instruments est l'orgue ancien, nommé, en hébreu, huggals. Il y avait plusieurs espèces de tambours : le tuph, le zalzelim, le schalischrim, et le mezilothaim, rendus par tympana, cymbala, systra et tintinnabula.

Jubal, fils de Lamech, était l'inventeur de plusieurs de ces instruments.

Josaphat meurt, après vingt-cinq ans de règne, l'an du monde 3113. Ce prince sut très-regretté du peuple. Son fils Joram lui sit saire de magnissques sunérailles. Les juiss tenaient à déshonneur d'être privés de la sépulture. Il n'y avait point cependant, chez eux, de lieux déterminés pour la sépulture des morts. La plupart de leurs tombeaux étaient creusés dans le roc, d'autres étaient placés dans les villes, dans les campagnes, et le long des chemins. Il n'y avait de place distinctive que pour les tombeaux des rois, qui étaient creusés sous la montagne du temple.

Quant aux cérémonies des funérailles des rois d'Israël, elles étaient à peu près conformes à celles pratiquées par les Égyptiens dans leurs obsèques, et que les Israélites avaient adoptées. Le corps du roi défunt, embaumé et enveloppé de bandes, était exposé, à visage découvert, dans un cercueil semé d'aromates, et entouré de torches faites d'un bois odoriférant. On le plaçait à l'entrée d'une grande tente, où étaient préparés les vases, les patères, les instruments, la table, les plats et les coupes, avec tous les apprêts du sacrifice et du festin. Près du cercueil, était placé le chef des pleureurs, ayant à côté de lui les lampes sépulcrales, les cuvettes et les urnes, qui devaient être mises dans le tombeau. Le cortége destiné à accompagner le corps du roi, de son

palais au temple, était formé de ses fils que son successeur, qui marchaient en tête de la pompe funèbre, entourés des grands de la cour, des officiers du palais, des parents et amis du défunt, et de ses domestiques. Les timbales, les trompettes et les clairons, voilés de crêpes, précédaient la marche; elle était suivie d'une foule de peuple livré aux plus grandes démonstrations de la douleur; des femmes pleureuses s'arrachaient les cheveux et déchiraient leurs vêtements; des hommes couverts de cilices faisaient voler de la cendre sur leurs têtes, et se meurtrissaient la poitrine. Des détachements militaires fermaient la marche.

Joram succède à Josaphat; mais, loin de suivre les exemples de vertu de son père, îl imita les déréglements d'Achab, dont il avait épousé la fille: cette fille, l'implacable Athalie, porta avec elle la désolation dans la maison de Josaphat; Joram se laissa conduire en tout par elle; son règne fut court, et sa fin fut affreuse.

Pendant dix années entières, c'est-àdire depuis l'an du monde 3116 jusqu'en l'an 3126, les royaumes de Juda et d'Israël offrent des spectacles vraiment effroyables.

A peine Joram fut-il sur le trône, qu'il souilla ses mains du sang de ses propres frères et des principaux du royaume. Ses fureurs soulevèrent contre lui les Iduméens, les Philistins et les Arabes, qui firent une irruption dans la Judée, y mirent tout à feu et à sang, emmenèrent en captivité la famille du roi, et tuèrent tous ses enfants, à l'exception du seul Ochosias.

Alors Joram, toujours pour perpétuer la couronne dans sa race, associa au trône son fils Ochosias, qui régna un an avec son père. Au bout d'un an, Joram mourut, et Ochosias occupa seul le trône. Mais cette année est à peine expirée qu'il est tué par Jéhu, lequel fit aussi massacrer l'autre Joram, roi d'Israël, et s'empara de son royaume, qu'il posséda pendant vingt-huit ans. Étant venu à Jezrahel, et ayant aperçu Jézabel à une fenêtre de son palais, il la fit précipiter du haut de la galerie; le corps de cette reine fut foulé aux pieds des chevaux, ensuite jeté dans le

: Naboth, où il fut dévoré par des

reionna alors aux habitants de Salui envoyer les têtes des soixantet petits-fils d'Achab, qui demeuna cette ville; son ordre ayant séé, il fit mourir tous les parents et tous ceux qui avaient été dans sité. Étant parti lui-même pour, il trouva en chemin quarantences du sang d'Ochosias qu'il fit '; et, ayant assemblé tous les préles dans le temple de cette divis prétexte d'une fête qu'il voulait, célébrer en son honneur, il les parger, brisa la statue, et détruisit

alors qu'Athalie, ayant appris que chosias et quarante-deux princes de avaient été massacrés par l'ordre ésolat d'exterminer tous les princes He royale pour monter sans obsta-: trène de Juda. Le seul Joas, der-POchosias, encore au berceau, fut la fureur de son aieule par Josar d'Ochosias et femme de Julada. urain pontife: elle le nourrit secrèuns le temple pendant six années, ent atleint l'âge de sept ans, Joiada manttre héritier de David et de Jot anets avoir fait tuer Athalie hors ; il revêtit le jeune Joas des orneyaux, lui mit dans les mains le or et le livre de la loi; puis le saandant sur sa tête de l'huile de para le conduisit ensuite en grande polais de ses pères, et, l'ayant coude Juda, on le sit asseoir sur le n règne fut de quarante années. On né que tant que vécut Joiada. Joas avec équité et sagesse, mais la mort du pontife, corrompu par es de ses courtisans, il s'abandonna grands excès. Le grand-prêtre Zais de Joiada, ayant voulu le ree es égarements, Joas le fit lapider lemple même, entre l'autel et le La lapidation était un supplice ng-temps mité chez les llébreux : : Le criminel hors du camp ou de la ville, et, le long de la route, un archer crial: la sentence qui le condamnait. Arrivé à l'endroit du supplice, on le dépouillait de ses habits. Le lieu où l'on faisait l'exécution était élevé de dix ou douze pieds : le criminel y était monté; un des témoins parmi le peuple le précipitait en faisant rouler sur lui une grosse pierre; s'il ne mourait pas de cette chute et de ce coup, chacun de ceux qui étaient présents jetait une pierre sur lui, jusqu'à ce qu'il expirât.

La suite de la vie de Joas sut aussi triste que le commencement avait été heureux. L'année d'après la mort de Zacharie, son armée fut battue par les troupes d'Hazaël, roi de Syrie, qui pénétra dans la Judée et la ravagea. Joas épuisa les trésors du temple pour acheter la paix. Après être sorti des mains de ses ennemis, accablé de cruelles maladies, ce malheureux prince, tombé dans le mépris et devenu odieux à ses sujets, sut assassiné dans son lit par trois de ses serviteurs, pour venger le meurtre de Zacharie. l'an du monde 3166, après un règne de quarante ans. Amazias, son fils, agé de vingt-cing ans, lui succéda, et son règne sut de vingt-neuf ans. Le premier sete de son autorité fut de saire mettre à mort les trois meurtriers de son père; ensuite il fit marcher une armée contre le Iduméens, peuples habitant les montagnes de Séir, qui s'étendaient vers Elath et Azion-Gaber sur la Mer-Rouge. Ce pays s'appela Idumée, ou pays d'Edom, depuis que les descendants d'Essit ou Edom s'y surent établis; Amazias leur livra bataille dans la vallée des Salines, près de la mer Morte, et leur tua dix mille bommes.

Cependant Jéhu, roi d'Israël, était mort, après vingt-huit ans de règne, et avait laissé pour successeur son fils Joachaz, qui, luimème, régna dix-sept ans sur Israël, et mourut l'an du monde 3165, deux ans après avoir associé son fils Joas au trône. Hazaël, roi de Syrie, qui n'avait cessé de tourmenter Israël pendant tout le temps du règne de Joachaz, mourut, et Joas reprit sur Benadad, fils d'Hazaël, toutes les villes dout il s'était emparé. Ce fut vers ce temps qu'Amazias, roi de Juda, envoya des ambassadeurs au roi.

d'Instel, pour lui proposer quelque alliance, à ce qu'il paraît, car Joas leur répondit par cutte espèce d'apologue : « Le chardon qui » est sur le mont Liban envoya vers le cèdre » du Liban, et lui dit : Donnez votre fille en » mariage à mon fils ; et voilà que les bêtes » de la forêt du Liban passèrent et foulèrent » aux pieds le chardon. »

Amazias, irrité de cette réponse, eut l'impradence de déclarer la guerre à Joas; mais celui-ci l'ayant vaineu et fait prisonnier, entra en triomphe dans Jérusalem, d'où il emporta un butin immense à Samarie, et tout l'or, l'argent et les vases précieux trouvés tent dans le temple que dans les trésors du pelais.

Joss mourat dans la quinzième année du règne d'Amazias; Jérobeam second, son fils, isi succèda l'an du monde 3179, et régna pendant quarante-un ans dans Samarie.

Ce prince rétablit le royaume d'Israël dans son ancienne splendeur; reconquit les pays démembrés de ses États par les rois de Syrie, et réduisit sous son obéissance toutes les terres au-delà du Jourdain, jusqu'à la Wer-Morte, dite aussi Mer du Désert, car les Hébreux donnaient le nom de mer à tous les grands amas d'eaux, aux grands lacs, sux étangs. La mer de Galilée, la Mer-Morte, ne sont que les lacs de Tibériade et Asphaltite : celui-ci ainsi nommé parce que le bitume en sort à gros bouillons; on l'appelle encore Mer-Morte, à cause de l'immobilité de ses eaux, et parce que les poissons n'y peuvent vivre; elles sont si pesantes et si épaisses, qu'un homme m'y pourrait enfoncer que dissicilement. Vespasien en voulut faire l'épreuve : il y fit plonger des Juiss liés ensemble; ils demeurerent toujours sur l'eau sans aller au fond. C'est près de ce lac de vingt-deux lieues de long sur cinq de large qu'étaient situées les cinq villes dites la Pentapole, Sodome, Gomorrhe, Adama, Sebolm et Ségor.

Amazias ayant recouvré sa liberté, régna encore quinze ans après la mort de Joas. Mais une conspiration tramée contre lui le força de se retirer à Lakhis, ancienne ville de la Palestine, dans la tribu de Juda, où, cent seize ans après, l'armée entière de Sennacherib fut détruite. Amazias, poursuivi par les émissaires des conjurés, fut massacré dans Lakhis l'an du monde 3194. Alors commença un interrègne qui dura près de onze ans, à cause du jeune âge d'Ozias en Azarias, qui n'avait que cinq ans.

Ce prince, fils d'Amazias, fut mis sur le trône de Juda à l'âge de seize ans, et son règne en dura cinquante-deux; il en signala les commencements par de très-belles actions; ses armées nombreuses remportèrent de grands avantages sur les Philistins, les Ammonites et les Arabes, qu'il rendit ses tributaires; mais ayant été atteint d'une horrible lèpre, il fut forcé de se séparer da commerce des hommes le reste de ses jours, et mourut à l'âge de soixante-huit ans.

La lèpre, ou ladrerie, était une malade contagieuse chez les Israélites, et dont nous ne connaissons guère la nature ni les effets. Il y avait trois sortes de lèpres : celle des hommes, celle des maisons et celle des habits. La lèpre des hommes était une maladie cutanée, espèce de croûte blanche qui s'étendait sur quelque partie du corps. On ne voit aucun remède naturel indiqué par Moise pour la guérir. Les lépreux étaient tenns de se présenter au grand-prêtre, qui constatait l'existence de la maladie, ainsi que des autres impuretés légales, et prescrivait la manière des purifications, en ordonnant d'abord la séparation du malade de la société.

La lèpre des maisons était, à ce qu'il paraît, une espèce de moisissure, ou mousse verdâtre, provenant de l'humidité qui rongeait les pierres. La lèpre des habits provenait sans doute de la même cause. La loi, comme nous venons de le dire, excluait du commerce des hommes ceux qui étaient attaqués de cette maladie; on les reléguait dans des lieux inhabités. Cette loi était tellement rigoureuse, et l'on était si exact à l'observer, que les rois mêmes y étaient soumis et exclus du gouvernement.

Joatham, fils d'Ozias ou Azarias, avait été chargé du gouvernement du royaume, lorsque son père fut atteint de la lèpre; il lui succéda à l'âge de vingt-cinq ans, et s'appliqua avec zèle à embellir Jérusalem : il fit refaire le parvis, relever les portes du tempho et une partie des murailles qui étaient tembées : les Aumonites, qui avaient été semais par son père, s'étant soulevés, il les semait de nouveau, et leur imposa des tributs.

Ce prince mourat regretté de ses sujets, l'an da monde 3262, sprès avoir régné seul pendant seize sus. Achas, son fils, lui montés.

A la mort de Jérobeam II, après quarante-un aus de règne, il y eut des troubles dans le royaume d'Israël qui occasionèrent une unarpation ou un assez long interrègne causé par le bas âge de Zacharias, son fils, qua no régna à Samarie que pendant six mois de l'am du monde 3246. Sellum, fils de Jahan, compira socrètement contre lui, lo tan devant tout le peuple assemblé, et monta sur la trêne, qu'il n'occupa qu'un mois, ayant été tué à me tour par Manahem, fils de Goddi, et général des armées de Zacharum.

Pendent son règne, qui fut de dix ans, Manshem prit la ville de Thapsa, de la tribu d'Ephretm, qui lui avait fermé ses portes, la runn de fond en comble, et en ravagea tent le territoire jusqu'aux confins de Thersa. Pour affermir sa puissance usurpée, il fit un tratté d'alfiance avec Phul, roi des Assyriens, qui fut le père de Sardanapale, ou Sardan-Pul, et s'engagea à lui payer un tribut annuel de mille talents d'argent. Manshem mouret, et sou fils Phaceta lui succèila. Ce prance ne régne que deux ans, et fut assamet dons un festia par Phacé, fils de Romélae, et général des armées d'Israèl, qui se fa proclamer roi, et régne pendant vingt

Ce flat sous ce règne que Théglath-Phalunar, roi d'Assyrie, fils et successeur de Sudanapale, que plusieurs historiens aprelunt Nimus le Jeune, reçut des ambassateurs de la part d'Achaz, roi de Juda, qui, pur se délivrer de l'oppression de Razin, ru de Damas et de Phacé, roi d'Israèl, implus avec hassesse son secours. Le roi d'Aque se sendit à sa prière, marcha contre Parin, qu'il ton, et envahit ses États. Non cuttant de cette expédition, ill tourna ses man viglarieuses contre Phacé, qu'il battit, fit une irruption dans le royaume d'Israël, et après s'être emparé de plusieurs villes de la Galilée et de tout le pays de Nephtali, transporta en Assyrie les tribus de Ruben et de Gad, et la demi-tribu de Manassé. C'est à cette époque qu'on fixe le commencement de la captivité des Israélites en Assyrie.

Peu satisfait des trésors du temple et du palais, avec lesquels Achaz avait acheté son secours, le roi d'Assyrie entra dans la Judée, qu'il traita en pays de conquête, et son insatiable avidité obligea Achaz de faire fondre encore les vases d'or et d'argent du temple, pour se délivrer d'un ennemi si redoutable.

Théglath-Phalassar mourut après dixneul ans de règne, et eut pour successeur son fils Salmanazar.

Osée, fils d'Éla, ayant conspiré contre Phacé, roi d'Israël, le tua, et s'empara de son royaume; mais, tourmenté long-temps par plusieurs factions, qui soutenaient ses concurrents au trône, il n'en jouit pleinement que neuf ans après l'assassinat de ce prince.

Le temps de la destruction totale du royaume d'Israël approchait; les démarches imprudentes d'Osée contribuèrent à l'accélérer. Voulant s'affranchir du tribut qu'il payait à Salmanazar, il sit alliance avec Sua. roi d'Égypte, que l'on croit être le huitième Pharaon auquel Néchao succéda, Mais la protection de ce prince ne lui fut pas utile: Salmanazar, irrité de sa révolte, vint à la tête d'une armée formidable, fondre sur Israël: passa comme un torrent dans toutes les contrées de ce royaume, qu'il ravages entièrement. Osée s'étant renfermé dans Samarie, Salmanazar y mit le siège, qui dura trois ans : la famine et la mortalité firent périr le plus grand nombre des habitants. Le vain queur de ruisit la ville jusqu'aux fondemente, passa tout au fil de l'épée, fit charges Octobe chaines, et transféra le reste du perso ple en Assyrie, a Hala et à Habor, villes du pave de Mèdes, près de la rivière de Gozan , ou ils furent dispersés parmi des nations encore barbares et idelatres.

Tobie, fils de Tobiel, de la tribu de Regh-

cali, emmené captif à Ninive avec sa femme et son fils, trouva grâce auprès de Salmanazar, qui le combla de biens et d'honneurs.

Ainsi finit le royaume d'Israël, l'an du monde 3280, après avoir duré deux cent cinquante ans sous dix-neuf rois. Les dix tribus qui l'avaient composé ne furent jamais rappelées dans leur pays. Quelques Israélites, cependant, profitant de la faveur accordée par un édit de Cyrus, revinrent peu à peu s'associer à la tribu de Juda, et ne furent plus connus, depuis cette époque, que sous le nom de Juiss.

Achaz, roi de Juda, fils de Joathan, mourut l'an du monde 3278, après avoir régné seize ans. On a prétendu que ce roi fit sermer le temple de Jérusalem, qu'il sacrifia aux idoles, et qu'il ordonna de brûler un de ses fils en l'honneur du faux dieu Moloch. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce roi fut enseveli dans la cité de David, mais non pas dans le sépulcre des rois; il fut privé de cet honneur à cause de ses déréglements et de son mauvais gouvernement, comme l'avaient été avant lui Joram et Joas pour la même cause, et comme le furent après lui Manassé et Amon. Les Juiss avaient accoutumé d'imprimer cette note d'infamie sur les mauvais rois.

Ezéchias, fils d'Achaz, lui succéda au trône de Juda. Il avait été associé à la royauté la dernière anuée du règne de son père : le sien, qui dura vingt-huit ans, fut exempt de troubles : la sagesse et la prudence le conduisirent dans toutes ses entreprises. Il parvint à secouer le joug des Assyriens, dont son royaume était tributaire; ensuite il prit les armes contre les Philistins, qui avaient envahi plusieurs villes du royaume de Juda du temps d'Achaz, les battit jusqu'à Gaza, et ruina leurs terres depuis les tours des gardes jusqu'aux places fortes, c'est-à-dire depuis les plus petites villes jusqu'aux plus grandes. Ces tours des gardes étaient bâties dans le désert pour servir de retraite aux bestiaux et à ceux qui les gardaient contre les voleurs.

Ce fut sous le règne d'Ézéchias que Sennachérib, fils de Salmanazar, voulant punir ce roi du refus qu'il faisait de le reconnaître

pour souverain, entra à la tête d'une armée formidable dans le royaume de Juda, qu'il ravagea et soumit àvec une rapidité incroyable. Ezéchias, hors d'état de lui résister, lui envoya des ambassadeurs pour l'engager à se retirer aux conditions qu'il voudrait. L'Assyrien exigea deux cents talents d'argent et trente talents d'or, qu'Ezéchias lui envoya; mais lorsqu'il eut reçu cette somme, loin de se retirer. Sennachérib vint mettre le siège devant Jérusalem. Mais en une seule nuit, son armée, sorte de cent quatre-vingt-cinq mille hommes, fut, d'après l'Écriture, mise en déroute et taillée en pièces d'une manière surnaturelle; il s'ensuit lui-même à Ninive, où il sut massacré par deux de ses sils, Adramelech et Sarasar, qui se retirerent en Arménie. Asar Haddon, l'un des fils de Sennachérib, lui succéda.

Le bruit de cette délivrance miraculeuse s'étant répandu chez les peuples voisins, personne ne songea plus à inquiéter Ezéchias, qu'on regardait avec vénération comme un prince singulièrement savorisé du ciel : on s'empressait de lui faire des présents et de rechercher son alliance. Il mourut l'an du monde 3306, regretté généralement. Nonseulement les habitants de Jérusalem, mais encore ceux de la Judée, se réunirent pour célébrer ses funérailles avec la plus grande pompe. Il fut inhumé avec plus de solennité qu'aucun de ses prédécesseurs, dans l'endroit le plus éminent des sépulcres de la maison de David, pour témoigner qu'on le regardait comme un des plus illustres princes de cette famille, depuis celui qui en avait été le fondateur.

Le lieu où Ezéchias fut inhumé, appelé encore aujourd'hui les Tombeaux des rois de Juda, était un édifice magnifique. Il est maintenant hors des murs de Jérusalem; mais on peut conjecturer qu'avant la destruction totale de cette ville par les Romains, il était enfermé dans son enceinte. On entrait d'abord dans une grande cour d'environ cent vingt pieds en carré, taillée et aplanie dans le rocher; à gauche était une galerie de même percée et taillée dans le roc, ainsi que les colonnes qui la soutenaient. Au bout de cette galerie était une grande salle

de vingt-quatre pieds carrés, par laquelle on entrait dans plusieurs petites chambres donmant l'une dans l'autre, avec des portes, le tout taille dans le roc : dans le pourtour de ces chambres étaient pratiquées plusieurs niches ou l'on déposait les corps des rois dans des cereueils de pierre.

Ce fat dans la principale et la plus secrète de ces chambres que le corps d'Ezéchias fut placé, dans une niche que l'on tailla peutêtre exprès pour lui, et à l'endroit le plus cievé da roc, pour lui faire plus d'honneur.

Cet ouvrage n'ayant pu être fait qu'avec des depenses immenses, il y a lieu de croire qu'il est da règne de Salomon. C'est le seul vrai reste de l'ancienne Jérusalem qu'on y wie encore.

Manassé, fils d'Ezéchias, lui succéda à l'age de douze ans, et régna pendant cinquate-cinq agnées. Il signala les commenents de son règne par relever les autels de Basi, que son père avait détruits, et convertit le temple en une espèce de Panthéon, Marplacle de toutes sortes de superstitions et d'idalatrie. Il s'abandonna non-sculement es enchantements et aux sortiléges, mais il remplit Jérusalem et toute la Judée de hauts Leux, d'idoles, de bocages et d'autels profores. On dit aussi qu'il fit passer ses enfants a travers des flammes en l'honneur de Mobet, et que ce fut lui qui institua ces especes d'augures ou devins appelés pythons : les Septante se sont servis de cette expression pour désigner ceux qui avaient un démon es le ventre, parce que dans le moment où cas devias étaient interrogés, ils s'enflaient et gressissaient comme une outre, et qu'on hur entendait tirer leurs paroles comme du cres de l'estomac (magos ventriloquos).

Le prophète Isaie, beau-pere de ce roi, s'deva le plus fortement contre tant de désurdre; mais le cruel Manassé le fit saisir et super par le milien du corps au moyen s'une ecie.

Vers la vingt-deuxième année de son règue. l'au 3328, Asar-Haddon, fils de Senanchirab, roi d'Assyrie, envoya une armée tragur le royaume de Juda. Elle pénétra jung'à Jérusalem, dont elle fit le siège. Manut fut pris, chargé de chalacs, et emmené captif à Babylone. Ce fut là que cé malheureux prince, touché de sa disgrâce, rentra en lui-même, et parvint à fléchir la colère du vainqueur, de sorte que celui-ci, par un traité, lui rendit la liberté avec la permission de rentrer dans ses États.

De retour à Jérusalem, Manassé s'appliqua à réparer le mal qu'il avait fait. Ce prince jouit depuis ce temps-là d'une grande prospérité jusqu'à la fin de son règne, qui fut plus long que celui d'aucun des rois qui occupèrent le trône de David, ayant été de cinquante-cinq ans entiers, compris le temps de sa captivité. Il fut néanmoins privé de la sépulture des rois et inhumé dans le jardin d'Ora.

Amon, son fils, lui succéda à l'âge de vingl-deux ans, et ne régna que deux ans dans Jérusalem, ayant été assassiné par ses propres officiers. Il fut inhumé, comme son père, dans le jardin d'Oza.

Josias, fils d'Amon, âgé de huit ans, fut placé sur le trône, et régna pendant trente et un ans à Jérusalem. Ce fut lui qui détruisit tous les autels des Bahalim et toutes les idoles qui y étaient dressées; il brisa aussi l'autel érigé au veau d'or à Béthel, par Jéroboam, et, ayant fait ouvrir les tombeaux des sacrificateurs idolâtres, il en tira leurs derniers ossements et les fit brûler sur ce même autel : c'est ainsi que fut accomplie la prédiction faite par Addo.

Sur la fin de son règne, résolu à s'opposer au passage des troupes de Néchao, roi d'Égypte, qui voulait porter la guerre dans la Médie, il lui livra bataille à Mageddo, ville de la tribu de Manassé, au pied du mont Carmel. Il y fut blessé si dangereusement, qu'ayant été enlevé par ses serviteurs pour être reporté à Jérusalem, il mourut en chemin de ses blessures, et fut enseveli dans le tombeau des rois. Il y eut un deuil général après sa mort, deuil devenu célèbre par le cantique composé par Jérémie à la louange de ce monarque.

Joachar, son fils, âgé de vingt-trois ans, fut élu roi contre le droit de son frère alné, Eliakim, qui en avait vingt-cinq.

Joachar ne régna que trois mois. L'an du monde 3395, Nechao, au retour de son expédition contre les Assyriens, rendit la Judée tributaire, et, sous prétexte que Joachaz avait osé se faire déclarer roi sans sa permission, au préjudice de son frère aîné, il le fit venir à Rabbatha ou Ribla, ville de Syrie, le chargea de chaînes, et l'envoya prisonnier en Égypte, où ce prince mourut dans un état misérable.

Hérodote, faisant mention de la bataille gagnée par le roi d'Égypte, sur Josias, à Mageddo, qu'il appelle Magdole, dit qu'après sa victoire ce roi prit la grande ville de Cadytis, qu'il représente comme située dans les montagnes de la Palestine, et de la grandeur de Sardes, qui était en ce temps-là la capitale, non-seulement de la Lydie, mais encore de toute l'Asie Mineure. Or, cette description ne peut convenir qu'à Jérusalem, qui était ainsi située, et alors la seule ville qui pût être comparée à Sardes. Il est à remarquer qu'au temps d'Hérodote, le syriaque était l'unique langue qu'on parlat dans la Palestine; l'hébreu, depuis la captivité de Babylone, n'ayant plus été la langue vulgaire. Hérodote ayant entendu appeler Jérusalem Kedutha, c'est-à-dire la sainte, en fit, par l'addition de la terminaison greeque, Kadoris ou Cadrtis, dans son histoire, qu'il écrivit au temps du gouvernement de Néhémie.

D'ailleurs il paraît certain que Néchao, après sa victoire, se rendit maître de cette capitale du royaume de Juda: car l'Écriture dit que Pharaon-Néchao établit roi Eliakim, fils ainé de Josais, en la place de Joachaz son frère, et changea son nom en celui de Joakim. Ce prince avait alors vingt-cinq

Le roi d'Égypte le condamna à lui payer, pour contributions de guerre, une somme assez considérable, puisque nous voyons que, pour la remplir, il tira de l'or et de l'argent de tout son peuple, en imposant chacun selon la valeur de son bien, indépendamment du tribut annuel de cent talents d'argent et d'un talent d'or (1,252,800 fr.), exigé par le vainqueur. Néchao ne jouit pas long-temps du fruit de ses victoires, car Nabuchodonosor reprit tout le pays qu'il avait conquis, défit les Égyptiens et resserra Néchao dans

ses anciennes limites. Ce prince mourut sprès un règne de seize ans.

Joakim, après avoir demeuré près de quatre ans soumis au Pharaen d'Égypte, tomba sous la domination de Nabuchodonesor, fils de Nabopolassar, roi de Babylone, qui, vu son grand âge et ses infirmités, l'avait déjà associé à l'empire et mis à la tête de ses armées pour marcher contre les rebelles, et réduire les provinces de la Syrie et de la Palestine qui s'étaient détachées de sem obéissance.

Ce jeune prince, après avoir battu et mis en déroute l'armée de Néchao, près de l'Esphrate, fondit sur le reyaume de Juda, assiégea Jérusalem, s'empara de cette ville et fit Joakim prisonnier. L'ayant fait charger de chaînes, il allait donner l'ordre de le transférer à Babylone; mais ce malheureux prince s'étant humilié devant le vaingueur, en se rendant son tributaire, et lui avant prêté serment de fidélité, le fit changer de résolution: Nabuchodonosor lui rendit la conronne et la liberté, et, avant quitté Jérusalem, il marcha plus loin pour poursuivre ses conquêtes sur les Égyptiens : il se contenta d'emmener avec lui un grand nombre de captifs choisis parmi les grands de la cour et les principaux habitants, et en outre plusieurs jeunes enfants du sang royal, au nombre desquels furent Daniel, Ananias, Mizael et Azarias, qu'il sit conduire à Babylone pour être élevés dans son palais.

C'est à dater de cet événement, qui arriva l'an du monde 3398, 606 ans avant l'ère chrétienne, que l'on commence à compter les soixante-dix années de la captivité de Babylone.

Nabopolassar mourut à cette époque, après un règne de vingt-un ans : Nabuchodonosor se hâta de retourner à Babylone, ayant laissé à ses généraux la plus grande partie de son armée, pour la ramener avec les captifs et le butin.

Arrivé dans sa capitale, il monta sur le trône l'an 3400, et succéda à tous les États de son père, qui comprenaient la Chaldée, l'Assyrie, l'Arabie, la Syrie et la Palestine, sur lesquels il régna pendant quarante-trois ans, selon Ptolomée et le calcul des Babylo-

mient, dont celui des Juifs diffère de deux ann, parce qu'ils comptent son règne de l'anmés de son association à l'empire.

Nehechodonosor fit aussitôt distribuer par culonies ses captifs, et mettre dans le temple de Bel les vases enlevés de celui de Jérusalun, ainsi que les riches dépouilles remportés sur ses ennemis.

Cepandant, l'intendant des eunuques, ou phaste le grand-mattre de la maison du roi, avait changé les noms de Daniel et des trois autrus jeunes captifs: Daniel fut appelé Baltanar, qui signific sagesse de Belus; Anamies, Sidrach, qui veut dire ambassadeur; Missell, Misach, qui a soin de la moisson, et Azarias, Abdénago, favori du roi.

Cos jeunes gens furent instruits dans la langue et les sciences des Chaldéens avant Citre admis en la présence et au service du sui : mais Daniel, plus privilégié, à ce qu'il paralt. à cause de son instruction et de sa sure intelligence, cut, dès la seconde annte de règne de Nabuchodonosor, nonseulement la liberté d'approcher du momeque à toute heure, mais encore le bonheur d'obtenir toute sa confiance, depuis l'interprétation de son premier songe. Car en le voit, des ce moment, établi chef de cons qui avaient la surintendance des sages en mages; nommé gouverneur de toute la province de Babylone, et l'un des principeux seigneurs du conseil qui suivait toupears la cour ; et il n'avait encore que vingtdeux ans au plus.

Parvenu ainsi aux plus hautes dignités, Duniel n'oublia pas ses trois compagnons de captivité, et leur fit donner par le roi des pastes importants dans les provinces de son gouvernement.

L'an septième de son règne, qui était le seemd de celui de Nabuchodonosor, selon le calcul des Babyloniena, et le quatrième selon calmi des Juifs, Joakim se révolta contre le roi de Babylone, après lui avoir été soumis pendant trois ans : il refusa de lui payer le tribut accomment, et se ligua de nouveau contre lui, aux le roi d'Égypte. A cette nouvelle, Naluchodonosor. eccupé à régler les affaires de son empire, et ne ponvant marcher en

personne contre le rebelle, donna l'ordre à ses licutenants et gouverneurs de provinces de lui faire la guerre. Joakim se trouva par-là exposé aux incursions des Ammonites, des Moabites, des Syriens, des Arabes et de toutes les nations voisines tributaires de l'empire babylonien, qui fondirent de tous côtés sur ses États, et ne cessèrent de les harceler.

Ils continuèrent ces hostilités pendant trois ans de suite, jusqu'à ce qu'enfin ces peuples, s'étant tous réunis, vers l'an onzième de son règne, vinrent investir Jérusalem, où Joakim se tenait renfermé : s'étant saisis de lui, ils le tuèrent à coups d'épée et jetèrent son corps sur le grand chemin, hors des portes de Jérusalem, ne lui donnant, selon la prédiction de Jérémie, d'autre sépulture que celle d'un âne qu'on jette à la voirie.

L'année avant sa mort, Pharaon-Néchae, son allié, dans le secours duquel il mettait toute sa confiance, avait fini ses jours après un règne de seize ans, et laissé son royaume à son fils Psammis.

Jéchonias, fils de Joakim, lui succéda; étant né vers le temps de la première captivité de Babylone, il n'était agé que de dix ans, lorsque son père l'associa à l'autorité souveraine, et il régna pendant dix années conjointement avec lui. Après sa mort, il ne régna seul que trois mois et dix jours : car, s'étant aussi révolté contre le roi de Babylone, Nabuchodonosor vint assièger Jérusalem pour la seconde fois. Jéchonias, hors d'état de se désendre, se rendit à ce prince avec sa mère, les grands de sa cour, les officiers de sa maison, ses serviteurs, et tout ce qui lui appartenait. Il fut aussitôt chargé de chaines, emmené à Babylone, et jeté dans une prison, où il demeura jusqu'à la mort de Nabuchodonosor, qui n'arriva que trente-sept ans apres.

Ce prince, devenu maître de Jérusa lem, enleva tous les trésors du temple et du palais du roi, mit en pièces les vasos d'or que Salomon avait faits, ou plutôt d'autrus vases d'or faits sur le modele de ceux de Salomon, puisque le temple avait dejà été pillé plusieurs fois.

Le roi de Babylone conduisit toutes un

richesses dans ses États, et emmena encore avec lui beaucoup de captifs, au nombre desquels se trouvèrent Ezéchiel, Mardochée et Josedec, grand sacrificateur; de plus, sept mille hommes de guerre et mille artisans, outre les trois mille qui avaient été enlevés l'année précédente.

Après le transport des principaux d'entre les Juis hors de leur patrie, il n'était guère resté dans la Judée que les plus pauvres familles; Nabuchodonosor établit roi sur ce malheureux pays Mathanias, fils de Josias et oncle de Jéchonias, âgé de vingt-un ans, après lui avoir fait prêter serment de fidélité: pour l'engager même à rester attaché à lui, il changea son nom en celui de Sédécias, qui signifie la justice du seigneur, afin que ce nom lui rappelât sans cesse dans l'esprit la vengeance que la justice du seigneur son Dieu ne manquerait pas de tirer de son infidélité, en cas qu'il eût l'imprudence de violer son serment.

Sédécias, ainsi devenu roi, occupa le trône de Juda pendant onze années; la seconde de son règne, ce prince recut des ambassadeurs des Ammonites, des Moabites, des Iduméens. des rois de Tyr et de Sidon, et autres nations voisines de la Judée, en apparence pour le complimenter sur son avénement au trône de Juda, mais en esset pour tramer sourdement une ligue contre le roi de Babylone. Ce sut à cette occasion que Jérémie se sit un joug et des liens qu'il mit à son cou, et en donna à chacun des ambassadeurs pour leurs mattres, voulant leur faire entendre, par cette action, que leurs complots seraient vains, et qu'ils seraient tous assujettis au roi de Babylone.

Jérémie exhorta même en particulier Sédécias à ne pas suivre les conseils perfides de ceux qui le poussaient vers sa ruine. Ce prince l'écouta d'abord avec assez de modération, et parut disposé à renoncer à ses projets; mais bientôt, impatient de secouer le joug d'une puissance étrangère, et la septième année de son règne, il envoya des ambassadeurs à Apriès, fils de Psammis, appelé Pharaon - Hophra, roi d'Égypte, et fit alliance avec lui. Dès l'année suivante, il rompit le serment de fidé-

lité qu'il avait prêté au roi de Babylene, et se révolta contre celui à qui il était redevable de la couronne, par une perfidie qui lui fut bien funeste ainsi qu'à tout son royaume: car Nabuchodonosor, à la tête d'une armée formidable, se hâta de marcher contrelui pour le punir de sa rébellion. Mais à son arrivée en Syrie, ayant appris que les Ammonites étaient aussi entrés dans cette ligue, il fut quelque temps en doute sur lequel de ces peuples il fondrait le premier: il en soumit la décision à ses devins, qui, consultant les entrailles des victimes, leurs théraphims (1) et leurs flèches, le déterminèrent à tourner ses armes contre la Judée.

Cette manière de divination par des sièches était ordinaire chez les Israélites. On écrivait sur des sièches les noms des villes qu'on avait dessein d'attaquer; on les mettait consusément dans un carquois, et on les en tirait ensuite au hasard; et la ville dont le nom sortait le premier du carquois était la première assaillie.

Ayant donc écrit sur une de ces flèches Jérusalem, et sur une autre Rabbath, et les ayant tirées au sort, la première qui sortit du carquois fut celle qui portait le nom de Jérusalem: la guerre, par ce moyen, fut donc résolue contre la Judée; Nabuchodonosor y entra avec sa nombreuse armée, y mit tout à feu et à sang, et, en peu de jours, en prit toutes les villes, à l'exception de Lakhis, d'Hazeka et de Jérusalem.

Enfin, le dixième jour du mois de Tébeth,

(1) Théraphims, mot hébreu que les anciens interprètes ont rendu par figures, images, idoles. Michas fit faire un éphod et des théraphims. Quelques-uns croient que les théraphims étaient des espèces de talismans, c'est-à-dire des images gravées sous certains aspects de planètes, que l'on croyait leur imprimer une vertu secrete. On consultait ces figures comme des oracles, pour découvrir l'avenir. Quelques commentateurs ont prétendu que Rachel. en enlevant les théraphims de Laban son père, voulait lui ôter le moyen de découvrir de quel côté elle avait pris la fuite, Co mot, dans Osée, a une signification toute différente : Dies multos sedebunt filis Israel sine rege et sine principe, et sine sacrificio et sine altari, et sine ephod et sine theraphim. Ce dernier mot est sans doute placé ici pour exprimer quelques-unes des choses qui appartenaient à l'exercice extérieur du culte.

qui repond à la fin du mois de décembre, il vunt mettre le siège devant Jérusalem pour la troisième fois, et la serra de toutes parts. C'est en mémoire de cet événement que le dixième jour du mois de Tébeth est un jour solemed de jeûne parmi les Juifs.

On était alors dans l'année sabbatique, c'est-à-dire la septième année du règne de Sédécias, et la septième année où la terre devait rester sans culture : car de mime que le septième jour de la semaine, la loi prescrivait d'observer le sabbat, c'est-à-dire le jour du repos, tant pour les hommes que pour les animaux, elle ordonnait aussi que, tous les sept ans, la terre se reposerait pour devenir ensuite plus fertile. Or, Sédécias, pour faire un acte éclatant de religion. Et assembler le peuple dans le temple, et là, tous les maîtres s'engagerent à afranchir leurs esclaves pour obéir à la loi. On immela un jeune taureau que l'on partagen en deux, et les contractants passèrent tous entre les deux moitiés de la victime : circussie qui signifiait que, s'ils violaient les conditions du traité, ils consentaient d'étre coupés en deux comme la victime.

Cepandant, Pharaon-Hophra, en exécuásan du traité qu'il avait fait avec Sédécias, entre dans la Judée avec de nombreuses troupes pour le secourir. Nabuchodonosor, forcé de lever le siége, marcha à sa rencontre pour lai livrer hataille; mais avant de partir pour exte expédition, il eut soin d'établir de forts retranchements autour de Jérusalem; et la ville demoura ainsi enfermée par une circonvallation et réduite à la famine pendant deux ans.

Sédécias se flattait que les Chaldéens seraient hattus et contraints de reprendre le chemin de leur pays; mais il en arriva tout autrament, car les Égyptiens, voyant approcher la Chaldéens, n'osèrent en venir aux mains suc une armée si forte et si aguerrie, et reprivant eux-mêmes le chemin de l'Égypte, abademant Sédécias à tous les périls de la guerre où ils l'avaient engagé.

Au commencement de l'an onzième de son regne, Jérusalem fut prise; les Chaldéens y metreunt en foule, et égorgèrent les habitus sons distinction d'âge ni de sexe. Sédécias, dont le palais était sur la montagne de Sion, voyant qu'il n'y avait plus d'espérance de défendre la ville, ni d'arrêter la fureur de l'ennemi, chercha son salut dans la fuite, et s'échappa pendant la nuit par une brêche qu'il fit faire aux murs de son jardin; il gagna la campagne, suivi de quelques officiers. Mais un corps de cavalerie, détaché par les Chaldéens pour courir après eux, les joignit près de Jéricho, où Sédécias, ayant été abandonné par ceux qui l'accompagnaient, fut pris et mené au roi de Babylone, qui était alors à Rebla ou Reblatha, ville de Syrie.

Nabuchodonosor, après lui avoir reproché son infidélité et son ingratitude, fit égorger ses deux fils en sa présence, et lui fit crever les yeux; ensuite il fut chargé de chaînes d'acier et conduit à Babylone, où le malheureux prince fut jeté en prison et finit ses jours. Ainsi fut accomplie la prédiction d'Ézéchiel, que Sédécias serait transporté au pays des Chaldéens, mais qu'il ne verrait pas Babylone, quoiqu'il y dût mourir.

Et le septième jour du cinquième mois de la même année, Nabuzardan, capitaine des gardes du roi Nabuchodonosor, et général de ses armées, vint à Jérusalem; il enleva tous les trésors du temple et tout ce qu'il y avait de précieux dans le palais du roi et dans les principales maisons de la ville. Et le dixième jour du même mois, suivant l'ordre qu'il en avait reçu de son maltre, il mit le seu au temple et le détruisit de sond en comble, ainsi que la ville, dont les murailles et les tours surent démolies.

Jérusalem, réduite en un monceau de ruines, resta cinquante deux ans dans ce déplorable état, jusqu'à ce que, par la faveur de Cyrus, les Juiss revenus dans leur patrie la rebitirent.

En mémoire de cette calamité, ils ont observé, jusqu'à ce jour, deux jeunes annuels: l'un le dix-septième du quatrième mois de Thanunuz, qui tombe au mois de juin, pour la destruction de Jérusalem; et l'autre, le neuvième jour du cinquième mois Ab, qui répond au mois de juillet, pour l'embrâsement du temple.

il est à remarquer que le second temple,

et venant à eux à la tête d'une partie de ses convives, ils le tuèrent, combattant généreusement pour sa vie, et massacrèrent aussi tous ceux qui l'accompagnaient.

Cyrus, s'étant ainsi rendu maître de Babylone, sit publier un édit portant que tous ceux qui mettraient bas les armes auraient la vie sauve, et que ceux qui s'y resuseraient seraient tous passés au fil de l'épée. Les Babyloniens, d'un commun accord, se soumirent tous au vainqueur, qui, sans autre opposition, s'empara de cette célèbre ville, et termina, par ce grand exploit, toutes ses conquêtes, après une guerre de vingt et un ans : car il s'était passé ce temps depuis que le conquérant était sorti de Perse à la tête de trente mille hommes jusqu'à la prise de Babylone. Cyrus passa tout ce temps marchant de conquêtes en conquêtes, jusqu'à ce qu'il eût subjugué tout l'Orient jusqu'au sleuve Indus, et qu'il cût fondé le plus grand empire qu'il y eût eu jusqu'alors dans l'Asie.

Il est à remarquer que deux grands historiens grecs, Hérodote et Xénophon, racontant dans les plus grands détails le siège mémorable de Babylone, et sa prise dans cette célèbre nuit de réjouissances et de débauche, s'accordent en tout point, l'un et l'autre, avec le récit de Daniel, qui nous dit que le roi Balthazar, petit-fils de Nabuchodonosor, fit un grand festin à mille des plus grands de sa cour, et à ses semmes et concubines: que tous burent dans les vases d'or et d'argent enlevés du temple de Jérusalem, et qu'ils chantaient des hymnes en l'honneur de leurs dieux d'or, d'argent, de bois, de fer et d'airain. Lors de ce festin, il y avait déjà plus de deux ans que Babylone était bloquée, et ce fut peut-être par un mouvement de vanité ridicule que Balthazar voulut faire cette dépense extraordinaire, dans une telle conjoncture, pour témoigner aussi aux assiégeants son assurance. Mais l'opinion la plus probable est qu'il fit ce festin pour célébrer le jour de sa naissance, ou de la fête de son dieu Bel.

Avant d'être interrompu par l'irruption soudaine des soldats de Cyrus, ce festin si splendide et si joyeux avait été troublé d'une étrange manière par l'apparition de cette main mystérieuse qui traçait sur les perois de la salle du banquet en trois mots formidables, mais inintelligibles aux convives: la chute de l'empire de Babylone, son envahissement par les Mèdes et les Perses, et le meurtre de son roi. A la vue de cette main. le roi pâlit; son esprit fut saisi de trouble et de frayeur; il manda ses devins, dont aucun ne put expliquer cette terrible vision ni lire et comprendre cette écriture. Ce fut la reine Nitocris qui indiqua Daniel comme le plus habile des mages de la Chaldée, qui, sous Nabuchodonosor, avait donné des preuves de sa science dans cet art. Daniel, ayant été mandé, lut au roi l'écriture et lui en donna l'interprétation.

Ce fut immédiatement après la déclaration de la sentence prononcée contre Balthazar, que son palais fut pris et lui-même massacré; car Daniel dit que Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué cette même nuit, et que Derius le Mède lui succéda, étant alors âgé de soixante-deux ans.

Darius, ou Cyaxare, oncle de Cyrus, est seul nommé, à cause qu'il était plus âgé que son neveu, et que l'empire des Mèdes, qu'il possédait, était plus considérable que le royaume des Perses, qui alors ne s'étendait qu'à une seule province de cette vaste région, qui a été depuis appelée ainsi. La nation des Perses ne comptait, à cette époque, pas plus de cent vingt mille hommes; mais, dans la suite, cette même nation ayant acquis l'empire de l'Orient par la valeur de Cyrus, le nom de Perse comprit ce vaste espace de pays qui s'étend du levant au couchant . depuis le sleuve Indus jusqu'au Tigre, et de septentrion au midi, depuis la mer Caspienne jusqu'à l'Océan.

Avec la prise de Babylone finit l'empire des Chaldéens ou Babyloniens, après avoir duré, depuis le commencement du règne de Nabonassar, son fondateur, deux cent dixneuf ans. Ainsi furent anéantis l'orgueil et la puissance de cette ville superbe, cinquante ans après qu'elle eut détruit Jérusalem.

Ce qu'il y a de remarquable, par rapport au siège et à la prise de cette ville, c'est qu'on lit dans les prophéties d'Isaïe, de Jésimie et de Daniel « qu'elle sera bloquée et » ansiègée par les Mèdes, les Élamites et les » Arméniens; que le fleuve sera réduit à sec, » et que la ville sera prise dans un temps do » réjunissances, et pendant que ses princi- » paux, ses sages et ses hommes forts seront » ivres, et qu'ainsi ils dormiront d'un som- » meil eternel. »

Balthazar étant mort. Darius le Mède eut sen royaume. En effet, Cyrus, tant que son eacle vécut, partagea avec lui l'empire, ensique tout entier conquis par sa valeur. Mais, comme le commandement de l'armée et l'administration des affaires du gouvernement étaient entre ses mains, il était déjà regardé, en l'an 538 avant l'ère chrétienne. comme le souverain de l'empire qu'il avait Serné. De là vient que, dans Ptolomée, il n'est fait aucune mention de Darius : mais. immediatement après la mort de Balthazar. eni y est nomme Nabonadius, Cyrus est place comme son successeur, ainsi qu'il l'était véritablement ; son oncle n'ayant eu que l'ombre de la souveraineté, si ce n'est dans la Médie, qui était son propre domaine.

Cyasare donna, à cette époque, sa fille maigne en mariage à Cyrus; elle eut en dot le royanne de la Médie, pour en jouir après la mort de son père. Cette affaire terminée, le bass-père et le gendre s'occupèrent de la divaice de toute la monarchie en cent vingt provinces, et en donnèrent le gouvernement à cent vingt satrapes, choisis parmi ceux **qui avaient** le plus aidé Cyrus dans ses concuttes. Ils établirent au-dessus de ces intendants trois principaux ministres, qui devacent avoir la surintendance et l'administration supérieure des affaires de tout l'empire. Doniel sut établi le premier des trois. Cette présérence lui était due, tant à cause de un haute sagesse, renommée dans tout POrient, que par sa longue experience dans les affaires, dont il avait donné tant de preuves à commencer de la seconde année du regne de Nabuchodonosor jusqu'à Balthatar, en qualité de premier ministre du roi de Babylone. Aussi Cyrus ne fut pas plus se mattre de cette ville, qu'il jeta les yeux sur Daniel , comme la personne qui était le plus propre à lui dorner les avis nécessaires

pour régler son gouvernement, et il me manqua jamais de le consulter dans toutes ses entreprises.

Dès que Cyrus sut de retour à Babylone, après un voyage qu'il fit en Perse, il commanda de rassembler toutes ses troupes', pour la désense des diverses parties de sous empire dont les peuples se soulevaient. Par une revue générale qu'il en fit, il trouva que ses sorces montaient à cent vingt mille chevaux, deux mille chariots armés de saux, et à six ceut mille hommes de pied. Après avoir établi des garnisons dans plusieurs places sortes de l'empire, il marcha, avec le reste de ses troupes, dans la Syrie, dont il subjugua les pays révoltés jusqu'à la Mer-Rouge, et aux consins de l'Éthiopie.

Pendant que Cyrus était occupé à cette expédition, Cyaxare faisait sa résidence à Babylone. Ce fut dans cet intervalle de temps qu'arriva cet événement remarquable cité par quelques historiens, et par Daniel luimème; ils assurent que les grands de la cour et les courtisans de Darius conçurent une si forte jalousie des honneurs et dignités conférés à Daniel, devenu, pour ainsi dire, la seconde personne de l'empire, qu'ils lui tendirent un piége qu'il ne put éviter, et qui le fit jeter dans la fosse aux lions, d'où il fut sanvé miraculeusement.

Ce sut aussi sous le règne de ce même Darius que surent frappées les sameuses pièces d'or appelées dariques, lesquelles, par leur beauté et leur finesse, ont été préférées, pendant plusieurs siècles, à toutes les autres monnaies de l'Orient. Il est fort vraisemblable que, pendant les deux années qu'il resta à Babylone, sans Cyrus, Darius fit fabriquer ces pièces, et qu'il y employa la grande quantité de matières d'or qu'il trouva dans le trésor de Bahylone. Cette monnaie se répandit dans tout l'Orient, et jusque dans la Grèce, ou elle était fort estimée, étant d'or pur et sans alliage. Il est fait mention de ces pièces dans les livres de l'Écriture, qui furent écrits apres la captivité, sous le nom d'adar-komm, monace rendue lans la Vuigate pa. des sels d'or, et, dons le Talmud, sous celul de Darkonoth, qui viennent. l'un et l'autre du grec Augres d'està-dire Dariques. Il est à remarquer que toutes les pièces d'or du même poids et de la même valeur que les premières, qui furent frappées sous le règne des rois suivants, tant Perses que Macédoniens, furent aussi appelées dariques, du nom de Darius, qui les fit frapper le premier.

Cyaxare, ou Darius, étant venu à mourir am bout de deux ans, Cyrus lui succéda au royaume des Mèdes, comme il avait succédé, quelque temps auparavant, à Cambyse. son père, dans celui des Perses. Ces deux États réunis formèrent, avec les pays qu'il avait conquis, l'empire des Perses, dont il sut le fondateur et le premier souverain. Mais ce qui est à remarquer pour la suite de cette grande époque du monde, c'est que ce célèbre conquérant, des la première année où il régna seul, l'an 536 avant l'ère chrétienne. donna l'ordre de publier, dans tous ses États, son édit pour le rétablissement du temple de Jérusalem, et la liberté accordée aux Juiss de relourner dans leur patrie.

On ne peut douter que cet édit, rendu en faveur des Juifs, ne l'ait été par les soins et à la sollicitation de Daniel, quand on le voit obtenir de Cyrus, devenu maître de Babylone, les mêmes honneurs et la même considération dont il avait joui sous les rois ses prédécesseurs; et, d'après la haute estime dont l'honorait Cyrus, il n'est pas étonnant que ce prince se soit empressé de faire droit à sa demande.

On dit que, pour l'y déterminer plus promptement, Daniel montra à ce prince les prophéties d'Isaie, où, cent cinquante ans avant sa naissance, il y était désigné par son nom comme un prince destiné à devenir un grand conquérant, et à être le libérateur du peuple juif et le restaurateur du temple de Jérusalem.

L'historien Josèphe assure que Cyrus vit et lut ces prophéties : il en est ainsi fait mention dans l'édit pour le rétablissement du temple, rapporté par Esdras en ces termes : « Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse : Le » Seigneur Dieu du ciel m'a donné tous les » royaumes de la terre, et m'a commandé de » lui bâtir un temple dans la ville de Jéru-» salem, qui est en Judée. Qui d'entre vous » est de son peuple? Qu'il aille en Jérusa. » lem, et qu'il rebâtisse la maison du Sei. » gneur Dieu d'Israël. »

Les interprètes ne croient pas que Cyrus ait vraiment eu une révélation divine pou rendre la liberté aux Juiss. En effet, il étal porté à ce grand acte de justice par son prepre intérêt ; car, dans sa dernière expéditie de Syrie et de la Palestine, ayant viu de ses propres yeux un pays aussi étendu et a fertile que la Judée, entièrement abandonné. sans habitants et sans culture, il n'avait pu sans doute, s'empêcher de songer à le repes pler et à le faire cultiver de nouveau. Or. qui était plus propre à repeupler la Judée que ceux qui l'avaient habitée autrefois ? D'ailleur les Juiss, disséminés dans ses Etats, ne sur tamais bien affectionnés aux Perses. Il était donc, nous le répétons, de l'intérêt, comme de la politique de ce conquérant, de les renvover dans leur pays.

Cyrus, ayant donc donné son édit, la première année de son règne à Babylone, car il y avait déjà vingt-huit ans qu'il régnait ca Perse, exhorta en outre ses sujets à aider les Juiss chacun selon son pouvoir, voulage même, dans la suite, qu'on prit sur ses prepres revenus les sommes nécessaires pour le rétablissement du temple. Il ordonna encare que tous les vases d'or et d'argent enlevés du temple de Jérusalem susent restitués aux Juis; et Mithridate, son trésorier, d'après ses ordres, les donna par compte, au norabre de cinq mille quatre cents, à leur ches, nour mé Sassabasar, ou Zorobabel.

Le reste des richesses enlevées dans la temps fut rapporté par Esdras, sous le règne d'Artaxercès-Longue-Main, plusieurs années après.

Conformément à l'édit de Cyrus, les Juisse rassemblèrent des diverses parties du royaume de Babylone jusqu'au nombre de quarante-deux mille trois cent soixante, sans compter leurs serviteurs, qui montaient à sept mille trois cent trente-sept. Leurs principaux chess étaient Zorobabel, fils du prince Salathiel, et Johosçua, ou Josué, fils du souverain pontife Josedek ou Josedek. Zorobabel, dont le nom babylonien était Sassabasar, sut établi, par Cyrus, gou-



AUTEL D'OR DES PARFUNS disti comme l'arche d'alliance construite en bos de Sittim, et ne reconnect du

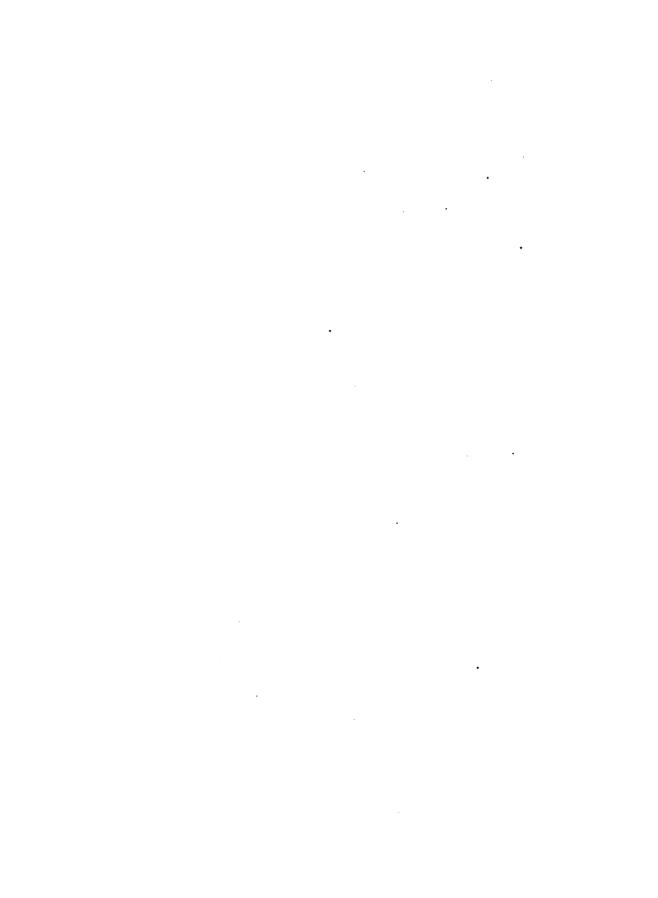

a pays. Johoscua était souverain same descendant en ligne directe He pontificale. Les autres chefs fumias, Seraia, Rehelaia, Mardochai, lesphar, Beguai, Rehum et Bapossent, chez les écrivains juifs, hefs de la grande Synagogue, ainsi chent l'assemblée des anciens, qui, , timent leurs séances à Jérusalem retour de la captivité, et y rétabliienne administration des affaires. s que religiouses.

niement ceux de Juda et de Beniaencore plusieurs des autres tribus, t de l'édit de Cyrus pour retourleur patrie : car quelques-uns de avaient été transportés auparavant mager et Assar-Addon, avaient concuite, et n'avaient point participé idoles, chez les nations étrangères guelles ils avaient été dispersés; étaient joints avec ceux de Juda et in, qui, en différents temps, avaient ertés dans ces pays-là. Il en était té plusieurs dans la Judée, après s captivités d'Assyrie.

ad nombre de Juifs de ces tribus refita donc de l'édit de Cyrus. En cret, aussi bien que celui d'Artaxersus rapporterous par la suite, coniralement toute la nation d'Israël. rtagercès est nommément rendu en peuple d'Israel, et celui de Cytout le peuple du dieu d'Israel ; it être entendu des tribus d'Israël que de celle de Juda : car le temple hati an nom et à l'usage des douze uni, lorsqu'Esdras retourna sous le stancerers-Longue-Main, il envoya l'édit de ce prince dans toute la t les dix tribus étaient dispersées. i que dans la Chaldée et dans l'Asi était le lieu de la captivité des em fait voir que tout le peuple at compris dans cet édit.

et-quatre classes de sacrificatours nt été transportées à Babylone, il arma que quatre en Judée, qui, emble, formaient le nombre de

personnes. Les Juiss ont coutume de dire case ce ne fut que le son, c'est-à-dire la plus basse partie du peuple, qui revint de la captivité, et que la fine fleur resta à Babylone. Il est certain que, malgré les divers édits des rois de Perse en saveur des Juiss, il y en eut un grand nombre qui refusèrent d'en profiter, et qui restèrent dans la Chaldée, dans l'Assyrie, et autres provinces orientales, eu ils avaient été transportés. Il est même trèsvraisemblable que ce furent les plus considérables familles et les plus riches qui prireut ce parti, car on comprend aisément qu'ayant acquis des terres et des maisons. ils n'étaient guère disposés à quitter de bons établissements pour aller défricher et cultiver avec peine un pays qui avait été abandonné pendant un si grand nombre d'années.

C'est ce qui explique que, pendant tout le temps que subsista le second temple, et même long-temps après, les Juifs s'accrurent si fort dans la Chaldée, dans la Syrje et dans la Perse, qu'ils étaient en beaucoup plus grand nombre que les Juifs de la Palestine, dans le temps même que la Judée était le plus pou-

Ceux qui retournèrent les premiers en Judée, l'an 636 avant l'ère vulgaire, y arrivèrent au mois de Nisan, qui était le premier mois de l'année judaique, et qui répond à mars et avril. L'année d'après, ils se dispersèrent, selon les tribus et les familles de leurs pères, dans l'étendue du pays, et se mirent aussitôt à rebâtir des maisons, et à cultiver leurs terres, restées désertes et sans culture pendant cinquante-deux années.

Au septième mois, nommé Tisri, de le même année, il est dit que les ensants d'Israël s'assemblérent, et commencèrent à construire un autel pour offrir des holocaustes au Seigneur, au même endroit où il était placé avant la destruction du temple; ils cilébrèrent, le même jour, la sête des Trompettes, appelée ainsi parce qu'on l'annoncait de toutes parts au son des trompettes, avec plus d'éclat que les autres. L'Ecriture ne nous apprend point la raison de l'établissement de cette fête. On croit cependant que He done cent quatre-vingt-neul/scidail en mémoire du tonners qu'en arait

entendu sur le mont Sinai, au temps de Moise.

Au surplus, il paraît que l'autel des holocaustes fut alors construit dans une place vide, et que tout le cérémonial de la fête, le sacrifice des victimes, ainsi que les hymnes chantés en actions de grâces et les réjouissances analogues, eurent lieu en plein air, car on n'avait point encore jeté les fondements du temple. Cet édifice dut être en tout bien inférieur au premier. En effet, on lit dans Esdras que, lorsqu'on s'occupait d'en établir les fondations, le deuxième mois de la seconde année, plusieurs des prêtres et des lévites, des chess de samille et des vieillards qui avaient vu l'ancien temple, considérant les fondements de celui-ci, jetaient de grands cris mêlés de larmes, et que l'on ne pouvait discerner les cris de joie d'avec les plaintes de ceux qui pleuraient : ce qui donne à penser que ces vieillards voyaient avec douleur que les fondements ne promettaient pas un bâtiment aussi solide et aussi magnifique que l'avait été le temple bâti par Salomon. Aussi, le prophète Aggée lui-même ne put s'empêcher de dire que le second temple n'était rien en comparaison du premier.

Néanmoins, le retour des Juiss et la permission qui leur avait été accordée de rebâtir leur temple excitèrent la jalousie des peuples voisins, également ennemis des tribus de Juda et d'Israël. Les Samaritains furent les premiers à les troubler dans leur travail. Ils se rendirent à Jérusalem, et, affectant un zèle hypocrite . ils témoignèrent aux Juiss un grand désir de servir Dieu avec eux dans le même temple, s'offrant même de les ai-'der à le construire. Pour obtenir cette permission, ils alléguaient que, depuis le temps d'Assar-Haddon, roi d'Assyrie, ils avaient adoré et servi le même Dieu qu'eux; mais Zorobabel, Johoscua et les anciens d'Israël leur répondirent que, n'étant pas de la race d'Israel, il ne leur convenait pas de se mêler de la construction d'un temple destiné au Dieu d'Israël, et, par ce motif, ils rejetèrent leur proposition.

Les Samaritains, irrités de ce refus, traversèrent le dessein des Israélites par toutes sortes d'artifices et même de violences. Mais ne pouvant faire révoquer l'édit de Cyrus. ils firent tant, à force d'intrigues et de présents auprès des officiers de qui l'entreprise dépendait, que l'exécution en demeura suspendue; de sorte que, pendant plusieurs années, les constructions n'avancèrent que fort lentement. Les Juiss, sentant vivement cette injure, en conçurent pour les Samaritains cette haine irréconciliable qui ne s'est ismais éteinte, et a duré jusqu'aujourd'hui. De tous les peuples, il n'en est point peur lesquels ils aient eu tant d'horreur que peur les Samaritains; et dans leur langage, cacore aujourd'hui, appeler quelqu'un Cathéen (1), c'est lui donner le plus odieux de tous les noms; c'est aussi de ce nom qu'ils appellent les chrétiens, quand ils veulent marquer l'extrême aversion qu'ils ont peur

La construction du temple éprouva hien des retards par les intrigues et les menées secrètes des Samaritains: ce qui causa une grande peine à Daniel sur la fin de ses jours; il en porta le deuil, et jeûna trois semaines entières: il y a lieu de conjecturer qu'îl mourut à peu près dans ce temps, la troisième année du règne de Cyrus, dans la quatre-vingt-onzième année de son âge.

Il est à remarquer que quelques Juifs, qui sont dans l'erreur, ne regardent pas Daniel comme prophète; ils ne placent ses prophéties, ainsi que les lamentations de Jérémie, que parmi les Hagiographes; on donne ce nom à certains livres de l'Écriture que les Juifs appellent cethubins, c'est-à-dire écrits saints. Ce mot a été pris de l'usage des synagogues qui divisent les livres de l'Écriture en trois parties : la loi, le prophètes et les Hagiographes.

La loi comprend les Cinq Livres de Moise, ou le Pentateuque; les Juis sub-

(1) Cuthai, de Cutha, pays d'Assyrie, dont les habitants furent transportés dans la Samarie par Salmanasar. On croit que Cutha est le mênic que Scytha, et que les Cuthains venaient d'ur pays nommé Chus dans l'Ethiopie, et qui n'est autre que l'ancien pays des Scythes, sar l'Araxe : car le nom de Cuthai, d'où l'on a fait Scytha. est le même que Chus.

divisent les prophètes en premiers et en pos-

Les Hagiographes sont les Psaumes, les Proverbes, les Paralipomènes, le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste, Job, Esdras, Ruth et Esther.

Quant à Josephe, le plus ancien historien de la nation, il compte Daniel parmi les grands prophètes, et semble même l'estimer honnoup plus, parce qu'au lieu de ne prédire que des malheurs et des désastres aux princes et aux peuples, comme saisaient coux-ci, Daniel leur prédisait, au contraire, des choses avantageuses et des événements satisfaisants, de maniere à s'attirer l'assection générale.

La sugesse de Daniel ne s'étendait pas seulement aux choses divines et aux affaires politiques, mais encore aux sciences et aux aris, particulièrement à l'architecture. Jostiphe purle d'un fameux édifice qui subsistait encore de son temps, dont il donna le plan, et qu'il fit bâtir à Suze : c'était dans se palais qu'elait la sépulture ordinaire des sus de Perse et des Parthes ; en considération de son fondateur, la garde de ce monument était encore, du temps de Joséphe, confice à un homme de la nation juive.

Les Juifs perdirent, par la mort de Daniel, le plus puissant de leurs protecteurs à la cour du rois de Perse; cet événement, si funeste pour eux, donna occasion à leurs ennemis de more avec plus d'acharmement leurs mautais desseus; neanmoins, ils ne réussirent pas d'abord dans leurs projets hostiles. Les Jufs ne laisserent pas de continuer la construction du Temple, aides et soutenus par les Tyriens et les Sidoniens, qui leur fournirent, non-sentement des ouvriers habiles et expérimentés, mais encore des bois de cèdres de la forêt du Liban, qui, transportés par mer juqu'à Joppé, étauent ensuite voiturés sans obtacles jusqu'à Jéru-alem.

Massles Juifs éprouverent bientôt une plus grande calamité: la perte déplorable de leur graceux protecteur.... La septième année de leur retour en Judee. 530 ans avant l'ère viga re, mourut le grand Cyrus, dans la teamte-daneme année de son âge, après rour régné seul, pendant seut années seulement, sur le plus grand empire qui ait été dans le monde.

Les historiens sont loin d'être d'accord sur le genre de sa mort. Hérodote, Diodors de Sicile, et Justin, rapportent qu'ayant fait, une irruption dans la Scythie, il y fut battu complètement et tué sur le champ de bataille, après avoir vu son armée de deux cent mille hommes taillée eu pièces. Hérodote ajoute que Thomiris, reine des Scythes, dont Cyrus avait tué le fils de sa propre main, animée par la sureur de la vengeance, attira Cyras dans une embuscade, et que, maltresse de son ennemi, elle lui fit trancher la tête, la plongea dans un bassin rempli de sang, en lui adressant ces mots : « Barbare! rassasie-» toi, après la mort, du sang dont tu as été » si altéré pendant ta vie.... »

Xénophon, presque toujours opposé aux récits d'Hérodote, fait mourir Cyrus dans son lit aussi heureusement qu'il avait vécu dans son pays, et au milieu de ses amis; en quoi cet historien nous semble plus croyable que les autres. Il n'est nullement vraisemblable qu'un prince de la sagesse de Cyrus, et aussi avancé en âge qu'il l'était, se fût engagé dans une entreprise aussi folle que cette expédition contre les Scythes. On ne peut même concevoir qu'après un tel désastre son empire, nouvellement formé, eût pu se maintenir, surtout entre les mains de son successeur, d'un prince aussi extravagant que Cambyse.

D'ailleurs, tous les auteurs conviennent que Cyrus sut enseveli à Pasargade, dans la Perse, où il mourut, selon Xénophon, et où l'on voyait encore son tombeau au temps d'Alexandre: or, s'il eût été tué dans la Scythie, et que l'on eût traité son corps d'une manière aussi indigne que le dit Hérudote, comment eût-on pu retirer sa tête et son corps des mains de ces Barbares, et le transporter de là pour l'aller inhumer à Pasargade?

Cambyse, qui succèda à Cyrus, son pire, ne règna que sept ans et cinq mois. Dés qu'il fut sur le trône, les ennemis des Juis se flatterent de l'animer facilement contre eux. Ainsi, prenant une autre marche pour venir a bout de leurs dess ins doin de s'op-

poser à la construction du temple par des pratiques secrètes auprès des ministres du roi et des officiers subalternes, ainsi qu'ils avaient fait jusque là, ils résolurent de s'adressor directement au roi, et de lui faire pervenir les plus odieuses accusations sur le compte des Juiss, les montrant toujours prêts à se révolter contre son autorité. Mais Cambyse, n'osant pas révoquer ouvertement l'édit de son père, par respect pour ha mémoire, trouva cependant les movens d'en rendre inutile le but, en grande partie. Il se livra d'abord à diverses persécutions envers les Juiss; ensuite il négligea, sous plusieurs prétextes, d'exécuter les promesses de Cyrus : ce qui porta le découregement parmi les ouvriers; de sorte que les travaux de construction furent en quelque façon suspendus, ou n'avancèrent que très-lentement pendant ce règne. Dès sa première année, Cambyse résolut de faire la guerre aux Egyptiens pour quelque infure qu'il avait reçue de leur roi, Amasis, et ayant tout préparé pour cette expédition, il fondit sur l'Egypte trois ans après, l'an 526 avant l'ère vulgaire. Arrivé sur les frontières de ce royaume, il apprit qu'Amasis était mort, et que Psamménite, son fils. qui lui avait succédé, avait déjà rassemblé toutes les forces de son royaume pour lui en défendre l'accès.

11

Cambyse alors ne pouvait s'en ouvrir l'entrée qu'en se rendant maître de Peluse, qui était la clef de l'Egypte de ce côté. Mais cette place était extrêmement fortifiée, et, pour s'en faciliter la prise, il s'avisa d'un stratagême assez singulier. Ayant su que la garnison était toute composée de soldats égyptiens, dans le dernier assaut qu'il donna il fit mettre au premier rang de ses troupes un grand nombre de chats, de chiens, de berbis et autres animaux, que les Egyptiens révéraient comme sacrés: de sorte que les assiégés, n'osant lancer aucun trait sur leurs dieux, Cambyse se rendit maître de la ville sans opposition.

Bientôt vainqueur des troupes envoyées contre lui par Psamménite, et qui furent tailées en pièces dans une bataille décisive, il envoya un hérant à Memphis, pour sommer cette ville de se rendre; mais le peuple en fureur mit le héraut en pièces. Cambyse, s'étant rendu maître de Memphis, tira une pleine vengeance de cet attentat, en faisant mettre à mort une grande quantité d'Egyptiens de la haute nobleme. au nombre desquels fut le fils ainé de Paunménite, qui, lui-même, fut empoisonné avec du sang de taureau. Quelque temps après. Cambyse tourna ses armes contre les Ammoniens, et envoya cinquante mille hommes pour ravager leur pays, et détruire le fameux temple de Jupiter-Ammon. Mais la faim. la soif, de concert avec les vents brûlants du midi, anéantirent bientôt cette armée, qui fut ensevelie dans les sables du désert.

Cambyse ne fut pas plus heureux dans son expédition contre les Ethiopiens. Une cruelle famine, qui réduisit ses soldats à se manger les uns les autres. le contraignit de retourner sur ses pas. Il vint à Thèbes, dans la Haute - Egypte, où il pilla et brûla tous les temples, et, de là, se rendit à Memphis. Ayant trouvé, à son arrivée, toute la ville en sête et en réjouissance, parce que, dissiton, leur dieu Apis leur était apparu, Cambyse en fut transporté de fureur ; s'imaginant que les Egyptiens se réjouissaient du mauvais succès de ses entreprises, il fit égorger les chess de la ville, et, quant aux prêtres du dieu, après les avoir fait fustiger, il les fit massacrer, ainsi que tous les Egyptiens que l'on rencontra célébrant cette fèle. Il ordonna ensuite qu'on lui amenat ce fameux bœuf Apis, si révéré, sous prétexte de faire connaissance avec lui ; des qu'en le lui eût amené, dans un nouvel accès de lureur, il tira son poignard et le lui enfonça dans la cuisse.

Si l'on en croit les Egyptiens, Cambyse, après avoir commis cet attentat, la plus énorme impiété selon eux, devint frénétique; sa conduite jusqu'alors prouve assez qu'il pouvait l'être en effet, et la suite de son règne en fournit de nouvelles preuves; car, atteint d'un terrible accès de jalousie contre son frère Smerdis, il le fit tuer par Prexaspe, le premier de ses favoris. Dans un pareil accès de frénésie, il donna un si grand coup de pied à sa sœur Méroé, devenue sa

femme, et qui était enceinte alors, qu'elle

Ayant appris que, pendant son absence, un mage s'était fait proclamer roi, il se hata de quitter l'Egypte et de donner l'ordre à ses troupes de se mettre en marche pour aller exterminer l'usurpateur. Mais, lorsque Ini-même montait à cheval pour cette expédition, son évée, étant sortie du fourreau, lui fit une blessure à la cuisse dont il mourat quelque temps après. Les Egyptiens, remarquant qu'il avait été blessé au mime endroit où il avait frappé leur dieu Apis, regardèrent cet accident comme un incement du ciel, qui lui infligeait la punition de son crime. Cambyse, étant en Egypte. s'était avisé de consulter l'oracle de Bure. femers dans le pays. Il en eut pour réponse wil rendrait le dernier soupir dans la ville Echatane. Croyant que c'était celle de la Médie, il résolut de n'y jamais aller. Mais le danger qu'il croyait éviter dans la Médie hi arriva dans la Syrie; car la petite ville es en blessure l'obligea de s'arrêter, et où I mourut, s'appelait effectivement Echahar.

A la mort de Cambyse, un mage, qui stait déjà fait reconnaître pour le frère da roi, et proclamer roi lui-même, usurpa desdément la couronne, et exerca l'autorité maveraine pendant les sept derniers mois de **la amitième année** du règne de Cambyse. Les précentions qu'il prenaît de ne jamais se mestrer, pendant le jour, en public, firent antire des soupçons, et Phédime, tille d'Utime. son épouse, voulant decouvrir la vémé, examina sa tête des qu'il sut endormi, et s'aperent avec surprise qu'il était privé de ses deux oreilles. On reconnut alors m'il n'était point le frère de Cambyse, make bien un mage, auguel Cyrus avait 1-1 couper les oreilles. Aussitot Otane, ta des plus grands seigneurs de l'erse. Dands. Zopyre, et trois autres de la première milieure du royaume, entrérent dans le pahis et mossacrerent l'usurpateur. Sa tête, sent éte expetée, le peuple reconnut l'im**pourre, et il en fut si transporté de fureur** er'il se jeta sur tous ceux qui étaient de la mete de Senerdis, et les égorges sans pitié. L'anniversaire du jour de cette exécution fut depuis une fête publique, solennisée long-temps chez les l'erses; elle fut appelée Magophonic, ou le massacre des mages. Ce nom de mages, qu'ils eurent depuis cette époque, leur fut donné par dérision; car le mot Mige-Gush signifiait, dans la langue alors en usage, un homme qui a les oreilles coupées. La secte des mages tomba dans un si grand mépris, qu'elle eût bientôt péri, si, quelques années après, elle n'eût été rétablie par Zoroastre.

C'est ici le lieu de remarquer que l'idolâtrie alors était partagée en deux sectes : celle des Sabéens se disaut descendus de Sabius, fils de Seth, qui adoraient des simulacres; et celle des Mages, qui adoraient le feu.

Les sept seigneurs qui avaient tué l'usurpateur Smerdis, voulant faire décider, pour ainsi dire par le sort, lequel des grands de la cour serait élu roi de l'erse, convinrent de se rendre tous à cheval, des le point du jour, aux portes de la ville, et que celui-là serait roi, dont le cheval heunirait le premier à l'aspect du soleil, qui était la grande divinité des l'erses. l'ar une ruse de l'écuyer de Darius, l'un de ces sept seigneurs, le cheval de ce prince hennit le premier en sortant de la ville, sur quoi Darius sut salué roi. Il était fils d'Hystaspe, Perse de nation, de la samille rovale d'Achæmenès, qui avait accompagne tivrus dans toutes ses expéditions, et qui était alors gouverneur de la province de l'erse. L'empire étant ainsi rétabli par la valeur et la sagesse des sept seigneurs, ils furent élevés, par le nouveau roi, aux plus bautes dignités.

L'an 520 avant l'ère vulgaire, la deuxième année du règne de Darius, les empêchements apportés par Cambyse, et depuis par l'usurpateur Smerdis, à l'exécution de l'edd de Cyrus, ne subsistant plus, les Juifs reprirent leurs travaux commences pour la construction du temple. Mais, au commencement de l'année suivante, leurs ennemis jures, les Samaritains, curent encore recours a leurs precédentes intrigues pour y mettre obstacle. Les Juifs invoquaient toujours en leur faveur l'édit de Cyrus, dont les

à-dire Dariques. Il est à remarquer que toutes les pièces d'or du même poids et de la même valeur que les premières, qui furent frappées sous le règne des rois suivants, tant Perses que Macédoniens, furent aussi appelées dariques, du nom de Darius, qui les fit frapper le premièr.

Cyaxare, ou Darius, étant venu à mourir am bout de deux ans, Cyrus lui succéda au royaume des Mèdes, comme il avait succédé, quelque temps auparavant, à Cambyse, son père, dans celui des Perses. Ces deux États réunis formèrent, avec les pays qu'il avait conquis, l'empire des Perses, dont il fut le fondateur et le premier souverain. Mais ce qui est à remarquer pour la suite de cette grande époque du monde, c'est que ce célèbre conquérant, dès la première année où il régna seul, l'au 536 avant l'ère chrétienne. donna l'ordre de publier, dans tous ses Etats. son édit pour le rétablissement du temple de Jérusalem, et la liberté accordée aux Juiss de retourner dans leur patrie.

On ne peut douter que cet édit, rendu en faveur des Juifs, ne l'ait été par les soins et à la sollicitation de Daniel, quand on le voit obtenir de Cyrus, devenu maître de Babylone, les mêmes honneurs et la même considération dont il avait joni sous les rois ses prédécesseurs; et, d'après la haute estime dont l'honorait Cyrus, il n'est pas étonnant que ce prince se soit empresse de faire droit à sa demande.

On dit que, pour l'y déterminer plus promptement, Daniel montra à ce prince les prophéties d'Isaïe, où, cent cinquante ans avant sa naissance, il y était désigné par son nom comme un prince destiné à devenir un grand conquérant, et à être le libérateur du peuple juif et le restaurateur du temple de Jérusalem.

L'historien Josèphe assure que Cyrus vit et lut ces prophéties : il en est ainsi fait mention dans l'édit pour le rétablissement du temple, rapporté par Esdras en ces termes : « Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse : Le » Seigneur Dieu du ciel m'a donné tous les » royaumes de la terre, et m'a commandé de » lui batir un temple dans la ville de Jéru-»salem, qui est en Judée. Qui d'entre vous » est de son peuple? Qu'il aille en Jérusa-» lem, et qu'il rebâtisse la maison du Sei-» gneur Dieu d'Israël. »

Les interprètes ne croient pas que Cyrus ait vraiment eu une révélation divine pour rendre la liberté aux Juiss. En effet, il était porté à ce grand acte de justice par son prepre intérêt ; car, dans sa dernière expédition de Syrie et de la Palestine, ayant vu de ses propres yeux un pays aussi étendu et anni fertile que la Judée, entièrement abandonné, sans habitants et sans culture, il n'avait pu . sans doute, s'empêcher de songer à le repenpler et à le faire cultiver de nouveau. Or. cui était plus propre à repeupler la Judée que ceux qui l'avaient habitée autrefois? D'ailleurs les Juiss, disséminés dans ses Etats, ne surent jamais bien affectionnés aux Perses. Il était donc, nous le rénétons, de l'intérêt, comme de la politique de ce conquérant, de les renvover dans leur pays.

Cyrus, ayant donc donné son édit, la première année de son règne à Babylone, car il y avait déjà vingt-huit ans qu'il régnait en Perse, exhorta en outre ses sujets à aider les Juiss chacun selon son pouvoir, voulant même, dans la suite, qu'on prit sur ses propres revenus les sommes nécessaires pour le rétablissement du temple. Il ordonna encore que tous les vases d'or et d'argent eplevés du temple de Jérusalem susent restitués aux Juis; et Mithridate, son trésorjer, d'après ses ordres, les donna par compte, su nombre de cinq mille quatre cents, à leur chaf, nommé Sassabasar, ou Zorohabel.

Le reste des richesses enlevées dans la temps fut rapporté par Esdras, sous le règne d'Artaxercès-Longue-Main, plusieurs années après.

Conformément à l'édit de Cyrus, les Juifs se rassemblèrent des diverses parties du royaume de Babylone jusqu'au nombre du quarante-deux mille trois cent soixante, sans compter leurs serviteurs, qui montaient à sept mille trois cent trente-sept. Leurs principaux chess étaient Zorobabel, fils du prince Salathiel, et Johosçua, cu Josué, fils du souverain pontife Josedek ou Josedak. Zorobabel, dont le nom babylonien était Sassabasar, sut établi, par Cyrus, gou-



AUTEL D'OP DES PARFUNS

I diant comme l'arche d'alliance construite en base de Sittim, et 
mit reconnect du

.

·

.

.

pays. Johoscua était souverain me descendant en ligne directe pontificale. Les autres chefs fuis, Saraia, Rebelaia, Mardochai, phar, Beguai, Rehum et Baassent, chez les écrivains juifs. s de la grande Synagogue, ainsi ent l'assemblée des anciens, qui, ment leurs séances à Jérusalem our de la captivité, et y rétabliune administration des affaires, pae religiouses.

ment ceux de Juda et de Benjacore plusieurs des autres tribus, e l'édit de Cyrus pour retourar patrie : car quelques-uns de nient été transportés auparavant zar et Assar-Addon, avaient conlle, et n'avaient point participé loles, chez les nations étrangères elles ils avaient été dispersés: ient joints avec ceux de Juda ot oni, en différents temps, avaient és dans ces pays-là. Il en était plusieurs dans la Judée, après aptivités d'Assrie.

nombre de Juiss de ces tribus an donc de l'édit de Cyrus. En A. aussi bien que celui d'Artaxeri rapporterous par la suite, conrelement toute la nation d'Israel. sercès est nommément rendu en mple d'Israel, et celui de Cyut le peuple du dieu d'Israel : ttre entendu des tribus d'Israël n de celle de Juda : car le temple à au nom et à l'usage des douze , lorsqu'Esdras retourna sous le nerces-Longue-Main, il envoya dit de ce prince dans toute la ns des tribus étaient dispersées, ne dans la Chaldée et dans l'Astait le heu de la captivité des i fait voir que tout le peuple compris dans cet édit.

-quatre classes de sacrificateurs

personnes. Les Juiss ont coutume de dire ana ce ne sut que le son, c'est-à-dire la plus basse partie du peuple, qui revint de la captivité, et que la fine fleur resta à Babylone. Il est certain que, malgré les divers édits des rois de Perse en saveur des Juiss, il y en eut un grand nombre qui refusèrent d'en profiter, et qui restèrent dans la Chaldée, dan, l'Assyrie, et autres provinces orientales, en ils avaient été transportés. Il est même trèsvraisemblable que ce furent les plus considérables familles et les plus riches qui prirent ce parti, car on comprend aisément qu'ayant acquis des terres et des maisens, ils n'étaient guère disposés à quitter de bons établissements pour aller défricher et cultiver avec poine un pays qui avait été ahendouné pendant un si grand nombre d'an-

C'est ce qui explique que, pendent tout le temps que subsista le second temple, et même long-temps après, les Juifs s'accrurent si fort dans la Chaldée, dans la Syrie et dans la Perse, qu'ils étaient en besuceup plus grand nombre que les Juifs de la Palestine, dans le temps même que la Judée était le plus pou-

Ceux qui retournèrent les premiers en Judée, l'an 536 avant l'ère vulgaire, y arrivérent au mois de Nisan, qui était le premier mois de l'année judaique, et qui répond à mars et avril. L'année d'après, ils se dispersèrent, selon les tribus et les familles de leurs pères, dons l'étendue du pays, et se mirent aussitôt à rebâtir des maisons, et à cultiver leurs terres, restées désertes et sans culture pendant cinquante-deux années.

Au septième mois, nommé Tisri, de la même année, il est dit que les enfants d'Israël s'assemblèrent, et commencèrent à construire un autel pour offrir des holocaustes au Seigneur, au même endroit où il était placé avant la destruction du temple; ils oflébrérent, le même jour, la sête des Trompettes, appelée ainsi parce qu'on l'annonçait de toutes parts au son des trompettes, été transportées à Babylone, il avec plus d'éclat que les autres. L'Ecriture m que quatre en Judée, qui, ne nous apprend point la raison de l'établisable, formaient le nombre de sement de cette fête. On croit capendant que deux cent quatre-vingt-neuffe'dtait en mémoire du tonnerse qu'en areit

بعثم عمي

entendu sur le mont Sinai, au temps de Moise.

Au surplus, il paraît que l'autel des holocaustes fut alors construit dans une place vide, et que tout le cérémonial de la fête, le sacrifice des victimes, ainsi que les hymnes chantés en actions de grâces et les réjouissances analogues, eurent lieu en plein air, car on n'avait point encore jeté les fondements du temple. Cet édifice dut être en tout bien inférieur au premier. En esset, on lit dans Esdras que lorsqu'on s'occupait d'en établir les fondations, le deuxième mois de la seconde année, plusieurs des prêtres et des lévites, des chess de samille et des vieillards qui avaient vu l'ancien temple, considérant les fondements de celui-ci, jetaient de grands cris mêlés de larmes, et que l'on ne pouvait discerner les cris de joie d'avec les plaintes de ceux qui pleuraient : ce qui donne à penser que ces vieillards voyaient avec douleur que les fondements ne promettaient pas un bâtiment aussi solide et aussi magnifique que l'avait été le temple bâti par Salomon. Aussi, le prophète Aggée lui-même ne put s'empêcher de dire que le second temple n'était rien en comparaison du premier.

Néanmoins, le retour des Juiss et la permission qui leur avait été accordée de rebâtir leur temple excitèrent la jalousie des peuples voisins, également ennemis des tribus de Juda et d'Israël. Les Samaritains furent les premiers à les troubler dans leur travail. Ils se rendirent à Jérusalem, et, affectant un zèle hypocrite, ils témoignèrent aux Juiss un grand désir de servir Dieu avec eux dans le même temple, s'offrant même de les ai-'der à le construire. Pour obtenir cette permission, ils alléguaient que, depuis le temps d'Assar-Haddon, roi d'Assyrie, ils avaient adoré et servi le même Dieu qu'eux : mais Zorobabel, Johosçua et les anciens d'Israël leur répondirent que, n'étant pas de la race d'Israël, il ne leur convenait pas de se mêler de la construction d'un temple destiné au Dieu d'Israël, et, par ce motif, ils rejetèrent leur proposition.

Les Samaritains, prités de ce refus, traversèrent le dessein des Israélites par toutes sortes d'artifices et même de violences. Mais ne pouvant faire révoquer l'édit de Cyrus. ils firent tant, à force d'intrigues et de présents auprès des officiers de qui l'entreprise dépendait, que l'exécution en demeura suspendue; de sorte que, pendant plusieurs années, les constructions n'avancèrent que fort lentement. Les Juiss, sentant vivement cette injure, en concurent pour les Samaritains cette haine irréconciliable qui ne s'est jamais éteinte, et a duré jusqu'aujourd'hui. De tous les peuples, il n'en est point peur lesquels ils aient eu tant d'horreur que peur les Samaritains; et dans leur langage, encore aujourd'hui, appeler quelqu'un Cuthéen (1), c'est lui donner le plus odieux de tous les noms; c'est aussi de ce nom qu'ils appellent les chrétiens, quand ils veulent marquer l'extrême aversion qu'ils ont pour

La construction du temple éprouva bien des retards par les intrigues et les menées secrètes des Samaritains: ce qui causa une grande peine à Daniel sur la fin de ses jours; il en porta le deuil, et jeûna trois semaines entières: il y a lieu de conjecturer qu'îl mourut à peu près dans ce temps, la troisième année du règne de Cyrus, dans la quatre-vingt-onzième année de son âge.

Il est à remarquer que quelques Juifs, qui sont dans l'erreur, ne regardent pas Daniel comme prophète; ils ne placent ses prophéties, ainsi que les lamentations de Jérémie, que parmi les Hagiographes; on donne ce nom à certains livres de l'Écriture que les Juifs appellent cethubins, c'est-à-dire écrits saints. Ce mot a été pris de l'usage des synagogues qui divisent les livres de l'Écriture en trois parties : la loi, le prophètes et les Hagiographes.

La loi comprend les Cinq Livres de Moise, ou le Pentateuque; les Juis sui-

(1) Cuthæi, de Cutha, pays d'Assyrie, dont les habitants furent transportés dans la Samarie par Salmanasar. On croit que Cutha est le mênt que Scytha, et que les Cutheens venaient d'ur pays nommé Chus dans l'Ethiopie, et qui n'est autre que l'ancien pays des Scythes, sur l'Araxe: car le nom de Cuthæi, d'où l'en a fait Scythæ. est le même que Chus.

divisent les prophètes en premiers et en pos-

Les Hagiographes sont les Psaumes, les Proverbes, les Paralipomènes, le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste, Job, Esdras, Ruth et Esther.

Quant à Joséphe, le plus ancien historien de la nation, il compte Daniel parmi les grands prophètes, et semble même l'estimer honnœup plus, parce qu'au lieu de ne prédure que des malheurs et des désistres aux princes et aux peuples, comme faisaient œux-ci, Daniel leur prédisait, au contraire, des choies avantageuses et des événements satisfaisants, de maniere à s'attirer l'affection générale.

La sagesse de Daniel ne s'étendait pas seulement aux choses divines et aux affaires politiques, mais encore aux sciences et aux arts, particulièrement à l'architecture. Josephe parle d'un fameux édifice qui subsistait encore de son temps, dont il donna le plan, et qu'il fit bâtir à Suze : c'était dans ce pulais qu'était la sépulture ordinaire des rois de Perse et des Parthes; en considération de son fondateur, la garde de ce monument était encore, du temps de Joséphe, confice à un homme de la nation juive.

Les Juis perdirent, par la mort de Daniel, le plus pussant de leurs protecteurs à la cour dus rois de Perse; cet événement, si funeste pour eux, donna occasion à leurs ennemis de anvre avec plus d'acharnement leurs mauvais desseurs; néanmoins, ils ne réussirent pas d'abord dans leurs projets bostiles. Les Juis ne lainscrent pas de continuer la construction du Temple, aides et soutenus par les Tyrens et les Sidoniens, qui leur fournirent, non-sentement des ouvriers habiles et expérimentés, mais encore des bois de cèdres de la forêt du Liban, qui, transportes par mer junqu'à Joppé, étaient ensuite voiturés sans chancles pasqu'à Jerusalem.

Mansies Justs éprouvèrent bientôt une plus grande calamité: la perte deplorable de leur pracreux protecteur.... La septième année de leur retour en Judec. 530 ans avant l'ère vigaire, mourut le grand Cyrus, dans la mante-danceme année de son âge, après rour régné seul, pendant seut années seule-

ment, sur le plus grand empire qui ait été dans le monde.

Les historiens sont loin d'être d'accord sur le genre de sa mort. Hérodote, Diodora de Sicile, et Justin, rapportent qu'ayant fait, une irruption dans la Scythie, il y fut battu complètement et tué sur le champ de bataille. après avoir vu son armée de deux cent mille hommes taillée eu pièces. Hérodote ajoute que Thomiris, reine des Scythes, dont Cyras avait tué le fils de sa propre main, animée par la fureur de la vengeance, attira Cyras dans une embuscade, et que, mattresse de son ennemi, elle lui fit trancher la tête. la plongea dans un bassin rempli de sang, en lui adressant ces mots : « Barbare ! rassasio-» toi, après la mort, du sang dont tu as été » si altéré pendant ta vie.... »

Xénophon, presque toujours opposé aux récits d'Hérodote, fait mourir Cyrus dans son lit aussi heureusement qu'il avait vécu dans son pays, et au milieu de ses amis; en quoi cet historien nous semble plus croyable que les autres. Il n'est nullement vraisemblable qu'un prince de la sagesse de Cyrus, et aussi avancé en âge qu'il l'était, se fût engagé dans une entreprise aussi folle que cette expédition contre les Scythes. On ne peut même concevoir qu'après un tel désastre son empire, nouvellement formé, eût pu se maistenir, surtout entre les mains de son successeur, d'un prince aussi extravagant que Cambyse.

D'ailleurs, tous les auteurs conviennent que Cyrus sut enseveli à Pasargade, dans la Perse, où il mourut, selon Xénophon, et où l'on voyait eucore son tombeau au temps d'Alexandre: or, s'il eût été tué dans la Scythie, et que l'on eût traité son corps d'une manière aussi indigne que le dit Hérudote, comment eût-on pu retirer sa tête et son corps des mains de ces Barbares, et la transporter de là pour l'aller inhumer à Pasargade?

Cambyse, qui succéda à Cyrus, son père, ne régna que sept ans et cinq mois. Dés qu'il fut sur le trône, les ennemis des Juds se flatterent de l'animer facilement contre eux. Ainsi, prenant une autre marche pour venir à bout de leurs dess ins doit de s'operation.

poser à la construction du temple par des pratiques secrètes auprès des ministres du roi et des officiers subalternes, ainsi qu'ils avaient fait jusque là, ils résolurent de s'adresser directement au roi, et de lui saire pervenir les plus odieuses accusations sur le compte des Juis, les montrant toujours prêts à se révolter contre son autorité. Mais Cambyse, n'osant pas révoquer ouvertement l'édit de son père, par respect pour ta mémoire, trouva cependant les moyens d'en rendre inutile le but, en grande partie. Il se livra d'abord à diverses persécutions envers les Juiss; ensuite il négligea, sous plusieurs prétextes, d'exécuter les promesses de Cyrus : ce qui porta le découragement parmi les ouvriers : de sorte que les travaux de construction furent en quelque façon suspendus, ou n'avancèrent que très-lentement pendant ce règne. Dès sa première année, Cambyse résolut de faire la guerre aux Egyptiens pour quelque infure qu'il avait recue de leur roi. Amasis. et ayant tout préparé pour cette expédition. il fondit sur l'Egypte trois ans après, l'an 526 avant l'ère vulgaire. Arrivé sur les frontières de ce royaume, il apprit qu'Amanis était mort, et que Psammenite, son fils. qui lui avait succédé, avait déjà rassemblé toutes les forces de son royaume pour lui en défendre l'accès.

Cambyse alors ne pouvait s'en ouvrir l'entrée qu'en se rendant maître de Peluse, qui était la clef de l'Egypte de ce côté. Mais tette place était extrêmement fortifiée, et, pour s'en faciliter la prise, il s'avisa d'un stratagême assez singulier. Ayant su que la garnison était toute composée de soldats égyptiens, dans le dernier assaut qu'il donna il fit mettre au premier rang de ses troupes un grand nombre de chats, de chiens, de berbis et autres animaux, que les Egyptiens révéraient comme sacrés: de sorte que les assiégés, n'osant lancer aucun trait sur leurs dieux, Cambyse se rendit maître de la ville sans opposition.

Bientôt vainqueur des troupes envoyées contre lui par Psamménite, et qui furent tailées en pièces dans une bataille décisive, il envoya un hérant à Memphis, pour sommer cette ville de se rendre; mais le peuple en fureur mit le héraut en pièces. Cambyse, s'étant rendu maître de Memphis, tira une pleine vengeance de cet attentat, en faisant mettre à mort une grande quantité d'Egyptiens de la haute nobleme. au nombre desquels fut le fils ainé de Psanménite, qui, lui-même, fut empoisonné avec du sang de taureau. Quelque temps après. Cambyse tourna ses armes contre les Ammoniens, et envoya cinquante mille hommes pour ravager leur pays, et détruire le fameux temple de Jupiter-Ammon. Mais la faim, la soif, de concert avec les vents brûlants da midi, anéantirent bientôt cette armée, qui fut ensevelie dans les sables du désert.

Cambyse ne fut pas plus heureux dans son expédition contre les Ethiopiens. Une cruelle famine, qui réduisit ses soldats à se manger les uns les autres, le contraignit de retourner sur ses pas. Il vint à Thèbes, dans la Haute - Egypte, où il pilla et brûla tous les temples, et, de là, se rendit à Memphis. Ayant trouvé, à son arrivée, toute la ville en sête et en réjouissance, parce que, disniton, leur dieu Apis leur était apparu, Cambyse en fut transporté de fureur : s'imaginant que les Egyptiens se réjouissaient du mauvais succès de ses entreprises, il fit égorger les chess de la ville, et, quant aux prêtres du dieu, après les avoir fait fustiger, il les fit massacrer, ainsi que tous les Egyptiens que l'on rencontra célébrant cette sète. Il ordonna ensuite qu'on lui amenat ce fameux bœuf Apis, si révéré, sous prétexte de faire connaissance avec lui; des qu'on le lui eût amené, dans un nouvel accès de lureur, il tira son poignard et le lui enfonça dans la cuisse.

Si l'on en croit les Egyptiens, Cambyse, après avoir commis cet attentat, la plus énorme impiété selon eux, devint frénétique; sa conduite jusqu'alors prouve assez qu'il pouvait l'être en effet, et la suite de son règne en fournit de nouvelles preuves; car, atteint d'un terrible accès de jalousie contre son frère Smerdis, il le fit tuer par Prexaspe, le premier de ses favoris. Dans un pareil accès de frénésie, il donna un si grand coup de pied à sa sœur Méroé, devenue sa

fomme, et qui était enceinte alors, qu'elle en mourut.

Ayant appris que, pendant son absence, un mage s'était fait proclamer roi, il se bata de quitter l'Egypte et de donner l'ordre à ses troupes de se mettre en marche poer aller exterminer l'usurpateur. Mais, lorsque lui-même montait à cheval pour cette expédition, son épée, étant sortie du fourrean, lui fit une blessure à la cuisse dont il mourat quelque temps après. Les Egyntiens, remarquant qu'il avait été blessé au même endroit où il avait frappé leur dieu Apis, regardèrent cet accident comme un jugement du ciel, qui lui infligeait la punition de son crime. Cambyse, étant en Egypte, s'était avisé de consulter l'oracle de Bure. finneux dans le pays. Il en eut pour réponse and rendrait le dernier soupir dans la ville Echatane. Croyant que c'était celle de la Médie, il résolut de n'y jamais aller. Mais le deager qu'il croyait éviter dans la Médie la arriva dans la Syrie; car la petite ville ci sa blessure l'obligea de s'arrêter, et où d mourat, s'appelait effectivement Echa-

A la mort de Cambyse, un mage, qui s'était déjà fait reconnaître pour le frère 📤 rei , et proclamer roi lui-même , usurpa dendément la couronne, et exerça l'autorité auvaraine pendant les sept derniers mois de **la limitième année du règne de Cambyse. Les précontions qu'il prenait de ne jamais se** mentrer, pendant le jour, en public, firent miles des soupçons, et Phédime, fille d'Utine . son épouse, voulant découvrir la véme, examina sa tête des qu'il fut endormi, et s'aperçuit avec surprise qu'il était privé de pas deux oreilles. On reconnut alors m' a était point le frère de Cambyse, note bien un mage, auguel Cyrus avait 6-1 comper les oreilles. Aussitôt Otane, to des plus grands seigneurs de Perse, Dawho, Zopyre, et trois autres de la première **see du royaume , entrerent dans l**e pahis et massacrerent l'usurpateur. Sa tête, **est éte exposée,** le peuple reconnut l'im**re, et** i**l en fut s**i transporté de fureur qu'il se jeta sur tous ceux qui étaient de la **no de Sancrdis , et les égorges sans** pitré. L'anniversaire du jour de cette exécution fut depuis une fête publique, solennisée long-temps chez les l'erses; elle fut appelée Magophonic, ou le massacre des mages. Ce nom de mages, qu'ils eurent depuis cette époque, leur fut donne par dérision; car le mot Mige-Gush signifiait, dans la langue alors en usage, un homme qui a les oreilles coupées. La secte des mages tomba dans un si grand mépris, qu'elle cût bientôt péri, si, que blue sannées après, elle n'eût été rétablie par Zoroastre.

C'est ici le lieu de remarquer que l'idolâtrie alors était partagée en deux sectes : celle des Sabéens se disant descendus de Sabius, fils de Seth, qui adoraient des simulacres; et celle des Mages, qui adoraient le feu.

Les sept seigneurs qui avaient tué l'usurpateur Smerdis, voulant faire décider, pour ainsi dire par le sort, lequel des grands de la cour serait élu roi de l'erse, convinrent de se rendre tous à cheval, des le point du jour, aux portes de la ville, et que celui-là serait roi, dont le cheval heunirait le premier à l'aspect du soleil, qui était la grande divinité des Perses. Par une ruse de l'écuyer de Darius, l'un de ces sept seigneurs, le cheval de ce prince hennit le premier en sortant de la ville, sur quoi Darius fut salué roi. Il était fils d'Hystagie, Perse de nation, de la famille royale d'Achæmenès, qui avait accompagné Uvrus dans toutes ses expéditions, et qui était alors gouverneur de la province de l'erse. L'empire etant ainsi rétable par la valeur et la sagesse des sept seigneurs, ils furent eleves, par le nouveau roi, aux plus hautes dignités.

L'an 520 avant l'ère vulgaire, la deuxième année du règne de Darius, les empêchements apportés par Cambyse, et depuis par l'usurpateur Smerdis, à l'exécution de l'édâ, de Cyrus, ne subsistant plus, les Juifs reprirent leurs travaux commences pour la construction du temple. Mais, au commencement de l'année suivante, leurs ennemis jures, les Samaritains, eurent encore recours à leurs precédentes intrigues pour y mettre obstacle. Les Juifs invoquaient toujours en leur faveur l'édit de Cyrus, dont ils

produisirent probablement des eopies à Tatenal, gouverneur des provinces de Syrie et de Palestine, l'une des vingt préfectures de l'empire, qui crut devoir en référer au roi, le priant d'ordonner qu'on consultât les archives de l'État, pour savoir si réellement Cyrus avait donné et signé cet édit.

Darius fit faire la recherche, et l'édit en original ayant été trouvé à Echatane, dans la Médie, le roi le confirma et ordonna qu'il fut exécuté dans toutes ses parties, et chargea Tatenai et Sétharboznai, gouverneur de Samarie, de tenir la main à son exécution, laquelle n'eut lieu cependant que vers le commencement de la quatrième année du règne de Darius. Ce délai s'explique par le temps qu'il fallut employer dans des vovages, tant à Suze qu'à Babylone et à Echatane, pour les recherches à faire dans le grand nombre de mémoires et d'édits que contenaient les archives d'un si grand empire, et pour l'envoi de courriers d'Echatane à Suze. et de cette ville, où Darius saisait sa résidence, jusqu'à Jérusalem, qui en est éloignée de plus de trois mois de chemin.

Dès que Tatenai et Sétharboznai eurent reçu le nouvel édit de Darius, confirmatif de celui de Cyrus, ils en donnèrent connaissance aux Juis, qui, aussitôt, reprirent leurs travaux. Dès lors, la construction du temple avança avec tant de zèle et de succès, que, dans l'espace de trois ans, il fut entièrement achevé. On fut en tout vingt années à le construire. Comme l'édit de Darius avait été donné dans son palais de Suzan ou Suze, ainsi que les Grecs appellent cette ville, en mémoire de ces événements, la porte orientale du mur extérieur du temple reçut depuis le nom de porte de Suzan, avec la figure de cette ville représentée en sculpture, qui y demeura jusqu'à la dernière destruction du temple par les Romains.

Ce fut au commencement de la cinquième année du règne de Darius qu'arriva la révolte de Babylone. Cette ville, autrefois la maîtresse de l'Orient, ne pouvait supporter le joug des Perses, surtout depuis que le siège de l'empire avait été transfèré à Saze, ce qui devait lui avoir fait perdre de sa grandeur et de son opulence. Les Babyloniens

avaient cru ne pouvoir se relever de cet abaissement qu'en se révoltant contre les Perses; ainsi, profitant des révolutions qui eurent lieu dans cet empire lors de la mort de Cambyse et du massacre des mages, ils s'étaient mis à faire les plus grands préparatifs de guerre pendant quatre années; la cinquième, ils levèrent l'étendard de la rébellion, ce qui obligea Darius à les assiéger avec toutes ses forces.

Ce fut vers la fin de la sixième année de son règne, 516 ans avant l'ère vulgaire, qu'il se rendit maître de Babylone par le stratagême de Zopyre, l'un de ses généraux, qui, en se mutilant horriblement, donna à son roi la plus grande preuve de son attachement et de son dévouement pour lui.

Il se présenta aux portes de Babylone, le nez et les oreilles coupés, par ordre de Darius, disait-il; et les Babyloniens, ne doutant point que Zopyre ne saistt l'occasion de se venger de l'horrible traitement qu'il avait subi, s'empressèrent de lui confier la défense de leur ville, dont, la nuit même, il ouvrit les portes à Darius, après un siége de vingt mois.

Le fidèle Zopyre sut comblé de biens et d'honneurs pendant toute sa vie, par le monarque, qui disait souvent : « J'aime-» rais mieux avoir Zopyre non mutilé, » que vingt Babylones. » Il n'eut pas plus tôt cette ville en sa possession qu'il sit abattre ses murailles et enlever ses cent portes; quant aux habitants, il en fit empaler trois mille qui avaient pris part à la révolte, et pardonna à tout le reste. Ayant aperçu le tombeau que Nitocris, reine de Babylone, s'était fait élever au - dessus d'une des portes principales de la ville, il y lut cette inscription : « Si quelqu'un de » mes successeurs a besoin d'argent, qu'il » ouvre mon tombeau, et qu'il en puise au-» tant qu'il voudra; mais qu'il n'y touche » point sans une extrême nécessité. » On lui dit que le tombeau était demeuré fermé jusqu'à ce jour; mais, lui, impatient de voir ce qu'il contenait de richesses et de s'en ens parer, le sit ouvrir en sa présence : mais, au lieu des trésors qu'il se flattait d'en tirer, il n'y trouva qu'un cadavre, avec cette inscription: • Si tu n'étais insatiable d'argent, • et dévort par une basse avarice, tu » n'aurais pas osé violer la sépulture » des morts. »

La septième année du règne de Darius, seion le calcul babylonien, ou sixième seulement, suivant le calcul des Juifs, et le trossème jour du douzième mois appelé Adar, le temple de Jerusalem étant achevé, la dédicace en fut célébrée par les prêtres et les levites et tout le peuple juif, avec une grande solennité. Les victimes offertes en ascrifice furent au nombre de douze pour tent Israèl, composé de douze tribus; nouvelle preuve qu'avec celles de Juda et de Benjamin, de retour de la captivité, plusieurs des antres tribus revinrent aver elles d'Assyrie, de Babylone, et du pays des Mèdes, où elles avaient été transportées.

Depuis cette réunion, tous ceux d'Israël, de quelque tribu qu'ils fussent, commencèrent d'être appelés Juiss, et c'est sous ce son qu'ils ont toujours été comms depuis.

Dans le mois qui suivit immédiatement la dédicace, qui était le mois de Visan, le premuer de l'année judaique, la Pâque fut celebrée dans le temple, le 14 de ce mois, et solemnisée par tous les enfants d'Israel rémais.

Mass les Samaritains, toujours animés d'une haine implacable contre les Juifs, regardament comme un affront insupportable l'obligation qui leur était imposée de payer an trabut aux Juifs, obligation à laquelle ils avanent réussi à se soustraire sur la fin du règne de Cyrus, et pendant tout le temps de ceim de Cambyse; ils avaient même employé tous les moyens pour les en priver enterement. Mais Darius ayant renouvelé este concession en faveur des Juifs, ses ordrus avaient été executés si ponctuellement, que, depuis ce temps jusqu'à cette année, le tribut annuel avait été exactement payé.

Ceux de Samarie refuserent de l'acquitter desormais, sous prétexte que le temple était achevé, quoique les hâtiments extérieurs ne fussent pas encore construits. Ils alleganient, pour motif, que le tribut avait de accorde pour le rétablissement du temple, et que celus-ci étant réculifé, le paiement devait cesser. Sur leur refus, Zorobabel, Mardochée et Anamas, députés nar les Juifs, se rendirent auprès du roi, et lui exposèrent le grand tort qui leur était fait par le défaut de paiement du tribut accordé par son édit. Le roi fit droit à leur plainte, et ordonna très-expressement à ses officiers de faire exécuter son édit, et de forcer les Samaritains d'acquitter le tribut.

Depuis ce temps, il n'est question d'aucune plainte à cet égard jusqu'au temps de Sanaballat.

Ce fut vers la treizième année de son règne que Darius entra dans les Indes, à la tête d'une puissante armée, et réduisit ce grand pays sous sa domination : il en fit la douzième préfecture de son empire, dit Hérodote. Il en recevait tous les ans un tribut de 360 talents d'or, suivant le nombre des jours de l'aunée persienne, ayant fixé la contribution des Indiens à un talent par jour : suivant le titre du talent euboique, cette somme montait environ à vingt-six millions cent quatre-vingt mille livres.

Victorieux jusqu'alors, Darius n'éprouva plus que des échees pendant les dernières années de son règne. Mécontent de la conduite de quelques-uns de ses généraux, il les rappela, et eut l'imprudence de charger le jeune Mardonius, son gendre, du commandement en chef des armées qu'il envoyait dans toutes les parties maritimes de l'Asie, avec ordre de faire une invasion dans la Grèce, et de tirer une veugeance éclatante des Athéniens et des Erctriens, pour la part qu'ils avaient prise dans l'incendie de Sardes.

Darius était tellement irrité, surtout contre les Athéniens, qu'il donna l'ordre à l'un de ses officiers de lui répéter tous les jours aux heures de ses repas :

a Seigneur, souvenez-vous des Athé-

Mardonius, jeune ambitieux, plus courtisan que général, ne fut pas heureux dans son expedition; cependant, s'etant avancé à la tête de son armée de terre, par la Thrace, dans la Macedoine, tout le pays, effrayé, so soumit d'abord; mais sa flotte, après avoir pris Thase, ayant voulu doubler le promontoire du Mont-Athos, fut assaillie d'une si violente tempête, que plus de trois cents vaisseaux et plus de vingt mille hommes y péfirent. L'armée de terre reçut dans le même bemps un échec non moins considérable. Les Thraces tombèrent de nuit sur le camp des Perses, en firent un grand carnage, et blessèrent Mardonius lui-même. Ce général, par suite de tant de pertes, fut obligé de retourmer en Asie, sans avoir acquis ni gloire ni profit dans cette malheureuse expédition.

Darius, furieux du mauvais succès de ses sames, et convaincu que tant de désastres provenaient du peu d'expérience du jeune Mardonius, lui substitua deux autres généraux pour pousser la guerre contre les Grecs avec plus de vigueur. Datis, Mède de nation, et Artapherne, furent chargés de poursuivre sa vengeance contre les Athéniens et les Lacédémoniens, non-seulement pour l'incendie de Sardes, mais encore pour l'attentat commis sur les hérauts qu'il avait envoyés à Athènes et à Lacédémone, dont l'un avait été jeté dans un puits et l'autre dans une fosse profonde.

· Les deux généraux, étant arrivés sur les côtes d'Ionie, rassemblèrent une armée de trois cent mille hommes, et une flotte de six cents vaisseaux; et avant fait embarquer toutes leurs troupes, ils se rendirent avec leur flotte à Samos. De là, ils firent voile vers Naxos, où ils brûlèrent la ville et tous les lemples. S'étant ensuite rendus maîtres de toutes les autres îles de ces mers, ils firent route vers Erétrie, qu'ils prirent après un siège de sept jours ; de là, ils passèrent dans l'Attique, où Hippias, ci-devant tyran d'Athènes, qui était leur conducteur, les engagea dans la plaine de Marathon, où ils furent attaqués par dix mille Athéniens et mille Platéens, ayant à leur tête Miltiade. Sous la conduite d'un tel chef, les Athéniens, quoique très-inférieurs en nombre aux Perses, tombèrent sur eux, en firent un grand carnage, et les obligèrent à regagner leurs vaisseaux et à reprendre le chemin de l'Asie, couverts de honte et de confusion, ayant perdu, dans cette bataille, deux cent mille hommes, dit Trogue Pompée; mais Hérodote dit qu'il n'y en eut que six mille quatre cents

tués sur le champ de bataille, parmi lesquels se trouva Hippias.

Tant de mauvais succès, loin de décourager Darius et de le détourner de la guerre de Grèce, ne firent que l'animer davantage contre les Grecs, surtont depuis la défaite de Marathon.

Mais se voyant déjà avancé en âge, et une dispute s'étant élevée entre deux de ses fils, touchant la succession au trône, il résolut de terminer une affaire aussi importante, avant d'entrepfendre cette nouvelle expédition contre la Grèce, jointe à une autre guerre que lui suscitait la révolte de l'Egypte. Car, selon l'ancien usage des Perses, il n'était point permis à leurs rois d'aller faire la guerre en personne, sans avoir nommé un successeur. Or, Darius avait trois fils de sa première femme, fille de Gobries. tous trois nés avant qu'il sût nommé roi, et quatre autres d'Atosse, fille de Cyrus, nés depuis qu'il était sur le trône. Ariaménès, ou Artabasane, était l'ainé des premiers, et Xercès l'ainé des seconds. Artabasane prétendait qu'étant l'aîné de tous ses frères. la succession au trône lui était due préférablement au plus jeune. Xercès répliquait qu'il était fils de Darius par Atosse, fille de Cyrus, qui avait fondé l'empire des Perses : il ajoutait qu'à la vérité Artabasane était le fils atné de Darius, alors homme privé, mais que lui, Xercès, était le fils ainé du roi. Cet argument, qui lui avait été suggéré par Démarate, ci-devant roi de Lacédémone, et qui vivait alors en exil à la cour de Perse, fit décider en sa faveur, et la succession au trône sut adjugée à Xercès.

Ce qu'il y eut de vraiment remarquable dans cette contestation de famille entre deux frères, et pour un objet aussi important que l'acquisition d'une couronne, ce fut la manière douce avec laquelle elle fut agitée pendant tout le temps qu'elle dura.

Quoique l'aîné eût perdu sa cause, il ne laissa pas d'acquiescer de bonne grâce au jugement, et de s'attacher aux intérêts de son frère avec tant d'ardeur qu'il perdit la vie à son service, ayant été tué en combattant pour lui, dans la guerre de la Grèce.

La succession ayant été ainsi réglée, et

tout étant prêt pour l'expédition en Egypte et la guerre contre les Grecs, Darius tomba malade, et mourut après avoir régné pendant trente-six ans; et Xercès, en vertu du réglement arrêté, monta sur le trône, l'an 486 avant l'ère vulgaire. Darius fut un prince sage et équitable, que l'on regarde, à juste titre, digne du nom de protecteur du peuple mif, et de premier restaurateur du temple de Jérusalem : et quoiqu'il n'ait pas été heurenz dans ses expéditions contre les Scythes et contre les Grecs, ses entreprises furent partent ailleurs accompagnées d'un grand succès. Non-seulement il rétablit et affermit entièrement l'empire de Cyrus si ébranlé per Cambyse et par le mage Smerdis, mais il y ajouta plusieurs grandes provinces, et, entre autres, les indes, la Thrace, la Macédoine et les tles de la mer d'Ionio.

Une tradition juive porte que, dans la dernière année du règne de Darius, les derniers prophètes Aggée, Zacharie et Malachie, moururent, et avec eux cessa, à ce qu'il paraît, l'esprit de prophétie parmi les enfants d'Ismat.

Ce fat aussi sous le règne de ce prince que parut le fameux prophète des mages care les Perses appellent Zerdusth ou Zaramak, et les Grecs Zoroastre. Il vint à Suze sur la fin du règne de Darius, dont il fit, diton, un prosélyte de sa religion. Les sectateurs de Zoroastre subsistent encore en Asie, et principalement dans la Perse et dans l'Inde. Ils lui attribuent un livre qui renforme toute sa doctrine. Cet ouvrage a été traduit par l'infatigable et savant Anquetil, sous le titre de Zend-Avesta: ce livre est divisé en cent articles ou préceptes de religion et de morale, les uns assez raisonna-Les, et les autres très-ridicules, mèlés de degmes plus absurdes encore. Le nom de Generes ou Guebres, que portent ses sectabours, est odieux en Perse: il signifie, en arabe, infidele : ils ont à Ispahan un faubearg appele Gaurabad, ou ville des Guèbres, et ils sont employés aux travaux les plus vils. Les historiens s'accordent à dire que Zereastre était juif de nation et né dans la Palestine; ce qui pourrait confirmer cette opinion, c'est qu'il était très-versé dans la

connaissance de l'Écriture-Sainte et des livres de l'ancien Testament.

Zoroastre composa, dit-on, son ouvrage dans une caverne où il s'était retiré. Il le présenta à Darius, relié en douze volumes, dont chacun contenait cent peaux préparées en espèce de vélin. Ce livre est appelé Zend-Avesta, et, par contraction, Zend, ou comme le peuple prononce, Zunda vestow et Zund. Ce mot signifie l'allume-feu. Pour mieux entendre la pensée de Zoroastre, il faut remarquer que, dans les pays orientaux, on tire du feu en frottant deux morceaux de roseau l'un contre l'autre jusqu'à ce que l'un prenne feu, et c'est l'effet que son livre devait faire sur les cœurs, en les échaufiant au point d'y allumer le feu de l'amour divin.

Au surplus, on trouve dans le Zend-Avesta plusieurs emprunts faits à l'ancien Testament. Zoroastre fait d'Adam et d'Eve les chess du genre humain ; il raconte l'histoire de la création et du déluge à peu près comme Moise, avec la différence qu'au lieu de la création en six jours, il la fait en six temps qui donnent trois cent soixante-cinq jours, ou un an entier. Il y parle aussi d'Abraham. de Joseph, de Moise et de Salomon, comme l'Écriture : il appelle sa religion la religion d'Abraham, pour lequel il a une vénération particulière. Les Grecs ont eu le nom de Zoroastre en grande estime : ils out parlé de lui comme du grand-maître dans les connaissances divines et humaines. Platon, Aristote, l'lutarque et Porphyre, louest sa science.

Xercès, étant monté sur le trône l'an 486 avant l'ère vulgaire, employa la première année de son regne à continuer les préparatifs de guerre commencés par son père pour la réduction de l'Egypte; ensuite, il confirma aux Juifs de Jérusalem tous les priviléges accordés par Darius, et particulièrement celui qui leur assignait le tribut de Samarie pour se fournir de victimes pour les sacrifices.

La seconde année de son règne, il subjugua les Égyptiens, et établit son frère Achteménés gouverneur de cette province.

Le sameux historien Hérodote naquit cette même année à Halicarnasse en Carie.

Josuah, ou Josué, souverain pontife des Juis, mourut l'année d'après, la cinquantetroisième de son pontificat, et cut pour successeur dans cette dignité son fils Joiakim.

Xercès, encouragé par ses premiers succès contre les Égyptiens, marcha contre les Grecs à la tête d'une armée de huit cent mille hommes et une flotte de douze cents voiles. Il jeta un pont sur l'Hellespont, et fit percer l'isthme du mont Athos; mais étant arrivé au détroit des Thermopyles, Léonidas, roi de Lacédémone, avec trois cents hommes d'élite, lui en disputa long-temps le passage, et y périt avec ses trois cents Spartiates, après avoir taillé en pièces vingt mille hommes de l'armée de Xercès.

Les historiens prétendent que toutes les forces de terre et de mer de Xercès, lorsqu'il arriva à ce fameux détroit, se montaient à deux millions six cent quarante-un mille six cent dix hommes, sans compter les valets, les cunuques, les vivandiers, qui n'étaient guère moins, de sorte que le nombre total des gens de toute sorte qui suivirent Xercès dans cette expédition était, pour le moins, de cinq millions. C'est le calcul que nous en donne Hérodote, en quoi Plutarque et Isocrate sont d'accord avec lui; mais Diodore de Sicile, Pline, Elien et d'autres, rabattent beaucoup de ce nombre. Les vers que l'on grava sur le tombeau des Grecs tués aux Thermopyles s'accordent mieux avec le récit d'Hérodote; ils portent que les braves avaient combattu contre deux millions d'hommes. Josèphe dit qu'il y avait un corps de Juiss dans l'armée de Xercès : il le prouve par ce passage du poète Chærilus, qui, décrivant la marche des diverses nations composant l'armée de ce prince, dit : « Sui-» vait un peuple qui avait quelque chose » d'extraordinaire dans sa mine et dans son » habillement; son dialecte est le même » que celui des Phéniciens; ils habitent » les montagnes de Solyme, le long des-» quelles il v a un grand lac..... » Comme Jérusalem avait aussi le nom de Solyme, que son pays était montagneux, et qu'il était situé le long du lac Asphaltite, cette description ne peut couvenir qu'aux Juiss, surtout par cette circonstance qui y est marquée,

que ces gens-là parlaient la langue phénicienne; le syriaque étant alors la langue vulgaire des Juiss.

Xercès, continuant sa marche victorieuse, entra par la Béotie dans l'Attique; les Athéniens, ne se trouvant pas pour le moment en état de résister à une si grande puissance. abandonnèrent leur ville, se jetèrent dans leurs vaisseaux, et mirent en sûreté leurs femmes et leurs ensants à Salamine, à Égine et à Trézène, villes voisines, de sorte que Xercès, arrivant à Athènes, s'en rendit maitre sans opposition. Les Grecs alors se retirèrent avec leur flotte dans le détroit de Salamine, où ils recurent un renfort d'un grand nombre d'autres vaisseaux, de sorte qu'elle se trouva composée de plus de trois cents voiles. Or, ce détroit était le lieu le plus avantageux que les Grecs eussent pu choisir pour combattre la nombreuse flotte des Perses; le passage en étant si resserré que les Perses ne pouvaient s'étendre et tirer aucun avantage de leur nombre, et quoiqu'ils sussent quatre fois plus forts en vaisseaux, ils en étaient réduits à combattre à forces égales.

Thémistocle, général des Athéniens, l'ayant habilement remarqué, s'empara de cette position, et fit si bien, par sa prudence et son adresse, qu'il engagea le combat dans lequel les Grecs, favorisés par la situation, remportèrent cette victoire si célèbre connue sous le nom de bataille de Salamins, où deux cents vaisseaux des Perses furent détruits, l'an 480 avant l'ère vulgaire; le reste de la flotte se retira sur les côtes d'Assie.

Xercès, après avoir appris cette funeste nouvelle, et craignant que les vainqueurs ne fissent voile vers l'Hellespont et ne lui fermassent le chemin de la retraite, y retourna avec précipitation, laissant à Mardonius trois cent mille hommes pour continuer la guerre, et ramena le reste de ses troupes à Sardes.

Ce monarque, à son arrivée vers l'Hellespont, ayant trouvé le pont de bateaux qu'il y avait laissé, rompu par la tempête, fut obligé de repasser, dans un misérable esquif, le bras de mer que, peu de meis auparavant, il aveit traversé avec tant de faste et de magnificence.

Cenendant l'année d'après, toutes les forces de la Grèce s'étant rassemblées à l'isthme de Corinthe, Mardonius jugea à propos de regrendre le chemin de la Béotie : les Grecs l'y suivirent sous le commandement d'Aristide, général des Athéniens, bien secondé par la valeur et la rare activité de Pausanias, genéral des Lacédémoniens. Leur armée était de cent vingt mille hommes; celle des Perses de trois cent cinquante mille, selon Hérodote, ou même de cinq cent mille, suivant Diodore de Sicile. Ce fut avec ces forces en'amprès de la ville de Platée, les Grecs et les Perses en vincent à une bataille décinive, dans laquelle Mardonius fut tué, et toute son armée taillée en pièces. Le même jour que les Grecs surent vainqueurs à Platée, leur armée navale remporta aussi une mémorable victoire sur les restes de la flotte des Perses, réfugiée près de Mycale, promontoire du continent d'Asie, dont ils brûlèrent les derniers vaisseaux.

On a remarqué que la bataille de Platée fist donnée le matin, et celle de Mycale l'apres-midi da même jour. Cependant, tous les écrivains grecs rapportent qu'on apprit à Mycale la victoire de Platée avant le comencement du combat, quoique la mer **Lese**, qu'il fallait traverser, exigeat plumeurs jours de navigation. Mais Diodore de Socile explique le mystère; il nous apprend que Léotychide, commandant de la Sotte grecque, ayant remarqué que ses soldats étaient sort en peine du sort de leurs empatriotes, qui avaient à combattre Mardonius à Platée; craignant avec raison qu'ils ne succombassent sous sa nombreuse armée, pour relever leur courage, cet habile général fit répandre le bruit, parmi ses troupes, que les Perses avaient été défaits. essign'il n'en eût aurune connaissance. Mais ce en'il avait seint s'étant trouvé véritable et arrivé le même jour, c'est ce qui donna occasion de regarder comme un miracle la rapidité de cette nouvelle, qui ne pouvait être vanno en si peu de temps d'un lieu si éloi-

Par suite de tant de victoires éclatantes,

les Grees vinrent à bout de se délivrer pour toujours des invasions des Perses, qui ne reparurent plus en deçà de l'Hellespont.

Voilà ou se terminèrent les desseins de Xercès, dont le résultat fut si malheureux que de toute cette prodigieuse armée qui, l'année d'avant, avait traversé l'Hellespont avec tant d'orgueil, à peine en resta-t-il quelques débris. Il faut excepter néanmoins quarante mille hommes commandés par Artabaze, que ce général expérimenté sauva par une habile retraite, avant la défaite de l'latée, ayant en le temps de gagner Byzance, et de passer avec sa troupe en Asie.

Tant de désastres abattirent Xercès; il ne pensa plus à inquièter les Grecs; c'est ce qui fit que, pendant le reste de son règne, on ne vit ni de ses vaisseaux dans la mer Égée, ni de ses troupes sur les côtes voisines.

Mais, pendant ses quatre dernières années, il se livra tout entier au luxe et à la mollesse. Cette conduite lui attira le mépris de ses sujets, et enhardit Artaban, capitaine de ses gardes et Hircanien de naissance, à conspirer contre lui. Ayant réussi à engager dans le complot Mithridate, grand chambellan du roi, il entra de nuit dans la chambre où couchait Xercès, et le tua pendant qu'il dormait, l'an 465 avant l'ère vulgaire.

Dès le lendemain, Artaban alla trouver Artaxercès, troisième fils de Xercès, et lui apprenant le meurtre de son père, il en déclara Darius, son frère ainé, l'auteur, lui insinuant qu'il n'avait commis ce parricide que pour se frayer le chemin du trône, ajoutant que le dessein de Darius était de se défaire aussi de lui. Le jeune Artaxercès, abusé par le traltre Artaban, se rendit à l'appartement de son frère avec Artaban et ses gardes, qui le massacrèrent en sa présence. Il paraît que ce jeune prince n'en vint à cette extrémité que pour venger le meurtre de son père, et peut-être aussi pour sa propre sûreté.

Hystaspe, second fils de Xercès, était colui a qui la couronne devait appartenir; mais étant alors gouverneur dans la Bactriane, Artaban se bâta de placer Artaxercès sur le trône, dans l'intention de ne l'y laisser que jusqu'à ce que son parti fût assez fort pour le renverser et s'y placer lui-même. L'autorité dont il avait joui jusqu'alors lui avait fait un grand nombre de partisans : ajoutez à cela qu'il avait sept fils, élevés par son crédit aux plus grandes dignités de l'empire, et dont il se promettait un puissant secours dans ses projets ambitieux.

Mais Artaxercès les ayant découverts par le moyen de Mégabyse, qui avait épousé une de ses sœurs, fit tuer Artaban avant qu'il pût exécuter sa trahison. Ce prince s'affermit de cette manière dans la pleine possession du trône de Perse, qu'il conserva pendant quarante-un ans.

Cependant Artaban avait laissé sept fils et un grand nombre de partisans, qui ne tardèrent pas à s'assembler pour venger sa mort. Lours troupes, et celles envoyées contre eux par Artaxercès, en vinrent aux mains, et le parti d'Artaban sut vaincu dans une bataille décisive, où un grand nombre de nobles persans perdirent la vie. Artaxercès fit ensuite périr dans les supplices tous ceux qui étaient entrés dans cette conjuration. Il tira surtout une vengeance exemplaire des grands qui avaient eu part au meurtre de son père, et particulièrement de l'eunuque chambellan Mithridate. Il le fit mourir du supplice des auges, sur lequel nous pensons devoir fournir les détails suivants :

On mettait le criminel à la renverse dans une auge, et après l'avoir fortement attaché par les pieds et les mains aux quatre coins, on le couvrait d'une autre auge, à la réserve de la tête, qui sortait par un trou pratiqué exprès. Dans cette posture incommode, on lui donnait la nourriture nécessaire, jusqu'à ce que les vers qui s'engendraient de ses excréments lui eussent ôté la vie en rongeant ses entrailles : ce qui conduisait ordinairement le patient à vingt jours, pendant lesquels il souffrait des tourments inouis.

H restait encore à Artaxercès un grand obstacle à vaincre avant que d'être paisible possesseur du trône; c'était le parti d'Hystaspe, son frère, gouverneur de la Bactriane. Il envoya une armée, qui d'abord ne remporta sur celle de son frère aucun avantage. Mais l'année saivante, ayant levé de nouvelles trospes, il défit Hystaspe, et le

ruina entièrement dans une seconde bataille.

Se voyant, par cette victoire, pleinement affermi sur le trône, il s'appliqua à réformer les abus et les désordres qui s'étaient introduits, pendant les dernières années du règne de son père, dans le gouvernement; et, pour y parvenir, il destitua de leurs fonctions tant les gouverneurs des villes et des provincas, que les grands de l'État qu'il soupçonnait avoir eu quelques liaisons avec les partis qu'il venait d'exterminer : il les remplaça dans leurs charges par des sujets dévoués, en qui il avait toute confiance. Cette conduite ferme et prudente lui acquit une grande réputation, et lui attira l'estime et l'amour de ses sujets.

Les historiens grecs l'ont peint comme un monarque affable et généreux, et lui ont donné, pour le distinguer des autres roia qui ont porté le même nom, le surnom da Longue-Main, à cause de la longueur extraordinaire de ses mains.

L'Écriture l'appelle tantôt Asmérus, tantôt Artaxercès, et c'est celui dont Esthes fut l'épouse. C'est ce qui est confirmé par la version des Septante et par Joséphe luimême : ce sont les témoignages les plus sûrs. Josèphe dit positivement que c'était Artaxercès Longue-Main, et les Septante ont traduit par Artaxercès tous les endroits du livre d'Esther où se trouve le nom d'Assuérus. D'ailleurs la grande faveur qu'Artaxercès Longue-Main témoigna aux Juife, en envoyant d'abord Esdras, puis ensuite Néhémias, pour rétablir la Judée et la ville de Jérusalem dans leur ancienne prospérité. ne peut être attribuée qu'aux bons offices d'Esther, qui avait tout pouvoir sur l'espeit de ce prince.

Tel est le récit que fait l'historien Jesèphe de l'élévation de la Juive Esther.

L'an 462 avant l'ère vulgaire, et la troisième année son règne, Artaxercès, n'ayant plus d'ennemis à redouter, ordonna une fête solennelle qui fut célébrée à Suze, pendant cent quatre-vingts jours, en réjouissances de toute espèce, et qu'il termina par un grand festin donné dans son palais à tous les grands de sa cour : la reine Vasthi, son épouse, traita en même temps les dames dans l'inté-

rieur de ses appartements avec a même maanificence. Le septieme jour, le roi ordonna a ses sept chambellans de faire venir la reine avec la couronne sur la tête, afin de la faire voir à toute sa cour assemblée. parce que, dit l'Écriture, elle était extraordennerement belle. Mais elle refusa d'obéir aux ordres du roi, d'abord parce que la continue de Perse ne permettait pas aux semmes d'honneur de se saire voir dans les sestins des hommes, ensuite parce qu'elle jugea qu'il ne convenait ni à la modestie de sea sese, ni à la dignité de son rang, de se donner en spectacle sur la fin du renas à une multitude de convives dont la tête était echauffe par le vin; on dit même qu'elle accompagna ce refus de marques de mépris pour les ordres du roi (1).

Artaserots, irrité de ce refus, manda surle-champ ses sept conseillers pour avoir leur avas, lequel fut, que la désobéissance de la reme serait un exemple dangereux pour beates les femmes du royaume, si elle n'était pas sévérement punie; qu'en conséquence, le res est à la répudier par un édit solemnel et arrévocable, et à mettre la couronne sur la tête de quelqu'autre qui en serait plus digue qu'elle.

Cet avis unanime ayant plu au roi, la rune Vasthi sut répudiée, et par le même édit. Artazercès ordonna de chercher dans motes les provinces de son empire les plus balles silles, et de les amener à Suze, asin que celle qui par sa sagesse et sa beauté plairant le plus au roi suit reconnue reine à la piane de Vasthi.

Dans le temps de cette recherche, il y seat a Suze un certain Juif nommé Mardocher qui descendait de ces captifs transportes a Bobylone avec Jéchonias, roi de Juda, et ares-cuidu aux portes du palais du roi. Comme il n'avait point d'enfants, il élevait une sile de seu oucle qui demeurait avec lui, et qu'il amait comme sa propre fille.

Cotte jeune juive, nommée Hadassa ou Léana, qui signifie cachée, étant d'une grande besuté, fut du nombre de celles choisies pour le palais, et mise entre les malns de Hégai, le chambellan du roi, à qui la garde de ces jeunes filles était confiée. Hadassa plut si fort à Hégai, tant par sa rare beauté que par sa bonne conduite, qu'il lui donna d'abord le plus riche appartement, et la fournit de toutes les choses nécessaires pour sa purification; car on ne présentait ces jeunes filles devant le roi qu'après les avoir préparées à ce grand honneur, pendant un an, par l'usage de parfums et d'huiles odoriférantes.

Hadassa, par la faveur du chambellan, ayant achevé des premières le cours de sa purification, ne tarda point à lui être présentée.

Artaxercès concut d'abord tant d'amour pour elle, qu'il la rappela souvent près de lui, faveur qu'il n'avait coutume de faire qu'à celles de ses femmes qu'il aimait le plus : c'est depuis ce moment qu'elle semble avoir eu le nom d'Esther, qui est d'origine persane, et dont la signification ne nous est pas connue.

Ce fut vers le commencement de la septième année du règue d'Artaxercès, l'an 458 avant l'ère vulgaire, qu'Esdras obtint de ce monarque, de l'avis de ses sept conseillers, une ample commission pour retourner à Jérusalem, à l'effet d'y rétablir les affaires de l'État et de la religion suivant les anciennes lois des Juifs. Une faveur si extraordinaire fut saus doute accordée à la sollicitation d'Esther, qui possèdait plus qu'aucune autre de ses compagnes les bonnes grâces d'Aitaxercès, quoiqu'elle n'eût pas encore 444 élevée à la dignité de reine.

Les rois de Perse avaient coutume, en certains jours, de permettre à leurs femmes de leur demander des grâces; ce fut sans doute dans une occasion semblable, qu'Esther, toujours dirigée par Mardochée, sollicita du roi cette grâce en faveur des Juifs, sans lui déclarer, cependant, ni sa parenté ni sa nation.

Esdras était fils, on plutôt petit-fils de Seraia, souverain pontife, lors de la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor, et qui fut tué par son ordre : Esdras descendant en ligne directe d'Aaron; c'était, dit dest-

<sup>12)</sup> Coto no des por surprendre, si ce que le Pomphono chaldaique sjoule est vrsi, que le rei sedonn e Varthe de pureltre nos.

phe, un homme de bien, en grande réputation parmi les Juifs, très-instruit des lois de Moïse, et fort aimé du roi; il est qualifié de scribe bien exercé dans la connaissance des Saintes-Écritures, dans la commission que lui donna Artaxercès: les Hébreux l'appellent Prince des docteurs de la loi.

Il obtint d'Artaxercès des lettres de recommandation pour les gouverneurs de Syrie et de Palestine, conçues dans les termes les plus honorables pour lui.

La lettre particulière du roi à Esdras est ainsi concue : « Artaxercès, le roi des rois, » à Esdras, sacrificateur et lecteur de la loi » de Dieu, salut. Crovant qu'il est de notre » bonté de permettre à tous ceux d'entre les » Juiss, tant sacrificateurs que lévites, et au-» tres qui le désireront, de retourner à Jéru-» salem pour v servir Dieu, nous leur avons, » avec l'avis de nos sept conseillers, accordé » cette grâce, et nous vous chargeons de » présenter à votre Dieu ce que nous et » nos amis avons fait vœu de lui offrir; » nous écrivons pour cet effet à notre grand-» trésorier de Syrie et de Phénicie, de vous » donner sans retardement tout ce que vous » lui demanderez. »

Esdras partit pour Babylone le premier jour du premier mois appelé Nisan, accompagné de dix-sept cents hommes. Après s'être arrêtés près du fleuve d'Ahava, pour y attendre le reste de leur troupe, ils partirent de là le douzième jour du même mois, et arrivèrent à Jérusalem après quatre mois entiers de marche. Joakim, fils de Jesuah, était alors grand-sacrificateur, et Esdras le premier des sacrificateurs.

Dès qu'il fut arrivé, il remit au grandprêtre et aux sacrificateurs les dons et les offrandes dont le roi, les grands de sa cour et tous ceux d'Israël qui étaient restés à Babylone l'avaient chargé pour le temple. Ces présents consistaient en cent talents d'or, vingt sassins d'or de la valeur de mille dariques, et en six cent cinquante talents d'argent, outre cent talents en vases d'argent. Ayan, ensuite notifié sa commission à tous les officiers du rei commandant dans la Syrie et dans la Palestine, il se mit en devoir d'en exécuter le centenu. On est d'accord que

c'est de la date de la commission donnée à Esdras qu'il faut compter le commencement des soixante-dix semaines d'année de la prophétie de Daniel.

Ces pleins pouvoirs l'autorisaient d'abord à régler, comme nous l'avons dit, l'état des Juiss selon la loi de Moïse; à établir des magistrats et des juges pour punir les prévaricateurs, non-seulement par l'emprisonnement et par la confiscation des biens, mais encore par l'exil et même par la peine de mort, selon la nature du crime. Telle sut l'autorité dont Esdras sut revêtu, et qu'il exerça sidèlement pendant treize ans, jusqu'à ce que Néhémias arrivât de la cour de Perse avec une nouvelle commission.

Esther, ayant été préférée à toutes ses rivales, fut enfin élevée à la dignité de reine. Le dix du dixième mois (appelé Thébeth) de la même année, septième du règne d'Artaxercès, le roi lui mit le diadême royal sur la tête, et la déclara reine en la place de Vasthi. Cette solennité fut accompagnée d'un grand festin qu'il donna aux principaux seigneurs de la cour, et que l'on nomma le festin d'Esther. Son élévation au trêne procurant aux Juis une puissante protection, dut encourager Esdras à travailler avec plus d'ardeur à l'entier rétablissement de sa nation.

Ce fut alors que les Juiss eurent une forme de gouvernement aristocratique, dans lequel les grands sacrificateurs eurent toujours l'autorité souveraine, jusqu'à ce que les Asmonéens (1) s'élevèrent à la royauté, et qu'ainsi les Juiss rentrèrent dans le gouvernement monarchique, sous lequel ils avaient vécu durant 532 ans, six mois et dix jours, depuis Saül et David jusqu'à la captivité. Ils avaient auparavant été gouvernés de la même sorte, depuis Moïse et Josué, durant plus de 500 ans, par ceux à qui ils donnèrent le nom de Juges.

(4) On appelait ainsi les descendants de Mattathias, père des Machabées. Le mot Amonée viest d'un mot hébraïque qui veut dure saint ou pieus, Cette famille posséda la souversine autorité peudant — 128 ans, depuis Mattathias jusqu'a Antigone, spris, lequel le sceptre passa entre les mains d'Hérodole-Grand Iduméen,

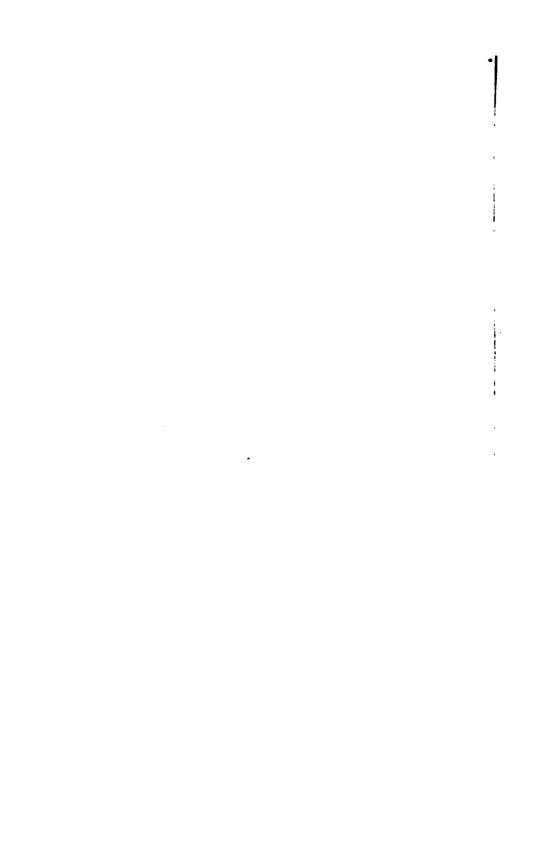



s'attacha d'abord à réformer pluis qui s'étaient introduits chez les de ces abus était les mariages que ment le peuple, mais les prêtres, et les chess de famille avaient conec des voisins idolâtres. Cette préavait produit une race mélée d'Ist d'Égyptiens, de Moabites, d'Am-# de Samaritains. Esdras fit publier lamation par laquelle il était orlous ceux qui étaient revenus de la de comparaître devant lui dans un arqué, sous peine d'être séparés de mion d'Israël et dépouillés de leurs as qu'ils surent assemblés, il leur , dans les termes les plus viss, le m'ils avaient témoigné pour la loi e: il les obliges de promettre par de renvoyer leurs femmes étrangeanfants on'ils en avaient eus. Esdras muite des commissaires pour veiller ntion de l'engagement que le peuple e contractor, et pour faire une exacte m des coupables. Cette recherche fut cée le premier jour du dixième mois, le même jour du premier mois. Il se ra alors que le nombre de ceux qui contracté ces mariages criminels à cent quatorze.

reende opération d'Esdras fut la réle l'Eglise judaique, en rétablissant la e et les rites dans leur état primitif. Il pa faire une édition correcte des merés. Ce fait n'est pas exprimé, il i, dans l'Histoire sainte ni dans Jomais nous le trouvons dans les écrits mudistes et de quelques anciens Juifs qui at encore d'autres particularités; mais ces dernières n'ont pas le même deprobabilité, nous nous hornerons à le sujet d'une note (1).

ls disent l' qu'il fut aidé dans cet ouvrage Sanhédrin, qui, selon eux, fut institué priment per Mote, quand ce législateur établit serste dis saciens, dont le nembre, à ce rent les mêmes écrivains, monte dens la jusqu'à cent vingt. 2°. Ils comptent au le des membres de ce Sanhédrin, Dest en trois amis, qu'ils prétendant avoir p vôtes alors, queique Boères et Méhémie

Le deraist ouvrage de ce grand homme fut le rétablissement du cuite divin. Il corrigea la liturgie jadalque. Il joignit plusieurs prières convenables aux sètes ajoutées depuis le retour de la captivité; telles, per exemple, que la sète de la dé dicase du nouveau temple, celle du Purim et quelques autres.

On ignore si, en révisant les livres sacrés, Esdras rétablit les règles de la poésie dans les ouvrages en vers, ou s'il donna simplement aux vers une ponctuation et une division qui les rendissent propres au service du temple. La plupart des savants ont adopté cette dernière opinion; mais une raison bien forte semble devoir faire embrasser la première : c'est que les psaumes, composés après la captivité, ont à peu près la même cadence que ceux qui ont été faits avant, et que plusieurs d'entre eux, quoi qu'en disses

n'en fascent pas la plus légère mention. Se Els plas comme le dernier de cette synagogue, Simo Juste, entre qui et le temps où nous suppesons qu Deniel est mort, il s'écoule près de deux cent cin quante ans. Cette difficulté, qui prouve leur ignerance en chronologie, a fait supposer à Pride que cette prétendue assemblée de cent vingt ho mes n'était proprement qu'une mite d'hommes qui travaillerent tous à l'ouvrage qu'Esdres avait ce menci, et que Simon-lo-Juste, qui est nommé le premier, et qui était réellement tel par reppert as temps, fut celui qui y mit la dernière main ; cer & n'est guère probable que cette entreprise ait été acherée du temps d'Esdras, 1º parce que nous tronvons dans Néhémie la généalogie de Jesué jusqu'à Juda, et qu'il est parié, dans cette ginéalegie, de Darius le Persan , ou Codoman , qui n'a vien que plus de cent ans après Esdres. Bien ples, dans le trouitme chapitre du premier livre des Chroniques. la généalogio de Zorobabel va mécameirement je qu'ou tempe d'Alexandro le Grand. 2º Permi les dif-Sirentes leçons qu'on trouve à la marge des livres secrie, que les Juife attribuent à Esdras et qu'ils désignent per les nome de Eéri et de Eétib, nous en trouvons dans les livres d'Endres et de Mébémie qu'on ne peut absolument ettribuer qu'à quelques uns de leurs successeurs, qui ont trevaillé se même ourrage apres eus. 3º Nous pourrieus sjouter que le style du livre de Néhémie et de cous des Chro miques n'est pas, à beaucoup près, sund esset que celui des autres livres du Vires Testament s c'est pour cette raison et celles siliguées cideurs, qu'ils se furent edmis es nombre des Salates Ecrisures que vers le tempe de Simon-lecartains critiques, ne le cèdeut en beauté à aucun des autres : ce qui prouve ou que les règles de la poésie n'ont pas été perdues durant la captivité, ou qu'elles ont été retrouvées après le retour, quoiqu'on les ait vainement recherchées depuis la dispersion totale du peuple juif.

Esdras, après avoir gouverné l'État et l'Église pendant treise ans, eut pour successeur Néhémie, qu'il assista dans ses fonctions durant quelques années; ensuite il n'est plus fait mention de lui. Josèphe nous apprend qu'il mourut et qu'il fut enterré à Jérusalem: mais la plupart des Juiss affirment qu'il s'en retourna en Perse et qu'il y mourut à l'Age de cent vingt ans. Leur vénération pour lui le compare à Moise, qui, selon eux, n'ent pas de plus beaux droits au titre de législateur. Ils ne font qu'un seul ouvrage des livres d'Esdras et de Néhémie. et prétendent qu'il en est l'auteur. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il a composé le premier de ces livres, où il n'y a rien qui ne se soit passé sons ses yeux, et dans lequel il parle presque toujours de lui-même à la première personne; mais si le second est de lui, il fant qu'on y ait fait quelques additions après sa mort. La différence de style prouve qu'il est d'une autre main, ainsi que les deux livres des Chroniques, qu'il a peut-être revus. Quant aux autres livres qu'on lui attribue faussement, et qui sont connus sous les noms du premier et du deuxième livre d'Esdras. on doit les regarder comme apocryphes.

Néhémie, échanson du roi de Perse, était un Juif distingué par ses lumières et ses vertus. Quelques-uns de ses frères, venus depuis peu de Jérusalem, lui avaient peint l'état déplorable de cette ville, malgré les faveurs du monarque persan envers la nation. Pour y remédier, il demanda, en présence de la reine, et obtint probablement par la protection de cette princesse, la permission de remplacer Esdras dans le gouvernement de la Judée, avec le pouvoir de rebâtir la ville et le temple. Ayant donc rassemblé œux qui désiraient l'accompagner, il se mit en chemin, escorté par les troupes que le roi lui avait accordées, et arriva à Jérusalem, où il setint trois jours renfermé. Au bout de ce terme, il alla de nuit, accompagné d'un netit nombre des siens, examiner la ville et les murailles, qu'il trouva semblables à la description qu'on lui en avait faite à Susan. Le lendemain, il manda les chess du peuple et leur fit part de sa commission. Il leur déclara qu'il allait s'en servir en faisant achever les murailles. Alors il partagea l'ouvrage entre plusieurs familles, dont chacune ent sa tâche marquée. Le nouveau gouverneur employa si sagement son autorité, qu'an bout de cinquante-deux jours les mars se trouvèrent rétablis. Il en fit alors célébres la dédicace, avec les solennités ordinaires, per les prêtres et par les lévites, et confia le gouvernement de la ville à ses deux frères. Hanani et Hananiah. Il reprit ensuite, comme on est fondé à le croire, le chemin de la Perse (1), pour y obtenir une nouvelle commission, celle dont il avait été chargé ne s'étendant qu'à rebâtir la muraille de la ville.

Un grand nombre d'abus s'introduisit dans l'Église et dans l'État pendant son absence. qui dura cinq ans, tant ce peuple oublisit facilement ses serments les plus solemnels et les châtiments que leur violation lui avait si souvent attirés. Eliasib, grand sacrificieur. avait fait épouser à un de ses petits-fils une fille de Sanballat, l'ennemi mortel de la mtion. Il avait eu la criminelle complaisance d'accorder à son ami Tobija l'Ammonite. autre ennemi des Juifs, un grand appartement dans le temple, privilége dont les israélites mêmes, qui n'étaient point de la tribu de Lévi, ne pouvaient pas jouir. Pour cet effet, il fit vider les chambres où l'en mettait les dimes du froment, du vin, de l'huile, etc. Ce désordre en fit naître un autre : les prêtres, voyant le temple profané par un étranger, et leurs appartements, ainsi que ce qui devait servir à leur entretien, donnés à ceux de sa suite, se transportèrent dans d'autres lieux. Le culte divin fut alors interrompu. Néhémie, qui, quoique éloigné de Jérusalem, veillait sur sa nation, fut probablement in-

<sup>(1)</sup> Cette opinion est très-probable selon Prideaux, car sa commission ne l'autorisant qu'à rebâtir le muraille, il en avait besoin d'une nouvelle our de nouvelles entreprises.

struct de cos abus. Il obtint une nouvelle commission d'Artexerxe, et revint à Jérussion cinq ans après en être parti. Il fallait tente l'autorité de ce grand homme pour reformer des désordres pratiquéx par quelques-uns des principanx de la nation : mais la lécheté des prêtres et l'impudence de l'Ammonité étaient trop scandaleuses pour que son sele lui permit d'user de ménagement. Arrivé à Jérusalem, il chassa l'étranger, fit jeter déhors tous ses meubles, et en sunit les prêtres en possession, après l'avoir fait purifier.

Par un autre abus . plus compable encore, les Juifs pessaient le jour du sabbat à trawiller & leur moissen, à presser leur vin et leur huile, à trafiquer avec les Tyriens, et autres étrangers qui affectaient d'apporter leurs marchandises ce jour-là dans la ville. aintêt en un antre jour de la semaine. Les magistrats étaient assez lâches pour souffeir entte profesation. Néhémie, après leur avoir fait les reproches les plus violents, commanda an'on format les portes le vendredi au soir ent que le soleil su couché, et qu'on ne les remorts qu'après que le sabbat serait entetrament possé. Les étrangers alors se trouvirant dans ou trois fois trompés dans leur allente : ce qui , joint aux menaces qu'on leur fit du haut des remparts, les détermina à pe plus revenir ce jour-là.

Ce qui rendait encore les Juiss plus blamahles, c'est qu'ils avaient parmi eux trois prophètes qui ne conssient de les rappeler à laur devoir, et de leur annoncer les châtiments terribles qu'ils subiraient, s'ils continuaient de violes les lois de Dieu. Ces prophètes ctaient Zacherie, Aggée et Malachie. Mais ce que l'autorité de ces prophètes ne put ob-.m., erlie du gouvernour en vint à bout. Outre les abus dont nous venous de parler, il m réforma plusiours autres qui n'étaient pas moins répréhensibles. Un de ces derniers était le constant du culte divin, causée par l'aterier de peuple, qui, no payant plus les dines aux prêtres et aux lévites, les avait breds d'abandonner la ville et le temple. Néhimse fit causer loos cas désordres, non pas en une fous, courses en pourrait le creire, parce que le tout est repporté deux un soul chapi- des reju des lieb.

tre, mais à différentes époques, et quand l'occasion s'en présenta.

On ignore combien de temps Néhémie survécut à cette réformation. On ignore aussi s'il garda la charge de gouverneur, et s'il mourut en Judée ou en Perse. Le texte sacré ne parle d'aucun de ces objets. Joséphe dit seulement qu'il mourut dans un âge avancé. En effet, il doit avoir eu au moins soixante-dix ans vers le temps où son livre finit. Environ vers la onzième année du règne de Darius Nothus, mourut le grand sacrificateur Eliasib, après avoir été revêtu de cette émimente charge pendant quarante ans. Il ent pour successeur son fils Jojada, que Joséphe appelle Judas, l'indigne père de ce Manassé que Hohémie obligea de sortir de Jérusalem (1).

Néhémie se distingua toute sa vie par son zèle pour la religion, son attachement à ta justice et son hospitalité. On servait ordinairement à sa table un bœuf, six moutons gras, avec de la volaille, du poisson, du vin, etc. Il y admettait tous les jours cent cinquante des principaux de la nation, et tous les étrangers de distinction qui venaient à Jérusalem. Cependant il ne voulut jamais toucher les appointements de sa charge de gouverneur. Ses prédécesseurs avaient été moins généreux. Après sa mort, la face du gogvernement changes totalement. On ne parle plus d'aucun gouverneur de Judée. Ce pays paralt avoir été réuni à la Syrie, dout les grands sacrificateurs recevaient leur autorité. Ajoutons que Prideaux &rmine ses sept premières semaines des soizante-diz se-

(4) Joséphe ajoute que Sanballet, pour le dédommager de la perte qu'il avast faite de son deut à la charge de grand sacrificateur, lui premit de la faire grand-prêtre de Samarie; que, pour cet effet, il pense à faire bâtir sur le mont Gerinim un temple pareil à celui de Jérusalem. Quand Sanballet, continue cet historien, eut embrané le parti d'âlezandre-le-Grand, il en obtint la perminion de hêtir ce temple, dont sou gendre fut fait souverain pentile. Ce temple devint bientôt en asile pour tous les Juifs apostats. Le haise entre les dous netions on engments. Ce résit contient un anochrenisme grosser, à meins qu'on ne enpopue den Sanballan. Joséphe dit ancore que Mannet devint dans la resite souverain secrificateur à Jérusalem; mais il ne dit point qu'il renouça à son schleme; mais il ne dit fat requ des Julis. maines de Daniel à la dernière réformation de Néhémie, c'est-à-cure, selon lui, la quinzième année du règne de Darius Nothus. On neut en voir les preuves dans l'ouvrage de les savant écrivain.

État des Juifs sous leurs grands-prêtres et sous les Macchabées.

Jusqu'ici nous avons été guidés par Esdras et Néhémie; leurs livres sont les dermiers ouvrages canoniques que nous ayons sur les Juis. Nous sommes obligés maintemant de consulter les livres des Macchabées, et de remplir les vides qui s'y trouveront par quelques passages de Josèphe. Les auteurs profanes, pour qui les Juis étaient des étrangers, ne disent d'eux qu'un mot par eccasion.

Le gouvernement de la Judée, devenue une province de la Syrie, fut confié par les Syriens aux souverains sacrificateurs. Depuis cette fatale époque, on peut attribuer tous les malheurs qui accablèrent les Juifs à une succession d'hommes qui aspirèrent à cette éminente dignité, et qui en fure t indignes. Nous devons à Josèphe, ordinairement trèscireonspect sur tout ce qui peut affaiblir le mérite de sa nation, une preuve de ce que mous avançons.

Johanan succéda, en qualité de pontise, à son père Jojada, vers la trente-quatrième année du règne d'Artaxerxe Mnémon. Bagose était alors gouverneur de Syrie et de Phénicie; il avait contracté une amitié intime avec Jeshua, frère du pontise, et lui avait promis la charge de grand-prêtre, peu d'années après que Johanan en eut été revêtu. Jeshua vint au plus tôt à Jérusalem pour communiquer cette nouvelle à son frère. Leur entrevue se fit dans le parvis intérieur du temple. Il s'y éleva entre eux une si violente querelle, que Johanan, en voulant chasser son frère de ce saint lieu, lui donna un coup mortel. Bagose, instruit de ce qui venait d'arriver, accourut, et reprocha aux Juiss le meurtre qu'on venait de commettre dans leur temple. Il voulut y entrer; et comme on s'esforçait de l'en empêcher, il demanda s'il était plus impur que le cadavre sanglant étendu à ses pieds. Il entra alors, et imposa aux mi-

nistres de l'autel une amende considérable. dont ils pe furent déchargés que sent sue après, à la mort d'Artaxerxe. Leur situal fut troublée sous son successeur. Ochas avant conquis la plus grande partie de la Phénicie. marcha vers la Judée, s'empara de Jériche. et emmena captifs un grand nombre de Juit. Il en envoya une partie en Égypte, et une autre en Hyrcanie, le long de la mer Caspienne. On ignore ce qui avait pu irriter Ochus contre eux, et si son ressentiment se borna à cet exploit. Environ dix ans auti. c'est-à-dire dans la dix-huitième année de règne de ce monarque, Johanan vint à monrir dans la trente-deuxième année de su pontificat. Son fils Jaddus lui succeda. Trais ans après, Ochus fut empoisonné par Bages. Cet asssassin plaça sur le trône le plus jeuns de ses fils, nommé Arsace, qui, morts un règne très-court, laissa le sceptre à Derius III.

La quatrième année du règne de ce prince. les Juiss lui donnèrent un témoignage éclatant de leur fidélité. Voici à quelle occasion. Alexandre-le-Grand ayant dessein d'assisser Tyr, et sachant que les Tyriens, occupés de leur commerce, tiraient leurs vivres de Jadée, de Samarie et de Galilée, fit demander à Jaddus, alors pontife, de lui fournir cette portion de vivres que les Juiss avaient coutume de payer aux Perses. Jaddus répondit que la fidélité qu'il devait à Darius ne lui permettait pas d'asssister son ennemi. Alexandre, irrité de ce resus, s'empare de Tyr, et marche vers Jérusalem, résolu de traiter les Juiss avec la rigueur qu'il venait de saire éprouver aux Tyriens. Il s'avançait à grands pas vers leur capitale, lorsque le grandprêtre, et le reste du peuple, effrayés du danger qui les menaçait, eurent recours à Dieu, et en obtinrent, par leurs sacrifices, la promesse qu'il garantirait son peuple des malheurs que, sans son secours, il ne pouvait éviter. Dieu fit cette promesse en songe à Jaddus, et lui ordonna en même temps d'aller, revêtu de ses habits pontificaux, avec tous les sacrificateurs revêtus des leurs, et tout le reste du peuple vêtu de blane, au-devant du monarque irri-16. Le lendemain, Jaddus marcha en procesdie jusqu'à une hauteur appelée plutôt Traphah, parce qu'on de là le temple et la ville de

addes aperçut Ajexandre, il alla le lui. Ce monarque fut frappé de vue du grand-prêtre, sur la miétait gravé le nom sacré de Dieu. issumement des Macédoniens, qui mt an carnage, il s'avanca vers le salma avec une vénération relirendit un hommage d'adoration à n cu'il portait sur le front. Penm Phéniciens, les Syriens et les is se communiquaient leur surulnion, que le prince honorait de . esa lui demander pourquoi il mé une si profonde vénération au re des Juiss. Ce n'est point, réponhe, le grand-prêtre que j'ai ado-Dien dont il est le ministre; car mis encere à Die, ce Dieu me fit nes le même homme revêtu des its, qui m'encouragea à entreconquête de la Perse.

re se rendit avec Jaddus à Jérusamta au temple, où il fit offrir un ure de victimes au Dieu d'Israël. s lui montrérent alors quelques s prophéties de Daniel, dans lesut dit qu'un Grec serait la conmaire persas. Charmé d'une prélattense, Alexandre fit assembler in les Juifs, et leur demanda quelle pubaitaient de lui. Jaddus répona laurs désirs se bornaient à pouconformément à leurs lois, à jouir parcice de leur religion, et à être chaque septième année, de payer rdinaire, parce que cette année la fundait d'ensemencer leurs terres. lérent la même grâce pour leurs persés dans la Médie et à Babylone. · accorda leurs demandes, et offrit le recevoir dans son armée lous ceux a qui vondraient se ranger sous ses Un grand nombre y passa en effet. paritains, moins scrupuleus dans rents, avaient fourni au roi de Mapen-conferment des vivres , mais un

corps auxiliafre de fruit mille hommes devant Tyr. Dès qu'ils apprirent la conduite d'Alexandre à l'égard des Juiss, ils jugérent devoir profiter de cette occasion pour obtenir des grâces qu'ils croyaient mériter plus que leurs ennemis. D'ailleurs, ils affectaient une sorte de parenté avec ces derniers quand la fortune leur était favorable, prêts à les désavouer quand l'infertune les accablait. Dès que le roi fut sorti de Jérusalem, ils s'empressèrent à l'inviter en grande pompe, à honorer leur ville et leur temple de sa présence (1). Alexandre les accueillit, mais en leur déclarant qu'il ne pouvait venir à Samarie qu'après son retour de l'Égypte. Ils demandèrent alors d'être exemptés, comme leurs frères' de Judée, de payer le tribut chaque septième année, puisque, comme

(1) Josephe, en parlant de ce temple, prouva qu'il avait été bâti long- temps avant Alexandre, et son, comme il le dit alleurs, par Sanballat, qui en ebtint la permission au siège de Tyr; car, comme es siège dura sept mois, en ajoutant même les deut mois qu'occupa le siège de Gaza, à peine y aura-t-El en le temps pour poser les fondements d'un el grand édifice. Mais, comme l'observe Usher, il n'est pes probable qu'Alexandre ait pris Gasa en allant de Tyr à Jérusalem, cette dernière ville étant à quelques journées de distance en deçà de Gasa. Or, qu'elle étrange supposition n'est-ce pas, qu'il alt pénétré si avant en Judée, et mégligé Jérusaun , contre laquelle il était si violemment érrité? Mon plus, selon tous les écrivains, Alexandre se directement en Egypte après le prise de Cons. D'après ces raisens et d'autres encore, il est permis de creire que tout ce que l'historien des Juifs dit des Samaritains, par opposition à se nation, est une chimère qu'il a inventée. Quoi qu'il en soit, les Samaritains avaient sur le ment Garisnim un temple, qui, s'il a été fini du temps d'Alesandre, doit avoir 414 commence long-temps au-1 perevant, de quelque roi de Perse que se seit qu'il alent obtenu la permission de le hâtir; pent-être obtineent ils cette permission d'Ochus, vers le temps ch les Juin s'étaient rendus odienz à ce prince, en sa dictarent pour les Phiniciens. L'ecossion était favereble d'obtenir une grice constatée per un m ent d'inimitié contre les Juifs. Cele se ppeal, Feevrage pourre avoir été fini du temps d'Alexandre, et le Sanballat de Kéhémie en sura pu peser les foue ments. C'est par là qu'on espliquere l'anschroni de Josepho, qui stroment a été volontaire, y aye moins de honte à représenter la favour e aux Samaritains comme une récompense d services que comme un effet de l'in ches contre les Juils.

eux, ils ne semaient mors ni ne meissonmaient. Interrogés de quels pays ils étaient, ils répendirent qu'ils étaient Hébreux, mais appelés Sichémites par les Sidoniens. Sur l'instance qu'on leur fit pour savoir s'ils étaient vraiment Juiss, ils avouèrent qu'ils ne l'étaient pas. Et comme Alexandre avait pou le loisir d'entrer dans ces discussions, il les renvoya, en leur disant qu'il examinerait leurs demandes après son retour. Ce prince, fidèle à sa parole, leur accorda dans la suite les mêmes grâces qu'il avait accordées aux Juiss; car ces mêmes Samaritains, qui lui

avaient donné des preuves de leur dévouement

an siège de Tyr, s'étant pareillement signa-

lés en Égypte, dont ce conquérant se rendit

mattre, il est probable qu'ils obtinrent la fa-

veur qu'ils avaient demandée comme une ré-

compense due à leurs services.

**2** 74

Le temple élevé sur le mont de Garizzim fut une source de troubles pour les Juiss, et l'asile ordinaire de ceux qui, par leurs crimes, avaient mérité la sévérité des lois (1). Alexandre n'en agissait pas avec moins de bonté envers les Juiss. A son retour à Alexandrie, il en établit un grand nombre dans cette ville, leur accordant, entre plusieurs autres privileges, le libre exercice de leur religion, et les mêmes immunités qu'aux Macédoniens; mais ce qui leur donna une supériorité marquée sur les Samaritains, leurs rivaux, fut une révolte de ces derniers contre Andromaque, qu'Alexandre avait nommé gouverneur de la Syrie et de la Palestine. Quelque suiet de mécontentement leur inspira l'audace de mestre le seu à son palais, et de le réduire en cendres. Le roi, justement indigné, fit mourir ceux qui avaient eu part à cet attentat, et chasser le reste de la ville. qu'il repeupla de Macédoniens, Il fit présent ainx Juifs des terres qui appartenaient aux compables : depuis, ceux qui échappèrent au carnage s'établirent à Sichem, et cette ville devint la capitale des Samaritains (2). Les linit mille qui avaient servi sous ce prince suitant envoyes en Thébaide, la partie la plus

(1) Mecataus Abder. apud Joseph. contr. Apien.

reculée de l'Egypte, pour empêcher qu'ils ne rejoignissent leurs compatriotes, et me tentassent une nouvelle révolte. Les Juis restèrent en saveur, excepté ceux qui étaient dans son armée, et qui refusèrent d'aider à bâtir le temple de Belus, que le mousrque avait commencé. Ils alléguèrent en vain que leur loi, dont le libre exercice leur avait été accordé, leur défendait de s'occuper à cet ouvrage profane: ils furent punis sévèrement, et souffrirent avec une constance invincible. Alexandre, plus touché de leur fermeté que de leurs raisons, les renvoya dans leur pays (1), et mourut peu après, laissaint la division dans son empire. Quatre ans après mourut Jaddus, grand-prêtre des Juik, le vingtième année de son pontificat, et est pour successeur son fils Onias, qui remplit la même dignité pendant vingt-un ans. La prospérité des Juiss s'éteignit à la mort d'Alexandre. Comme leur pays était situé entre la Syrie et l'Égypte, ils partagèrent les guerres que les ambitieux successeurs du héros macédonien se déclarèrent entre eux, et furent successivement subjugués par les Syriens et les Egyptiens, et constanment opprimés par les uns et par les antres. Au commencement la Judée fut donnée, avec la Syrie et la Phénicie, à Laomédon le Mitilénien, un des généraux d'Alexandre, et ce don sut confirmé par un second traité de partage; mais comme Ptolémée lui enleva peu après la Syrie et la Phénicie . la Judée fut la seule province qui lui resta, ca conséquence du serment de fidélité qu'elle lui avait fait. Ptolémée vint avec une armée formidable assiéger Jérusalem. La place étant éga-. lement fortifiée par l'art et par la nature, aurait pu faire une longue résistance, si une crainte superstitieuse de violer le sabhat n'avait décidé les habitants à ne faire aucune désense ce jour-là. Le roi, instruit de leur résolution, fit donner l'assaut un jour de sabbat, et prit la ville sans la moindre opposition (2).

Tooph. contr. Apion. l. II.

<sup>(1)</sup> Josephe, ex Hecat. l. I, contre Apion.

<sup>(2)</sup> Agathar. Ap. Josep. contr. Apion. L. L. Aristin Libell, de 70 Interpr.

Ce récit est fondé sur les auteurs que nous avons

La facilité avec laquelle il venait de se undre maître d'une place aussi importante se l'empe ha point de traiter les habitants avec une extrême sévérité. Il en emmena cent mille cautifs en Égypte : mais, considéaut ensuite leur fidélité envers leurs mattres, il leur confia la garde de plusieurs places , tant en Judée qu'en Egyple. Après leur avoir accordé les mêmes priviléges dont s's avaient joui sous les Macédoniens, il en cavova un grand nombre dans la Libye et la Cyrénaique, qu'il venait de conquérir (1). Appien ajoute qu'avant de retourner en Egypte il fit démolir les murs de Jérusalem. Cependant il recut si savorablement les Juiss qui s'établirent en Égypte, que plusieurs d'eux, attirés, soit par la fertilité du pays, soit par les privilèges dont leur nation y jouismil s'y rendirent de toutes parts.

Ce fut vers ce même temps que les Samaritains, dont une infinité de Juifs apostats mgmentait journellement le nombre, la puissance et les richesses, firent de Sichem leur capitale. Comme ils étaient moins scrupuleux dans leurs serments que les Juifs, et qu'ils se piquaient moins qu'eux d'une exacte chervation des lois de Motse, ils se décla-

ntés. Home verrons tiens la sente que, dans plus d'une escamen, les Juis aimèrent mirus se laisser mensenner que de combattre ou de prendre la fuite mijur de sabhat. Josephe, par respect pour se nateus, feint que Ptolemée, eyant ete admis dans le utile sous prétente d'y faire qualques accrifices, un le portides de s'en rendre maître. Ce prince mes aspable d'un pareil stratageme : mais est-il préhable que les Juis l'aient reçus dans lenr capitais avec assent de troupes pour s'en emparer? D'ailleure, il est évident qu'il ne les traits pointes messe que l'oranent accuentis, mass en vassqueur qui vanit de les soumentire par la force des armes.

T'. C'est de cas derniers que descendaient la Juda cyrénéens, da nombre des quels fut Jason, amor de l'Histoire des Macchabées en canq livres que ne mbelstent plus, mais deut le deuxieme livre du Macchabées est un abrège. Les Juifs dont parle mut Luc resient du même pays, ainsi que ca Simon que sale à porter la croix du divin. Sauveur. Cette releais devint dans la suite si nombreuse, que mille plui ferent mus à mort pour une révolte du temps de Vespamen. Cependant ils se trouvérent encore m mes grand nombre sous le règne suivant, pour responer de la province, et manucrer, comme l'aphène nous l'appeau dans le vie de Trajan, jus-più dus cont mille habitants.

raient volontiers pour le plus fort, et avalent de la complaisance pour la volonté de leurs maîtres, même dans les choses les plus expressément défendues par leurs lois. Voici en quoi la religion des Samaritains différait du celle des Juifs. Cette digression est d'autant plus nécessaire, qu'elle nous fera connaître les objets des controverses qui existent encore maintenant entre les deux nations avos la même animosité. Nous mettrons en note ce que les deux peuples avancent d'incertain ou de fabuleux; le reste contiendra un abrégé de leur confession de foi, par opposition à celle des Juifs.

1°. Ils croient qu'ils n'y a qu'un seul Dien, qui a envoyé Moise comme son serviteur. Les Juifs, disent-ils, ont d'autres maltres et d'autres traditions. Nous nous en tenons aux cinq livres de Moise, et rejetons tous autres écrits. Ainsi ils admettent uniquement le Pentateu que (1).

2°. La circoncision de leurs enfants mâles se fait toujours le huitième jour, ne différant cette cérémonie pour quelque raison que ce soit : au lieu que les Juifs la renvoient quelquefois jusqu'à la fin de leur vie.

3°. Ils n'ont jamais deux femmes, et n'6pousent jamais leurs nièces : deux articles que les Juifs n'observent pas.

- 4°. Ils se lavent tous les matins, quand ils se sont acquittés des devoirs du mariage, ou qu'ils ont contracté quelque souillure accidentelle; de sorte que, suivant eux, tout meuble qu'ils toucheraient avant cette abluton, serait souillé.
- 5°. Ils observent le sabat avec la plus rigoureuse exactitude, u'ayant cette nuit-là aucun commerce avec leurs femmes, ne faisant point de feu, et ne sortant de leurs maisons que pour aller à la synagogue lire

<sup>(1)</sup> Ils rejettent tous les levres huteriques et prophétiques, comme rerits en fas ur des Jufs, et particulièrement en faseur de la maiou de David. Ils méprisent la tradition orale des Jufs, ainsi que leurs targums et leurs talinude. Ils 'attribuent l'honneur d'avoir conserve l'ancien caractère hebreu, et détastent le mouveau, qui fut autroduit par Eulras, qu'ils traitent d'imposteur, et qui, dismilis, a sabaliné ce caractère à celui de Molie, pour l'amour din motres levres qu'il a joints en canon des Juis.

le Pentateuque, offrir leurs prières à Dieu, et chanter ses louanges.

- 6°. De toutes leurs sètes, ils célèbrent avec le plus de solennité celle de Pâques; cependant ils observent aussi avec une grande dévotion celle de la Pentecôte, ainsi que celle des Tabernaeles, et le grand jeûne d'expiation.
- 7°. Ils n'offrent jamais de sacrifices que sur le mont de Garizzim.
- 8°. Ils se vantent d'avoir une succession non interrompue de prêtres depuis Ruz, le fils de Phinées: leur grand-prêtre fait toujours sa résidence à Sichem, d'où il envoie ses ordres à ceux de sa secte, touchant l'observation de leurs fêtes et de tout ce qui a rapport au rit mosaïque (1).

Cet abrégé de leur foi et de leurs coutumes religieuses semble prouver qu'à l'exception des points qui concernent leur schisme, ils ont long-temps observé la loi de Moise vec exactitude; mais, quels qu'ils puissent avoir été dans la suite, cette section et la suivante nous offirient des exemples frappants du contraire. Elles nous montrerent que l'ombre seule de la persécution leur faisait sacrifier leur religion à leur intétêt. C'est l'attachement d'un peuple pour sa foi : c'est le nombre des martyrs qui prouve qu'il s'élève au-dessus du présent et en dédaigne tous les avantages.

(1) Cette secte est encore très-nombreuse, nonsculement à Sichem, mais à Damas, à Gaza, au Caire, et en d'autres endroits de l'empire ottoman, sans compter ceux qui sont répandus dans les parties, septentrionales de l'Europe et de l'Asie. Ceux de Turquie sont si ignoran s, surtout en cosmographie. qu'ils croyaient les Juis d'Angleterre de leur secte, et l'Angleterre même une grande ville. Les Juifs les accusent d'admettre des articles de foi bien étranges, comme, par exemple, que Dieu est corporel; mais credat Judaus. Saint Epiphane, qui les met dans son catalogue d'hérétiques, affirme qu'ils adorèrent les Téraphims que Rachel avait dérobés à son père Laban, et que Jacob avait enterrés sous un chêne; mais ils furent, dit-il, déterrés par les Samaritains : calomnie qui a bien l'air judaique. Il ajonte qu'ils étaient partagés, comme les Juis, en quatre sectes, dont il repperte les différentes opinions. Un voyageur moderne nous apprend que dans une lettre qu'ils lui écrivirent, ils lui avouèrent qu'ils admetaient le livre de Josué ; mais par ce livre ils entendaient apparemment leur Chronique dont nous avens parlé, et qu'ils désignent parle nom de Livre de Josaé.

On peut aussi leur reprocher d'avoir corrompu le Pentateuque en plusieurs endroits, afin d'autoriser l'érection de leur temple. Il est vrai que les changements qu'ils se sent permis ne sont pas tous également odiens : plusieurs paraissent devoir être imputés à l'ignorance des copistes, qui ont voulu mettre le nouveau caractère chaldaïque d'Esdras en ancien samarltain, et qui, en renplissant cette tache, ont souvent pris le beth pour le caph, et le daleth pour le resch, à cause de leur ressemblance. D'autres changements doivent être regardés comme des parenthèses destinées à éclaireir le texte; liberté que Josué et ses successeurs jusqu'à Esdras ont prise aucsi. En général, il est certain que parmi les changements qu'ils est faits dans l'original, il y en a plusieurs dont le but a été de fortifier leur cause contre les Juifs. Nous en citerons des exemples (1), qui prouveront en même temps que cette cepie samaritaine n'est pas la seule authentique, quoiqu'en ancien caractère hébreu, comme l'ont cru quelques savants, et particulièrement un auteur moderne (2) qui a donné la preférence au texte samaritain sur celui des Juifs.

On ignore quand et comment ce manuscrit tomba entre les mains des Samaritains. Le sentiment général est qu'il fut apporté à Samarie par le prêtre qu'Ezar-Haddon cavoya pour instruire les nouveaux habitants du pays de Samarie. Ce livre a été connu de plusieurs anciens Pères, et particulièrement d'Origène et de saint Jérôme, qui entendaient l'un et l'autre la langue hébraique;

(1) Ainsi ils ont sul stitué le mot de Garissim à celui d'Ebal dans l'endroit du Deutéronome où Dieu ordonne aux Israélites de bâtir un autel. Cet autel, suivant eux, fut bâti par Josué, et a servi depuis à leurs sacrifices. Ils out inséré entre le vingt-cinq et le vingt-sixieme verset du dixhuitième chapitre de l'Exode tout ce qu'on lit dans le premier chapitre, depuis le neuvième verset jusqu'au quate raième inclusivement, et dans le dixieus chapitre des Nombres, ils ont inséré les versets 6,1 et 8 du premier chapitre du Deutéronome entre les versets 10 et 11. Ceux qui seront curioux de voir la altérations qu'ils ont faites au texte sacré consulte ront le savant Hottinger et le dernier volume de la Polyglotte de Walton-(2) Wisthon.

mais ils ne nous out demé aucune lumière sur ce sujet. Quelques savants modernes croient qu'il fut apporté à Samarie par Manand, guadre de Sanballat, et transcrit d'après un des exemplaires d'Esdras, puisqu'on y trouve toutes les corrections et toutes les explications que cet auteur sacré est supposé avoir ajoutéer au texte du Pentateuque. Donc ce manuscrit n'a pas de plus ancienne date, et ne sourait avoir été apporté par le prêtre hébren qu'Ezar-Haddon envoya à Samarie.

An reste, chaque hypothèse a ses difficultés. Outre le copie hébraique écrite en ancien caractère bébreu, les Samaritains en avaient une autre en langue vulgaire. L'oubli de l'ancienne langue hébraique était aussi commun permi eux que parmi les Juifs. Ils avaient une autre copie en langue grecque, à l'unage de lours Pères qui n'entendajeut cue cette langue, comme les Juiss avaient la version des Septante. Il est probable que c'est de cattle version que parlent plusieurs anciens Pères, puisqu'ils n'en entendaient ni Periginal ni la version ordinaire. L'ancienne copie béhraique resta inconnue aux chrépendant dix siècles. Scaliger fut le premier qui en fit mention. Cette copie fut ensuite apportée en Europe, et imprimée dans les polygioties de Paris et de Lendres. La dernière de ces éditions est la plus correcte, ainsi que la traduction latine qui en a été fade.

La Judée se trouvait entre les mains du roi d'Egypte. Environ cinq ans après, ce prace fut forcé d'abandonner ce pays à Antance et à son fils, qui l'altaquèrent avec me armée plus nombreuse que la sienne. Prolémée borna ses prétentions aux villes de Somerie, de Joppé, de Gaza, et emmena, estre un immease butin, un très-grand nombre Chabitants, qu'il établit dans Alexandrie, auto leur avoir accordé des privilèges conaderables, comme Alexandre avait fait avant L. Satisfait de la fidélité des Juifs, et voubut faire de cette ville la capitale de l'Égiple, il n'épargna ancun soin pour les y May. Aresi vincent-ils en très-grand nomles test de Judée que de Samarie, aiment mes vivre sous un monseque généreux,

sous la tyramie d'Antiochus. La Judée étant devenue le théatre des guerres entre Antigone, roi de la Haute-Asie, Scleucus, roi de Syrie, et Ptolémée, roi d'Égypte, les partisans de ce dernier prétendirent qu'il n'avait entrepris de procurer l'Asie à Seleucus qu'a condition qu'il resterait maître de la Célés Syrie et de la Phénicie. Les partisans de Seleucus, d'un autre côté, soutenaient que Ptolémée ne devait se proposer dans toute cette guerre que de conquérir pour Seleucus les provinces qui lui étaient tombées en partage après la défaite d'Antigone. Aussi le monarque syrien posséda-t-il la Judée quelque temps. Il en tira trois cents talents. à condition que les Juiss vivraient sous leurs lois, et ne seraient gouvernés que par leurs grands-prêtres.

Ce prince, dans plus d'une occasion, imita la générosité de Ptolémée : caractère opposé à celui d'Antigone, capable de tous les crimes. C'est ce qui détermina un grand nombre de Juiss à se ranger sous la domination de Seleucus, qui leur accorda les mêmes priviléges que son compétiteur avait accordés à leurs frères en Egypte. Il bâtit seize villes dans l'Asic-Mineure, auxquelles il donna le nom d'Antioche, d'après son père. Neuf autres villes surent appelées Séleucie: six Laodicée, d'après sa mère; trois Apamée, d'après sa première semme, et une Stratonice, à l'honneur de sa seconde semme, qui s'appelait ainsi. Toutes ces villes, et surtout Antioche en Syrie, surent peuplées de tant de Juifs, que leur nombre égala presque dans la plupart d'elles celui de leurs frères d'Alexandrie. La Judée dépeuplée resta dans cet état jusqu'à ce qu'elle se revit sous la puissance de Ptolémée. La douceur de son gouvernement fit revenir alors plusieurs Juiss des provinces soumises à Antiochus.

Peu après que la Judée eut été recouvrée par Ploiémée Soter, Simon, grand-prêtre les Satisfait de la fidélité des Juifs, et vendes faire de cette ville la capitale de l'Écter. Amai vinrent-ils en très-grand nombre les de Judée que de Samarie, aimant meus vivre sous un monarque généreux, l'Écclésiastique, prouve qu'il méritait le titre de Justes.

Peu après que la Judée eut été recouvrée par Ploiémée Soter, Simon, grand-prêtre des Juifs, mourut dans la neuvième année de son pontificat, successeur de son père Onias; sa sainteté lui mérita le titre de Juste, l'Écclésiastique que trace de lui l'auteur de l'Écclésiastique, prouve qu'il méritait le surnom que sa nation lui denna. Il se élé

tingua encere comme prince des Juiss. en fortifiant la ville et le temple de hautes murailles, et en faisant creuser dans Jérusalem une citerne couverte d'airain : elle pouvait contenir tant d'eau, que l'auteur la compare à une mer. Il laissa un fils nommé Onias. Comme ce dernier n'était qu'un enfant quand son père mourut, Éléazar, frère de Simon, fut revêtu à sa place de la charge de pontise : il en remplit les sonctions pendant quinze ans, avec cette différence, qu'au lieu que tous les grands-prêtres avaient été jusqu'alors présidents de la synagogue, c'està-dire du grand-conseil des Juiss, Simon eut pour successeur, dans cette dernière dignité. un homme pieux et savant, nommé Antigone de Socho. Cet homme qui, selon les Juiss, fut le maître de Saddoc, chef de la secte des Sadducéens, enseignait qu'il ne fallait point servir Dieu par le lâche principe d'une crainte servile, ou par un principe intéressé d'espérance, mais uniquement par un motif d'amour et de respect pour cet Être-Suprême. Son disciple, pour qui cette doctrine avait quelque chose de trop noble, s'imagina que son maître entendait qu'il n'y avait ni peine ni récompense après cette vie; opinion qui dans la suite fut embrassée par tous les riches parmi les Juiss.

Revenons au règne de Ptolémée, sous la protection duquel les Juifs, jouissant d'une entière tranquillité, employèrent leur repos à commenter leurs livres sacrés. Ils ouvrirent pour cet effet des écoles, ayant à leur tête Antigone de Socho. Ce savant conserva jusqu'à sa mort l'estime de sa nation, quoique Sadoc et un autre de ses disciples nommé Baithus eussent abandonné sa doctrine pour reprendre leurs propres sentiments; sentiments qui avaient beaucoup de rapport avec ceux qu'on attribue aux sectateurs d'Épicure. Il eut deux successeurs; Joseph, fils de Joazer, qui prit le titre de Nassi ou de prince; et Joseph, fils de Jean, qui prit celui d'Ab-Beth-Din, ou de président du Sanhédrin. Ces deux docteurs saisaient conjointement leurs leçons publiques à Jérusalem. Les chronologistes juis placent la mort d'Antigone vers la fin de la vingtième année du règne de Ptolémée.

Les Juifs farent favorisés par d'autres s parques, et particulièrement par Antiochui, surnommé Théos. Ce prince soutint une le gue guerre contre Ptolémée Philadelphe. qui sut terminée par un traité, en verta de quel Antiochus devait épouser Bérénice, Me de Ptolémée, et répudier Laodice en première femme. Mais, ayant violé cet engag ment, il devint si odieux à tous ses suje que Ptolémée Evergète, qui avait succédé à son père en Egypte, lui enleva sans peine la Syrie et la Cilicie. D'autres villes d'Asie hi ouvrirent leurs portes. Après ces conquêtes, Evergète passa par la Judée. Sa reconst sance envers le Dieu d'Israël qui lei avait accordé tant de victoires, se signala per les nombreux sacrifices qu'il offrit dans le tenple de Jérusalem. On croit que le motif sicret de cet hommage religieux naissait de ce qu'on lui avait montré les révélations de Daniel, qui prophétisa les conquêtes de ca prince. Vers ce temps, Onias II, fils indigne de Simon-le-Juste, devint souverain pontife. Dans sa minorité, son oncle Eléazar. frère de Simon, avait été revêtu de cette dignité et l'avait possédée près de trente ans. On croit que la version des Septante fut faile sous son pontificat. Quand Eléazar mourut, Onias, quoiqu'âgé de plus de trente aus, ful obligé de céder l'emploi de grand sacrificateur à son grand-oncle Manassé, fils de Jaddus, oncle de Simon-le-Juste. Mais comme Manassé, déjà fort vieux, mourut peu après, Onias sut couvert de la mitre pontificale, dans la trente-deuxième année de son age, et dans la trente-sixième du règne de Ptolémée Philadelphe. Le caractère vil d'Onias fut un malheur pour les Juiss: heureusement un de ses parents trouva le moyen d'en empêcher les suites.

La Judée avait été taxée-jusqu'alors à un tribut annuel de vingt talents d'argent. Les prédécessens d'Onias avaient constamment payé cette somme aux rois d'Égypte: mais Onias, dont l'avarice infâme augmentait avec l'âge, s'était approprié cet argent destiné au trésor du roi. Josèphe n'indique point la temps que dura cette espèce de rebellion. Il faut que les arrérages soient montés bien haut, puisque Ptolémée Evergète envoya

, un des officiers de sa cour, pour tribut : celui-ci menaca de chasser uifs du pays si on ne le salisfaisait elle menace répandit la consterna-Jérusalem. L'avare pontife fut le n'en fut point alarmé. Sa sœur bis de son epoux Tobie, qui, dans ie, se distinguait par son amour ustice et sa piété. Il était alors à on de campagne; sa mère le fit i malbeur où l'avarice d'Onias allait a nation. Joseph (c'est le nom du nme) reviut en hâte à Jérusalem. nit de faire à son indigne oncle les les plus sondés. Il lui conseilla de à la cour de Ptolemée pour calmer stiment: mais Onias, rejetant cette position, déclara qu'il aimerait liquer le pontificat que d'entreprenlong voyage. Joseph lui offrit de per : l'oncle y consentit, et le peuuva l'ambassade par des cris de

commença par inviter Athénion à t lui. Il le traita avec magnificence e séjour qu'il sit à Jérusalem. A L il le combla de présents. Cette généreuse réussit : Athénion prore à son maître le rapport le plus pour les Juifs. Joseph s'engagea à de près. Athéniou, de retour en Alma la conduite du pontife, et sit ren de si grands éloges, que Ptocat une extrême envie de le conseph, après avoir emprunté vingt mes, prit le chemin d'Alexandrie, son habileté, il obtint les fer-16-Syrie, de Phénicie, de Judée et t. Il revint triomphant à Jérusame garde de deux mille hommes, re respecter dans l'execution de sa es Askéloniens éprouvèrent les on autorité. Après lui avoir reu'il demandait au nom du roi, ils l'imprudence de l'insulter. Il oron pendit vingt de leurs chefs, et eurs biens, dont la vente valut au alents. Les habitants de Scythosvérent le même traitement, et les nes lui ouvrirent leurs portes. Les

taxes qu'il en reçut furent envoyées en Égypte avec des présents pour les amis qu'il avait dans cette cour. La ponctualité avec laquelle il faisait ses paiements lui mérita l'affection du roi, et le fit continuer dans son emploi vingt-deux ans, c'est-à-dire sous les règnes d'Evergète, de Philopator et d'Epiphane, à qui Antiochus-le-Grand enleva les provinces dont Joseph avait la ferme. Epiphane ayant recouvré ces mêmes provinces par son mariage avec la fille d'Antiochus, Joseph en conserva les fermes encore plusieurs années, et, à ce que l'historien juif assure, jusqu'à sa mort.

Joseph avait eu sept fils d'une de ses semmes, et un huitième, nommé Hyrcan, de la fille de son frère Solim, qui la lui avait fait épouser à la place d'une belle danseuse égyptienne. Joseph. durant son séjour en Égypte. avail vu celle semme à un spectacle et en était devenu amoureux. Honteux de sa faiblesse, il n'osa la confier qu'à son frère, qui promit de la lui faire avoir pour maîtresse : mais le soir il fit mettre sa propre fille dans son lit. Le lendemain, Solim plaida si bien sa cause, que Joseph, convaincu que sans la supercherie de son frère il se serait déshonoré par son commerce avec une actrice, épousa la fille de Solim. Il en eut Hyrcan. qui s'illustra par son mérite.

Ptolémée Philopator avait succédé en Égypte à son père Evergète, qu'on le soupçonna d'avoir empoisonné pour monter sur le trône quelques années plus tôt. Vers le même temps, Simon II succéda à son père Onias en qualité de grand-prêtre à Jérusalem. Ce pontife, bien différent de son père, se distingua par son courage, sa prudence, sa pièté et son horreur pour l'avarice de son père, qui avait exposé sa patrie à de si grands dangers.

Les Samaritains avaient continué, sous le pontificat d'Onias, de donner des marques de leur haine, en faisant des incursions dans la Judée, selon Joséphe, et en emmenant avec eux un grand nombre de captifs.

Philopator faillit perdre la Palestine par la trahison de Théodore, gouverueur de Phévicie, qui avait projeté de mettre cette province avec celles de Judée et Celé-Syrie cutte

les mains d'Antiochus. Le complot ayant été découvert, Antiochus envahit la Galilée. prit plusieurs villes des deux côtés du Jourdain, et entre autres Philotérie, située sur le bord septentrional de la mer de Tibérias, Bethshan ou Scythopolis au midi, et Ittabyrium sur le mont Tabor. Il se rendit mattre ensuite de tout le pays qui avait appartenu aux deux tribus et demie au-delà du Jourdain: mais l'hiver avant interrompu ses conquêtes, il laissa cinq mille hommes sous les ordres d'Hippologue et de Kéréas, deux autres rebelles, pour contenir le pays jusqu'au printemps. Ptolémée marcha contre lui, le défit, et le chassa des provinces dont il venait de s'emparer. Après cette victoire, toutes les villes lui envoyèrent des ambassadeurs avec de riches présents.

Les Juiss, toujours attachés aux Égyptiens. vinrent les premiers féliciter ce monarque. Ils furent accueillis, et le prince leur témoigna le désir de se rendre à Jérusalem pour y offrir des sacrifices à leur Dieu : il y vint, et fit de superbes présents au temple. Mais la joie que leur inspiralt sa piété généreuse se changea bientôt en douleur. La beauté du temple et la magnificence du culte firent une telle impression sur le monarque égyptien. qu'il voulut voir l'intérieur de cet édifice sacré. Simon II lui représenta la sainteté du lieu, dont l'entrée était désendue, non-seulement aux étrangers, mais même aux Juiss qui ne participaient point au sacerdoce. Il osa même lui prédire la colère du ciel s'il avait la témérité de profaner le temple : pendant que les prêtres se jetaient au devant de Ini pour arrêter ses pas, le peuple jetait des cris afin de le détourner de son audacieux projet. Ces obstacles enflammèrent les désirs du roi. Il avait traversé le parvis, et allait entrer dans le lieu saint, quand Dieu le frappa de terreur; il fut porté hors du temple par ses serviteurs. A peine revenu de son saisissement, il éclata en menaces, non-seulement contre ceux quilavaicnt osé s'opposer à sa volonté, mais contre toute la nation. Ce prince partit peu après de Jérusalem, et les Juiss me tardèrent pas à redouter les effets de son resecutiment.

Mais co peuple fut garanti miraculeusement

du danger qui le menaeait : ajoutous que eux que la crainte avait fait apostasier furent pe de leur crime. Ptolémée, convaince que Dien était le protecteur des Juiss, et que des her infidèles à leur religion devaient l'être à leur prince, livra ces apostats, qui furent mis à mort au nombre de trois cents. Les Juin. après cette heureuse délivrance, érightus une colonne pour en perpétuer le souvenir, et instituèrent, dans la même intention, une fête qui sut observée durant plusieurs siècles. Josèphe ne parle point d'un événement auxi remarquable dans ses antiquités : quant à sen livre contre Appion, outre que ce m'est que dans la version latine de Rufin qu'il en est fait mention, cette célèbre délivrance n'y est désignée que comme étant arrivée sous le règne de Ptolémée Physcon; d'où il résulte que l'ouvrage où se trouve ce point d'histoire semble avoir té inconnu à l'histerien juis.

Ptolémée Philopator (1) mourat pea après, et laissa sa couronne à son fils Epiphane. Son extrême jeunesse encourages Antiochus-le-Grand et Philippe de Macédoine à se réunir pour le dépouiller de ses États.

Le premier devait envahir les provinces de la Palestine, et le dernier se rendre maître de l'Egypte. Les Juiss démentirent en cette occasion leur fidélité ordinaire; ils se déclarèrent pour Antiochus, qui fit d'abord des progrès rapides: mais Scophas, général des Egyptiens, l'obligea ensuite de retourner sur ses pas, et réduisit de nouveau les Juis sous l'obéissance de son maître. Cet avantage dura peu; le monarque syrien eut bientôt recouvré ce qu'il venait de perdre. Les Juiss lui rendirent des services si signalés dans cette seconde expédition, qu'il crut ne devoir rien épargner pour se les attacher entièrement. Dans le temps qu'il ne restait plus à Scophas que la citadelle de Jérusalem, où il avait mis une forte garnison, les Juiss recurent dans leur capitale les Syriens avec leurs éléphants, et les aidèrent à s'emparer de la citadelle. qui résista peu aux forces réunies des deux mations.

(1)Roi d'Egypte.

Antiochus, pour s'attacher de plus en plus lo perple juif, promit de rendre à Jérusalem con ancienne splendeur, avec tous ses privi-Mass, et de rappeler dans leur patrie tous come qui on avaient été chassés; que par respect pour leur temple, il leur donnait vingt mille pièces d'argent pour acheter des victimes, du vin, de l'huile et de l'encens: materze cents mesures de froment, et trois ant seixante-quinze mesures de sel : que le temple serait réparé à ses dépens; que les Juifs auraient le libre exercice de leur religion, et qu'il ne serait permis à aucun étranger d'entrer dans l'enceinte du temple (1), mi même à aucun Juif, à moins qu'il ne fût marifié selon l'ordonnance de la loi; enfin, m'en ne perterait dans la ville la chair d'aucon animal immonde, ni même les peaux de cas animaux, sous peine aux contrevenants Time amende de trois mille dragmes, applicable au profit des sacrificateurs. Il exempta amei de tribut, durant l'espace de trois ans, tens les Juiss qui, dans un temps marqué, mendraient s'établir à Jérusalem. Ces différentes faveurs gagnéreut, non-seulement les Just, mais leurs voisins à Antiochus, qui, satifait de ses conquêles, alla passer l'hiver dans la capitale de ses Etats.

Environ trois ans après mourut le grandpettre Samon II. Onias III, homme d'un mérate distingué, lui succéda. La huitième mane de son pontificat, les Juiss perdirent bur protecteur Antiochus, qui sut tué par he habitants d'Elymaide. Ils trouvèrent un ami non moins généreux dans Séleucus, son Ma Las Juifs étaient alors si estimés, que planieurs souverains recherchèrent leur amibi, et firmt au temple de magnifiques prémate. La Judée jouissait d'une paix profonde, lorsqu'une mésiatelligence entre le grandprêtre Onias et un Benjamite, nommé Simen, plongen les Juiss dans un abime de calemités. Onias était pontife depuis seize me, et Simon venait d'être fait gouverneur de temple. Ces deux hommes concurrent l'un centre l'autre la haine la plus violente.

(f) Cotto excelute, que les Juifs appellent Chel, expends les circumen d'avec ceux qui ne l'étaient pas; d'étan défende à con derniers d'y entrer.

Simon, pour se venger du pontife, alla trouver Apollonius, alors gouverneur de la Célé-Syrie et de la Palestine, les deux seules provinces que les Romains n'avaient point enlevées à Sélcucus, et lui confia qu'il y avait dans le temple d'immenses trésors qu'il pourrait enlever au profit du roi (1), et se hâta d'envoyer Héliodore, avec ordre de lui rapporter ces tresors. Héliodore, pour deguiser le sujet de sa commission, feignit de parcourir les villes de Célé-Syrie et de Phénicie, et de ne venir à Jérusalem que par occasion. Mais, des qu'il fut entré dans la capitale, il communiqua à Onias les ordres du roi, et demanda en quoi consistaient les richesses du temple. Le grand-prêtre l'assura que ces richesses n'étaient point aussi considérables qu'il l'imaginait, que d'ailleurs elles étaient en partie consacrées à l'entretien des veuves et des orphelins, et que l'autre partie appartenait à Hyrcan, fils de Joseph;

(1) Il paraît par cette histoire, tirée du second livre des Macchabées, et confirmée par Josepho. que Seleucus avait posseile la Palestine, la Celé-Syrie et la Phénicie quelque temps avant, sa mort. Son pere avait enleve ces provinces an roi d'Égypte ; mais on ignore comment elles revine rent à ce prince, apres qu'elles eurent eté rendues à Ptolemee, en épousant Cleopâtre. Polybe parafit insinuer que ces restitutions n'eurent jamais lieu à à l'egard de Ptolemes. Le même auteur introduis Autiochus I piphane, niant que son grand-pere est jamais promis de les rendre à Ptolemee, roi d'Egypte ; d'où quelques sevants ont conclu que Ptolemes n'en fut jamais possesseur. Ce sentiment est incompatible avec l'envoi d'Hyrcan, pour feliciter Prolemee sur la naissance du fils que Cléopatre venait de lui donner. Dira t-on que Josephe fit faire ce compliment a Proismee , non en qualité de son ror, meis comme à un ancien bienfaiteur? Nou. car l'historien juit ajoute que les principaux habitants de Cé e Syrie firent la demarche ; ce qui prouve qu'il etait le maltre des provinces dont il s'agit. Nous devons done supposer, ou que ces compliments furent faits a Ptolemee par les Juife et par les Lele-Sytiens, comme an gendre d'Antiochus, à qui ces prosinces devaient bieniol resinir, en sertu de ion marage, ou, en cas qu'elles lus aient eté réellement rendues, que Seleucus profita de la minorité de son lils Philopator pour l'en depondier : car Simon s'adresse à Apolionius , Seleurus envoie Heliodore, et Chicas ne se plaint pas a Profemee, man à Seleucus; ce qui dem utre que le dernier pouedait les provinces dont nous parlous quelque temps avant se n.ort

que n'ayant ces trésors qu'en dépôt, il ne consentirait jamais, qu'au mépris de sa dignité et du lieu sacré où elles se trouvaient, on les enlevat à leurs propriétaires. Héliodore, peu touché de ces raisons, marcha vers le temple. En vain le grand-prêtre et les autres ministres s'efforcèrent d'arrêter sa marche. Mais, au moment où les Syriens allaient forcer l'entrée du temple, Dieu les frappa d'une telle terreur, qu'ils tombèrent à terre presque morts. Héliodore vit alors un cheval, sur lequel était monté un homme terrible, habillé magnifiquement, qui, sondant avec impétuosité sur Héliodore, le foula aux pieds de son cheval. Ce sacrilége fut emporté par les siens hors du temple, respirant à peine : il resta plusieurs jours dans cet état. Mais Onias, considérant que le roi pourrait soupçonner les Juiss d'avoir commis quelque attentat contre son envoyé. offrit des sacrifices pour sa guérison. Héliodore, ayant recouvré la santé, partit pour aller informer le roi de ce qui lui était arrivé. Séleucus, doutant de la vérité de sa relation, ou voulant à tout prix s'emparer des richesses du temple, lui demanda s'il connaissait quelqu'un qui fût propre à s'acquitter de cette commission? Si Votre Majesté, répondit Héliodore, a quelque ennemi dont elle veuille se désaire, elle n'a qu'à l'envoyer au temple, d'où il ne reviendra que dans un état qui prouvera que cette maison sainte est protégée par une puissance irrésistible.

Quand Simon vit son projet avorté, il accusa le grand-prêtre d'avoir lui-même fait venir Héliodore à Jérusalem, et cette calomnie souleva contre son ennemi un parti redoutable. Onias, craignant les suites de ces divisions, et voyant la faveur dont Apollonius honorait son rival, se rendit à Antioche, pour se plaindre directement au roi. Il sul très-bien reçu du prince, qui exila Simon. Séleuchus, mort peu après, eut pour succosseur Antiochus Epiphane, dont le caractère odieux fit repentir ses sujets de la joie qu'ils avoient témoignée à son avénement au rône. Les Juiss éprouvèrent les effets de sa fureur, et furent d'autant plus à plaindre, que leurs malheurs furent plus leur

propre ouvrage que celui ide la infantial du nouveau monarque.

A peine Antiochus Epiphane fut-il I sur le trône, que Jason, frère d'Onies (I) profitant du besoin que te roi avait d'a son trésor était épuisé par les sommes i digieuses que ses prédécesseurs avai obligés de payer aux Romains), chtist t charge de souverain sacrificateur pour tois cent cinquante talents, avec un ordre por son frère de venir demeurer à Antie Cette précaution était essentielle nour affi pût jouir tranquillement de sa nouvelle & gnité; la seule présence du pontife de aurait soulevé le peuple contre lui. la s'engagea à donner encore cent cisque talents, à condition qu'il lui fût permit à conférer le droit de bourgeoisie à autant d'inbitants de Jérusalem qu'il jugerait à preses. et de faire bâtir dans cette ville un lies d'encice pour la jeunesse, et une académie à la manière des Grecs. Après que toutes es grâces lui curent été accordées, il se rendit à Jérusalem, où Onias conservait tonjours in parti puissant. Les fils de ce Joseph dont nous avons parlé furent du nembre de ceux qui se déclarèrent pour Jason, dont plusieurs autres Juiss épousèrent ami les intérêts par esprit de légèreté, ou par prévention pour les coutumes grecques (2). Le droit de bourgeoisie emportant à Jéresalem de grands privilèges, la reconnaissance des Juiss augmenta les partisans de Jason.

Une apostasie générale s'introduisit bientôt à Jérusalem. Les Juis négligèrent la circoncision, et les prêtres désertèrent le calle divin pour assister à des spectacles profanes. Comme Jason voulait à tout prix se concilier la faveur d'Antiochus, il envoya l'année suivante plusieurs de ses partisans, à qui il avait donné le droit de bourgeoisie, à Antioche, pour assister aux jeux olympiques, durant la célébration desquels ils devaient employer une somme considérable en sacri-

<sup>(4)</sup> Il s'appelait Jésus; mais comme il allait à Antioche pour captiver la bienveillance d'un prince paien, il jugea à propos de choisir un nom pèse agréable à des oreilles grecques,

<sup>(2) 1.</sup> Mecchab., I, 12, etc.

Hercule Tyrien. Mais ces hommes, principe de conscience ou de crainte. at mieux faire présent aux Tyriens de same pour réparer leur flotte. Antioipprenant que le roi d'Égypte se préi envahir la Palestine, la Phénicie et Syrie, parcourul ces provinces, et, route, passa par Jerusalem, ou Jason l avec une magnificence proportionnée m'il mettait à la faveur de ce mo-Mais cette faveur dura peu, et lui sot enlevée par son frère Ménélas (1). nit envoyé à Antioche payer le tribut Ménéles, au lieu de pégocier au son frère, s'insinua dans les bounes de roi par les plus basses flatteries. it à obtenir la charge de pontife, en trois cents talents de plus que Jason. s, de retour à Jérusalem, eut tout de prissant parti, à la tête duquel se troues fils de Tobie; mais Jason, soutenu grand nombre d'amis qui détestaient die de Ménélas, obligea ce traftre à # A Antioche avec so partisans; et cux s'assurer de la protectiou du roi, tirent d'embrasser sa religion. Cette e fatta tellement le monarque, qu'il oya en Judée avec des forces suffiour obliger Jason à fuir dans le pays monites. Alors Ménélas victorieux n de la charge de souverain sacrifiet tint la parole qu'il avait donnée schas, de renoncer à la loi de

unt qu'il employait les moyens les ses pour se conserver la faveur d'An-, il megligea le paiement de l'argent

véritable nom de cet apostat était Onias; igna en celui de Ménelas, à l'exemple de , et par le même motif. L'auteur du livre habées le fait file de Tobre et frire de Sian a'd avait éte de cette familie, il n'aurait re pontife nons soulever contre lui tous les et le goût pour les usages de la Grece n'ait éreint le sele pour la maison d'Aeron, i fonc le témoignage de Josephe, qui afaireure a ce dernier ce qu'il avait prêté à remere a ce dernier ce qu'il avait prêté à fritable ugne.

colab, at my at Joseph, ali mer,

promis au roi, quoique Sostrate, gouverneur de la citadelle de Jérusalem, et receveur des droits d'Antiochus dans la Palestine. l'en pressat continuellement. Le prince, pensaut qu'ils étaient d'accord entre eux, les fit comparaitre devant lui à Antioche. A leur arrivée dans cette ville, ils trouvereut que le roi en était parti pour aller apaiser une sédition en Cilicie, et avait laissé les rênes du gouvernement à Andronic, un des principaux seigneurs de sa cour. Ménélas, qui avait épuise ses coffres, ne pouvant point satisfaire le roi, envoya des instructions secrèles à son frère Lysimaque, qui était resté à Jérusalem, avec ordre de lui faire tenir tous les vases d'or dont il pourrait dépouiller le temple. Ces vases surent vendus à Tyr et dans les villes voisines, et l'argent qui en provint servit à payer ce qui était dû au roi. Cependant ces mesures sacriléges pe surent pas assez secretes pour qu'Onias, résidant à Antioche depuis sa déposition, n'en fut pas instruit. Ménélas, à force d'argent, obtint d'Andronic qu'il ferait périr Onias. Celui-ci. apprenant le sort qu'on lui destinait, se réfugia à Daphné, asile situé aux environs d'Antioche. Audronic alla l'y trouver, et l'engagea par ses promesses à sortir de de son refuge : puis, sans respect, ni pour la sainteté du lieu, ni pour les lois de l'hospitalité. il le fit mourir.

L'assassinat d'un homme aussi respectable par son âge que par sa piété, attira à l'auteur de ce crime le châtiment qu'il meritait. Antiochus, convaincu qu'Andronic était coupable, ordonna qu'on le dépouillât de son habit de pourpre, et qu'on le fit expirer dans les tourments, au même endroit où Onias avait éte massacré. Quoique Ménélas fût encore plus coupable, il conserva cependant son crédit pendant quelque temps; mais il n'y reussit qu'en payant des sommes énormes, que Lysimaque ne put lever qu'avec des violences et des sacriléges qui enfin produisirent une revolte générale. Les Juiss. indignés, tuérent la plus grande partie des tros mille hommes qui lui servaient d'escorte, et mirent le reste en fuite : Lysimaque sut poursuivi jusqu'an temple, où il fut tué lui-même.

Peu après. Antiochus vint à Tyr, où les députés du sanhédrin se rendirent pour justifier le meurtre de Lysimaque, et représenter Ménélas comme l'auteur des troubles élevés en Judée et à Antioche. Les députés plaidèrent si bien leur cause, que Ménélas, craignant d'être condamné, employa le moyen victorieux dont il s'était déjà servi. Il s'adressa à un favori d'Antiochus, nommé Ptolémée Macron, fils de Dorymène, et lui promit une forte somme d'argent, s'il voulait lui prêter sa faveur. Macron, qui avait beaucoup d'ascendant sur l'esprit du prince, réussit non-seulement à faire absoudre le grandprêtre apostat, mais aussi à faire condamner au dernier supplice les députés au nombre de trois. Cette sentence inique sut exécutée aussitôt. Des hommes, dont les Scythes mêmes auraient respecté l'innocence, comme s'exprime l'auteur du livre des Macchabées, furent indignement mis à mort. Les Tyriens, n'osant pas montrer ouvertement leur indlgnation, marquèrent au moins leur vénération pour ces malheureux députés, en leur procurant des funérailles honorables.

Ménélas, fier de cet odieux succès, crut que désormais rien ne pourrait lui résister, et se permit tous les crimes. Les membres du sanhédrin furent si effrayés du sort tragique de leurs députés, qu'ils n'osèrent plus s'opposer à Ménélas, quoiqu'ils prévissent que la nation touchait au moment fatal de tomber dans le plus cruel esclavage. L'événement justifia leur crainte. Dieu punit l'apostasie des Juiss par la main de ce même monarque dont ils avaient lâchemeut acheté la faveur au prix de leur religion et de leurs lois. Pour les convaincre que les calamités qui les enveloppèrent étaient les effets de sa colère, il les leur annonça par d'effrayants présages. Pendant quarante jours, on vit dans l'air un grand nombre d'hommes armés tant à pied qu'à cheval, se chargeant les uns ies autres, et faisant retentir le bruit de leurs armes aux oreilles des spectateurs. Ces sinistres présages remplirent Jérusalem d'une terreur qui ne se trouva que trop bien fondée.

Un accident, léger en apparence, fut le moyen dont Dieu se servit pour accabler les Juiss. Antiochus étant occupé à la coi de l'Égypte, il se répandit un faux bru ce prince avait été tué devant Alexa Jason, retiré chez les Ammonites, ava pris cette nouvelle, crut devoir prof cette circonstance pour recouvrer la d pentificale. La haine que les Juiss a pour Ménélas devait naturellement les rer en faveur de celui qui prendrait les contre ce tyran. Jason rassembla un de mille hommes, à la tête desquels il dans Jérusalem. Comme il y avait un' nombre de partisans, il lui sut facile cer son frère à se réfugier dans la cit Alors, n'écoutant plus que sa fureur. donna les plus horribles cruautés conta qu'il soupçonnait n'être point de son Peu après, il fut contraint d'abandor ville et le pays, en apprenant qu'Ant venait contre lui avec une armée for ble (1). Les Juis, qui avaient eu l'i dence de saire éclater leur joie, en : nant la fausse nouvelle de la mort d' chus, ne doutant point que ce monar leur sit éprouver les effets de son ressent se défendirent avec une extrême vale Antiochus enfin se rendit mattre de la Ses malheureux habitants furent tra rigoureusement, que dans trois jours eut jusqu'à quarante mille de tués. rante mille autres vendus comme esclat peuples voisins (3).

- (1) S'étant d'abord retiré à la cour du Ammonites, il fut obligé d'en sortir, parce q regardait comme un traître. Après avoir et là, il se rendit enfin en Égypte. Ne s'y trou encore en sûreté, il crut trouver un asike Lacédéraoniens, en vertu de la prétendue entre ce peuple et les Juifs; mais il est p qu'il se trompa, puisque notre auteur dit mortson corps fut privé des honneurs'de la sé
- (2) Diodore de Sicile s'accorde avec le livre des Macchabées en cette occasion, ai vec Josèphe, qui dit en termes exprès, no ment qu'Antiochus assiégea Jérusalem, mai peint comme très-irrité de la peine que ce donnait. Cependant, dans un autre em même historien rapporte que le monarque entra dans fa villegsans violence, ceux de lui en ayant ouvert les portes. La première est la plus vraisemblable. Cette contradicti n'être qu'un oubli causé par le temps quis'e entre la composition des deux ouvrages.

(3) Macchab. ibid., vers. 11 et 14.

Cette vengeaure terrible n'éteignit point u colere. Il se fit conduire par Ménélas, rentré en faveur, jusque dans les lieux les plus sacrés du sanctuaire (1). Il fit emporter l'autel des parfums, la table des pains de proposition , le chandelier du sanctuaire (le tout d'er), et plusieurs vases du même métal, sans compter dix-huit cents talents qu'il enleva an tresor. Apres avoir assouri sa vengeonce et son avarice, il revint à Antioche, sum vain que s'il avait rendu la terre navigable, et fait de la mer un chemin pour marcher 2 . Pour mettre le comble aux calamités des Juifs, Antiochus nomma pour gouverneur de la Judée un Phrygien, apselé Philippe, homme d'un caractère barbare, et Andronic, qui lui ressemblait, pour gouverneur de Samarie. Ménélas, le plus vil des trois, conserva sa dignité.

Las Justs de la Pa'estine n'éprouvèrent pas seuls cette violente persécution. Antiochus, seulu d'abolir leur religion, ou de les exterbuer, fit publier l'année suivante un decret air tequel il était ordonné à tous les peuples seums à sa domination d'abandonner leurs éseux, sous les peines les plus sévères, et de a'adorer que ceux du roi. Il envoya des commissaires dans toutes les provinces pour faire raceuter son ordre; et comme il savait que les Justs seraient les seuls qui refuseraient de mi obeir, il commanda qu'on les traitât avec la dernière rigueur. Plusieurs, par intérêt ou par crainte, abjurerent leur religion, et

: Piodore de Sicile dit gn'Antiochus, étant caure dons le lieu où les prêtres seuls étaie ut admis, y tempo la statue d'un horame avec une grande borbe, temant un lerre a la main, et auss sur un âne . es que , supposant que cette statue représentant Nome, il farma le emein d'abroger les lois des Juifs, a server out autre palient. Pour commencer rente entreprise , il secrifia au foinfateur de ce perspie une grande truie sur l'autei de Dieu, et a & repandre le sang sur la statue et sur l'autel. Il beca enagete le pontife et d'autres Juifs à manger es anunel immonde, et fit éterndre la lampe qui milest jour et muit dans le temple. Josephe a treshas refuté caute fable, avouent cenendant que le prace syrien, apres evoir dépouillé le temple de mates son richesses, pr.fana cette maison sainte en bannt ammoler des pourceaux sur l'autel. Cette premotance , m vilv est vrair , a cié omise par l'aubor des deus intres des Marchabies.

(f) A.d., ven 21.

pevinrent les perséculeurs les plus acharnés de ceux qui refusèrent d'imiter leur exemple. Quant aux Samaritains, un danger moins pressant suffisait pour les faire apostasier. Afin de convaincre Antiochus qu'ils n'ambitionnaient pas la palme du martyre, ils lui envoyèrent des ambassadeurs chargés de lui déclarer que, si jusqu'alors ils avaient adopté plusieurs superstitions judaiques, à l'exemple de leurs ancêtres, ils étaient disposés à ne plus reconnaître d'autres dieux que ceux du roi. Les députés ajouterent, que les Samaritains avaient sur le mont Garizzim un temule consacré à un dieu sans nom (1), et demandaient la permission de le dédier au Jupiter grec, selon Josèphe, et, selon l'auteur du livre des Macchabées, à Jupiter I hospitalier. c'est-à-dire protecteur des étrangers. Leur dessein était d'insinner par là qu'ils n'étaient point originaires du pays qu'ils habitaient. lle finirent en suppliant, comme ils étaient de race sidonienne, et disposés en tout a obeir aux ordres du roi, de n'être pas compris dans la sentence portée contre les Juiss. Autiochus leur accorda toutes ces grâces, et envoya ordre à Nicanor d'épargner Samarie. ainsi que ses habitants, et de veiller à ce que leur temple fût dédié à Jupiter.

Pendant que les Samaritains jouissaient du fruit de leur lâcheté, Athénéas, un des ministres d'Antiochus, attira sur les Juifs les traitements les plus barbares, par haine de leur attachement à leur religion. Il dedus le temple à Jupiter Olympien, et fit élever la statue de ce dieu sur l'autel des holocaustes (2). An-devant de cet

<sup>11.</sup> Les Joint après lem cereur de la captiente de Rabyione, casement de prononcer le nom de Jehovali, en substituant à la place ceius d'Adonar dans tous les cudroits de leurs isres morres où se trouve le premier de ces noms. Autil, comme le temple appetant simplement le Temple ou la maison de Dieu, et tres-souvent par excellence le Lemple ou la Maison, les Samaratains en prirent occasion de dire que leur temple était conservés un dieu ams nom : ce qui était encore vrai a un autre égard, les Justs imperatitieus prétendant que le nom de Dieu est surfaile.

<sup>(2)</sup> Cette alole fut piaces dans le temple le 1. du m m qui repond en partic a notre mon de noveme l'in extern partie a celui de decembre, man on me lui affiri dei saccità en que, das jours agres, c'uni-e-

autel il en fit dresser un plus petit, sur lequel on immolait des victimes à cette sausse divinité: ceux qui resusaient de lui rendre hommage étaient aussitôt massacrés ou condamnés à périr dans les supplices. On éleva alors des autels et des statues dans toutes les villes de la Judée; tout le pays devint le thétire des idolàtries les plus monstrueuses et des persécutions les plus sanglantes. Ceux qui refusèrent de célébrer la fête de Bacchus, en parcourant les rues la tête couronnée de lierre, furent mis à mort : le même châtiment était réservé à ceux qui observaient le sabbat, la loi de la circoncision, ou quelque autre rite mosaïque. Cette rigueur s'étendit jusqu'aux femmes qui circoncisaient les enfants dont elles accouchaient. Ces malheureuses mères furent menées avec leurs nouveaux-nés attachés au col par plusieurs rues de Jérusalem, et précipitées du haut des murs de cette ville; on fit périr jusqu'aux simples témoins de la circoncision (1).

Ces cruautés forcèrent plusieurs Juifs à se retirer dans des rochers, o ils ne vivaient que de racines sauvages. Quelques-uns d'entre eux hasardèrent de célébrer le sabbat dans

dire le 25, jour de la naissance du roi. Depuis, chaque vingt-cinquieme jour du mois fut célébré par de pareilles cérémonies, jusqu'à ce que Judas Macchabée affranchit sa nation du jong des Syriens. Cette profanation du temple avait été prédite long-temps auparavant, par le prophète Daniel, sous le nom de l'abomination de la désolation. Ce prophète avait représenté aussi, et la persécution, et celui qui devait en être l'auteur. « Il s'en retournera , » est-il dit au verset 29, « au temps marqué, et il reviendra •vers le midi (l'Égypte); mais ce dernier voyage »ne ressemblera point au premier, car les vaisseaux »de Céthim (les Romains) viendront contre lui. » Ainsi vercé de douteur et de dépit, il répandra son sindignation contre l'alliance du sanctuaire; il s'enstendra avec les apostats de l'alliance ; on souillers »le sascimire, on en ôtera le sacrifice continuel, set on y mettra l'abomination qui causera la déso-»lation, et il fera pécher par flatterie ceux qui vio-» leront l'alliance; mais le peuple de ceux qui con-» naîtront Dieu fera de grands exploits, et les plus · prudents d'entre le peuple en instruiront plusieurs, et il y en aura qui périront par l'épée, par la flam-» me, et en captivité... Ce roi fera selon sa volonté, et proférera des choses étranges contre le Dieu sfort, et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation » ait pris fin , etc. »

(1) Macchab, et Joseph, whi mar

le fond d'une caverne: Philippe, gouverneur du pays, en étant instruit, marcha contre eux avec un corps de troupes, et, après leur avoir vainement offert une amnistie générale, à condition de renoncer à leur religion, il attendit le jour du sabbat sans commettre aucune hostilité. Ce jour venu, il entra dans la caverne, et sit passer au sit de l'épée hommes, semmes et ensants (1).

Ses officiers détruisirent tous les livres sacrés des Juiss, soit qu'ils les eussent trouvés dans le temple ou ailleurs. Tout Juis convaincu d'avoir chez lui un de ces livres, était mis à mort (2).

Ouelque grand que fût le nombre de cenx qui se laissèrent séduire par des promesses. ou intimider par des menaces, il y en eut cependant plusieurs dans Jérusalem et aux environs dont rien ne put ébranler la constance. Antiochus, instruit de la résistance qu'ils opposaient à ses volontés, vint à Jérusalem pour faire respecter ses ordres ou pour punir les rebelles. La première victime qu'il immola sut le vénérable Eléazar, vicillard de quatre-vingt-dix ans, dont le généreux exemple avait empêché plusieurs Juifs d'apostasier. Ses bourreaux voulurent l'engager à manger de la chair de pourceau; mais Eléazar n'ayant jamais voulu y consentir, ses persécuteurs, touchés d'une espèce de pitié. le supplièrent de permettre qu'on lui apportât du moins des viandes dont il lui était permis de manger, asin qu'on pût seindre qu'il avait obéi au roi. Le vertueux vieillard répondit que la mort la plus cruelle était préférable à cette làche dissimulation, qui pourrait être imitée. On le conduisit au supplice, qu'il subit avec sermeté. Avant que d'expirer il jeta un grand soupir et dit : « Sei-» gneur! tu sais qu'ayant pu éviter la mort, » je souffre dans mon corps d'affreuses dou-» leurs; mais que mon âme éprouve une joie » sensible en les soustrant pour ta loi (3)! » Sa mort suivie de celle de sept frères, dont le martyre est rapporté dans le même livre (4). Ils éprouvèrent les tourments les

<sup>(1) 2.</sup> Macch., VI, 10, etc.

<sup>(2) 1.</sup> Macchab., I, 56, etc.

<sup>(3) 2.</sup> Macchab., VI, 18, etc.

<sup>(4&#</sup>x27; 15d., VII.

plus horribles avec une constance invincible, tambis que leur mère les encouragenit en hébreu, en leur parlant des récompenses gloriouses qui les attendaient dans une autre vie. Cotte héroine fut immolée la dernière, et mourut avec l'intrépidité qu'elle avait inmirée à one sopt file (1).

Vars ce temps, Matathias, prêtre de la famille de Joseib, fit éclater son zèle pour la religion. Il s'était retiré à Modin, sa patrie, pour n'être pas témoin des schoes horribles as Apollonius et les Juifs apostats donnaient à Jérusalem. Pendant son séjour à Modin, Apolle, un des officiers d'Antiochus, y vint pour obliger les habitants à se conformer aux les da rei : il assembla le peuple, Matathing at one cing file. Dans l'empérance que l'exemple de cet homme respectable ferait impression sur la multitude, il s'efforça de le siduire : on lai prodigue, ninci qu'à ses fils, les gromesses les plus ébleuissantes; mais ce intrans, serviteur de Diou répondit d'une vois asses élevée pour pouvoir être entendue de l'assemblée, que quand toute la nation et mbme l'univers entier obétraient à la volonté

(1) Josepho , dans un ouvrage Intitulé de l'Empire della Baiera, supporte agrai l'histoire de ors martyrs. Ce trere est plus commu ensistement sous le mom du ire des Merchabtes. Comme ni lui ai l'auteur du <del>densiture levre des Macchebees</del> ne designe pas le lieu en ar penne cutte scupe soughante, Refer l'a places à e, perce que, du temps de saint Jérôme, on repai dans entre ville le tombose de ces martyrs, à Phonone-danguels only at all hitti une delive. Josepho paralli an our considéré Jérusaleus comme le théêtre de terrappiles ; opinion plu- trainmhisble que eslic n, la capitale de la Judée devant être la live ch Im Juife temoignalent le plus d'attachement à sur refigion. Josephu repporte les noms de cus sept hanne et cetui de leur mère , qu'il mousme Saloanor esels he Juile l'appellent Hennah. Il sjoute gride so prikipita allo-estene dens un grand feu . dunt pour son supplier, afin d'empécher que les mans professo des bourresus ne la touchament. na latina del qu'elle fut concluie à terre , et group bearrooms, après loi evoir compé les ma-Am, le jotérent dans un chaudron bouillant, Cut anni le continent de Rule. La version arabique el Jestphe Bon Gorion assurent qu'après avoir es temeis de martyre de ses edfents, qu'elle repuit étendur à terre, elle se jeta au milieu d'eux, « qu'ayunt demandé à Dieu de la retirer à lui, elle rates sur lo champ. Un ancien poete la fait métarir de pase : enterrent grande matres , dil B.

du roi, ses fils et lui resteraient fidèles à Dine jusqu'à leur dernier soupir. A peine ent-il achevé ces mots, qu'un Juif s'avança pour sacrifier aux idoles. Saisi de douleur, et se rappelant ce qu'exigenit de lui la loi de Moise dans cette circonstance (1), Matathins se jeta sur ce parjure, et le tue. Ses fils, animés du même sèle, poignardèrent l'officier du roi, renversèrent l'idole et l'autel, et purcoururent toute la ville, en eriant à haute voix que tous coux qui respectaient la loi eussent à les suivre. Cette exhortation peupla les déserts de la Judée d'une foule d'habitants qui s'y rendirent de toutes parts (2),

Dès que Matathias et les sions furent on lieu de sûreté, its délibérèrent sur les moyens de se défendre contre leurs ennemis. Le souvenir des massacres auxquels leurs frères avaient été exposés chaque jour de sabbat, leur fit sentir la nécessité de recourir à d'autres mesures. Après avoir consulté les prêtres les plus savants, its résolurent de prendre désormais les armes pour leur défense, le jour même du sabbat (3); cette résolution, secrètement communiquée su peuple, eut bientêt force de loi dans toute la Judée.

Parmi ceux qui renforcèrent la petite armée de Matathias, se trouvèrent les Audidéens ou plutôt les Hassidéens, seete valeureuse qui s'était formée parmi les Juifs après leur retour de la captivité. Nous avons déjà parlé d'eux; mous placerons dans une note ce qui nous reste à en dire (4). Comme les

- (1) Dent., Mill , 6, atc.
- (2) Joseph. et 1 Marchab., als supr.
- (3) Han, 344.

<sup>(4)</sup> Ils différaient de la secta des tealihini, qui se contentaient d'observer tout ce qui était forit dans la loi de Moles, aons s'inquelter des traditions et des commentaires des amores, que les âmidéems trapoctaient. Scaliger croît qu'ils formaient moins une secte qu'une societé d'une estrieux régulerité dans tout ce que concernait le agriem qu temple. Lour sole sjoulait des contributifies veloutaires en dessiciel que cheque bomme devait payer. Ils socrificient chaque jour, excepté celui de la grande expisaion, un aguess , entre ceux de semifics joues salier; cet aguess s'appelant fafrance pute les péchés des Assidens. Ils pretiquement des expisaires plus recurses que cultes des mateu àmés; dem plus repouvenses que cultes des mateus àmés; dem leurs serments ordanaures, de jurament pur le temple. Ce fut pas acte pour cette maneux sante qu'ils ionn.

Assidéens se distinguaient par leur attachement particulier aux lois de Moise; leur exemple leva les scrupules sur cette apparente violation du sabbat.

Matathias, assez puissant pour entrer en campagne, allaqua dans ses courses, nonsculement les ennemis, mais même ses frères apostats. Ceux de ces derniers qui tombaient entre ses mains étaient mis à mort sans miséricorde. Un plus grand nombre abandonmait la patrie nour se soustraire à son ressentiment. Dès qu'il ent répandu une terreur générale parmi ses enpemis, il alla de ville en ville, renversa les entels idolâtres, ouvrit les synagognes judalques, jusqu'alors fermées ou employées à des usages profanes, fit faire d'exactes copies de tous les livres saints que les ennemis n'avaient pu détruire, rétablit le service divin (1), et ordonna que tous les males, nés depuis la persécution, sussent circoncis (2). Dieu bénit visiblement ces pieux efforts. La réformation s'établit, nonseulement sur une grande partie de la Judée pendant l'espace d'un an, mais elle aurait mème pénétré dans Jérusalem, où les Syriens avaient une nombreuse garnison, si la mort de ce grand homme n'eût pas arrêté les progrès de sa sainte entreprise. Elle fut continuée par ses dignes fils, et en particulier par Judas Macchabée.

Matathias, sentant approcher son der-

nèrent tant de preuves de valeur dans l'armée de Matathiai. Il est dit expressément dans le livre des Macchabées qu'ils étaient de vaillants hommes en Israél, et entièrement dévoués au maintien de la loi. Nous examinerons dans la suite si la secte des Eméniens tire son origine de celle des Amidéens.

(4) Rous avons remarqué que la défense du roi se comprenait que les cinq livres de Moise, enlevés par ordre de ce prince, et brâlés on profanés de manière à n'en pouvoir plus faire aucun usage. Cotte défense d'Antiochus ne s'étendait point jusqu'aux autres livres sacrés, dont la lecture fut substituée à celle du Pantateuque par les Juifs restés fidèles à leur religient de sorte que lorsque le culte fut aétabli, le lei lue et expliquée comme auparavant, les Juifs joignirent à la lecture et à l'explication de la loi celles des autres livres sacrés ; ce qui donna lieu à deux sortes de loçons : l'une de la loi, et l'autre des prophètes, etc., dont l'intelligence exigea de mouveaux targums ou paraphrases.

(2) 1. Macchab., II, 48, etc.

nier moment, tint à ses fils le discours suivant : « Jusqu'ici l'oppression a dominé sur » nous à cause de mos péchés; que cela ne » vous empêche point de sacrifier vos jours » pour la défense de la religion de ves pè-» res. Rappelez-vous l'obéissance d'Abra-» ham, la fidélité de Joseph, le zèle de Phi-» nées, le courage de Caleb, la constance » de David, la piété d'Élie, l'intrépidité de » Daniel et de ses compagnons : que les dé-» livrances miraculeuses de ces saints hom-» mes vous fassent compter sur la protection » du Tout-Puissant. Ne sovez point intimi-» des par les menaces de ces hommes faibles » et méchants, qui, après avoir para triem-» pher, deviendrout dans peu la pâture des » vers. Simon, l'atné de vos frères, s'est » toujours distingué par sa sageme: qu'il » vous serve de père et de conseiller. La va-» leur de Judas vous est connue, qu'il soit » votre général. Puisse le ciel accorder à » vos cutreprises les succès les plus glo-» rieux! » Après ce discours, il expira, et fut enterré dans le sépulcre de ses pères, à Modin. Sa perte fut honorée des regrets de tout Israël (1); il eut pour successeur, au commandement de l'armée, son vaillant fils Judas, qui rendit à la religion et à l'État leur ancienne splendeur.

Suite de l'histoire de la Terre Sainte depuis Judas Macchabée jusqu'à la conquête de la Judée par les Romains.

Judas, surnommé Macchabée, d'après lequel les héros de l'époque que nous allons

(1) Ibid. vers. 49, ad finem. Il est dit dans le premier livre des Macchabées qu'il mourat dans la cest quarante-sixième année, sans ajouter si c'était de sa vie ou de l'ère des Séleucides. La plupart des sevants ont adopté cette dernière opinion, la cest quarante sixième année de l'ère des Séleucides, répondant exactement à l'année julienne cent soizente-six avant J.-G., qui est précisément la même que celle de la mort de Matathias. Quelques avants juifs et chrétiens ont inféré de la permission qu'il accorda de prendre les armes le jour du sabbat, qu'il doit avoir été grand-prêtre des Juifs: mais il est évident qu'il ne prononça point sur cette question de sa propre autorité. D'ailleurs, l'auteur du livre des Macchabées et Josephe gardent le plus pro-

parcourie furant appelés Macchabées, se mit en compagne des que la perte qu'il vemit de faire le lui permit. Se petite armée était composée de six mille hommes : le atle et la valeur suppléèrent su nombre. Les succès les plus brillants furent obteune, et ces succès répandirent la terseur parmi les Syriens, les Samaritains et les Juifs apostats. Ceux que la persécution avait foreis à se cacher vincent se joindre aux drupeaux de Judas. Apollonius, gouverneur de Judée et de Semerie, voulant arrêtar de ai rapides progrès, leva une nombrance armée, composée principalement de Someritains et de Juifs renégats, et marche à lorenceatre de Macchabée, Ce dernier, confinat dans la justice de sa cause, attaqua le Syrian avec une poignée de combattants, et remporta une victoire signalée. Apollonius fut tod our le champ de bataille avec un grand numbre des siens, et le reste prit la fuite. Entre autres dépouilles, Judes s'empera de 'dade d'Apollonius, et s'an servit toujours has les exerces estil fit aux exacusis de sa estion (1).

Antiochus, en apprenent cette défaite, just d'exterminer tous les Juifs; mais les brance de ce prince élaient tellement épuiets per ses folics lorgeses, qu'il fut conint de différer en vengeence. Les Juiss as gladraux. Co général, nommé Séron, And gouvernour de la Célé-Syrie (2). Il avait wage la dessia d'attaquer Judes, dens l'espérance de se couvrir de gloire, ca le reinquest avant que le roi lui cét envoyé des forces plus considérables. Il rencontra John près de Béthoron, à la tête des siens. Cas derniers , remarquent la supériorité du cambre des emacmis, et sa scutant encore **Sablis per une lougue marche et** par lo jdae qu'ils vennient d'observer, parurent inster le combat (3); mais Judes dissipa er crainte en lour faisent observer au'ils combattaient pour la cause de Dieu, dont le gloire se manifesterait d'une manière d'autant plus éclatante, que la différence entre les deux armées était plus grande. Cette harangue ralluma leur courage. Séron fut tué dans le combat avec huit couts de ses soldats; la plus grande partie de coux qui s'enfuirent se sonvèrent chez les Philistina

Ces avantages réitérés firent juger à Philippe, gouverneur de la Judée, qu'il était temps d'informer Antiochus du risque que celle province conrait d'être perdue, sans un prompt secours. Autiochus avait alers remis les rênes du gouvernement entre les mains de Lysias, étant escupé au-delà de l'Euphrate. Lysias, qui avait ordre d'exterminer les Juifs, cavoya à Ptolémée Macron, gouvernour de la Célé-Syrie et de la Phénicie, Nicasor et Gorgias, deux officiers expérimentés, et quarante mille fautassius. avec ordre d'exécuter rigourensement les ordres du rei contre les Juifs. Cette armée vint camper dons les plaines d'Emmalia neta de Jérusalem, environ à vingt milles de Lydda, où cile reçut un renfort de sept mille chevaux. Nicanor, voulant lever deux mille talents que son maître devait aux Romains. fit publier dans toutes les villes et dans les ports de mer qu'il vendrait dans peu quetrevingt-dix prisonniers juifs pour un tolent. ce qui attira une foule de marchands. Notre auteur en fait mouter le nombre à plus de mille, soms compter leurs serviteurs, ani s'étaient pourvus de chaînes pour y attacher leurs esclaves (1).

Judos, informé du danger qui menaçait la nation, ressembla son armée, forte soulement de six mille hommes. Il leur dit qu'ils devaient serappeler, non soulement les trion-

faire jedner ses troupes avant de les conduire à l'ennemi; du moins, dans cette occasion, la manche, le jedne et l'attaque se suivient de si pels, que les Juife perdirent courage à la vue des fosces superireares de Séron. Béthoron était, suivant soist Jérôme et l'auche, à douse cente pas de Jéranelom, mais à cent stades, selon Josephe, Sa alimetion étant au nord de Jéranelem, entre cette cupitale et Sacham.

<sup>(1) 1.</sup> Marcheb., III, §1; - 2. Marcheb., \III, \$4; - Joseph., L XII c. 11.

had chence car estie prétendre dignité. Il paraît catne que Méndies vivoit encore, et jouinnit de son cata à le cour d'Antieches.

<sup>(8) 1.</sup> Moschab., 111, 10, etc. Joseph, abi apr.

F) 2. Marchab., MJ, 13.

<sup>18)</sup> Il somble que la méthode de Judas était de

les mains d'Antiochus. Le complot avant été découvert, Antiochus envahit la Galilée. prit plusieurs villes des deux côtés du Jourdain, et entre autres Philotérie, située sur le bord septentrional de la mer de Tibérias, Bethshan ou Scythopolis au midi, et Ittabyrium sur le mont Tabor. Il se rendit mattre ensuite de tout le pays qui avait appartenu aux deux tribus et demie au-delà du Jourdain; mais l'hiver ayant interrompu ses conquêtes, il laissa cinq mille hommes sous les ordres d'Hippoloque et de Kéréas, deux autres rebelles, pour contenir le pays jusqu'au printemps. Ptolémée marcha contre lui, le défit, et le chassa des provinces dont il venait de s'emparer. Après cette victoire, toutes les villes lui envoyèrent des ambassadeurs avec de riches présents.

Les Juiss, toujours attachés aux Égyptiens. vinrent les premiers féliciter ce monarque. Ils furent accueillis, et le prince leur témoigna le désir de se rendre à Jérusalem pour y offrir des sacrifices à leur Dieu : il y vipt, et fit de superbes présents au temple. Mais la joie que leur inspiralt sa piété généreuse se changea bientôt en douleur. La beauté du temple et la magnificence du culte firent une telle impression sur le monarque égyptien, qu'il voulut voir l'intérieur de cet édifice sacré. Simon II lui représenta la sainteté du lieu, dont l'entrée était désendue, non-seulement aux étrangers, mais même aux Juiss qui ne participaient point au sacerdoce. Il osa même lui prédire la colère du ciel s'il avait la témérité de profaner le temple : pendant que les prêtres se jetaient au devant de lui pour arrêter ses pas, le peuple jetait des cris afin de le détourner de son audacieux projet. Ces obstacles enflammèrent les désirs du roi. Il avait traversé le parvis, et allait entrer dans le lieu saint, quand Dieu le frappa de terreur; il fut porté hors du temple par ses serviteurs. A peine revenu de son saisissement, il éclata en menaces, non-seulement contre ceux quilavaient osé s'opposer à sa velonté, mais contre toute la nation. Ce prince partit peu après de Jérusalem, et les Juiss ne tardèrent pas à redouter les effets de son resecutiment.

Mais co people fut garanti miraculeusement

du danger qui le menaçait : ajoutons que ceux que la crainte avait fait apostasier furent punis de leur crime. Ptolémée, convaincu que Dien était le protecteur des Juiss, et que des hommes infidèles à leur religion devaient l'être à leur prince, livra ces apostats, qui furent mis à mort au nombre de trois cents. Les Juiss, après cette heureuse délivrance, érigèrent une colonne pour en perpétuer le souvenir. et instituèrent, dans la même intention, une fête qui sut observée durant plusieurs siècles. Josèphe ne parle point d'un événement aussi remarquable dans ses antiquités : quant à son livre contre Appion, outre que ce n'est que dans la version latine de Rufin qu'il en est fait mention, cette célèbre délivrance n'y est désignée que comme étant arrivée sous le règne de Ptolémée Physcon; d'où il résulte que l'ouvrage où se trouve ce point d'histoire semble avoir été inconnu à l'historien juif.

Ptolémée Philopator (1) mourut pen après, et laissa sa couronne à son fils Epiphane. Son extrême jeunesse encouragea Antiochus-le-Grand et Philippe de Macédoine à se réunir pour le dépouiller de ses États.

Le premier devait envahir les provinces de la Palestine, et le dernier se rendre maître de l'Égypte. Les Juiss démentirent en cette occasion leur fidélité ordinaire; ils se déclarèrent pour Antiochus, qui fit d'abord des progrès rapides: mais Scophas, général des Egyptiens, l'obligea ensuite de retourner sur ses pas, et réduisit de nouveau les Juiss sous l'obéissance de son maître. Cet avantage dura peu; le monarque syrien eut bientôt recouvré ce qu'il venait de perdre. Les Juiss lui rendirent des services si signalés dans cette seconde expédition, qu'il crut ne devoir rien épargner pour se les attacher entièrement. Dans le temps qu'il ne restait plus à Scophas que la citadelle de Jérusalem, où il avait mis une forte garnison, les Juiss reçurent dans leur capitale les Syriens avec leurs éléphants, et les aidèrent à s'emparer de la citadelle, qui résista peu aux forces réunies des deux mations.

(1) Roi d'Egypte.

Antiochus, pour s'attacher de plus en plus le perple juif, premit de rendre à Jérusalem an ancienne splendeur, avec tous ses privi-Mices, et de rappeler dans leur patrie tous ceux qui en avaient été chassés; que par respect pour leur temple, il leur donnait vingt mille pièces d'argent pour acheter des victimes, du vin, de l'huile et de l'encens; materze cents mesures de froment, et trois cent soixante-quinze mesures de sel; que le temple serait réparé à ses dépens; que les Juife auraient le libre exercice de leur religion, et qu'il ne serait permis à aucun étranger d'entrer dans l'enceinte du temple (1). ni même à ancun Juif, à moins qu'il ne fût parifié selon l'ordonnance de la loi; enfin. ge'on ne porterait dans la ville la chair d'aucun animal immonde, ni même les peaux de cas animaux, sous peine aux contrevenants d'une amende de trois mille dragmes, applicable an profit des sacrificateurs. Il exempta anni de tribut, durant l'espace de trois ans, tous les Juis qui, dans un temps marqué, vicadraient s'établir à Jérusalem. Ces diffépentes faveurs gagnèrent, non-seulement les Justs, mais leurs voisins à Antiochus, qui, safinfait de ses conquêtes, alla passer l'hiver dans la capitale de ses États.

Environ trois ans après mourut le grandprêtre Simon II. Onias III., homme d'un mérite distingué, lui succéda. La huitième sunée de son pontificat, les Juiss perdirent har protecteur Antiochus, qui fut tué par les habitants d'Elymaide. Ils trouvèrent un ami non moins généreux dans Séleucus, son Me. Les Juiss étaient alors si estimés, que phuisurs sonverains recherchèrent leur amitie, et firent au temple de magnifiques prémats. La Judée jouissait d'une paix profonde, leram'une mésintelligence entre le grandprêtre Onias et un Benjamite, nommé Simon, plonges les Juiss dans un abime de calamités. Onias était pontife depuis seize ans, el Simon vennit d'être fait gouverneur de temple. Ces doux hommes conçurent l'un centre l'autre la haine la plus violente.

(f) Gatto excelete, que les Juifs oppellent Chel, appendi les electronis d'over cons qui ne l'étaient pas; d'était défends à on derniers d'y entrer.

Simon, pour se venger du pentife, alla trouver Apollonius, alors gouverneur de la Célé-Syrie et de la Palestine, les deux seules provinces que les Romains n'avaient point enlevées à Séleucus, et lui confia qu'il y avait dans le temple d'immenses trésors qu'il pourrait enlever au profit du roi (1), et se hâta d'envoyer Héliodore, avec ordre de lui rapporter ces trésors. Héliodore, pour déguiser le sujet de sa commission, seignit de parcourir les villes de Célé-Syrie et de Phénicie, et de ne venir à Jérusalem que par occasion. Mais, des qu'il sut entré dans la capitale, il communiqua à Unias les ordres du roi, et demanda en quoi consistaient les richesses du temple. Le grand-prêtre l'assura que ces richesses n'étaient point aussi considérables qu'il l'imaginait, que d'ailleurs elles étaient en partie consacrées à l'entretien des veuves et des orphelins, et que l'autre partie appertenait à Hyrcan, fils de Joseph;

(1) Il paraît par cette histoire , tirée du second livre des Macchabées, et confirmée par Joséphe que Séleucus avait ponédé la Palestine, la Célé-Syrie et la Phénicie quelque temps avant, sa mort. Son pere avait enlevé ces provinces an roi d'Egypte ; mais on ignore comment elles revinrent à ce prince, apres qu'elles eurent été rendues à Ptolemes, en épousant Cleopatre. Polybe paraît insinuer que ces restitutions n'eurent jamais lieu à à l'égard de Ptolemée. Le même autour introduit Antiochus Epiphane, niant que son grand-père côt jamais promis de les rendre à Ptolemée, roi d'Egypto; d'où quelques sevants ont conclu que Ptelemée n'en fut jamais possesseur. Ce sentiment est incompatible avec l'envoi d'Hyrcan, pour faliciter Ptolemée sur la naissance du fils que Cléopâtre venait de lui donner. Diret on que Josephe fit faire ce compliment à Ptolemee, non en qualité de son ros, mais comme à un ancien bienfaiteur? Non, car l'historien juil ajoute que les principeus habitants de Célé-Syrie firent la demarche ; ce qui prouve qu'il était le maître des provinces dont il s'agit. Nous devons donc supposer, ou que ces compliments farent faits à Ptolemée par les Juiss et par les Cald-Syriens, comme au gendre d'Antiochus, à qui ces previnces devacent bientôl revenir, en vertu de sen mariage, ou, en cas qu'elles lui aient été réellement rendues, que Selvucus profita de la minorité de son fils Philopator pour l'en dépoudler ; car Simon s'edresse à Apollonius , Scheucus envoie Béliodore, et Unias ne se plaint pas à Ptolémee, mais à Sélenem; ce qui démontre que ce dernier ponédeit les previnces dont nous perlous quelque temps event en a\_ort

que n'ayant ces trésors qu'en dépôt, il ne consentirait jamais, qu'au mépris de sa diguité et du lieu sacré où elles se trouvaient, on les enlevat à leurs propriétaires. Héliodore, peu touché de ces raisons, marcha vers le temple. En vain le grand-prêtre et les autres ministres s'efforcèrent d'arrêter sa marche. Mais, au moment où les Syriens aliaient sorcer l'entrée du temple, Dieu les frappa d'une telle terreur, qu'ils tombèrent à terre presque morts. Héliodore vit alors un cheval, sur lequel était monté un homme terrible, habillé magnifiquement, qui, fondant avec impétuosité sur Héliodore, le foula aux pieds de son cheval. Ce sacrilége fut emporté par les siens hors du temple, respirant à peine : il resta plusieurs fours dans cet état. Mais Onias, considérant que le roi pourrait soupçonner les Juiss d'avoir commis quelque attentat contre son euvoyé, offrit des sacrifices pour sa guérison. Héliodore, ayant recouvré la santé, partit pour aller informer le roi de ce qui lui était arrivé. Séleucus, doutant de la vérité de sa relation, ou voulant à tout prix s'emparer des richesses du temple, lui demanda s'il connaissait quelqu'un qui sût propre à s'acquitter de cette commission? Si Votre Majesté, répondit Héliodore, a quelque ennemi dont elle veuille se défaire, elle n'a qu'à l'envoyer au temple, d'où il ne reviendra que dans un état qui prouvera que cette maison sainte est protégée par une puissance irrésistible.

Quand Simon vit son projet avorté, il accusa le grand-prêtre d'avoir lui-même fait venir Héliodore à Jérusalem, et cette calomnie souleva contre son ennemi un parti redoutable. Onias, craignant les suites de ces divisions, et voyant la faveur dont Apollonius honorait son rival, se rendit à Antioche, pour se plaindre directement au roi. Il fut très-bien reçu du prince, qui exila Simon. Séleuchus, mort peu après, eut pour successeur Antiochus Epiphane, dont le caractère odieux fit repentir ses sujets de la joie qu'ils avoient témoignée à son avénement au rône. Les Juiss éprouvèrent les effets de sa fureur, et furent d'autant plus à plaindre, que leurs maiheurs surent plus leur

propre ouvrage que celui de la méd du nouveau monarque.

A peine Antiochus Epiphane fut-il sur le trône, que Jason, frère d'Oni profitant du besoin que se roi avait d son trésor était épuisé par les somm digieuses que ses prédécesseurs avai obligés de payer aux Romains), ol charge de souverain sacrificateur pos cent cinquante talents, avec un ord son frère de venir demeurer à Ar Gette précaution était essentielle po pût jouir tranquillement de sa nouv gnité; la seule présence du pontife aurait soulevé le peuple contre lui s'engagea à donner encore cent cit talents, à condition qu'il lui sût pe conférer le droit de bourgeoisie à anta bitants de Jérusalem qu'il jugerait à et de saire bâtir dans cette ville un lier cice pour la jeunesse, et une acadé manière des Grecs. Après que tor grâces lui eurent été accordées, il se Jérusalem, où Onias conservait toni parti puissant. Les fils de ce Jose mous avons parlé furent du non ceux qui se déclarèrent pour Jason plusieurs autres Juis épousèren les intérêts par esprit de légèreté. prévention pour les coutumes grecq Le droit de bourgeoisie emportant à lem de grands priviléges, la reconn des Juiss augmenta les partisans de J

Une apostasie générale s'introdui tôt à Jérusalem. Les Juis négligèren concision, et les prêtres désertèrent divin pour assister à des spectacles p Comme Jason voulait à tout prix s lier la faveur d'Antiochus, il envoya suivante plusieurs de ses partisans, avait donné le droit de bourgeoisie tioche, pour assister aux jeux olym durant la célébration desquels ils employer une somme considérable of

<sup>(1)</sup> Il s'appelait Jésus; mais comme ! Antioche pour captiver la bienveillance d' paien, il jugea à propos de choisir un ! agréable à des oreilles grecques,

<sup>(2) 14</sup> Macchab., I, 12, etc.

Soes à Hercule Tyrica. Mais ces hommes. par un principe de conscience ou de crainte. aimerent mieux faire présent aux Tyriens de cette somme pour réparer leur flotte. Antiochas, apprenant que le roi d'Égypte se préporait à envahir la Palestine, la Phénicie et . La Célé-Syrie, parcourut ces provinces, et, dons sa route, passa par Jerusalem, ou Jason le reçut avec une magnificence proportionnée au prix qu'il mettait à la faveur de ce monarque. Mais cette saveur dura peu, et lui fut bientôt enlevée par son frère Ménélas (1). qu'il avait envoyé à Antioche payer le tribut annuel. Ménélas, au lieu de négocier au nom de son frère, s'insinua dans les bounes graces du roi par les plus basses flatteries. Il réusit à obteuir la charge de pontife, en poyant trois cents talents de plus que Jason. Ménélas, de retour à Jérusalem, eut tout de mute an puissant parti, à la tête duquel se trouverent les fils de Tobie; mais Jason, soutenu per un grand nombre d'amis qui détestaient la perfidie de Ménélas, obligea ce trattre à se retirer à Antioche avec ses partisans; et pour micux s'assurer de la protection du roi, ils promirent d'embrasser sa religion. Cette promesse flatta tellement le monarque, qu'il les renvoya en Juilée avec des forces suffisantes pour obliger Jason à fuir dans le pays des Ammonites. Alors Ménélas victorieux s'empara de la charge de souverain sacrificateur, et tint la parole qu'il avait donnée à Antiochus, de renoncer à la loi de Noise 2.

Pendant qu'il employait les moyens les plus id hes pour se conserver la faveur d'Antechus, il negligea le paiement de l'argent

promis au roi, quoique Sostrate, gouverneur de la citadelle de Jérusalem, et receveur des droits d'Antiochus dans la Palestine. l'en pressat continuellement. Le prince, pensant qu'ils etaient d'accord entre eux, les fit comparaitre devant lui à Antioche. A leur arrivée dans cette ville, ils trouvérent que le roi en était parti pour aller apaiser une sédition en Cilicie, et avait laissé les rênes du gouvernement à Andronic, un des principaux seigneurs de sa cour. Ménélas, qui avait epuise ses coffres, ne pouvant point satisfaire le roi, envoya des instructions secrèles à son frère Lysimaque, qui était resté à Jérusalem, avec ordre de lui saire tenir tous les vases d'or dont il pourrait dépouiller le temple. Ces vases surent vendus à Tyr et dans les villes voisines, et l'argent qui en provint servit à payer ce qui était dû au roi. Cependant ces mesures sacriléges ne furent pas assez secrètes pour qu'Onias, résidant à Antioche depuis sa déposition, n'en fut pas instruit. Ménélas, à force d'argent, oblint d'Andronic qu'il ferait périr Onias, Celui-ci. apprenant le sort qu'on lui destinait, se réfugia à Daphné, asile situé aux environs d'Antioche. Audronic alla l'y trouver, et l'engagea par ses promesses à surtir de de son refuge : puis, sans respect, ni pour la saintelé du lieu, ni pour les lois de l'hospitalité, il le fit mourir.

L'assassinat d'un homme aussi respectable par son âge que par sa pieté, attira à l'auteur de ce crime le châtiment qu'il meritait. Antiochus, convaincu qu'Andronic était coupable, ordonna qu'on le dépouillat de son habit de pourpre, et qu'on le fit expirer dans les tourments, au même endroit où Onias avait éte massacré. Quoique Ménélas fût encore plus coupable, il conserva cependant son crédit pendant quelque temps; mais il n'y réussit qu'en payant des sommes énormes, que Lysimaque ne put lever qu'avec des violences et des sacrilèges qui enfin produisirent une revolte générale. Les Juiss. indignés, tuèrent la plus grande partie des trois mille hommes qui lui servaient d'escorte, et mirent le reste en fuite : Lysimaque fut poursuivi jusqu'an temple, ch il fut <u>k</u> tuć lui-**mim**e.

<sup>(1)</sup> Le véritable nom de cet apostat était Onias; il le chongra en celui de Méneias, à l'earmple de mu frere, et par le même motif. L'auteur du livre des Macchaldes le fait file de Tobie et frere de Simon; mas a s'il avait éte de cette famille, il n'autait pu deveurs pontife anns soulever contre lui tous les laté, dont le goût pour les usages de la Grece n'a-rait point e eint le sele pour le manon d'Aaron. Perferuns lone le temoignage de Josephe, qui affina qui, evait frere d'Onian et de Jason, et qu'il et la que researe a ce dernier ce qu'il avait prété à l'auter; eu ce cai, la charge de grand-prêtre resta fans la véretable (igne.

<sup>2,</sup> Marchab, at mpr., at Joseph, ali mpr.

Peu après, Antiochus vint à Tyr, où les députés du sanhédrin se rendirent pour justifier le meurtre de Lysimaque, et représenter Ménélas comme l'auteur des troubles élevés en Judée et à Antioche. Les députés plaidèrent si bien leur cause, que Ménélas, craignant d'être condamné, employa le moyen victorieux dont il s'était déjà servi. Il s'adressa à un favori d'Antiochus, nommé Ptolémée Macron, fils de Dorymène, et lui promit une forte somme d'argent, s'il voulait lui prêter sa faveur. Macron, qui avait beaucoup d'ascendant sur l'esprit du prince, réussit non-seulement à faire absoudre le grandprêtre apostat, mais aussi à faire condamner au dernier supplice les députés au nombre de trois. Cette sentence inique fut exécutée aussitôt. Des hommes, dont les Scythes mêmes auraient respecté l'innocence, comme s'exprime l'auteur du livre des Macchabées. furent indignement mis à mort. Les Tyriens, n'osant pas montrer ouvertement leur indignation, marquèrent au moins leur vénération pour ces malheureux députés, en leur procurant des funérailles honorables.

Ménélas, fier de cet odieux succès, crut que désormais rien ne pourrait lui résister, et se permit tous les crimes. Les membres du sanhédrin surent si estrayés du sort tragique de leurs députés, qu'ils n'osèrent plus s'opposer à Ménélas, quoiqu'ils prévissent que la nation touchait au moment fatal de tomber dans le plus cruel esclavage. L'événement justifia leur crainte. Dieu punit l'apostasie des Juiss par la main de ce même monarque dont ils avaient lâchemeut acheté la faveur au prix de leur religion et de leurs lois. Pour les convaincre que les calamités qui les enveloppèrent étaient les effets de sa colère, il les leur annonça par d'effrayants présages. Pendant quarante jours, on vit dans l'air un grand nombre d'hommes armés tant à pied qu'à cheval, se chargeant les uns jes autres, et faisant retentir le bruit de leurs armes aux oreilles des spectateurs. Ces sinistres présages remplirent Jérusalem d'une terreur qui ne se trouva que trop bien fondée.

Un accident, léger en apparence, sut le moyen dont Dieu se servit pour accabler les

Juiss. Antiochus étant occupé à la conquête de l'Egypte, il se répandit un faux bruit que ce prince avait été tué devant Alexandrie. Jason, retiré chez les Ammonites, ayant appris cette nouvelle, crut devoir profiter de cette circonstance pour recouvrer la dignité pentificale. La haine que les Juiss avaient pour Ménélas devait naturellement les déclarer en faveur de celui qui prendrait les armes contre ce tyran. Jason rassembla un corns de mille hommes, à la tête desquels il rentra dans Jérusalem. Comme il v avait un grand nombre de partisans, il lui fut facile de forcer son frère à se réfugier dans la citadelle. Alors, n'écoutant plus que sa fureur, il ordonna les plus horribles cruautés contre ceux qu'il soupçonnait n'être point de son parti. Peu après, il sut contraint d'abandonner la ville et le pays, en apprenant qu'Antiochus venait contre lui avec une armée formidable (1). Les Juiss, qui avaient en l'imprudence de saire éclater leur joie, en apprenaut la fausse nouvelle de la mort d'Antiechus, ne doutant point que ce monarque ne leur sit éprouver les effets de son ressentiment. se défendirent avec une extrême valour (2). Antiochus enfin se rendit mattre de la ville. Ses malheureux habitants furent traités si rigoureusement, que dans trois jours il y en eut jusqu'à quarante mille de tués, et quarante mille autres vendus comme esclaves aux peuples voisins (3).

- (4) S'étant d'abord retiré à la cour du roi de Ammonites, il fut obligé d'en sortir, parce qu'on l'y regardait comme un traître. Après avoir erré çà et là, il se rendit enfin en Égypte. Ne s'y trouvant pas encore en sûreté, il crut trouver un asile ches les Lacédémoniens, en vertu de la prétendue parenté entre ce peuple et les Juis; mais il est probable qu'il se trompa, puisque notre auteur dit qu'à se mortson corps fut privé des honneurs'de la sépulture.
- (2) Diodore de Sicile s'accorde avec le second livre des Macchabées en cette occasion, ainsi qu'avec Josèphe, qui dit en termes exprès, non-seulement qu'Antiochus assiégea Jérusalem, mais qui lempeint comme très-irrité de la peine que ce siége lum donnait. Cependant, dans un autre endroit, lemmème historien rapporte que le monarque syriementra dans la villossens violence, ceux de son partal lui en ayant ouvert les portes. La première opinione est la plus vraisemblable. Cette contradiction peut in être qu'un oubli causé par le temps qui s'est écoulé entre la composition des deux ouvrages.
  - (3) Macchab. ibid., vers. 11 et 14.

Cette vengesnee terrible n'éleignit point u colère. Il se fit conduire par Ménélas, rentré en faveur, jusque dans les lieux les plus sacrés du sanctuaire (1). Il fit emporter l'autel des parfums, la table des pains de proposition, le chandelier du sanctuaire (le tout d'or), et plusieurs vases du même métal, sans compter dix-huit cents talents qu'il enleva au trésor. Après avoir assouvi sa vengeonce et son avarice, il revint à Antioche, anni vain que s'il avait rendu la terre navigable, et fait de la mer un chemin pour marcher (2). Pour mettre le comble aux calamités des Juifs. Antiochus nomma pour gouverneur de la Judée un Phrygien, appelé Philippe, homme d'un caractère barbore, et Andronic, qui lui ressemblait, pour genverneur de Samarie. Ménélas, le plus vil des trois, conserva sa dignité.

Les Juifs de la Palestine n'éprouvèrent pas seuls cette violente persécution. Antiochus, sécolu d'abolir leur religion, ou de les exterpiner, fit publier l'année suivante un décret ar lequel il était ordonné à tous les peuples rumis à sa domination d'abandonner leurs étaux, sous les peines les plus sévères, et de n'adorer que ceux du roi. Il envoya des commissaires dans toutes les provinces pour faire exécuter son ordre; et comme il savait que les Juifs seraient les seuls qui refuseraient de m obéir, il commanda qu'on les traitât avec la dernière rigneur. Plusieurs, par intérêt ou par crainte, abjétérent leur religion, et

(1) Diedere de Sicile dit qu'Antiochus, étant entré dens le lieu où les prêtres souls étaient admis, y treuve la statue d'un bomme avec une grande borbe, tenant un levre à la majo, et amis sur un âne . et que , supposemt que cette statue représentait Mohe, il forme le moin d'abroger les lois des Juife, a edictors out sutres nations. Pour commencer rette e-locute antreprise , il secrifia su fomiatour de es peuple une grande truie sur l'autei de Dieu, et an fit repandre le sanguer la statue et sur l'autel. Il bega emenite le pontife et d'autres Juifs à manger est angual immende, et fit étaindre la lumpe qui Brilleis your et mut dons le temple. Josephe a trashun sefeté cette fable, aveuent cependant que le prace syrien, apres avoir déposiblé le temple de m es richesse, profans celle maison sainte en hannt immeler des pourceous sur l'autel. Cette natones , si ella est vraie , a été omiss par l'aubur des dous livres des Macchabies.

6) Sed., ven. 21.

pevinrent les persécuteurs les plus acharnés de ceux qui refusèrent d'imiter leur exemple. Quant aux Samaritains, un danger moha pressant suffisait pour les faire apostasier. Afin de convaincre Antiochus qu'ils n'ambitionnaient pas la palme du martyre, ils lui envoyèrent des ambassadeurs chargés de lui déclarer que, si jusqu'alors ils avaient adopté plusienes superstitions judaiques, à l'exemple de leurs ancêtres, ils étaient disposés à me plus reconnaître d'autres dieux que ceux du roi. Les députés ajouterent, que les Samaritains avaient sur le mont Garizzim un temple consacré à un dieu saus nom (1), et demandaient la permission de le dédier au Jupiter grec, selon Josèphe, et, selon l'auteur du livre des Macchabées, à Jupiter l'hospitalier. c'est-à-dire protecteur des étrangers. Leur dessein était d'insinuer par là qu'ils n'étaient point originaires du pays qu'ils habitaient. ils finirent en suppliant, comme ils étaient de race sidonienne, et disposés en tout à obeir aux ordres du roi, de n'être pas compris dans la sentence portée contre les Juiss. Autiochus leur accorda toutes ces grâces, et envoya ordre à Nicanor d'épargner Samarie. ainsi que ses habitants, et de veiller à ce que leur temple füt dédié à Jupiter.

Pendant que les Samaritains jouissaient du fruit de leur lâcheté, Athénéas, un des ministres d'Antiochus, attira sur les Juifs les traitements les plus barbares, par haine de leur attachement à leug religion. Il dédia le temple à Jupiter Olympien, et fit élever la statue de ce éleu sur l'autel des holocaustes (2). An-devant de cet

(1) Les Juis , apres leur retour de la captivite de Rabylone , crescient de prononcer le nom de Jehorab , en substituant à la place celui d'Adomai dans tous les cuderlis de leurs livren garche où se trouve le premier de ces nome. Aintie comme le temple s'appetant simplement le Temple ou la mason de Dine, et tres-souvent par excellence le Temple ou la Mason , les Samaratains en prirent occasion de dire que leur temple était consecré à un deu sans nom : ce qui était encore vrai à un autre égard , les Juis superstitieus pettendant que la nom de Dine et juefable.

(2) Cette idole fut places dans le temple le 15 du mou qui repond en partie à notre mou de novembre et en partie à celui de décembre; mais on ne lui offrit des sacrifices que dix jours agrès, c'est-bautel il en fit dresser un plus petit, sur lequel on immolait des victimes à cette fausse divinité: ceux qui refusaient de lui rendre hommage étaient aussitôt massacrés ou condamnés à périr dans les supplices. On éleva alors des autels et des statues dans toutes les villes de la Judée; tout le pays devint le théâtre des idolâtries les plus monstrueuses et des persécutions les plus sanglantes. Ceux qui resusèrent de célébrer la sête de Bacchus, en parcourant les rues la tête couronnée de lierre, furent mis à mort : le même châtiment était réservé à ceux qui observaient le sabbat, la loi de la circoncision, ou quelque autre rite mosaïque. Cette rigueur s'étendit jusqu'aux semmes qui circoncisaient les enfants dont elles accouchaient. Ces malheureuses mères furent menées avec leurs nouveaux-nés attachés au col par plusieurs rues de Jérusalem, et précipitées du haut des murs de cette ville; on fit périr jusqu'aux simples témoins de la circoncision (1).

Ces cruautés forcèrent plusieurs Juifs à se retirer dans des rochers, o ils ne vivaient que de racines sauvages. Quelques-uns d'entre eux hasardèrent de célébrer le sabbat dans

dire le 25, jour de la naissance du roi. Depuis, chaque vingt-cinquième jour du mois fut célébré par de pareilles cérémonies, jusqu'à ce que Judas Macchabée affranchit se nation du joug des Syriens. Cette profanation du temple avait été prédite long-temps auparavant, par le prophète Daniel, sous le nom de l'abomination de la désolation. Ce prophète avait représenté aussi, et la persécution, et celui qui devait en être l'auteur. « Il s'en retournera , » est-il dit au verset 29, « au temps marqué, et il reviendra »vers le midi (l'Égypte); mais ce dernier voyage » ne ressemblera point au premier, car les vaisseaux »de Céthim (les Romains) viendront contre lui. · Ainsi percé de douleur et de dépit, il répandra son sindignation contre l'alliance du sanctuaire; il s'enstendra aves les apostats de l'alliance ; on souillera »le sanctuaire, on en ôtera le sacrifice continuel, set on 7 mettra l'abomination qui causera la déso-»lation, et il fera pécher par flatterie ceux qui vio-- leront l'alliance; mais le peuple de ceux qui con-» nastront Dieu sera de grands exploits, et les plus · prudents d'entre le peuple en instruiront plusieurs, set il y en aura qui périront par l'épée, par la flam-» me, et en captivité... Ce roi fera selon sa volonté, set proférera des choses étranges contre le Dien sfort, et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation ait pris fin , etc. »

(1) Macchab, et Joseph, u'il supr.

le fond d'une caverne: Philippe, gouverneur du pays, en étant instruit, marcha contre eux avec un corps de troupes, et, après leur avoir vainement offert une amnistie générale, à condition de renoncer à leur religion, il attendit le jour du sabbat sans commettre aucune hostilité. Ce jour venu, il entra dans la caverne, et sit passer au sit de l'épée hommes, semmes et ensants (1).

Ses officiers détruisirent tous les livres sacrés des Juis, soit qu'ils les eussent tronvés dans le temple ou ailleurs. Tout Juis convaincu d'avoir chez lui un de ces livres, était mis à mort (2).

Quelque grand que sût le nombre de ceux qui se laissèrent séduire par des promesses, ou intimider par des menaces, il y en eut cependant plusieurs dans Jérusalem et aux environs dont rien ne put ébranler la constance. Antiochus, instruit de la résistance qu'ils opposaient à ses volontés, vint à Jérusalem pour faire respecter ses ordres ou nour punir les rebelles. La première victime qu'il immola sut le vénérable Eléazar, vieillard de quatre-vingt-dix ans, dont le généreux exemple avait empêché plusieurs Juiss d'apostasier. Ses bourreaux voulurent l'engager à manger de la chair de pourceau; mais Eléazar n'ayant jamais voulu y consentir, ses persécuteurs, touchés d'une espèce de pitié, le supplièrent de permettre qu'on lui apportât du moins des viandes dont il lui était permis de manger, asin qu'on pût seindre qu'il avait obéi au roi. Le vertueux vieillard répondit que la mort la plus cruelle était préférable à cette lâche dissimulation, qui pourrait être imitée. On le conduisit au supplice. qu'il subit avec sermeté. Avant que d'expirer il jeta un grand soupir et dit : « Sei-» gneur! tu sais qu'ayant pu éviter la mort. » je souffre dans mon corps d'affreuses dou-» leurs; mais que mon âme éprouve une joie » sensible en les souffrant pour la loi (3)! » Sa mort suivie de celle de sent frères. dont le martyre est rapporté dans le même livre (4). Ils éprouvèrent les tourments les

<sup>(1) 2.</sup> March., VI, 10, etc.

<sup>(2) 1.</sup> Macchab., I, 56, etc.

<sup>(3) 2.</sup> Macchab., VI, 18, etc.

<sup>(</sup>v. 15d., VII.

plus horribles avec une constance invincible, tambis que leur mère les encouragenit en hébreu, en leur parlant des récompenses gloricuses qui les attendaient dans une autre vie. Cette héroine fut immolée la dernière, et mourut avec l'intrépidité qu'elle avait inmirée à ous sept fils (1).

Vers ce temps, Matathias, prêtre de la familla de Joerib, fit éclater son zèle pour la religion. Il s'était retiré à Modin, sa patrie, peur n'être pas témoin des scènes horribles an'Analianius et les Juiss apostats donnaient à Jérusalem. Pendant son séjour à Medin, Andle . un des officiers d'Antiochus, y vint pour obliger les habitants à se conformer aux fros du roi : il assembla le peuple, Matathins et ess cina fils. Dans l'empérance que l'exemple de cet homme respectable ferait imprension sur la multitude, il s'efforce de le sódaire : on lai prodigue, ainsi qu'à ses fils, les promoses les plus éblouissantes; mais ce généroux serviteur de Dieu répondit d'une voix asses éjerée pour pouvoir être entendue de l'assemblée, que quand toute la nation et mème l'anivers entier obéiraient à la volonté

(1) Janiphe, dans un ouvrage intitulé de l'Empire de la Raism, repporte anni l'hatoire da ces martyre. Ce livre est plus connu maintenant sous le nom du ciere des Mocchabetes. Comme ni lui ni l'auteur du denziame livre des Mocchebées ne designe pas le lieu on se pana cutte scupe neuglante, Italia l'a plaçõe à Antioche, parce que, du temps de saint Jérôme, on voyait dans este ville le tombone de ces martym, à l'honnour desquals on y avait hété une église. Joséphe paralt avoir considéré Jérusalem comme le thétire de inar supplike ; apiason plu- trajemblable que selle Sm, la capitale de la Judée desant être la jim et im Juifs temoignalent le plus d'attachement à lour religion. Josephe rapporte les noms de ces sept fettes, et cutai de leur mère, qu'il nomme Selosao : esels las Juils l'appellent Hennels. Il sjoute qu'elle se précipita elle-rature deus un grand feu , lumé pour son sopplice, afia d'empécher que les les professo des bourreaux se la touchement. Le varion latine dit qu'elle fut conchée à terre, et que um baurrenas, après loi evoir coupé les maden, la jetèrent dans un chandron bouillant. Cost sond le sentiment de Bulle. La venden arabique et Joséphe Bon Gorion assurent qu'après avoir est témolo de martere de ses effents, qu'elle sogait étendus à tarre, effe se jete au milieu d'eux, et qu'eyest demandé à Dieu de la retirer à lui, elle ra <del>car le champ</del>. Un ancien poete la fait mourie de par : arberent gande metres , dit B.

du rei, ses fils et lui resteraient fidèles à Ditte jusqu'à leur dernier soupir. A peine eut-il achevé ces mots, qu'un Juif s'avança pour sacrifier aux idoles. Saini de douleur, et se rappelant ce qu'exigenit de lui la loi de Moise dans cette circonstance (1), Matathias se jeta sur ce parjure, et le tun. Ses fils, animés du même sèle, poignardèrent l'éfficier du roi, renversèrent l'idole et l'antel, et parcoururent toute la ville, en eriant à haute voix que tous coux qui respectaient la loi eussent à les suivre. Cette exhortation peupila les déserts de la Judée d'une foute d'habitants qui s'y rendirent de toutes parts (2).

Dès que Matathias et les sions furent en lieu de sûreté, ils délibérèrent sur les moyens de se défendre coutre leurs enneuris. Le souvenir des massacres auxquels leurs frères avaient été exposés chaque jour de sabbet, leur fit sentir la nécessité de recourir à d'autres mesures. Après avoir consulté les prêtres les plus savents, ils résolurent de prendre désormais les armes pour leur défense, le jour même du sabbat (3); cette résolution, secrètement communiquée su peuple, eut bientêt force de loi deus toute la Judée.

Parmi ceux qui renforcèrent la petite armée de Matathias, se trouvèrent les Ambdéens ou plutôt les Hassidéens, secte valeureuse qui s'était formée parmi les Juifs sprès leur retour de la captivité. Nous avons déjà parlé d'eux; nous placerons dans une note ce qui nous reste à en dire (4). Comme les

- (1) Deut., XIII. 6, etc.
- (2) Joseph, et 1 Marchab., air supr.
- (3) Idea, 3rd.

<sup>(4)</sup> Ils différaient de la secte des medihad, qui se contentaient d'observer tout ce qui était derit dans la loi de Molse, sans s'anquièter des traditions et des commentaires des ansesses, que les Amidéens respectaient. Sealiger croît qu'ils formaient moies une secte qu'une societé d'une extrême régularité dans tout ce qui concernait le agreire de temple. Lour sele ajoutait des contributifiés volontaires en demisicle que chaque bomme devait payer. Il so-criticient chaque jour, excepté celui de le grande expistion, un aguese , outre cons de sealific jous-seler; cet aguese a appelait l'effrende putte les pâches des Asialdens. Ils pratiquement des espérate plus rigoureuses que celles des auteus Jués; deux leurs serments credinaires, als joracents pur le temple. Ce fut par acte prouve cette masson sante qu'ils sous

Assidéens se distinguaient par leur attachement particulier aux lois de Moise; leur exemple leva les scrupules sur cette apparente violation du sabbat.

Matathias, assez puissant pour entrer en campagne, allaqua dans ses courses, nonsoulement les ennomis, mais même ses frères apostats. Ceux de ces derniers qui tombaient entre ses mains étaient mis à mort sans miséricorde. Un plus grand nombre abandonmait la patrie nour se soustraire à son ressentiment. Dès qu'il eut répandu une terreur générale parmi ses enpemis, il alla de ville en ville, renversa les autels idolâtres, ouvrit les synagogues judalques, jusqu'alors fermées on employées à des usages profanes, fit faire d'exactes copies de tous les livres saints que les ennemis n'avaient pu détruire, rétablit le service divin (1), et ordonna que tous les males, nés depuis la persécution, sussent circoncis (2). Dieu bénit visiblement ces vieux efforts. La réformation s'établit, nonseulement sur une grande partie de la Judée pendant l'espace d'un an, mais elle aurait même pénétré dans Jérusalem, où les Syriens avaient une nombreuse garnison, si la mort de ce grand homme n'eût pas arrêté les progrès de sa sainte entreprise. Elle fut continuée par ses dignes fils, et en particulier par Judas Macchahée.

Matathias, sentant approcher son der-

nèrent tant de preuves de valeur dans l'armée de Matathiak. Il est dit expressément dans le livre des Macchabées qu'ils étaient de vaillants hommes en Israél, et entièrement dévoués au maintien de la loi. Nous examinerons dans la suite si la secte des Essémiens tire son origine de celle des Assidéens.

(1) Nous avons remarqué que la défense du roi se comprensit que les cinq livres de Moise, enlevés par ordre de ce prince, et brâlés ou profanés de manière à n'en pouvoir plus faire aucun usage. Cette défense d'Antiochus ne s'éten fait point jusqu'aux autres livres sacrés, dont la lecture fut substituée à celle du Pantateuque par les Juifs restés fidéles à leur religions de sorte que lorsque le culte fut attabli, la lei lue et expliquée comme auparavant, les Juifs joignirent à la lecture et à l'explication de la loi celles des autres livres sacrés ; ce qui donna lieu à deux aortes de loçons : l'une de la loi, et l'autre des prophètes, etc., dont l'intelligence exigea de mouveaux targums ou paraphrases.

(2) 1. Macchab., II, 48, etc.

nier moment, tint à ses fils le discours suivant : « Jusqu'ici l'oppression a dominé sur » nous à cause de mos péchés; que cela ne » vous empêche point de sacrifier vos jours » pour la désense de la religion de vos pè-» res. Rappelez-vous l'obéissance d'Abra-» ham, la fidélité de Joseph, le zèle de Phi-» nées, le courage de Caleb, la constance » de David, la piété d'Élie, l'intrépidité de » Daniel et de ses compagnons : que les dé-» livrances miraculeuses de ces saints hom-» mes vous fassent compter sur la protection » du Tout-Puissant. Ne soyez point intimi-» des par les menaces de ces hommes faibles » et méchants, qui, après avoir paru triem-» pher, deviendront dans peu la pâture des » vers. Simon, l'ainé de vos frères, s'est » toujours distingué par sa sagesse; qu'il » vous serve de père et de conseiller. La va-» leur de Judas vous est connue, qu'il soit » votre général. Puisse le ciel accorder à » vos entreprises les succès les plus glo-» rieux! » Après ce discours, il expira, et fut enterré dans le sépulcre de ses pères, à Modin. Sa perte fut honorée des regrets de tout Israël (1); il eut pour successeur, au commandement de l'armée, son vaillant fils Judas, qui rendit à la religion et à l'État leur ancienne splendeur.

Suite de l'histoire de la Terre Sainte depuis Judas Macchabée jusqu'à la conquête de la Judée par les Romains.

Judas, surnommé Macchabée, d'après lequel les héros de l'époque que nous allons

(1) Ibid. vers. 49, ad finem. Il est dit dans le premier livre des Macchabées qu'il mourut dans la cent quarante-sinème année, sans ajouter si c'était de sa vie ou de l'ère des Séleucides. La plupert des savants ont adopté cette dernière opinion, la cent quarante sinème année de l'ère des Séleucides, répondant exactement à l'année julienne cant soinante-six avant J.-C., qui est précisément la même que celle de la mort de Matathias. Quelques avants juifs et chrétiens ont infèré de la permission qu'il accorda de prendre les armes le jour du sabbat, qu'il doit avoir été grand-prêtre des Juifs: mais il est évident qu'il ne prononça point sur cette question de sa propre autorité. D'ailleurs, l'anteur du livre des Macchabées et Josophe gardent le plus pro-

perceurir furent appelés Macchabées, se mit en compagne dès que la perte qu'il vemit de faire le lui permit. Sa petite armée diait composée de six mille hommes : le atie et la valeur supplétreut su nombre. Les succès les plus brillents furent obteaux, et ces succès répandirent la tersuor parmi les Syriens, les Semeritains et las Juifs apostats. Ceux que la persécution avait forcés à se cacher vincent se joindre anz dracenz de Judos. Apollonius, gouverneur de Judée et de Semerie, voulant arrêtar de si rapides progrès, leva une nombrance armée, composée principalement de Samuritaine et de Juiss renégats, et marche à la rencentre de Macchabée. Ce dernier, confinat dens la justice de sa cause, attaqua le Syrien avec une peignée de combettants, et remporta une victoire signalée. Apollonins fut tué sur le champ de hataille avec un grand nombre des siens, et le reste prit la fuite. Entre autres dépouilles, Judes s'empera de 'épée d'Apollonius, et s'en servit toujours des la guerres qu'il fit sux ennemis de sa antion (1).

Antiochus, en apprenent cette défaite, inta d'exterminer tous les Juifs; mais les trácers de ce prince étaient tellement épuisis per sus folles largueses, qu'il fut contraint de différer se venessace. Les Juiss tempertèrent une pouvelle victoire sur un de an gindreux. Ce gindral, nommi Séron, dant gouvernour de la Célé-Syrie (2). Il avait concu la dessin d'attaquer Judas, dans l'espérance de se couvrir de gloire, en le vainquent avant que le roi lui eut envoyé des forces plus considérables. Il rencontra Judes près de Béthorou, à la tôte des siens. Cas derniers, remarquent la supériorité de bre des emamis, et se sentant encore **Sublis per une longue marche et par le** One qu'ils vennient d'observer, parurent douter le combet (3); mais Judes dissipa car crainte en leur faisant observer qu'ils

Soud elemes our cette prétendes dignité. Il paraît même que Méndia vivait encore, et jouinait de son médit à le cour d'Antierhes. combattaient pour la cause de Dieu, dont le gloire se manifesterait d'une manière d'autant plus éclatante, que la différence entre les deux armées était plus grande. Cette harangue ralluma leur courage. Séron fut tué dans le combat avec heit cents de ses soldats; la plus grande portie de ceux qui s'enfuirent se sanvèrent chez les Philistins.

Ces avantages réitérés firent juger à Philippe, gouverneur de la Judée, qu'il était temps d'informer Antiochus du risque que cette province courait d'être perdue, sans un prompt secours. Antiechus avait alers remis les rêmes du gouvernement entre les mains de Lysias, étant occupé au-delà de l'Euphrate. Lysias, qui avait ordre d'exterminer les Juifs, envoya à Ptolémée Macron, gouvernour de la Célé-Syrie et de la Phénicie, Nicanor et Gorgias, deux officiers expérimentés, et querente mille fentassins, avec ordre d'exécuter rigoureusement les ordres du rei contre les Juifs. Cette armée vint camper dons les plaines d'Emmells près de Jérusalem, environ à vingt milles de Lydds, où elle reçut un renfort de sept mille chevaux. Nicanor, voulant lever doux mille talents que son mattre devait aux Romains. fit publier dans toutes les villes et dans les ports de mer qu'il vendrait dans peu quatrevingt-dix prisonniers juifs pour un talent. ce qui attira une foule de marchands. Notre auteur en fait manter le nombre à plus de mille, soms compter leurs serviteurs, qui s'étaient pourvus de chalnes pour y attacher leurs esclaves (1).

Judas, informé du danger qui menaçait la nation, ressemble son armée, forte soulement de six mille hommes. Il leur dit qu'ils devaient serappeler, non soulement les trion-

faire jeuner sea troupes avant de les conduire à l'ennemi; de moins, dans cette orcasion, la manche, le jeune et l'attaque se suivirent dit si près, que les Juife perdirent courage à la vue des fosces supérirures de Séron. Bethoron était, miraut selet Jérôme et l'auche, à donne cents pas de Jéresselon, mais à cent stades, selon Josephr. Sa situation était au nord de Jéresselon, entre cette rèpitale et Si-

<sup>[1] 1.</sup> Moschob., 111, 10, etc. Joseph. adi apr.

<sup>(</sup>F) 2. Meerhah., III, 13.

<sup>(4)</sup> Il semble que la méthode de Judes était de

<sup>(1) 1.</sup> Marchab., III., 41; - 2. Marchab., VIII., 34; - Joseph., I. XII. c. 11.

phes remportés par eux-mêmes en dernier lieu, mais aussi tant d'autres plus miraculeux que les Juiss avaient obtenus contre Sennachérib et autres puissants monarques, et surtout la victoire signalée que six mille hommes de leur nation avaient gagnée sur cent vingt mille Galates et Macédoniens. Mais, continua-t-il, quel que soit notre succès, il est plus glorieux pour nous de mourir l'épée à la main en défendant notre religion et notre liberté, que de tomber entre les mains cruelles de notre ennemi. Alors. selon la loi de Moïse, il fit une proclamation par laquelle il permettait de se retirer à ceux qui étaient mariés depuis peu, qui avaient planté des vignes, ou qui manquaient de courage (1). Cette proclamation fut suivie du départ de la moitié de ses troupes. Quoique ceux qui restèrent ne fussent point armés de manière à se mesurer contre un ennemi si formidable, cenendant Judas conduisit sa troupe de trois mille hommes à Mitspa, pour implorer le secours du ciel par des sacrifices, Il marcha ensuite contre ses adversaires, résolu de les attaquer le lendemain. Il apprit alors que Gorgias venait à lui avec un corps de cinq mille hommes pour le surprendre. Judas profita si heureusement de cette nouvelle, qu'il remporta une victoire complète : car, tirant avantage de l'absence de Gorgias, il chargea si brusquement l'armée des Syriens. qu'il leur tua trois mille hommes, et resta maître du champ de bataille et du bagage des ennemis. Gorgias, ayant vainement cherché l'armée juive, qu'il supposa s'être retirée dans les montagnes, s'en retournait sur ses pas, lorsqu'il vit le camp des Syriens en seu. Ses soldats en surent si effrayés, qu'il jetèrent leurs armes et prirent la suite. Judas les poursuivit, et après leur avoir tué encore six mille hommes, ramena ses troupes dans le camp ennemi, où, parmi le butin, on trouva l'argent destiné par les marchands à aebeter des prisonniers juifs. Cette victoire éclatante sut remportée un vendredi. Judas consacra le lendemain, jour du sabbat, à témoigner sa reconnaissance

à Dieu d'une manière solennelle (1). Cette défaite procura un double avents an vainqueur : d'un côté elle lui fournit des armes, et de l'autre de nouveaux renforts. Par là il fut bientôt en état de tenter une nouvelle entreprise, que le succès justifia. Timothée, gouverneur du pays situé au-delà du Jourdain, et Bacchide, antre officier de l'armée syrienne, ayant réuni leur sorces, marchèrent contre lui; mais Judas les vainquit en bataille rangée, leur tua vingt mille bommes, et s'enrichit de leurs déponilles. Pen après il enleva aux Syriens plusieurs places fortes, où il mit des troupes en garmisen; elles lui servirent de magasins pour y dépeser les armes arrachées aux ennemis. Dans le partage du butin, la générosité de Judas alla au-delà de ce qui était prescrit par la loi de Moise: par cette loi le butin n'appartenait qu'à ceux qui avaient combattu, ou gardé le bagage. Judas partages les dépouilles des vaincus entre les combattants, après en avoir réservé une partie considérable pour être distribuée aux pauvres, aux malades, aux veuves et aux orphelins. Philarque, qui avait tant sait de mal aux Juis . en qualité d'oslicier de Timothée, fut tué dans cette bataille. Tandis que Judas et les siens célébraient leur victoire, ils apprirent que Callisthème, qui avait brûlé les portes du temple, s'était réfugié dans une maison qu'on leur indiqua. Judas envoya un détachement mettre le seu à la maison; elle fut réduite en cendres, avec le sacrilége qui s'y était caché. Nicanor vécut, mais vécut déshonoré; il se sauva à Antioche en habit d'esclave, avouant que les Juis étaient invincibles quand leur Dien les protégenit.

Lysias, instruit de la défaite de l'armée qu'il avait envoyée contre les Juis, en rassembla une de soixante mille fantassins et de cinq mille chevaux. Ayant pénétré en Judée, il rencontra Judas à la tête de dix mille hommes. Les deux armées en vinrent aux mains près de Bethsura (2), et la victoire se déclara en faveur des Juiss. Lysias, observant

<sup>(1)</sup> Ibid. IV, pass. Joseph. abi supr. 2: Macchab., VIII, 24, etc.

<sup>(2)</sup> Cette place était importante alors ; elie ap-

que les soldats de Judas se battaient en hommes déterminés à vaincre ou à mourir, n'osa point tenter un second combat : il retourna à Antioche pour mettre sur pied une armée plus pombreuse.

Cas succès flattaient peu Judas aussi longtemps que le sanctuaire était souillé par le culte des idoles, et que la ville sainte n'était en'un acres de ruines. Ainsi, dès que les ennemis farent sortis de la province, cet homme, anni picux que brave, prit avec son armée le chemin de la capitale, résolu de s'en emparer et da la purifier. En arrivant à la ontagne de Sion, les troupes de Judes verstrent des larmes en voyant les maisons de Jérandem en cendres et le temple presque ditruit. C'était un spectacle bien douloureux pour ces braves et fidèles serviteurs de Dieu. da tregver le sanctuaire couvert de ronces, les appartements des prêtres démolis, l'autel et les lieux mints profenés. Ils déchirèrent lours habits et jetèrent des cris lamentables. Après ce premier mouvement, leur général ordonne qu'on purifit le temple et la ville. L'autai des holocoustes avant été souillé de façon à me pouvoir plus faire usage d'aucune da ses parties, fut démoli; ou en bâtit un autre à sa place de pierres non taillées. Beaucomp de choses manquaient encore pour rétablir le service divin : l'autel des parfums, la table des pains de proposition, le chandehar à sept branches, les encensoirs et les autres vases excrés, tous de l'or le plus pur, avaiant été enlevés, ainsi que le riche voile qui cogyrait le lieu très-saint. Ces différents ets forent faits de nouveau , et placés checun dens l'endroit qui leur convenzit. Le nouvel autel des holocaustes fut alors connecré le 25 du mois de casles, c'est-à-dire le même jour qu'il avait été profané trois ans superavant. De grand matin le son des trom-

partenelt à la tribu de Jude. Elle evait été fortifiée exemps une des clefs de la Judée, du côté meralicemel de l'Islamée. Le deuxieme livre des Maccholees le place à cinq stades de Jérusalem : c'est une méprar des copistes ou du traducteur. Cet endroit, ensuant Eusèbe, se trouve à plus de vingt multes de Jarusalem, sur la reute d'Hebren; c'est là probablement une des fortereuss que Judas enlera sun Syrame, et que Lysias tents vainement de represedre.

pettes annonça la célébration de cette auguste cérémonie. On alluma un feu nouveau, en frappent deux pierres l'ane contre l'autre : omofirit ensuite le sacrifice journalier d'un agneau, et les prêtres, conformément à la loi de Motso, s'acquittèrent de toutes les parties du service divin, qui continua depuis catte époque jusqu'à celle de la destruction du temple par les Romains. La lête dura huit jours, et l'anniversaire en fut fixé au même temps, sous le titre de Féte des Dédicaces.

Pendant la fête, le devant du temple fut paré de couronnes d'er, de guirlandes, de petits écussons et d'autres ornements. Foutes les maisons étaient illuminées, et cette particularité fit donner à cette fête le nom de Fête des Elluminations (1). L'auteur du

(1) Josephin Antiq., l. XII, c. 11. On continue dans la mite à célébrer cotte fite en allument un grand nombre de torches placérs aux portes ou dans les maisons. De nes jours, les Juifs brâlent de grandes hougies dans leurs synagogues pendant la commémoration de cette fête, c'est-à-dire une bougie le premier jour, deux le second, et ainsi de suite jusqu'au nombre de huit. Le raison de cet usage est, selon eus, que lorsqu'ile sincent allumer les lampes du grand chandelier, ils ne trouverent point d'huile sainte pour les remplir ; enfin , apres bien des recherches , ils aperçurent un petit vaineau scellé qui contensit autant d'huile qu'il en fallait pour un seul jour ; mais, à leur grande surprise, cette huile brala huit jours entiers. C'est dans ce temps qu'ils célebrent l'anniversaire de la mort d'Holopherne, tué par Judith ; cependant ils different sur le temps où liolopherne mourut. Il etait permis de travail pendant la fête des dédicaces, qu'on solennissit par des signes de joie, et en fréquentant les synagognes. Les Juifs l'appellent Hamus , renouvellement. Un des évangélistes la désigne par le nom d'Enemie, qui a la même signification , et ajoute qu'on la célebrait en hiver. Cette particularité est d'autant plus importante, que l'exemple de Jésus Christ, qui solennisa cette Ate avec le reste des Juifs, prouve qu'il n'y a rien que de très légitue dans l'institution de certaines fêtes, quoique fondées sur mue autorité humaine, quand ces fêtes servent à perpétuer le souvenir de quelques bénédictions signalées. Las Juife observent, à la vérité, deux autres dédicaces celle de Salomon et celle de Zorobabel, toutes deux institutes per l'autorité divine ; mais celle que notre Sameur observa n'est sucune de celles-là : la dédicace de Salomon se célébrant dans le mois de Lisbri, qui tombe en automne, et celle de Zorchabel dem le mois d'ader, qui est un des mois de printempe, on lieu que celle de Judas Mocchabée se fait et biter.

deuxième livre des Macchabées ajoute que, comme ils avaient passé peu avant la fête des tabernacles sur les montagnes et dans les cavernes, ils porterent en cette occasion des rameaux verts en l'honneur de celui qui leur avait procuré la liberté de purifier le temple.

Il ne restait plus qu'un seul obstacle à vaincre. Nous avons vu qu'Apollonius avait mis une garnison dans la forteresse d'Acra (1), qui était située sur une hauteur, visà-vis du temple, où l'on ne pouvait se rendre aussi long-temps que cette forteresse se trouverait entre les mains des Syriens. Le siège en aurait été aussi long que difficile, la place étant également fortifiée par l'art et par la nature. D'un autre côté. Judas n'avait point assez de troupes pour tenir Acra bloquée. Il ne restait donc d'autre parti que de fortifier la montagne du temple d'une haute muraille et de quelques tours, dont les garnisons empêcheraient celle d'Acra d'assaillir les Juiss qui viendraient à Jérusalem. Judas eut aussi soin de faire construire des fortifications à Bethzura, poste de la dernière importance sur les frontières de l'Idumée (2).

Les peuples voisins, irrités de ce qui ve-

(1) Le mot d'Acra (A < p x) signifie proprement une hauteur ou une forteresse bâtle sur une éminence qui commande le pays. Or, comme la hauteur d'Acra était plus élevée que celle de Sion, les Syriens découvraient de loin ceux qui prenaient le chemin du temple.

(2) 1. Macchab., IV, 60, etc. Cette Idumée n'est pas celle qui portait auciennement ce nom dans le V. T., cette derniere étant le pays d'Edom, situé entre la mer Morte et la mer Rouge, et ayant été connue dans la suite sous le nom d'Arabie-Pêtrée. L'Idumée dont il s'agit ici était une partie de l'hésitage des tribus de Siméon et de Juda, dont quelques Iduméens s'étaient emparés durant la captivité de Babylone. Ces Iduméens avaient été chassés euxmêmes de leur pays par les Nabathéens. Obligés de chercher une nouvelle demeure, ils s'étaient étendus depuis les frontières de leur pays jusqu'à Hébron, dont ils firent leur capitale, comme elle l'avait été de la tribu de Juda, Bethanra, situé anr le route, entre Hébron et Jérusalem, environ à vingt milles de la derniere de ces villes, était une puissante barrière contre les incursions des Syriens, qui se trouvaient en Idumée. Cette place méritait que Judas la fit fortifier.

nait de se passer à Jérusalem, se réunirent dans le dessein d'exterminer les Juiss. Ils commencèrent par faire périr tous ceux qui se trouvaient parmi eux, et n'attendirent que la venue d'Antiochus en Judée pour envahir le pays. Mais la mort de ce prince fit échoner les projets homicides qu'il avait formés en apprenant les défaites de ses trois généraux. La minorité du jeune Antiochus procura aux Juis une tranquillité qui dura peu. Ptolémée Macron, gouverneur de la Célé-Syrie, n'était plus l'ennemi le plus implacable des Juiss : son changement lui coûta sa charge, qui fut conférée à Lysias. Durant ces entrefaites, Gorgias, avant raesemblé un corps considérable d'étrangers, s'en servait pour faire des incursions en Judée. Les lduméens en occupaient alors les meilleurs postes, et accueillaient les Inife apostats, dans l'espérance de lasser les antre en prolongeant la guerre. Mais Judas, étant entre dans la partie de leur territoire aupelée Acrabatène, leur tua vingt mille hommes; il marcha ensuite contre les enfants de Béan, et les obligea à se retirer dans deux de leurs forteresses, que ses trois frères, Simon, Joseph et Zachée assiégèrent par son ordre, pendant qu'il conduisait le reste de l'armée à une expédition plus importante. Durant le siége, quelques-uns des principanx officiers de Simon ayant été séduits par une somme de soixante-dix mille dragmes, pour laisser échapper quelques assiégés, Judas fit juger ces traîtres, qui furent condamnés à mort. Il prit les deux forteresses d'assaut, en fit passer les garnisons, fortes d'environ vingt mille hommes. au fil de l'épée, réduisit les forteresses en cendres, et passa le Jourdain pour entrer dans le pays des Ammonites. Ces derniers étaient commandés par un général syrien. nommé Timothée, dont l'armée était grossie d'un grand nombre de soldats tirés d'Asie. Judas, vainqueur dans plusieurs escarmouches, prit Jazar, y mit garnison, et revint en Judée.

Cependant Timothée avait rassemblé sous ses étendards ceux que la haine animait contre les Juifs. Judas alla à sa rencontre, lui tua virg! mille cinq cents fantassins et six

mx : Timothée se retira dons . dont son frère Chéréas était A. Jodas l'y investit, emporta la me jours, et fit posser su fil de éas, Timothée, et un autre génénommé Apollophane. Cet avanner considérable pour engager les is à messacrer un grand nombre un en tun jusqu'à mille dans le b. Une compassion cruelle réserva et les enfants de ces malhoureux ps. Leurs frères auraient subi le , s'ils ne s'étaient pas réfugiés leresse de Dotheman, dans le pays De cet asile ils apprirent à Judes nie, le fils pent-être de celui qui mé à Gazara, les assiégeait avec composée d'habitants de Tyr, de le Ptolémaide. Judas apprit en ss, par ses frères de Galilée, qu'ils at does use semblable situation. assemble un sanhódrin : il y fut Indes et son frère Jonathan conm corps de huit milla hommes au coux de Galand; que leur frère e un autre corps de troupes, dégahabitrats de Galilée, et que leurs is, Jesseh at Azarias, défendraient avec le reste de l'armée. Judes eprendenent à ces derniers de se a défensive jusqu'à son relour, ou a frere Simon.

int la Jourdain, Judas fut averti par fans, avec lesquels il était alors en non-sculement les Juifs de Dathemais ceux de Bossora, de Casphon, d'Aldma, de Carnaim, et de plues villes considérables du pays de mient dévoués à la mort par leurs doctus de les exterminer tous dans mr. Judas se hâta de marcher vers a prit et en fit périr les habitants; le feu à la ville, et se dirigea sur Arrivé le lendemain de grand vue de cette place, il trouva que

renment la même que Gadara ou Gate aux environs de Diospolis et de Nicoe le place auviron à cinq milles au nord niere. Timothée avait préparé un assaut genéral. Judas l'attaqua, et mit son armée en fuite; la perte des assiégeants monta à environ huit mille hommes : elle aurait été plus grande, si Judas u'avait pas eru devoir marcher au secours de ses concitoyens dans les différentes villes de Galand. Il prit ces villes, en traita les habitants comme ceux de Bossora, et rameua en triomphe à Jérusalem ses frères délivrés.

D'un autre côté, Siman, avec sculement trois mille hommes, se signalait par ses exploits. Il défit les ennemis, leur tue environ trois mille hommes, et les poursuivit jusqu'à Ptolémaide : n'ayant pas assez de troupes pour s'emparer du pays, il ramena ses frères à Jérusaless. Judas les envoya dans quelques villes de la Judée qui manquaient d'habitants. Pendant que la providence faverisaient les Juifs dans le pays de Galand et en Judée, les deux frères Macchabée qui étaient restés à Jérusalem entreprirent une expédition contre les ordres formels de Judas. Le port de mer de Jamaia (1) leur parut valoir la peine d'être conquis. Le succès ne répondit point à leur espérance; ils furent défaits par Gorgias, qui, dans une sortie, leur tua environ deux mille hommes; le reste s'enfuit honteusement vers Jérusalem. Cet échec n'empêcha point que la réputation de leurs frères ne les rendit plus redoutables de jour en jour à lours en-

Une nouvelle expédition de Judes fut entreprise contre les Iduméens; il s'empara d'Hébron et plusieurs autres villes situées du côté du midi; il entra ensuite sur les terres des Philistins et des Samaritains, répandant partont la terreur. Quelques prûtres qui se trouvaient dans son armée voulurent se signaler contre l'ennemi; mais ils prouvérent par leur mort combien il

(1) Ce port était aitué sur la Méditerrande, entre Joppé et Asoth, ou Ashdod, environ a deux cent quarante stades de Jéruselem. On n'eu trouve pos le nom dans le texte hébreu; mais les Septante mettent cette ville pres celle d'Élron, dont il est parlé dans le livre de Josef. On seppose que c'est la mémo ville que Jahneh, qu'Esa, res de Jude, avait enlevee aux l'hilatims.

est dangereux de faire un métier pour lequel on n'est point fait. Judas ne revint en Judée qu'après avoir détruit les forteresses, les autels, les bocages sacrés et les autres monuments de l'idolâtrie des Philistins.

Tant d'henreux succès irritèrent le gouverneur syrien; il rassembla une armée de quatre-vingt mille fantassins. sans compler la cavalerie, un grand nombre d'éléphants, et marcha sur la Palestine : il se proposait d'anéantir les Juiss, de peupler le pays de païens, et d'enrichir son maître et lui-même de l'immense butin qu'il se flattait d'enlever. Enflé de ces espérances, il traversa les parties méridionales du pays de Juda, et assiégea Bethzura. Après avoir imploré l'assistance de Dieu, Judas, qui était alors à Jérusalem, partit avec sa petite armée an secours de la place. Sur la route, ses troupes virent tout-à-coup un homme à cheval, dont l'armure était éclatante, et qui paraissait menacer leurs ennemis d'une lance qu'il tenait à la main : cette vision inspira tant de courage aux Juis. qu'ils attaquèrent comme des lions les Syriens, dont onze mille furent tués et le reste mis en fuite.

Lysias, convaincu qu'il combattrait vainement un général aussi heureux que Judas, lui fit faire quelques ouvertures de paix; il promit que son maître, non-seulement ratifierait le trailé, mais aussi qu'il accorderait aux Juis toutes les grâces qu'ils en pouvaient espérer. Judas envoya deux de ses capitaines à Lysias pour lui communiquer les conditions auxquelles il consentait à faire la paix. Ces conditions, dont Lysias fit part à son maître, contenaient une amnistie générale pour le passé, la révocation de l'édit qui obligeait les Juis à renoncer à leur religion et à embrasser celle des Grecs. et le libre exercice de leur religion et de leurs usages. Ces articles, quoique très-avantageux aux Israélites, furent promptement accordés par le roi, qui fit expédier deux lettres, l'une au gouverneur et l'autre au sénat judaique. Lysias leur écrivit aussi, ainsi que Q. Memmius et T. Manlius, deux ambassadeurs romains à la cour de Syrie. Quatre lettres (1) prouvent l'e ment du monarque à faire la r les Juiss victorieux, et l'amitié ambassadeurs romains, qui inte leurs bons offices en leur faveur ( raît aussi, par la lettre du roi, que prêtre apostat, Ménélas, alors à l Syrie, contribua à cette paix, et d'y être compris, puisqu'il fut can rusalem par Antiochus pour conf les Juifs.

Cependant cette paix, qui ne pe été obtenue du jeune roi que per le Lysias, et peut-être de Ménéles, m observée par les autres généraux Dès que Lysias se sat retiré à Anti-

(1) 1. Macchab., XI, 16, ad fa.

(2) Le mois dioscorinthius, ou, saiv sion latine, dioscurus, qu'on treuve da de Lysias, a fort embarracco les chrone nom de ce mois ne se trouvant ni da drier syro macédonien , ni dans sucua de ce temps-là : ceux qui en font un m laire le placent entre dystres et zanthis dant en partie à notre mois de mers et e mois d'avril ; mais ils ne prouvent poin intercalation ait eu lieu parmi les Syrie cédoniens, et même les Chaldéens, La ra quelle ils fondent leur supposition, sevoi tification de la paix est datée du mois sax médiatement saivant , semble tourner c car Antioche et Jérusalem, étant éloisne l'autre de quatre cents milles, il n'est p blable que ces articles de paix aient pu en si peu de temps. Il faut donc supper le copiste a fait quelque faute dans le ou que le roi ne se trouvait point alors l mais dans quelque lieu voisin de Jéruse conjecture paraîtra probable, si l'on con conformément à la lettre du roi, les Ju vaient aller de Jérusalem au camp de l la cour de Syrie, n'avaient pour cela jours, c'est-k-dire depuis le 15 du mois jusqu'au 80; ce qui était trop peu, si le Antioche. En ce cas, dioscorinthius e pourraient bien être le même mois q qui précédait immédiatement le mois xa si dioscorinthius est composé des mots du c'est-à-dire le mois dius des Corinthier dies des Bithyniens, répondant au mois Syro-Macédoniens, le dioscurus de la ve ne sera qu'une abréviation du mot dios outre cela, il y a, dans la date de ces l 148, savoir, l'ere des Séleucides, qu'un teur a prouvé répondre à l'an 163 avant rollonius (1'. Hieronyme, De-Nicanor, gouverneur de Cypre, brent leurs hostilitée. D'un autre uples voisins, soit par haine ou stion des officiers syriens, firent ut le mai qu'ils purent. Ceux de ent les Israélites qui demeuraient de monter avec leurs femmes et s, sur des baranes au'ils avaient at quand ils furent en pleine mer, real environ deux cents. Judas. catte perfidie, marcha contre les le ses frères, incendia le port pent, mit is for à leurs barques, et r coux qui échappaient aux flamil faire éprouver le même traiteste des habitants de Joppé, lorsat que ceux de Jamaia méditaient ison , il alla les surprendre peni, et brûla leur port et leurs vaishanne de cet incendie fut apersalem , quoique éloignée de deux se stades, c'est-à-dire d'environ es (2). Judas aurait porté plus sentiment contre ces deux villes, pos été obligé de revenir sur ses ment que Timothée venait d'enpays de Galaad à la tête d'une más. Il marcha aussitôt contre fut attaque par un corps d'Arat d'environ cinq mille fantassins s chevaux. Après un rude combat Judas est l'avantage, les Arabes brent la paix : il la leur accorda m volontiers, qu'il avait intérêt : pius tôt dans le pays de Galaad :

i le général dont nons avons parié dans cédente, qui clast file de Thyrsée, et l'Judas, mais un autre, qu'ou appelle toins.

:heb., XII, 1, etc., ad 9.

in, som demeure fire, compait som des s'arriteit dans un lieu qu'amei longpannat y vivre avec ses troupeant, ribin étaient des descendarts d'limale, de l'ange se trouvait accomplie à leur main diant contre tout homme, et homme contre sus ; car ils ne sulvisirépine. Co metier les ayant aguerris, soutaque du genéral just de s'assurer de rependant il les obliges de lui fournir une certaine quantité de bétail et de vivres, et leur fit promettre de l'aider dans tout ce qu'à exigerait d'eux.

Avant que de passer le Jourdain pour attaquer le général syrien, il devait se rendre mattre de plusieurs places; la première était Caspis, ville si forte, que les habitants crarent ne rien risquer en insultant l'armée des Juiss par des injures et des blasphêmes. Judas prit la ville d'assant, et y fit un tel carnage, qu'un étang voisin, large de deux stades, fut tout rouge de sang (1).

De là il se rendit dans un endroit du pays de Tob, où les Juiss, qu'en appelait Tobiéniens, s'étaient renfermés dans la forteresse de Characa (2). Timothée, qui avait tenté vainement de les en déloger, s'en était retourné, après avoir laissé dans un château voisia une forte garnison. Judas, instruit de son départ, envoya deux de ses généraux avec un détachement, pour se rendre mattres de cette garnison, pendant qu'il irait combattre en personne le général syrien. Dosithée et Sosipater s'acquittèrent de leur commission avec succès, et firent passer au fil de l'épée la garnison, composée de dix mille hommes.

Timothée était alors à la tête d'une armée de cent vingt mille fantassins et deux mille cinq cents chevaux. Dés qu'il sut que Judas venait à lui, il envoya les femmes, les enfants et le bagage dans une place forte, nommée Carnion; il alla ensuite camper dans le voisinage de Raphon, sur les bords de la rivière de Jabboc. Dés que l'avantgarde de l'armée de Judas parut, les Syriens, saisis d'une terreur panique, prirent la finite avec un tel désordre, que plusieurs se blessèrent les uns les autres. Timothée

<sup>11.</sup> Ibid., vers. 16.

<sup>(2)</sup> Probablement la même que Charac Monb, comme Circinon est aussi fa même ville que Carnaim, ou Aditaroth Carnaim, qui servart de resèdence à Ce, roi de Bashan. Strabon et Ptolomée parlent d'une ville atuée en Arabie, et momime Carno. Lusche en place une du même nom pres de Jerusatem. Ce nom a vraisemblablement eté commun à bien d'autres, si la lune à été alorse sous le noum d'Avarie, ou si Astarte à été l'Isia des Égypte ins, re; « entec avec des cornes.

est dangereux de faire un métier pour lequel on n'est point fait. Judas ne revint en Judée qu'après avoir détruit les forteresses, les autels, les bocages sacrés et les autres monuments de l'idolâtrie des Philistins.

Tant d'heureux succès irritèrent le gouverneur syrien; il rassembla une armée de quatre-vingt mille fantassins, sans compter la cavalerie un grand nombre d'éléphonts, et marcha sur la Palestine : il se pronosait d'anéantir les Juiss, de peupler le pays de païens, et d'enrichir son maître et lui-même de l'immense butin qu'il se flattait d'enlever. Enflé de ces espérances, il traversa les parties méridionales du pays de Juda, et assiégea Bethgura. Après avoir imploré l'assistance de Dieu, Judas, qui était alors à Jérusalem, partit avec sa petite armée an secours de la place. Sur la route, ses troupes virent tout-à-coup un homme à cheval, dont l'armure était éclatante, et qui paraissait menacer leurs ennemis d'une lance qu'il tenzit à la main : cette vision inspira tant de courage aux Juis, qu'ils attaquèrent comme des lions les Syriens, dont ouze mille surent tués et le reste mis en fuite.

Lysias, convaincu qu'il combattrait vainement un général aussi heureux que Judas, lui fit faire quelques ouvertures de paix; il promit que son maître, non-seulement ratifierait le traité, mais aussi qu'il accorderait aux Juiss toutes les grâces qu'ils en pouvaient espérer. Judas envoya deux de ses capitaines à Lysias pour lui communiquer les conditions auxquelles il consentait à faire la paix. Ces conditions, dont Lysias fil part à son maître, contenaient une amnistie générale pour le passé, la révocation de l'édit qui obligeait les Juiss à renoncer à leur religion et à embrasser celle des Grees. et le libre exercice de leur religion et de leurs usages. Ces articles, quoique très-avantagenx aux Israélites, furent promptement accordés par le roi, qui fit expédier deux lettres, l'une au gouverneur et l'autre au sénat judaïque. Lysias leur écrivit aussi, ainsi que O. Memmius et T. Manlius, deux ambassadeurs romains à la cour de Syrie. Quatre lettres (1) prouvent l'em ment du monarque à faire la pais les Juis victorieux, et l'amitié de ambassadeurs romains, qui interpleurs bons offices en leur favear (2). ratt aussi, par la lettre du roi, que le prêtre apostat, Ménélas, alors à le (Syrie, contribua à cette paix, et a d'y être compris, puisqu'il fut envey rusalem par Antiochus pour confére les Juiss.

Cependant cette paix, qui ne paraé été obtenue du jeune roi que par le ce Lysias, et peut-être de Ménéles, me fu observée par les autres généraux s Dès que Lysias se fat retiré à Anticel

(1) 1. Macchab., XI, 16, ad fin.

(2) Le mois dioscorinthius, ou, seivant sion latine, dioscures, qu'on trouve dens de Lysias, a fort embarrassé les chron nom de ce mois ne se trouvent ni dens l drier syro-macedonien, ni dans aucen ca de ce temps-là : ceux qui en font un mois laire le placent entre dystres et santhions. dant en partie à notre mois de mars et e mois d'avril ; mais ils ne prouvent point q intercalation ait en lieu parmi les Syriems. cédoniens, et même les Chaldens. La raise quelle ils fondent leur supposition, sevoir, q tification de la paix est datée du mois xanthi médiatement saivant, semble tourner cont car Antioche et Jérusalem, étant éloignées l'autre de quatre cents milles, il n'est pes : blable que ces articles de paix aient pu âte en si peu de temps. Il faut donc supposer, le copiste a fait quelque faute dans le ma ou que le roi ne se trouvait point alors à Ar mais dans quelque lieu voisin de Jérusalen conjecture paraîtra probable, si l'on consid conformément à la lettre du roi, les Juis, vaient aller de Jérusalem au camp de Lysi la cour de Syrie, n'avaient pour cela que jours, c'est-à-dire depuis le 15 du mois xai jusqu'au 80; ce qui était trop peu, si le re Antioche. En ce cas, dioscorinthius et d pourraient bien être le même mois que qui précédait immédiatement le mois zanth ni dioscorinthius est composé des mots des z c'est-h-dire le mois dius des Corinthiens. dies des Bithyniens, répondant au mois dy Syro-Macédoniens, le dioscurus de la versio ne sera qu'une abréviation du mot dioscori outre cela, il y a, dans la date de ces lette 148, savoir, l'ère des Séleucides, qu'un sav teur a prouvé répondre à l'an 163 avant l'è

Apollonius (1), Hidronyme, Déat Nicanor, gouverneur de Cypre, chrent leurs hostilités. D'un autre amples voisins, soit par hajue ou gation des officiers syriens, firent tout le mal qu'ils purent. Coux de brent les foradites qui demeuraient i. da menter avec leurs femmes et nts, sur des borques qu'ils avaient , at guand ils furent en plaine mer, dreat environ deux cents. Judas, r este perfidio, marcha coutre les i de aus frères, incendia le port pennit, mit le fen à leurs barques, et rer coux qui échappoient aux flammit faire éprouver le même traiteunte des habitants da Joppé , lorsant que ceux de Jamaia méditaient rehisen, il alla les surprendre penit, et brâla leur port et leurs vaisforme de cet incendie fut aper**union , quoique éloignée de** deux de stades , c'est-à-dire d'environ Res (2). Judes aurait porté plus mantiment contre ces deux villes. L pas été obligé de revenir sur ses sement que Timothée venait d'enle pays de Galand à la tête d'une urmée. Il morcha assoitét contre il fut attagné per en corps d'Ara-Mt d'environ cinq mille fantaccies nts chevaux. Après un rude combet d Judas est l'aveatage, les Arabes direct le paix; il la leur accorda has volcations, qu'il avait intérêt m plus tôt dans le pays de Galaad;

m la général dont nom avons parlé dans résédente, qui était fais de Thyrsée, et et Judos, mais un autre, qu'on appelle mains.

echab., 311, 1, etc., ad 9.

pin, sons demoure fire, campait sous des s d'arrêtait dans un lieu qu'anni longpeuvait y vivre avec ses troupeans. trebes étaient des descrudants d'Ismeét, s de l'ange se trouvait accomplie à leur main étant coutre tout homme, et homme coutre out; car ils ne saluiss rapuse. Ce métier les ayant aguerris, politique du général juif de s'asserer de cependant il les obliges de lui fournir une certaine quantité de bétail et de vivres, et leur fit promettre de l'aider dons tout ce qu'il exigerait d'eux.

Avant que de passer le Jourdain pour attaquer le général syrien, il devait se rendre mattre de plusieurs places; la première était Caspis, ville si forte, que les habitants crurent ne rien risquer au insultant l'armée des Juifs par des injures et des blasphêmes. Judes prit la ville d'assent, et y fit un tel carmage, qu'un étang voisin, large de deux stades, fut tout rouge de sang (1).

De là il se rendit dans un endroit du pays de Tob, où les Juifs, qu'on appelait Tobidniens, s'étaient renfermés dens la furteresse de Characa (2). Timothée, qui avait tenté vainement de les en délogar, s'en était retourné, après avoir laissé dans un château voisin une forte garnison. Judas, instruit de son départ, envoya deux de ses généraux avec un détachement, pour se rendre maîtres de cette garnison, pendant qu'il irait combattre en personne le général syrien. Desithée et Sosipater s'acquittèrent de leur commission avec succès, et firent passer au fit de l'épée la garnison, composée de dix mille hommes.

Timothée était alors à la tête d'une armée de cent vingt mille fantassins et deux mille cinq cents chevaux. Dès qu'il sut que Judas venait à lui, il envoya les femmes, les enfants et le hagage dans une place forte, nommée Carnion; il alla ensuite camper dans le voisinage de Raphon, sur les bords de la rivière de Jabboc. Dès que l'avantgarde de l'armée de Judas parut, les Syriens, saisis d'une terreur panique, prirent la fuite avec un tel désordre, que plusieurs se blessèrent les uns les autres. Timothée

<sup>[1]</sup> Bil., vers. 16.

<sup>(2)</sup> Probablement la même que Charac Meab, comme Carnion est aussi la même ville que Carnaim, ou Ashteroth Carnaim, qui sevant de réd-dence à Op, roi de Bashan. Strabon et Ptolomée parleut d'une ville située en Arabie, et nommée Carno. Euselse en place une du même nom prês de Jerusalem Ce nom a vraisemblablement eté commun à bien d'autres, si la lune a été adorée sous le mon d'Auarie, ou si Astarié a été l'his des Égyptern, rej: é-enter sece des cornes.

perdit trente mille hommes, et, ne pouvant rallier les fuvards, s'enfuit avec oux : coux qui échappèrent au carnage, se voyant poursuivis de près, se jetèrent dans Carnion, et cherchèrent un abile dans le temple d'Atargatis (1). Judas fit mettre le seu au temple et à la ville; le nombre de ceux qui périrent alors par le glaive ou par la flamme montait à vingt-cinq mille hommes. Timothée tomba entre les mains de Dosithée et de Sosipater. lorsqu'ils revenaient du pays de Tob pour rejoindre leur général. Ces deux capitaines lui rendirent la liberté après qu'il se fut engagé à renvoyer plusieurs Juiss, parents des officiers de l'armée, et qu'il tenait prisonniers. Cette victoire acheva de réduire le pays de Galand sous l'obéissance de Judas. Comme la plupart des villes de la Judée étaient peu peuplées, il imita l'exemple de son frère Simon, en y installant les Juiss de Galand.

Pour rentrer en Judée, il était nécessaire de passer par Ephron : cette ville, bien fortifiée, était peuplée par toutes sortes de pations. Judas demanda qu'il lui fût permis de la traverser comme ami; ayant été refusé, il ordonne que chacun de ses soldats escaladat les murailles dans l'endroit vis-à-vis duquel il se trouverait. L'assaut fut terrible et dura un jour; enfin Judas emporta la place. fit massacrer environ vingt-cing mille hommes, emmena, outre le butin, un grand nombre de captifs, et ordonna que la ville fût réduite en cendres. Il traversa ensuite le Jourdain, et étendit son armée le long des plaines de Bethshan, appelée alors Scythopolis. ville considérable. à la distance d'environ cent stades de Jérusalem. Il eut soin de s'informer comment les Juiss étaient traités dans ce pays par les Scythes : instruit que ces derniers agissaient à leur égard avec bonté, il leur témoigna sa reconnaissance,

(1) On croit que c'est la même divinité que l'Astarté. Diodore dit qu'on l'adorait à Ascalon sous la figure d'un monstre moitié femme, moitié poisson, comme le dagon des Philistins, qui pourrait bien avoir été la même idole; car on l'adorait sous différents nous, quoique sous la même forme : on l'appelait Dercéte à Joppé, et dans d'autres endroits, Astharot, Atargatis et Atargate. et les assura de son amitié. Il continue que suite sa route vers Jérusalem, où il arièvers la Pentecôte; cette solemnité fist effit brée par les actions de grâces que Judest les sièns rendirent à Diou des succès predigieux qu'il leur avait accordés (1), et su tout de ce qu'il les ramenait vaimpours su avoir perdu un seul homme, disent les suites écritures (2).

Judas avail encore un encomi à re dans Gorgias, gouverneur d'Idumée, Las néral juif alla le chercher, après la cé tion de la fête, avec trois mille h quatre cents chevaux. Il eut la de perdre dans le combat quelques-uns des s et Dosithée, un de ses plus vaillants taines, voulant prendre Gorgias vivant. le bras coupé jusqu'à l'épante nar un s lier thrace. Gorgias se sauva alors à M forteresse dans le voisinage d'Eleuth lis : une partie de ses troupes étant. é de fatigue. Judas implora le secour Dieu; et ayant fait chanter des ca propres à rallumer le courage des sis vit l'ennemi épouvanté prendre la Ayant rassemblé ses gens, il vint à la d'Odolla, où se trouvant le septième i ils se purifièrent selon la contume, et a brèrent le sabbat. Le jour suivant, Judas venu pour emporter les corps de ceux avaient été tués, trouva sur chacus d des idoles d'or et d'argent, qui avaient consacrées par ceux de Jammia, et qu'il désendu aux Juiss de porter sur eux, c quoiqu'elles fissent partie du butin (3)

<sup>(1)</sup> La paix, à peine faite, fat aussitôt rempa elle fut conclue le 15 du mois de zanthicm, répond au commencement de notre mois d'un or, comme la fête de Pentecôts tombait vers la de mai, ou au commencement de juin, Judes n' ploya que deux mois à réduire en cendres les p et les flottes de Joppé et de Jamnia, à défairel Arabes, à prendre la ville de Caspis, à faire à Timothée et sa nombreuse armée, à détraire i nion, Ephron et plusieurs autres forteresse, à mettre en liberté quelques milliers de ses friend à ramener à Jérusalem un grand nombre de est et une prodigieuse quantité de butin; le tout aucune perte.

<sup>(2) 1.</sup> Macchab., vers. 46, etc.; — 2. Macd XIL 30, etc.

<sup>(3)</sup> Deut., VII, 25, etc.

ses clairement la cause de leur mort. Sta de cette occasion pour inspirer à s l'horreur des superstitions palens sentiments de confiance en la pror Dieu , qui u'abandonnerait jamais s servitours. Il fit faire ensuite dons rmée une collecte volontaire, qui dona mille dragmes d'argent : cette lat envoyée à Jérusalem, et ama sacrifices expiatoires, pour ceux nt morts dans leur péché, et dans le e les préserver d'un nouveau châtins la vie à venir (1). Le premier or lequel Judas se signala ensuite, se d'Hébron et de quelques setres s; il enleva Azot aux Philistins, A les idoles sur le route jusqu'à Jéch il culta couvert de gloire et e betie.

fant Acra était toujours au poul'ennemi. Judas entreprit le siège place. Comme elle était forte, par une nombreuse garnison, et de vivres en abondance, la réfevuit être longue. Les Juifs aposlagiés dons cette forteresse, n'ipoint que si Judas s'en emparait, il point de quartier à espérer pour militrent à ceux qui commandaient un de faire une vigoureuse sortie, or de laquelle quelques-uns de leurs servaisent gagner Antioche, et aller le roi de l'état des affaires. La sorusez le succès qu'en s'en était pro-

uarque syrien fut informé du denstançait la place : pour la conserver, r pied une armée de ceut mille fanle vingt mille chevaux, de trentephants et de treis ceuts chariets

infroment dans as some qu'il fant prendre de l'haterien (quelle que pense avoir jou de Judes en ardonnant des secritors spaur fon morte); cur il sjoute que le gémontre par là qu'il admettait le dogme suntien. N'ell-ce pes tié une vanne cèrepriar pour les morte, s'il ne creyait pas qui ovanent été tede resmeciterazent un câtre Judes resit-il en vue le chétiment sellitas esseyèrent dans une sutre occuir, le serviége d'Escan. armés en guerre. Toutes ces forces, commandées par le jeune prince et par Lysias son oncle, vinrent assiéger Bethrura (1).

Ménélas, grand-prêtre apostat, qui avait accompagné le roi dans cette expédition. comptant recouvrer sa dignité, et peut-être oblenir le gouvernement de la Judée, s'efforce de gagner la faveur du jeune roi, en merifiant à cette espérance sa nation et sa religion. Il fut la dupe de sa compable politique. Lysias craignant que, si ce traftre restait à Jirusalem, il n'abusăt de son autorité pour occasioner une nonvelle révolte, soit pour obtenir la bienveillance des Juiss, soit pour conserver son pouvoir parmi eux, chercha quelque prétexte pour le faire périr. Il n'ent aucune peine à trouver des accusations suffisantes pour le condamner à mort : châtement justement mérité, sinon par sa conduite envers Antiochus, du moins par celle an'il avait tenue à l'égard de son Dieu et de ses freres.

Les Juiss, charmés de la mort de ce monstre, ne gagnèrent pas au change. Lysias persuada au jeune monarque qu'il était de la politique de ne point conférer la charge de souverain sacrificateur à un homme qui fot de la famille pontificale. Alors cette dignité. qui appartenait de droit à Onies, fils de ce digne pontife, tué à Antioche, sut donnée à Alcime, on Jacime, selon Josephe, qui était d'une autre famille, quoique de la race d'Aaron. Cet Alcime était aussi ménrisable que son prédécesseur. Onies fut si sensible à l'injustice qu'ou lui faisait, qu'il se retira en Egypte, où il acquit la faveur de Ptolémée Philométor et de la reine Cléonêtre : il fallait que cette faveur fut bien grande, puisqu'il obtint à cette cour la permission de bătir à Alexandrie un temple pareil à celui de Jerusalem, dont il s'assura la souversine sacrificature à lui et à ses desreu-. كا همه

Démétrins, héritier légitime de la couronne de Syrie, s'était sauvé de Rome, où il avait, été long temps en otage, et arrivé à Antioche, avait fait mourir Antiochus Eu-

<sup>(1) 1.</sup> Macchab , VI , 19 , etc ; - 2. Macchab. , XII, 1, etc.

pater et Lysias, puis s'était rendu mattre de tout le royaume.

Alcime, que les Juis refusaient de reconnaître comme grand-prêtre, à cause de son apostasie, vint porter ses plaintes aux pieds du neuveau monerque. Pour donner plus de force à sa sollicitation, il conduisit avec lui plusieurs Juifs compebles du crime qu'on lui reprochait, et que Judas avait fait chasser. Il accusa ce général de tout ce qu'il crut propre à le rendre edieux, et termina sa harangue en suppliant Démétrius de le maintenir dans se dignité. Non-sculement le roi lui accorda sa demande, mais il le renvoya, accompagné de Bacchide, gouverneur de Mésopotamie. Ce dernier, pour faire respecter les ordres de son maître, marcha à la tête d'une nombreuse armée (1).

Bacchide et Alcime, n'ignorant point combien Judas était redoutable, tachèrent de le surprendre per trabison. Dans cette vue, ils lui envoyèrent des députés pour l'inviter à une conférence, proposant de terminer leurs différends en amis. Les promesses et les serments furent prodigués pour l'attirer dans le pióge; mais Judas soupconna leur perfidie. Convaince qu'une armée si puissante était moins destinée à maintenir le choix d'un prêtre odieux à toute la nation qu'à la subjuguer, il se préparà à se défendre. La conduite qu'il tint fut cependant blamée par plusieurs docteurs, et surtout par quelques Assidéens. Comme ceux-ci se piquaient de la plus scrupuleuse sainteté, ils préféraient les voies de la douceur aux hostilités, et crovaient ne devoir point soupçonner Alcime, de la race d'Aaron, d'un crime aussi noir. Ils tentèrent les moyens de faire la paix par leur médiation. Sur la soi des serments, par lesquels le coupable grand-prêtre leur jura qu'ils n'avaient rien à craindre, ils vinrent le trouver avec quelques-uns de leurs docteurs. Alcime parut les accueillir avec amitie; mais des qu'il les eut en son pouvoir, il en fit mourir soixante (2). Cette barbarie justifia hautement le refus de Judas, et détermina son armée à faire les efforts les idus grands pour désendre leur chef. l ligion, leur patrie et leur liberté. ques-uns, jugeant la résistance... abandonnèrent Jérusalem: mais il assez de monde pour s'opposer u tife apostat, quoiqu'il recût chaque nouveaux renforts de la part des Jui gats, surtout après le départ de B Ce général, hontoux de la perfidie un commise, ou mortifié de n'avoir pu s dre l'ennemi qu'il n'osait pes attac tourns à Antioche, laissant à Alcim de troupes qu'il en souhaitait pour a tenir dans sa nouvelle dignité. Ces en s'en allant en Syrie, il ordenna à Béseth ou Béthsétha un grand no Juiss, dont il fit jeter les corps dans d

Alcime n'épargnait ni poines, ni d ni flatteries, ni cruautés pour se st les Juis apestats furent ceux qui la rent les plus grands services. Ces tr joignaient aux Syriens pour faire cursions, tantôt dans un pays, tan un autre, mellant tout à feu et à san les défit plusieurs fois, et traits si ri sement les rebelles qui tombérent a mains, que leurs complices n'esta porter les armes contre lui. Alcin vaincu qu'il ne jouirait jamais tre ment du pontificat, s'il n'avait un assez redoutable pour faire tout p son autorité, retourna en Syrie, où sia ses plaintes contre les Juiss. d'i ronne d'or et de plusieurs autres ric sents qu'il offrit à Démétrius. Le n reconnaissant lui accorda de nouvel pes, dont le commandement fut Nicanor, l'implacable ennemi des Ju ordre d'exterminer Judas et son : dispersor leur armée, et de faire rec la suprême autorité d'Alcime : mais à qui la bravoure de Judas était n'entra en Judée, quoiqu'à la tê puissante armée, que pour engager à faire la paix.

A peine fut-il arrivé sur les frontis Judée, que les Juiss apostats et k vinrent grossir son armée. Quand i cha de Jérusalem, les habitants se i au tem le, où its implorement la pi

<sup>(1) 1.</sup> Macchab., VII, 8, etc.

<sup>(2) 1.</sup> Macchab., VII, 12, etc.

se préparèreme à sa plus vigourcuse camor s'avança jusqu'à la forteresse où Simon, frère de Judas, ayant mer la Syricus, fut si épouranté nombre, qu'il regagna Jérusaette terreur n'encouragea point combattre le redoutable Judas. Il trois de ses principaux officiers, . Théodose et Matthias, pour lui ouvertures de paix. Judas, qui troupes épaisées par les fatigues re opinistre, leur communiqua tions de Nicapor : elles furent acs convint du jour et du lieu où marait pour achever le traité. des soupçonnait la fidélité des Sy-M eacher quelques - uns des siens droit an'il leur indiqua, et d'où mt le secourir si on voulait lui nce. Cette precaution, quoique Stait inutile; Nicanor désirait plus inir la guerre : les différends furent au contentement des Syriens et vor ne point alarmer ces derniers. sendant son sciour à Jérusalem. a plus grande partie de son ar-

preuse harmonie fut bientôt tropetife apostal, ne trouvant aucun me la paix qu'ou venait de conm troisième voyage à Autioche. ruser Nicanor d'avoir trahi les son souverain par la paix qu'il die aux Juils. Demetrius, quoii que son général se filt permis rebe sans son aven, lui connutandement. Il se borna à pe le traité, et à lui ordonner de emettre l'épée dans le fourreau tué Judas et détruit ses partisans. Séplut à Nicasor : d'un côté, il ne point compre une paix que les vaient avec la plus rigoureuse de l'autre, il craignait la venvi, s'il osait désobéir. Ce dernier porta. Résolu de se saisir de Jumento à le trailer avec une sorte . Judas, soupçounant son inten-

tion, disparut. Nicanor, piqué d'avoir été découvert, s'efforça de cacher son ressentiment, qui était d'autant plus grand, qu'il se trouve obligé de lever une nouvelle armée. et de traiter Judas en ennemi. Avant enfin rassemblé un nombre considerable de troupes, il s'avança vers Jérusalem, dans le desseiu de se saisir de Judas par ruse. avant que de l'attaquer par la force, li lui fit proposer une nouvelle entrevue dans un endroit où Judas se rendit : mais ce dernier s'apercavant de sa perfide intention, se retira, et refusa toute conference avec lui-Nicanor marcha alors avec son armée vers Capharsalama, dans le voisinage de Jérusalem, où l'on en vint à un engagement qui lui coûte cinq mille hommes : mais les Juife. trop faibles pour résister aux forces de l'eunemi, se retirèrent, les uns dans la cité de David, et les autres dans le temple (1).

Nicanor conduisit alors ses troupes à Jernsalem, et campa au haut du mont de Son. Des prêtres, et quelques-uns des principaux de la nation, vinrent l'y trouver; et pour le gagner, lui montrèrent de loin des sacrifices qu'on offrait actuellement dans le temple pour la prospérité de Démètrius. Ce général ne leur répondit que par des blasphèmes, et jura leur destruction et celle du temple, s'ils refusaient de remettre Judas entre ses mains. La chose n'était pas en leur pouvoir : ce grand homme s'était retiré dans le pay- de Samarje avec ses plus fidèles soldats. Leur impuissance n'étail pes un motif qui pût désarmer un homme décidé à leur faire éprouver son ressentiment; ils employèrent les prières et les larmes : mais Nicapor, tonjours plus disposé à employer la ruse que la force ouverte, s'avisa d'un expédient qui devait les rendre infidèles en même temps à leur Dieu et à leur généreux liberateur. Les Juifs avaient alors dons leur sanhédrin un vicillard nommé Razis, hounte respecté par toute la nation, à couse de sa vertu, et qui, par son attachement à la religion et à la patrie, avait mérité le nom de père des Juiss. Nicanor, instruit du caractère de ce personnage, dont l'exemple avait

empêché plusieurs de ses compatriotes de tomber dans l'apostasie, résolut de lui faire abiurer sa religion par la violence des supplices : il ordonna à cinq cents soldats de le lui amener. Ce détachement, trouvant le château où il était bien gardé, tâcha d'en enfoncer les portes, ou de l'obliger à en sortir en y mettant le seu. Le vertueux Razis, se voyant enfin près d'être pris ou brûlé vif, se perca lui-même de son épée : le coup n'étant pas mortel, il monta sur une des tours du château et s'en précipita. Cette chute n'avant pas encore terminé sa vie, il se fit un passage au milieu des ennemis, marquant par son sang la trace de ses pas. Arrivé sur le sommet d'un rocher escarpé, il élargit ses plaies avec ses mains, s'arracha les entrailles. et les jota du côté de l'ennemi (1). Ainsi mourut ce vieillard, avec une intrépidité plus à admirer qu'à imiter. Les Juiss cependant l'ont canonisé comme un martyr. quoique sa mort soit proprement celle d'un fou ou d'un désespéré.

Pendant que cette scène se passait à Jérusalem, Nicanor, ayant appris que Judas était dans le pays de Samarie, marcha contre lui avec une armée de trente-cinq mille hommes. D'après son caractère porté à la ruse, il résolut de l'attaquer un jour de sabbat, ne doutant point que les Juiss se laisseraient égorger plutôt que de se défendre dans un jour si solennel. Quelques Juiss, dans son armée, lui protestèrent qu'il se trompait, et le supplièrent de respecter un jour que le Dieu des cieux avait consacré à son culte. Nicanor, souriant avec mépris, leur demanda s'il existait réellement un Dieu puissant dans le ciel qui avait ordonné la sanctification du sabbat. On lui répondit, oui. « Et moi, » répliqua-il, « qui suis puissant » sur la terre, je vous commande de combat-» tre pour le roi votre maître, et d'obéir à » ses ordres. » Cette insolente impiété ne sut point impunie : pendant qu'il était campé aux environs de Béthuron, Judas vint se poster, avec trois mille hommes, près d'Adasa, c'est-à-dire environ à trente stades des Syriens. Il alluma le courage de ses soldats

en leur rappelant divers endroits sacrés, et en leur rapportant une v avait eue depuis peu, et dans l avait vu le grand-prêtre Onias et la Jérémie intercédant en faveur des ajouta, que ce dernier lui avait épée brillante, et lui avait prom toire.

Ce discours produisit son eff-t fut vaincu et tué. La défaite des S si complète, qu'il n'en resta poi pour en porter la nouvelle à Antio bataille se donna le treizième iou d'adar, qui répond à notre mois ( Le lendemain, on trouva le corns d parmi les morts. Judas ordonna c et la main droite de ce général fu tées en triomphe à Jérusalem, où exposer à la vue des Juiss et des ex nonçant que c'étaient la tête et la r superbe Nicanor, qui s'élait van truire le temple. Il ordonna aussi coupât la langue, et qu'après l'ave rée par morceaux, on la jelât aux Sa tête et sa main furent attachée hautes tours de la ville. Après le sances ordinaires en pareille occ sanhédrin institua une sête dont saire devait êtré célébré le 13 du dar, sous le nom de la journée nor (1). Cette sète a toujours été

Les Syriens, humiliés par cette ne purent empêcher Judas de rer Jérusalem. Cependant ses successe obligés d'abandonner cette ville peu après au général syrien et à l'aposta qui n'en fut maître que peu de ten dant le cours de cette paix, Judas rant la grandeur de la puissance mains, et l'utilité de leur protectio de s'allier avec eux pour les oppose nemis. Eupolème, fils de Jean, et d'Éléazar, qui avaient déjà été Séleueus Philopator, furent cho cette ambassade. Leurs propositions acceptées à Rome, le sénat fit g

<sup>(1) 1.</sup> Macchab., VII, ad vers. 50;—2. XV, 1, etc.; et Joseph., Antiq., 1. 12, c.

l'airain un décret par lequel les Juiss étaient reconnus pour les alliés et les amis des Romains. Le sénat écrivit à Démétrius pour lui désendre toute hostilité contre les Juiss, sous peine d'encourir l'indignation de la république. Cette alliance sut conclue trop tard; rar, dans le temps qu'on la négociait à Rome, Démétrius, pour venger la défaite de Nicanor, envoya l'aile droite, c'est-à-dire l'elite de son armée, en Judée, sous les ordres de Bacchide et d'Alcime.

Ce corps de troupes, composé de vingt mille fantassins et de deux mille chevaux, s'empara de Maselot ou Massadoth en Galilée, et y tua un grand nombre de Juiss. Les Syriens marchèrent alors vers Jérusalem : mais sachant que Judas s'était retiré dans le voisinage d'Eléasa, ils allèrent l'v attaquer. Les trois mille hommes que ce général avait avec lui surent si épouvantés des forces supérieures de l'ennemi, qu'ils l'abandonnérent. à l'exception de huit cents. Judas encourages ce petit nombre de soldats fidèles. en leur rappelant le secours du ciel dont ils avaient si souvent éprouvé les effets miraculeux. Le combat dura depuis le matin jusqu'an soir. Judas observant que l'aile droite commandée par Bacchide était la plus forte. la chargea, la mit en fuite, et la poursuivit jusqu'au mont Azot : mais, dans le même temps, l'aile gauche des Syriens l'ayant enveloppé, il succomba sous le nombre, et fut taé après avoir chérement vendu sa vie. Dès qu'on appril la mort de ce héros à Jerusalem, toute la ville sut remplie de deuil. On chanta, pour bonorer sa mémoire, cette par-Le du cantique que David avait composé your Saul et pour Jonathan : « Comment » sont tombés les forts P Comment le • difenseur d'Israel a-il-été tué? • Son corpo ne resta point entre les mains des empenis: soit que les Syriens, après cette victoire aussi bouleuse qu'une défaite, aient abondonné le champ de bataille, soit qu'il y eat une suspension d'armes pour enterrer les morts, on affirme que le corps de Judas fut emporté par ses deux freres Jonathan et Simon, et enterré dans le sepulcre de son pere a Modin. Ainsi mourut le vallant défenseur des Juils; ils ne survécut que six ans à son père. Son frère Jonathan lui succéda. L'historien des Macchabées dit qu'il n'a point rapporté ses autres victoires, parce qu'elles étaient en trop grand nombre. Josèphe observe qu'il suivit constamment l'ordre que son père lui avait donné, de braver tous les dangers pour la patrie, et qu'il mourut dans la troisième année de son pontificat.

La mort de ce grand homme ranima le courage de tous les ennemis d'Israël. Les Juis, exposés aux horreurs de la samine. privés de leur chef, furent presque forcés de reconnaître Bacchide pour leur gouverneur. Ce genéral, pour affermir son autorité, fit rechercher les principaux partisans des Macchabées, et les fit mourir dans les tourments. Pendant cette persécution, la plus violente qu'eussent éprouvée les Juiss depuis leur retour de la captivité, ceux qui conservaient encore quelque amour pour leur religion et leur patrie, conjurèrent Jonathan, surnommé Apphus, de se mettre à leur tête pour arrêter les progrès du général syrien. Bacchide. informé que Jonathan avait rassemblé des troupes, vint de nuit nour le surprendre, et le contraignit de se retirer avec un petit nombre des siens dans les déserts de Teckoa. Ils y campèrent sur les bords du lac d'Asphar, étant couverts d'un côté par un marais. de l'autre par un bois, et ayant le Jourdain devant cux. Dès que Jonalhan sut que Bacchide marchait à lui, il songea à mettre les bagages de ses gens en sûreté. Les Nahathéens étant alors en paix avec les Juifs, Jean, frère de Jonathan, fut envoyé pour les transporter chez eux : mais il fut surpris dans la route par les Jambriens (1), qui le tuèrent avec tout son monde, et s'emparérent des bagages. Cette attaque fut bientôt vengée. Jonathan apprit qu'on devait célébrer une fète nuptiale à Médaha. Informé du jour où la nouvelle mariée, tille d'un prince arabe. devait être meuce à son époux , un des chefs des Jambriens, il se mit en embuscade derrière une colline. Quand les parents, qui

<sup>(1)</sup> Tribu d'Arabes qui demeuraient alors i Medobis, auto-foisir e dessilles que les Modifies enleserent à la tribu de Ruben, et qui fut conquise par ces derniers sur les Arabes.

étaient nombreux furent à portée, ses gens et lui se jetèrent sur cette troupe désarmée, et composée de personnes des deux sexes, en tuèrent quatre cents, et revinrent au camp chargés de butin.

Bacchide, informé de cette expédition, marcha contre Jonathan, résolu de l'attaquer b jour du sabbat. Le général juif se trouvait dans le plus cruel embarras. Ses soldats, offravés par le nombre des ennemis, et frappés de l'idée du sabbat, doutaient s'ils devaient combattre. Jonathan, pressé par l'ennemi, s'adressa aux siens; il leur dit : « Al-» lons combattre les ennemis, car il n'en est » pas à présent comme au temps passé. Nous » avons les ennemis en tête, et derrière nous » l'eau du Jourdain avec le marais et le bois » à droite et à gauche. Il ne nous reste aucun » moyen d'échapper. Élevez vos cris vers le » ciel, afin qu'il vous délivre du malheur » qui vous menace. » Il chargea alors les Syriens, et ses soldats donnèrent des preuves de leur ancienne valeur. Bacchide n'en venlait qu'à Jonathan, qui, remarquant son ntention, chercha le moyen de lui porter un coup mortel : Bacchide l'évita. Les Juiss, incapables de résister, se jetèrent dans le Jourdain (1), qu'ils passèrent à la nage, après avoir tué environ mille Syriens, ou deux mille, selon Josephe. Bacchide, voyant que les Juiss combattaient le jour du sabbat comme pendant un autre jour, ne les poursuivit plus. Il ramena son armée à Jérusa-

(1) Ceux qui compareront la situation de ces lieux avec le détail imparfait qui est donné de cette action avoueront, avec le judicieux Calmet, que Jonathan doit avoir passé deux fois le Jourdain, au lieu d'une, sans quoi il n'aurait pu avoir ce sleuve devant lui et Bacchide derrière; car, quand il se retira à Teckoa, le Jourdain se trouvait entre lui et les Syriens; il devait ensuite passer ce fleuve pour se rendre à Médéba, sur le bord oriental du Jourdain, au lieu que Teckoa était sur le bord occidental. S'il avait repassé le Jourdain après l'expédition de Médéba, il n'aurait pu avoir ce fleuve devant lui et Bacchide derrière. Il est donc vraisemblable que les Syriens l'attaquèrent à son retour de Médéba, et avant qu'il pût regagner Teckoa. C'est aussi pourquoi les soldats de Jonathan, accablés par le nombre, furent obligés de se jeter dans le fleuve afin de ragagner le camp, assez bien fortifié pour que les ennemis n'ossssent point les y poursuivre

lem, résolu de fortifier toutes les places propres à contraindre le parti des Macchabées, où à se soumettre, ou à ne plus oser rien entreprendre contre lui. Les principales de ces places étaient Béthoron, Jéricho, Emmaüs, Béthel, Thimnatha, Bethzura, et surtout la forteresse d'Acra, dans laquelle, outre un renfort d'hommes, d'armes et de vivres, il envoya les enfants de quelques-uns des principaux Juiss pour y servir d'otages, et empêcher les parents de ces ensants d'embrasser le parti de Jonathan.

Alcime, maître enfin de Jérusalem, fit démolir la muraille qui séparait le parvis des prêtres de celui du peuple (1), et qui avait été bâtie sous les auspices des prophètes Aggée et Zacharie. Mais à peine eut-on mis la main à l'ouvrage, qu'une paralysie ôta l'usage de la parole à Alcime, et termina ses jours sans qu'il pût proférer un seul mot. Après sa mort, Bacchide, ayant subjugué toute la Judée, reprit la route d'Antioche, et laissa les Juiss et les païens vivre en paix. Cette paix dura environ deux ans.

Le parti de Jonathan profita de cet intervalle pour se fortifier. Comme il vivait sans défiance, ses ennemis sollicitèrent Bacchide de venir le surprendre de nuit et de l'exterminer. Démétrius, n'ayant plus rien à craindre des Romains qui venaient de le reconnattre roi de Syrie, envoya Bacchide en Judée avec une armée formidable. Ce général, en marchant vers Jérusalem, donna ordre à ceux qui l'avaient pressé de venir, de se saisir de Jonathan et de le lui amener. Ce dernier fut assez tôt averti de cette trahison pour en punir les complices; cinquante des principaux conspirateurs furent condamnés à mort, et le complot s'évanouit.

Jonathan, échappé à ce danger, et ne se

(1) Ou plutôt la muraille qui séparait le parvis des Juis de celui des incirconcis. Comme son apostasie l'avait rendu odieux aux véritables Juis, il paraît que pour humilier ces derniers, il fit démolir la muraille dont nous parlons, et dont la destruction devait plaire aux paiens et aux Juis renégats. Cependant l'auteur du premier livre des Macchabées l'appelle la muraille du parvis intérieur du sanctuaire, et Josèphe la désigne par le nom de la muraille de l'ancien sanctuaire, ajoutant qu'elle étek l'ouvrage des prophètes.

santant point en état de résister à Bacchide. se retira à Bothbossen, ou, comme Josépho l'appelle, à Bethlagan, place forte située ens le désert de Jéricho, et que son frère Simon et lui avaient rendue propre à soutenir un long siège. Bacchide vint attaquer cette forteresse avec une armée nombreuse et encore grossie par ses amis de Judée. Comme le siège devait être long, Jonathan, ancès nue vigoureuse défense, confia la garde de la place à son frère Simon, et en sortit avec quelques soldats nour renforcer son armée. Dans sa route il défit Odonarque et ses frères. Jonathan attaqua ensuite divers endroits du camp ennemi, que Bacchide secourut. Simon, l'avant remarqué, fit une sortie, et hrôle les machines des assiégeants : il hattit ensuite l'armée d'un côté, tandis que son frère la battait de l'autre. Bacchide, déseméré d'être vaincu au moment où il s'était promis la victoire, s'en venges en faisant mourir ceux qui l'avaient appelé en Judée, leva le siège et s'en retourna à Antioche.

Jonathan profita de son rementiment pour sai proposer des conditions de paix, qu'il fut trop heureux d'accepter. En vertu de ce traité, tous les prisonniers devaient être relàchés. Bacchide, ayant juré de ne plus commettre aucune hostilité, tint sa parole, et retourne en Syrie. Il paraît par le même traité, que Jonathan fat revêtu d'une partie de l'autorité royale, puisqu'après le départ de Pacchide il fit sa résidence à Michmash (1), où il gouverna Israël à la manière des anriens juges. Il fit servir d'exemple tous les Juifs, qui, par leur apostasie, étaient les auteurs des persécutions essuyées depuis Annochus Epiphane jusqu'à Bacchide; il réforme ensuite l'État et J'Église, et c'est à cette époque que la Judée commença à res-MT.

Les troubles qui s'élevèrent peu après en Syrie furent utiles à la liberté des Juifs, qui furent également favorisés en Syrie et en Lgypte. Démétrius, connaissant leur ex-

trême valeur, réunit ses efforts pour les empêcher de se déclarer en faveur d'Alexandre Bala son compétiteur. Il écrivit à Jonathan, et lui permit dans sa lettre, comme à son ami et à son allié, de lever des troupes et de faire fabriquer de nouvelles armes. Cette lettre finissait par un ordre de remettre en liberté tous les otages juifs que Bacchide avait fait renfermer dans Acra, où ils étaient détenus malgré le traité de paix.

Jonathan fit lire cette lettre à la garnison de Jérusalem, et demanda en conséquence, de l'ordre de Démétrius, que les otages lui fussent remis. Ce général se vit alors à la tête d'une sorte armée. Les garnisons que Bacchide avait laissées dans différentes forteresses de la Judée ne pouvant point lui résister, prirent la suite : celles de Bethzura et d'Acra. composées en grande partie de Juiss apostats, n'osèrent pas suivre un pareil exemple, dans la crainte de tomber entre les mains de Jonathan. Elles résolurent de mourir les armes à la main, ou de ne se rendre qu'à des conditions favorables. Jonathan, ne croyant pas devoir les assiéger de long-temps, se rendit à Jérusalem pour hâter les réparations de la ville et du temple.

Quand Alexaudre ent appris de quel poids pouvait être l'amitié de Jonathan, et les moyens que Démétrius avait employés pour se la procurer, il lui écrivit une lettre (1) dans laquelle il lui conféra la charge de souverain sacrificateur, et qu'il accompagna d'une robe de pourpre, d'une couronne d'or et de divers autres présents. Jonathan, sensible à de si grandes faveurs, se revêtit des vêtements pontificaux à la fête des tabernacles (2), la neuvième anaée de

<sup>(1)</sup> Catte ville éthit dans le pays appartenant à la vrim de Brajamin, à l'orient de Bethaven, environ a neuf milles de Menadem, entre exite ville et Gilden. Bushe cause que de sen temps estie place that ensere trè-comidérable.

<sup>(1)</sup> Le lettre était conçue en ces termes : e Le rei 
«Alexandre à son frère Jonathan , aslet. Hous avens 
appres que vous êtes un homme vaillant , et tel 
«qu'il faut pour être notre ami ; c'est pourquei nous 
«vous réablisons aujourd'hui grand prêtre de votre 
»nation, et nous vous donnous la qualité d'ami da 
«roi. Pour cel effet, nous vous envoyens une robe 
«de pourpre et une couronne d'er, complant sur 
«un retour d'amitté de votre part. »

Il ne faut pas oublier que la pourpre était en même temps une marque de dignité et de favour chez les Juifs, les Perses, les Macédo iens, etc.

<sup>(2,</sup> Idem , Bul. Josephe dit que ce fet le quetrième

son gouvernement, au septième mois. Cependant, comme il ne voulait point recevoir la tiare des mains d'un prince dont le droit au trône de Syrie était incertain, il se fit élire par la nation; il était de la famille de Joarib, et par conséquent de la première classe de la race d'Aaron. D'ailleurs, il n'existait plus personne de la famille de Jozadac, si l'on en excepte Onias, qui se trouvait alors en Égypte, où il avait, sinon apostasié, au moins fait un schisme en y érigeant un temple, un autel et une charge de souverain sacrificateur.

Jonathan, revêtu de sa nouvelle dignité. leva des troupes pour désendre les intérêts de son biensaiteur. Quand Démétrius vit que son concurrent allait lui enlever un allié aussi important, il prodigua les promesses pour éviter ce malheur. Il écrivit une seconde lettre où, cachant son ressentiment, il employa les plus grandes protestations d'amitié. Pour déterminer Jonathan à épouser son parti, il promit aux Juis non-seulement de ne jamais exiger ce qu'ils pouvaient lui devoir, mais même de les exempter de tout tribut à l'avenir, et de leur accorder le libre exercice de leur religion, avec d'autres priviléges plus importants que ceux qu'Alexandre leur avait donnés, et dont l'importance même ne pouvait que faire soupconner la bonne soi de Démétrius. Le souvenir des maux qu'il avait fait éprouver aux Juiss excita les soupçons de Jonathan. Et enfin, soit par ressentiment, soit par défiance, il présera l'alliance de son rival, et lui fut cons-

année après la mort de son frère Judas. Mais cet historien s'est trompé en faisant survivre Judas à Aicime, contre le témoignage formel du livre des Macchabées, qui rapporte l'installation de Jonathan à la cent soixantième année de l'empire des Grecs, année qui répond à la trois mille huit cent cinquante - deuxième année du monde, et à la cent cinquante-troisième avant Jésus-Christ. Matathias, le père des Macchabées ; descendait de la famille sacerdotale de Joarib, quoiqu'il ne fût pas de celle de Jaddus, ou Jaddus le grand-prêtre, qui eut pour successeur cet Onias qui fit élever un temple à Alexandrie pour les Juiss d'Égypte. Ainsi, Jonathan fut le premier qui posséda la charge de souverain sacrificateur ; Hérode, d'héréditaire qu'elle était, la rendit vénale.

tamment attaché : sa conduite fut du reste justifiée par la défaite et la mort de Démétrius.

Le nouveau monarque s'étant, par une bataille décisive, rendu maître de la Syrie, témoigna sa reconnaissance à Jonathan, et peu après l'invita à ses noces. Ce général se rendit, avec une suite nombreuse, à Ptomélaide, où il fut recu avec distinction. Pendant son séjour dans cette ville, où les noces furent célébrées, quelques Juiss vinrent l'accuser; mais le roi, prévenu en faveur de son ami, fit proclamer dans toute la ville qu'il ne recevrait aucune plainte contre lui. Pour mortifier les ennemis de ce grand homme, il le fit asseoir à ses côtés, vêtu de pourpre, confirma toutes les grâces qu'il lui avait accordées, et ajouta au titre de généralissime de la Judée plusieurs autres titres d'honneur. Ces saveurs découragèrent ses ennemis, en leur prouvant leur impuissance.

Jonathan, après avoir sait des présents magnifiques au roi, à la reine et aux principaux seigneurs de la cour, s'en retourna en Judée, flatté de s'être acquis les faveurs d'un allié si puissant. Depuis cette époque, la nation juive fut respectée par ses voisins, et surtout par les Égyptiens. Ptolémée Philométor, et Cléopâtre sa femme, donnèrent à divers Juis des charges honorables, tant à la cour que dans les provinces. On leur confia même la garde des forteresses les plus importantes, et le commundement de l'armée fut donné à Onias et à Dosithée. Ces deux généraux, suivant Josèphe, surént les favoris du roi pendant tout son règne. Mais ce ce qu'Onias ambitionna surtout c'était d'être revêtu de la dignité de pontise qui lui appartenait par sa naissance. Or, comme Jonathan ne lui aurait pas permis de remplir les fonctions de cette cnarge à Jérusalam, sa seule ressource fut de bâtir un temple en Egypte, ce qu'il obtint par son crédit (1).

(1) Cet édifice, dont Josèphe nous a donné la description, était bâti sur le modèle de celui de Jerusalem, mais mois grand et moins magnifique. Au lieu du chandelier à sept branches, Onias se borna à une lampe d'or, qui était suspendue à une chaîne du même métal. Ce temple fut élevé sur les ruines

Alexandre s'étant fait un grand nombre d'ennemis par ses débauches et les cruautés de son favori Ammonius, le jeune Démétrius quitta Caide dans l'espérance de remonter sur le trône de son père, surtout Apollonius s'étant déclaré en sa saveur. Jonathan, loin d'imiter l'exemple de ce gouverneur de la Palestine, resta fidèle à Alexandre. Apollonius marcha contre lui jusqu'à Jemnia; mais m'ocami avancer plus avant dans un pays de montagnes où sa cavalerie ne pouvait hai servir, il envoya inviter Jonathan au combat dans la plaine. Ce dernier accepta le des, et se rendit de Jérusalem à Joopé avec dix mille hommes; il fut joint dans la route per see frère Simon, qui lui amena un renfert.

La ville de Joppé, où Apollonius avait mis garnison, ferma ses portes au général juif; elle fut prise à la vue de l'armée ennemie. Apollonius marcha alors contre lui avec

d'un ancien temple égyption, dans le volsinage d'Adiopolis. Co lieu, qui, par cette seule raison, devait être regardé comme impar, cause un grand standele suz Juife d'Égypte. Ils s'opposèrent donc à la construction du nouveau temple. Pour lever bears carapales, Onias s'appaya d'un passege du prophoto lude, dont le sens était qu'un autel serait devé à l'Éternel su milion de l'Égypte, appliquent aimi à son édifice ce qui ne convenait qu'aux tempe enangeliques. Comme une des villes égyptionnes, dont il est parlé dans cet endroit, est appelée Mar hasheres dans le texte, qui signific le ville de select, quoique le Keri line Hair heres, la ville de destruction, Unies prit ces mots dans le premicr sem , et choisit , pour cet effet , le territeure d'Heliopolis, comme si le prophete y avait fast allowon. Copendant on allegue une autre ramen de ce chess, qu'on fonde sur ce qu'Onise étest genverneur de cet endroit, et y avait fait bêtir une ville qu'il peuple de Juis et qu'il nomme Onesa. Après avoir levé ces difficultés , il se lui raque ni prittres ni litrites pour officier sous lui. Le service direin so fit dans ce temple comme dans erimi de Mrusalem , jusqu'à ce qu'ile furent détruite fun et l'autre par le même empereur romain. Browmoune il no fut jamele permie eux prêtres qui sessent officié dens le temple égyption de remplir les fonctions escerdotales dans colui de Mrussle On les regardait, solon les talmedistes, comme coupobles de même schisme que couz qui evaient secri-Se our les hauts lieux ; c'est pourquoi ils n'étaient adance qu'aux fonctions les plus basses. Ils étaient m des revenus du temple, mais ne manmonth Concurs des offerades.

huit mille fantassins et trois mille chevaux, en ayant laimé mille autres pour prendre les Juis en queue, tandis qu'il les attaquerait de front.

L'armée juive, à laquelle Jonathan avait donné la forme d'un carré oblong, qui est à peu près la même que celle de la phalange macédonienne, soutint tous les efforts des ennemis jusqu'au soir. La cavalerie d'Apollonius étant alors accablée de fatigues. Jonathan profita de cette occasion pour attaquer l'infanterie, qu'il défit entièrement. Les suyards se sauvèrent à Azot, et cherchèrent un asile dans le temple de Dagon. Jonethan, maître de la place, fit mettre le seu au temple. Le nombre de coux qui périrent dans les flammes ou par l'épée fut d'environ huit mille. Les villes voisines anhirent le même sort : celle d'Ascalon fléchit le vainqueur par sa soumission. Il revint à Jérusalem avec son armée chargée de déponilles. Alexandre, instruit de sa fidélité, lui en témoigna sa reconnaissance en lui envoyant une ceinture d'or, telle que les princes de la famille royale avaient coutume d'en porter. et en lui donnant Acron en propriété héréditaire.

Philométor étant arrivé avec une armée en Palestine, sous prétexte de secourir sou gendre, mais en effet pour lui arracher sa couronne, soit qu'il la réservât à lui ou au jeune Démétrius, quelques ennemis des Macchabées essayèrent de les rendre odieux, en montrant au roi d'Égypte les ruines d'Arot, et celles du temple de Dagon, ainsi que les cadavres privés de sépulture. Ces plaintes n'empêchèrent point Ptolémée de faire la réception la plus favorable à Jonathan, qui, étant venu rendre ses devoirs au roi, à Joppé, l'accompagna le lendemain jusqu'au fieuve Éleuthère, et s'en retourna ensuite à Jérusalem.

Ce prince, après avoir donné se fille Cléopâtre et le royaume de Syrie au jeune Démé trius, surnommé Nicanor, mourut des blessures qu'il avait reçues dans la dernière bataille, avant d'avoir pu l'affermir sur le trêne. Jonathan profita de cette guerre civile allumée en Égypte, au sujet de la succession, pour commencer le siège d'Acra, où al y arait toujours une garnison syrienne. Au milieu de ce sièze, il fut obligé de se rendre à Ptolémeide auprès du jeune Démétrius pour justifier son entreprise. Cependant il ordonna de presser les assiégés avec la même vizueur. Se faisant ensuite accompagner des principaux de sa nation, il parut à la cour, où il plaida si bien sa cause, la fortifiant de dons splendides, qu'il se vit plus en faveur que jamais. Nicanor le confirma dans la diguité de pontife, et le recut au nombre de set plus intimes amis. Quant au tribut annuel de trois cents talents, le prince en affranchit non-sculement la Judée, mais aussi les treis toparchies de Lydda, d'Apharéma et de Ramatha (1).

Jonathan, de retour à Jérusalem, fit pouser avec whe neuvelle vigueur l'attaque d'Acra : remarquant que la place penvait se défendre encore long-temps, il songen à obtenir du roi un ordre nour l'évacuation de cette forteresse et de quelques autres, dent les garnisons donnaient, disait - il . de continuels sujets de plaintes à sa mation. Il fit choix d'une circonstance heureuse pour obtenir cette grâce. Démétrius, peu auparavant, ayant congédié ses troupes, avait occasioné la révolte de Tryphon. Ainsi ce prince fut charmé de lui accorder sa demande, à condition qu'il lui fournirait des soldats pour punir les rebelles. Cependant Démétrius, au lieu de s'acquitter de la promesse faite à Jonathan, viola même celles qu'il lui avait faites à Ptolémaide, et se fit payer de toutes les taxes dont il avait affranchi la Judée. Cette mauvaise foi fut panie peu après par une nouvelle révolte.

(4) 1. Macchab., XI, 20, etc.; Joseph., Ant., I. XIII, c. 8. Ces trois toparchies avec leurs territoires avaient été démembrées de Samarie quelque temps auparavant, et réunies à la Judée. Le feu roi Démétrius, dans se lettre à Jonathan, lui en avait confirmé la possession; et cette même grâce venait d'être renouvelée par le nouveau roi, qui assigna les revenus de ces toparchies pour l'entretien des prêtres et le service du temple. Dans la lettre de ce prince à Lasthème, il lui donne le titre de père, parce qu'il l'avait aidé à recouvrer la couvenne, et il lui ordonne d'envoyer une copie de sa lettre au général juif, pour qu'il l'exposét à la vue de tout le monde.

dens laquelle il fut chassé de son royanne par Antiochus, fils d'Alexandre.

Le nouveau roi fit entrer Jonathan dans ses intérêts. A toutes les saveurs que ce génoral en avait reçues, il en ajouta de nouvelles. Il fit son frère Simon général de toutes ses forces, et gouverneur de toute la côte maritime, à condition qu'ils se déclareraient tous deux pour lui. Jonathan quitta sans peine un perfide allié, et accepta les offres de son successeur. Il envoya une ambassade à ce dernier, pour lui donner des assurances solemeiles de son attachement. Les deux généraux juifs, à la tête d'une puissante armée, passèrent le Jourdain, et battirent les troupes de Démétrius, envoyées pour faire une diversion en Galilée. Dans cette expédition, Jonathan pensa être taillé en plèces par l'ennemi. En s'avancant du lac de Génézareth vers Azot, il donna dans une embuscade entre les défilés des montagnes. La plupart des siens, saisis de terreur, prirent la fuite, de sorte qu'il ne lui resta que ciaquante hommes et deux de ses principaux efficiers, Matathias et Judas. Soutenu par ce petit nombre, il se désendit si vaillamment, que l'ennemi lacha pied. Les fuvards se rallièrent alors, revincent sur leurs pas, et remportèrent la victoire la plus complète sur les troupes de Démétrius, qu'ils poursuivirent jusqu'à Cadesh; ils leur tuèrent environ trois mille hommes. Jonathan chargea son frère du siége de Bethzura, où il v avait une garnison de païens et de Juiss apostats; il alla lui-même se rendre maître de quelques places importantes, et entre autres d'Ascelon et de Gaza. Simon ayant pris Bethzura, délivra le pays des incursions de la garnison de cette forteresse, et revint à Jérusalem, où son frère le rejoignit.

Ces glorieux exploits des deux frères imposèrent une si profonde crainte à leurs ennemis, qu'à leur retour aucun n'osa troubler la paix dont on commençait à jouir. Cependant Jonathan ne crut pas devoir se fier assez à la reconnaissance du roi pour négliger les autres moyens de conserver à sa patrie le repos et la liberté qu'il venait de lui procurer. Il envoya une nouvelle ambassade à Rome pour y renouveler l'alliance des Juifs avec la

réamblique. Les ambastadeurs avant réassi. nassèrent par son ordre à Lacédémone et dans quelques antres États de la Grèce, où ils firent la même démarche avec le même succès. Dans la lettre des Juifs aux Lacédémoniens, dont nous donnons en note l'abrégé (1), ils leur rappelaient que leur roi Aréus avait autrefois écrit au grand-prêtre (Onias III) une lettre pleine d'assurances d'amitié. Pendant que Jonathan prenait de si sages mesures, il apprit que les généreux de Démétrius. qu'il venait de vaincre, marchaiont vers lui avec une nombreuse armée. Voulant les empécher de pénétrer en Judée, il se hâta de les joindre pour les combattre dans leur propee pays. So diligence fut telle, qu'il vint campar vis-à-vis de l'enpemi à Amathis sur les frontières de la Syrie. Là l'ennemi forma le projet de le surprendre pendant la nuit; mais Jonathan ordonna à ses troupes de rester ses les armes. Les généraux ennemis s'en étant aperçus, firent allumer de grands feux pour cacher leur retraite. Jonathan , voyant le lendefiain qu'ils avaient abandonné leur camp, les poursuivit cans pouvoir les jo udre, perce qu'ils avaient déjà passé le fleuve Eleuthère. Pour se dédommager, il ravagea le pays de quelques Arabes, amis de Démétrius, fit un grand butin et enleva quantité de prisonniers (2).

Durant ces entrefaites, Simon avait fait le revue des garnisons d'Ascalon et de quelques autres places du voisinage. Il fut informé que les habitants de Joppé étaient dispués à recevoir un gouverneur de la part de Démétrius; ce qui l'obligea de s'emparer

de cette forteresse, où il mit une garnisth, et retourna joindre son frère à Jérusaiem. A leur retour dans cette capitale, les généraux juis assemblérent un conseil, dans lequel il fut résolu de réporer les forts, d'en construire de nouveaux, de rebâtir la muraille de la ville, et d'élever un nouveau mur entre le mont de Sion et le reste de Jérusalem . à une hauteur qui ôtât toute communication entre elles, de sorte que la garnison d'Acra ne pouvant plus recevoir de vivres, sût obligée de se retirer ou de se rendre. Toutes ces résolutions furent aussitôt exécutées. Jonathan se chargea de l'inspection de l'ouvrage dans la ville, et Simon de celle du debors. Le premier sit élever une haute muraille près du torrent de Cédron, et mit par ce moven la garnison d'Acra dans la nócessité d'abandonner ce poste. Simon fit réparer toutes les anciennes forteresses, auxquelles il aiouta celle d'Abida on d'Abiada. dans le pays de Séphala à l'occident d'Eleuthéropolis. La Judée se trouva alors dans un parfait état de défense.

Jonathan avait gouverné la Judée près de soixante-dix ans , avec autant de sagesse que de bonheur, quand la perfidie de Tryphon vint terginer le cours de sa vie. Ce traitre, n'ignorant point qu'il s'efforcerait vainement de detrôner le jeune monarque aussi long-temps qu'il aurait un allié aussi puissant et aussi fidele, n'épargna ni serments ai promesses pour engager Jonathan à congédier son armée, selon lui devenue inutile. Le général just fit non-seulement cette imprudence, il eut encore celle d'entrer dans la ville de Ptolemai le avec mille homme, qui furent tous massacrés. Tryphon ne lui laissa la vie que ju-ju'à ce qu'il cût reçu de Judée une rançon considérable : alors il le fit périr. Jonathan fut en mitne temps victime d'une crédufité généreuse et d'une fidélité inviolable pour Antiochus.

A prine apprit-on à Jérusalem que le trattre Tryphon avait fait massacrer ceux qui étaient entrés dans Ptolémaide avec Jonathan, et que ce général était détenu prisonmer, que toute la ville témoigna hautement sou indignation et sa douleur. On s'attendait à voir bientêt paraître le perfide mour-

ri; Jonkhan, etc., aux éphores, au sénat et au propie, salut. Nous avons trouve dans nos annules me lettre de votre roi Aréus à Onias, alors grandpolies, dans laquelle ce prince parle de la presincié qu' è y s'entre nous, prominité qu' ne nous cant to mecanne, panqu'il en est fait mention dans nos seros serés. Quoque l'ambitien de nos vessus ne us ar fevois à soutenir de grandes guerres, nous n'assems pas vessiu être a cherge à nos alirés, mais apres us tres houreeuxemis sortis, nous avons enveye vers us Bonnams. Numérains et Antipater, et leur avons rédune de vous rendre aussi cette lettre, afin de mouveler l'amite qui eaiste ontre nous

<sup>7) 1.</sup> Macchab., XI, 62, ad fin. ; — Joseph., An-

trier, auquel les paiens et les Juiss apostats se joindraient sans doute (1). Ces craintes n'étaient que trop bien fondées. Simon, le seul des fils de Matathias qui fût encore vivant. méritait, par son courage et son habileté, de succéder à son frère : il fut nommé à sa place d'une voix unanime, et accepta d'autant plus volontiers le commandement de l'armée, que celle-ci devait lui fournir le moyen de venger son frère et de défendre sa patrie. Il ralluma le courage de ses compatriotes en lour adressant le discours suivant : « Vous » n'ignorez point avec quelle valeur mon » père, mes frères et moi, nous avons com-» battu pour la défense de notre liberté et » de notre religion : ils sont morts en les dé-» fendant, et je leur survis pour combattre » comme eux. Je n'épargnerai pas plus ma » vie qu'ils n'ont épargné leurs jours, » quand je vous verrai en danger. » Ce discours, universellement applaudi, détermina les assistants à le proclamer à la fois général et grand - prêtre, promettant de tout sacrifier pour défendre leur religion et leur pays.

Le nouveau pontife fit achever les fortifications de la ville, et rassembla une armée assez forte pour combattre Tryphon, qui s'avançait à grandes journées. Quand ce traître s'aperçut qu'il était dangereux d'attaquer les Juis, il sit dire à Simon qu'il n'avait gardé son frère que parce que ce dernier lui devait cent talents, et que s'il voulait lui envoyer cette somme et les deux fils de Jonathan pour otages, le prisonnier serait libre. Simon n'osa point rejeter cette proposition, quoiqu'il vît qu'elle n'était qu'un piége, parce qu'il craignit d'être accusé de n'avoir point rompu les sers de son srère. Durant ces entresaites, la garnison syrienne, manquant de vivres, en avertit Tryphon. Mais lorsque ce général allait marcher à son secours, une quantité prodigieuse de neige qui tomba le forca à mettre ses troupes en quartier d'hiver. Peu après, il fit mourir Antiochus, Jonathan et ses deux fils, et retourna en Syrie (2). Dès

que ce traître fut parti, Simon fit déposer, les os de son frère dans le sépulcre de son père, à Modin, où l'on éleva un superhe monument (1).

Ce général envoya ensuite des ambassadeurs à Rome, pour apprendre au sénat le meurtre de son srère, et le choix que les Juiss avaient fait de lui pour lui succéder. Le but de cette ambassade était de renouveler l'alliance avec les Romains et les Lacédémoniens. Ces deux peuples eurent une égale horreur de l'infâme trahison de Tryphon, et envoyèrent à Simon des lettres pour le séliciter sur sa nouvelle dignité et pour ratifier l'alliance gravée sur l'airain. Simon fit lire ces lettres dans la grande assemblée. Il continua ensuite de fortifier Jérusalem, de lever des troupes, et de se mettre en état de défense. Après ces précautions, il écrivit à Démétrius, dépouillé alors de presque tous ses Etats par le rebelle Tryphon, pour lui offrir de l'aider à y rentrer, s'il voulait confirmer le choix que le peuple avait fait de lui, et ratifier la possession des Juiss dans , leurs priviléges; il accompagna ses offres d'une couronne d'or et de quelques autres présents. Démétrius, charmé de se voir recherché par Simon, lui accorda ses demandes, avec une amnistie générale pour le passé. Simon prit alors le nom et l'autorité de prince et de pontise des Juiss. Comme la possession de ces éminentes dignités lui fut confirmée l'année suivante par un décret du sanhédrin pour être héréditaire dans sa fa-

fit périr Jonathan et ses fils; mais la situation de ce lieu n'est pas facile à trouver. On conjecture qu'il était dans le pays de Galaad, où Tryphon prit ses quartiers d'hiver. Joséphe appelle l'endroit Basca.

<sup>(1) 1.</sup> Macchab., XII, 39, etc.; — Joseph., Antiq., 1. XIII, c. 10.

<sup>(2)</sup> Ce fut à Boscama, selon le texte, que Tryphon

<sup>(1) 1.</sup> Macchab., XIII, 20, etc.; — Joseph., Antiq., ubi supr. Ce monument était sur une hauteur qui commandait le pays. On le voyait de fort loin en mer, tant à cause de son élévation que parce qu'it était de marbre blane. Simon y fit élever sept pyramides : deux pour son père et sa mère, quatre pour ses frères, et la dernière pour lui. Elles étaient , entourées d'une galesse superbe, dont les arches étaient soutenues par des colonnes de marbre, chacune d'une seule pièce. Le haut du monument était orné d'écus, d'armes, de vaisseaux, et d'autres décorations artistement travaillées. Ce morceau d'architecture existait encore au temps d'Eusèbe et de saint Jérôme.

mille, les actes publics ne se firent plus dans la suite qu'en son nom (1).

Simon, pour jouir de l'heureuse situation qu'il avait procurée à sa patrie, vit qu'il était nécessaire de mettre des garnisons dans toutes les places fortes, et surtout dans Bethsura, qui, sur les confins de la Judée, coutait les plus grands périls. Il la pourvut de fortes murailles, de hautes tours, de munitions de guerre et de bouche, et d'une garaissu composée des meilleures troupes de son armée. Vers le même temps il envoya Jonathan, fils d'Absalom, assiéger Joppé. La place prise, Jonathan en chassa les habitants, la peupla de Juiss, en répara les sortifications, et s'y bâtit une maison, dans le mein d'y faire son sejour. Cette ville devint alors le port de mer le plus considérable de toute la Judée. Strabon dit que de son temes ce port appartenait aux Juifs. Dans la mite, cette ville a continué de servir de port, quoique dangereuse par les rochers qui an trouvent à l'entrée. Joppé est située dans une belle plaine, ayant Jamnia au midi, Charde as septentrion, et Rama à l'orient.

(1) Dapais cotte époque, les Juis ne datèrent las lours actes en y employant les années du régne de tel ou tel roi de Syrie , mais celles du gouvernement de Simon et de ses successeurs. Ce channent ce fit par l'assemblée générale , qui conféra e dignités de prince et de pontife à Simon , en mpense de son mérite et de ses exploits, avec la claure, que cas charges sersient héréditaires dans m famille. Il fut encore ordonné que la lettre de rei de Syrie, qui commençait par ces mots : «Le rei Démètries à Simon, grand-prêtre et ami m reis, aun anciens et à tout le peuple Juif, saalist e, caralt gravde sur des tables d'airain et suspendus dems le sanctuaire, l'original devant être déposé dens les eschives de le netion; on transcrivit la date de désent de l'amomblée de la manière suivante : e Le dis-buttieme jour du mois d'élui (qui répond oen partie à notre mois d'août), l'an 172 des 54shoulder, in trainituse année sous Simon, grandmettre..... B est dit que se décret fat fait à Saword : que quelque suteun supposent, per une esition de lettres, signifier Jérusalem. Il y a ne le vulgate, Aseremel , qui , mivant le manière dont les Green Mont les mots hébreux, peut avoir de pais pour Chesar-mello, ou le Porche de Millo. Blo était une prefeude vallée entre l'ancienne Jarusan et la cité de Devid , que ce monarque , et après lui Salomen , firent combler ; ce qui lui acque co nom, dériet d'une recine qui agnific remper. An reste , coci n'est qu'une conjecture.

Pendant que Jonathan s'emparait de Joppé, Simon attaquait Gaza, on plutôt Gazara (1), qui s'était révoltée depuis la mort de son frère Jonathan. Au moment de l'assaut, les habitants, hommes, femmes et enfants, parurent sur les remparts, les habits déchirés; ils implorèrent si vivement sa elémence, qu'il leur permit de se retirer où ils voudraient. Il détruisit tous les monuments d'idolâtrie qu'il trouva dans la ville, où il mit une forte garnison, et s'y fit bâtir une maison, dans laquelle il se retirait souvent pour s'y délasser de ses occupations et veiller sur les habitants de son voisinage (2).

L'année suivante, Acra, investie depuis près de deux ans et réduite aux dernières extrémités, capitula, après avoir été entre les mains des Syriens pendant vingt-einq ans. Simon permit à ces dangereux voisins de se retirer. Ses troupes entrèrent dans la place au son des trompettes, et avec les démonstrations de la plus vive joie. Simon fit purifier la ville si long-temps souillée par le culte des idoles. Sa première intention était d'y mettre une garnison juive; mais il convoqua un grand conseil, auquel il proposa de raser cette forteresse, ainsi que la hauteur sur laquelle elle était située. Il fit observer que le château d'Acra avait été constamment l'asile des Juiss mécontents ou renégats, et qu'il pouvait encore le devenir si les ennemis s'en ressaisissaient. Ce projet fut réalisé. Après un travail de trois ans, dont

(1) Prideaux soupconne avec raison que c'est par une faute de copiste qu'il y a dans le teste grec Gasa au lieu de Gasara. Cetto derniere ville est la même que Gazer ou Gézer, dont il est souvent parlé dans les histoires sacrées. On l'appelait aussi Gader, Gédara et Gaderoth, Strabon la nomme Gadaris. & lui donne la même situation que le premier livre des Macchabers donne à Gazara, c'est-à-dire, qu'il la met pres d'Asot. Eusebe la place environ à deux mille de Nicopolis. Les preuves que Prisleens allegue en faveur de son sentiment sont , 1º que c'es Gasara et point Gasa qui se trouve au nombre des villes prises par Simon . 2º qu'il est souvent parlé de Gazara comme étant entre les mains de Simon, et et de liesa uniquement dans cet endreit, 3º que Simon fit lattir une maison dans cette ville. Or, nous trouvons que son fils demours dans Gasara, et en

(2) 1. Moccheb., XIII et XIV, per, Joseph. de

personne ne fut exempt, la montagne fut de niveau avec celle du temple (1). Simon fit, dans le même temps, travailler à la muraille extérieure et aux autres parties de temple, où l'on bâtit, par son ordre, de nouveaux appartements, et un palais pour lui-même. En mémoire de la reddition de cette place, le pontife institua une fête annuelle; et , pour ne s'oocuper que des affaires ecclésiastiques ou civiles, il confia à son fils Jean la charge de général de toutes ses troupes, et lui ordonna de résider à Gazara. Cette année, le grand sanhédrin et toute l'assemblée des Juiss rendirent un décret par lequel les éminentes dignités que possédait Simon étaient déclarées héréditaires dans sa famille, en récompense des services importants qu'il avait rendus à la patrie (2).

Démétrius, chassé de ses États, avait été fait prisonnier par les Parthes, pendant que la tyrannie de Tryphon déterminait un grand

(1) Cette particularité, que nous rapportons d'après Josèphe, est contredite par l'auteur du premier livre des Macchabées, qui affirme que Simon fortifia le château et y mit une garnison juive. Le même auteur ajoute dans le chapitre suivant, qu'Antiochus, trois ans après, fit sommer Simon de lui rendre la place. Cependant, puisque cette forteresse fat réellement démolie, et la hauteur sur laquelle elle était aituée mise de niveau avec le temple, il paraît que Josèphe n'a fait qu'antidater cette circonstance de quelques années.

(2) Il ne faut pas oublier dans son éloge, que. sous son gouvernement, la Judée jouit des douceurs de la paix, tandis que les pays voisins étaient exposés aux horreurs de la guerre. Les Juist par la réduction de Joppé et de quelques autres places maritimes, avaient étendu leur commerce : leur religion et leur liberté étaient respectées, leurs villes fortifiées, leur armée disciplinée, leur patrie purgée de paiens et de Juis apostats, et leur alliance recherchée, non-seulement par les nations voisines, mais encore par les Grecs et les Romains. Le panégyriste de Simon ajoute, que le sele de ce pontife éclata dans son empressement à détruire tous les monuments de l'idolatrie; qu'il fut le protecteur des Juis fidèles, l'ami des pauvres; qu'il rendit au temple son ancienne splendeur. Il n'est donc pas étonnant que le sanhédrin ne trouvât point de récompense digne de payer ses services. Les chronologistes juifs disent que de son temps florissaient le sameux Simon Ben Shetah et Jéhudah Ben Tabbai, directours des écoles de théologie à Jérusalem, et que le premier était président, et le second vice-président du sanhédrin.

nombre de Syriens à épenser les intérêts de Cléopâtre. Cette princesse, perdant tente espérance de revoir son époux libre, engagea son frère Antiochus à sortir de sa retraite et à faire valoir ses droits à la ceuronne de Syrie. Ce prince y consentit, et pour se concilier l'affection des Juifs, il envoya à Simon une lettre dans laquelle il confirmait toutes les grâces précédemment accordées à lui et à sa nation. Il permit aux Juifs de battre monnaie, permission dent Jean fit d'abord usage (1).

Quand Antiochus fut affermi sur le trêne par son mariage avec Cléopatre et par la mort de Tryphon, Simon, soit qu'il doutêt de la sincérité des promesses du roi, en qu'il voulût rendre son amitié plus respectable, envoya une ambassade à Rome pour v renouveler l'alliance entre les dont États. Parmi les présents qu'il envoya au sénat, il v avait un bouclier d'or qui pesait mille mians. En ne donnant à la mine attique que son plus bas prix, ce bouclier valait plus d'an million de notre monnaie. Ses députés furent accueillis avec honneur, et reçurent des lettres de sénat adressées aux rois de Syrie, d'Égypte, de Pergame, de Cappadoce, etc., peur leur notifier le renouvellement de l'alliance entre la république et la nation juive, et les menacer d'une déclaration de guerre, si quelqu'un d'eux osait commettre la moindre hostilité contre un peuple que Rome proté-

(1) On trouve, dans les cabinets des curieux, dilférentes pièces de monnaie de Judée. L'inscription de quelques-unes, est : Le sicle ou le demi-sicle d'Irreal. On lit sur d'autres : La première ou la seconde munde de la délivrance d'Israel, de Sion, de Jérusalem, etc. Une chose remarquable au sujet de ces inscriptions, est qu'on n'y a pas employé le nouveau caractère assyrien adopté par Esdras, mais l'ancien caractère samaritain ; singularité dont on ne peut se randre raison, si ces pièces sont authentiques, sinon que Simon crut devoir conserver l'ancienne forme de celles qui avaient été battues avant la captivité. ainsi que le poids, le métal et le caractère. Ces médailles ont d'un côté un vase, et sur le revers une branche ou la verge d'Aaron ; d'autres, deux pigeons ou deux tours, ou enfin le frontispice d'un bâtiment qu'on suppose être le temple. Les médailles qui nous restent de Simon sont toutes d'argent : on ignore s'il y en a jamais eu d'or. La lettre du roi ne détermine point le métal.

les semmeit encore, dans ees lotnvoyer au grand-prêtre des Juifs ilfaiteurs et les apostats de cutte en trouvaient dans leur pays, et le réalemait.

s destinée au roi de Syrie avait vant que Démétrius tombét entre les Parthes: mais quand le sénat monise personnellement à Ann monorque n'y aurait pes en rd. En effet, dans le temps assidgenit Tryphon dens Dora, ayunt enveyé deux mille homi, au lieu d'accepter ces troupes , il les renvoya avec un message per lequel il exigesit qu'en lui 16. Gazara et la citadelle de Jérui, solon lui, appartenaient à la D Syrie, ou qu'ou lui payAt cine is pour chacune de ces places, et, sing cents pour la réparation des que les Juifs avaient cansés dans Athenebius, un des favoris du rendit à cette occasion à Jérusatira la magnificance de la cour du nerificatour (1). Simon répondit des d'Antiochus qu'il ne possédait o Mt l'héritage de ses pères, à das forteresses de Joppé et de ust il avait été obligé de s'empasrêter les incursions que les gar-15 places faissiont continuellement ide; que, per voie de compensaminil à payer cent talents au m'à l'égard d'Acra, il ne croyait prince oft anoun droit d'y péné-

iss alla rejoindre alors Antioétait encore devant Dora : il fit maître de la répense du pontife endaur de se maisse, deut procque subles étaient d'or et d'argent.

lo réalt de l'autour du premier livre des annie Joséphu,qui ne parle secunement » d'Athonobies, repporte le fait difil dit qu'ântieshus syant écrit à Simon » due housemes et des vivres pour le sa de continuent avant que ce otrepe lite arrivé, et carvoya Compobius faire en finitée. Athenchius, en appayant sur cette circunstance, se propossit d'indisposer Autiochus contre Simen; il savait, suivant Josephe, que le monarque étant avare, envierait les richesses du pentife. C'est ce qui arriva. Condébée, un des principaux seigneurs de Syrie, fat enveyé avec une puissante armée pour envahir la Judée, pendent qu'Antiochus pour-suivait lui-même, avec une autre armée, le perfide Tryphon (1).

Condébée, revêtu du gouvernement de teutes les obtes de la Phénicie et de la Palectine, et se trouvant à le tôte d'une armée nombreuse, fortifia la ville de Cédrea, ou de Gédor, solon la Vaignte. Pondant qu'il travaillait à mottre cette place en état de défense, il s'avança vers Jammia et Joppé, et fit au grand nombre de prisonniers dens ses incursions en Judée (1). Jean qui résidait à Gasara, ayant appris cette invasion, se rendit à Jérusalem pour en infermor son père. Ce dernier, à qui la vicillesse ne permettait plus de combuttre, se reposa sur la valour de ses doux fils , Jean et Juda, et leur ordonne d'exposer leur vie comme lours encles pour la défense de la religion el de la patrie (2). Ces doux jources guerriers, à la tête de vingt mille fantassins choisis, mus compter la cavalerie, camporent la première nuit à Medin. Le lendemain ils s'approchèrent si près de l'ennemi, qu'ils n'en étaient plus séparés que par un torrent : les soldats juifs témoignèrent d'abord quelque répugnance à le traverser; mais Joan. hontoux de lour Mcheté, s'y diamen le premier, et tous suivirent bientét son exemple. Dès qu'il fat avec oux sur l'autre bord, il les rangea en ordre de bataille, plaçant sa cavalerie au centre. Les ennemis, effrayés per le son des trompettes sacrées, furent mis en dérente : il y cut un grand nombre de Syriens tods on bloods. Le reste ayant pris la firite, se retira à Cédron, que Cendébée vesait de faire fortifier. Jeen, surnemmé

<sup>(1) 1.</sup> Machab., XV, etc.; Joseph., Antiq., L. XIII, c. 12, 13.

<sup>(3)</sup> Josephe esetredit encore lei l'anteur du promier livre des Marchabdes; cor, magré : ège evancé de Simon, il lui fult foire une serue à se tite de ses troppes.

alors Hyrcan (1), les poursulvit jusque la ; il revint ensuite rejoindre son frère Judas, que les blessures qu'il avait reçues dans le combat avaient forcé de s'arrêter. Les deux frères rentrèrent victorieux dans Jérusalem, sans presque avoir fait aucune perte (2). La Judée jouit depuis ce temps-la d'une grande tranquillité jusqu'au meurtre de Simon, qui ramena Antiochus devant Jérusalem.

Ce grand-prêtre avait un gendre nommé Ptolémée, fils d'Abadus, qu'il avait fait gouverneur de Jéricho, et qui s'était enrichi dans ce gouvernement; mais l'ambitieux Ptolémée désirait la possession de toute la Judée. Il saisit le moment où le pontise vint dans le pays avec ses deux fils. Judas et Matathias, pour les inviter à un festin qu'il avait fait préparer dans la forteresse de Dog. Simon se rendit à l'invitation, et sut tué avec ses deux fils par des assassins apostés. Ptolémée désirait aussi faire périr Hyrcan, qui était alors à Gazara. Il envoya quelques messagers pour l'inviter à venir. Heureusement un des serviteurs de Simon, échappé au massacre, l'instruisit du sort de son père. Hyrcan le vengea en faisant égorger tous les messagers. Ne se croyant pas en sûreté à Gazara, il prit la route de Jérusalem. Ptolémée y arriva en même temps que lui : l'un et l'autre se présentèrent à différentes portes ; mais Hyrcan fut seul admis, en considération des services et des vertus de son père. Ptolémée fut forcé avec sa suite de retourner sur ses pas. Peu après, Hyrcan sut déclaré prince et souverain pontife à la place de son père. S'étant ensuite mis à la tête d'une ar-

(1) Le quatrième livre des Macchabées nous apprend que Jean reçut le nom d'Hyrcan pour avoir tué de sa main un fameux général de ce nom. Ce général, selon quelques auteurs, est Cendébée, qu'ils supposent avoir été surnommé Hyrcan parce qu'il était natif d'Hyrcanie, Josèphe Ben-Gorion dit que ce nom passa du fils aîné de Simon, qui s'appelait Hyrcan, à Jean; d'autres conjecturent qu'on lui donna ce nom après qu'il eut vaincu les Hyrcaniens; mais le premier livre des Macchabées et Josèphe ne nous donnent aucune certitude à cet égard : d'ailleurs nous avons vu que tous les fils de Matathias avaient des surnoms particuliers, aussi difficiles à expliquer que celui d'Hyrcan.

(2) 1. Macchab. , XVI , 1 , etc.

mée, il pourvut à sa sûrelé et à celle de son pays.

Ptolémée, ayant vainement tenté de faire embrasser ses intérêts aux prinicpaux de la nation, implora le secours d'Antiochus. Ce prince, déjà irrité contre les Juiss par la défaite de Cendébée, lui fut favorable. Ptolémée s'engagea à conquérir la Judée pour Antiochus, à condition qu'il en serait gouverneur. Le monarque syrien se mit en marche avec une armée; mais, soit par crainte, soit par quelque autre motif, Ptolémée s'enfuit vers Xénon, tyran de Philadelphie; on ignore ce que devint ce perfide. L'auteur du quatrième livre des Macchabées ajoute que ce meurtrier, après avoir fait périr la mère et les deux frères d'Hyrcan, se retira dans quelque endroit où les fonctions du sacerdoce pendant la fête des tabernacles ne permirent point au pontife de venger sa famille massacrée.

Antiochus, brûlant d'un côté de s'enrichir des dépouilles du grand-prêtre, et de l'autre. enhardi par la mort du vaillant Simon, et par les grandes offres de Ptolémée, vint assiéger Jérusalem, chassant Hyrcan devant lui, et l'obligeant de se réfugier dans cette capitale. Pour la réduire plus promptement, Josèphe dit qu'Antiochus fit creuser tout autour deux fossés larges et profonds, et partagea son armée en sept corps, de sorte qu'il fut impossible aux assiégés de sortir de la ville et d'y faire entrer le moindre secours. Il fit aussi élever cent tours (l'auteur du quatrième livre des Macchabées en compte cent trente). Ces tours, hautes de trois étages, servaient à attaquer ceux qui défendaient les murailles. Josèphe ajoute que le manque d'eau fit beau coup souffrir l'armée, mais qu'une pluit abondante remédia à ce malheur. Les assiégés se désendaient avec valeur, et tuèrent un grand nombre d'ennemis (1). Comme ils ne

(4) L'auteur du quatrième livre des Macchabées ajoute à ce qu'a dit Josèphe, qu'Antiochus, es faisant saper les fondements des murailles, s'e perçut qu'ils étaient de bois, qu'il y fit aussius mettre le feu, ce qui causa la chute d'une grands partie de la muraille; mais que les assiégés étant accourus pour défendre la brêche, empêchieront le ennemis d'entrer dans la ville, leur tuèrent besse

t espérer aucun secours, Hyrcan fit la place tous ceux qui étaient incas porter les armes; mais ces inforprès avoir été renfermés entre la et le feué creusé par l'ennemi, fusée nouveau dans la ville. L'approche e des tabernacles, qu'on célébrait avec les transports de la joie la plus spira aux assiégés cet acte de comm. Comment solemniser cette sète de tant de malheureux mourants de

neuvoir la célébrer dignement. It demander à Antiochus une trève ours, qui lui fut généreusement ac-Ce prince, touché de quelques sentireligion, envoya aux assiégés un mbre de victimes, dont les cornes forées, et plusieurs vases d'or et remplis de parfums précieux. Les par ordre d'Hyrcan, reçurent le tout s portes de la ville, et de là se ren-1 temple (1). Cette piété libérale fit Hyrcan d'obtenir la paix. Il la de-Antiochus, qui, rebuté par la cons assiégés, ou par un autre motif, de se demande aux conditions suime les Juis livreraient leurs armes. me de la ville serait démoli, et que crait un tribut pour la ville de les autres places qu'il possédait en e roi insista sur deux autres condireir, que les Juiss recevraient garrienne dans leur capitale, et que la ) d'Acra serait rebâtie. Ils se rachela première de ces conditions pour ne de cinq cents talents, dont trois raient être payés d'abord, et le reste terme fixé. Ils s'obligèrent aussi à entre les mains du roi un certain d'etages, pour u'avoir point de itrangères chez eux. Quant an secle, Hyrcan, qui se rappelait comrteresse d'Acra avait été redoutable

sande, et après les avoir repoussés , déla plupart des tours.

the et le quatrième livre des Macchabées t our est article et sur les conditions de Mitteut dems ce qui regarde l'attoque de le défense des assiégés. à la nation, ne voulut point consentir qu'elle sut rebatie. Antiochus consentit à rayer cet article; conduite d'autant plus généreuse, que, suivant Josephe, la ville se trouvait alors aux dernières extrémités. Les Syriens ne l'ignoraient pas, puisqu'ils supplièrent le roi de profiler d'une occasion si favorable pour exterminer la nation judaique, qu'ils lui peignirent comme l'opprobre du genre humain et l'ennemie mortelle de toutes les autres nations. Il semble que la providence ait aiors fléchi le ressentiment du monarque en faveur des Juifs. Un auteur paien (1) avoue avec Josèphe que ce ne sut que par un effet surprenant de la clémense d'Antiochus que les Juiss obtinrent si aisément la paix.

Le traité de paix sut signé des deux côtés : le frère d'Hyrcan se trouva au nombre des otages envoyés au roi : la ville fut démantelée, l'argent payé et le siège levé. Cette paix fut suivie d'une alliance avec Antiochus, qui se rendit à Jérusalem, où il sut recu avec magnificence. Dès que ce prince ont repris le chemin de sa capitale, Hyrcan fit réparer tous les dommages causés à la ville pendant le siège. Le traité de paix, dont nous venons de donner le précis, sut sait le neuvième mois après la mort de Simon (2). Hyrcan rendit dans la suite de grands services à Antiochus; il eut part aux victoires que ce prince remporta sur Phraate. On croit que ce fut dans cette guerre que Jean acquit le urnom d'Hyrcan, par sa victoire sur les Hyrcaniens. Nicolas de Damas, cité per Josèphe, affirme qu'Antiochus, par égard pour Hyrcan, s'arrêta deux jours avec son armée, à l'occasion de la sête de la Pentecôte, qui, cette année, commonçait le lendemain du sabbat. Peu après Antiochus fut défait et tué. Hyrcan, en revenant à Jérusalem, prit Alep,

<sup>(1)</sup> Diodor. Sicul. Bibl., I. XXXIV, et ap. Phot. cod. 224.

<sup>(2)</sup> Josépho prétend que la première année da pontificat d'Hyrcan, un prêtre de la famille de Joarib, nommé Matthias Aphlias, éponsa la fille du dernier Jonathan, et qu'il en est Matthias Cartus, bisalrei de Josephe. L'année suivante, Jésus, fils de Sérac, vint de Jérusalem en Égypte; ce fet là qu'il traduisit le livre de la Sagues, composé par son grandpère Jésus, à l'unequ des Juife belleaistes.

et rendit cette ville tributaire. Les troubles de la Syrie déterminèrent Hyrean à y faire une invasion et à s'emparer de tout ce qu'il pourrait conquérir. La première place qu'il prit fut Madéba, après un siége de six mois: il emporta ensuite Séméga, et d'autres villes de l'Arabie et de la Phénicie. C'est alors que les Juiss brisèrent vraiment le joug syrien; aucun des descendants d'Hyrcau ne rendit hommage aux rois de Syrie. Après de si glorieux exploits, il tourna ses armes contre les Samaritains, prit Sichem, et démolit le temple bâti par Sanballat sur le mont de Garizzim; cet édifice avait subsisté deux siècles. Il y renversa les autels érigés par Jézabel. et fit mourir plusieurs prêtres samaritains (1). L'année suivante, il conquit l'Idumée, et chassa de ce pays oeux qui refusèrent de se faire circoncire. Les Iduméens, préférant le sacrifice de leur idolâtrie à celui de la patrie, consentirent à subir cette loi. Depuis cette époque, ils ne formèrent plus qu'un seul peuple avec les Juiss (2).

L'année suivante, Hyrean envoya Simon, fils de Dosithée, et Apollonius, fils d'Alexan-

- (1) Joséphe ne dit rien de ces deux dernières particularités, tirées du quatrième livre des Macchabées; il parle seulement de la démolition du temple des Samaritáns, qui ne fut point rebâti depuis. Cependant les Sichémites y élevèrent un autel, sur lequel ils offrirent toujours des sacrifices conformes aux rites mossiques.
- (2) Depuis ce temps , jusqu'à la destruction de Jérusalem par les Romains, ils persévérèrent dans la religion judaique ; de sorte que le mot Iduméen ne signifia plus que Juif incorporé, par opposition aux Juiss de naissance. Depuis la dispersion totale de ces derniers, le nom d'Iduméen n'a plus lieu. Hérode, qui régna dans la suite en Judée, était de larace des kluméens; de là le nom de Maikath hagerin (le règne des étrangers), par lequel les auteum Juifs désignant son regne. Scaliger et Munster ont rendu ces mots par le royaume des Hagariniens; mais Usher a relevé cette faute. Il y avait cette différence à l'égard des véritables Édomites, que, conformément à la loi de Moise, les Juiss ne pouvaient point s'allier avec eux par des mariages qu'à la troisième génération. Mais comme les Iduméens dont il est ici question étaient d'une autre race, ou plutôt un mélange de toutes sortes de nations, on ignore de quelle manière cet article fut traité par le sanhédrin. Le mot d'Édomite ou d'Iduméen, qu'on trouve souvent dans les écrits des rabbins, n'est point le nom d'une nation, mais celui par lequel ces docteurs désignent les chrétiens

dre, renouveler l'aillance avec la république romaine. Ces députés réussirent d'autant mieux, que leur demande était accompagnée de riches présents. Le sénat consentit, nonseulement au renouvellement de l'alliance, mais il accorda aux Juiss la possession de Joppé, de Gazara, etc., qu'Antiochus leur avait enlevées, et fit défrayer les ambassadeurs aux frais de l'État. On leur remit des lettres pour les gouverneurs des provinces qu'ils devaient traverser en retournant chez eux, afin qu'on les traitat avec la distinction due à leur caractère. Les Syriens reçurent ordre de réparer tous les dommages causés par eux aux Juiss. Le sénat porta la bienveillance, pour cette nation, jusqu'à vouloir la recommander à tous les princes et États avec lesquels la république était alliée. L'importance des affaires qu'on traitait alors à Rome fit remettre à un autre temps les résultats de la bonne volonté du sénat, et les députés très - satisfaits revincent à Jérusalem.

Hyrcan envoya l'année suivante une autre ambassade à Rome, avec de nouveaux présents, pour remercier le sénat des faveurs obtenues l'année précédente, et avoir la ratification des traités favorables à la nation. Ce second acte, que le sénat accorda volontiers, se trouve tout entier dans Josèphe (1). Cette alliance affermit l'autorité d'Hyrcan,

qu'ils combattent, et ce nom est un des plus honnètes. Les autres titres dont ils se servent sont ceux de Goi, palon, de Nesri ou Neserien, de Sansriam et de Cathém. Nous faisons cette observation pour empêcher qu'on ne soit trompé par l'équivoque de ces noms.

(1) Josephe commet ici une faute grossière en confondant ce décret avec un autre accordé à Hyrcan, second du nom, his recommandation de Jules-Coar; ce qui a été prouvé par divers sevants. Le démonstration à cet égard est établie par la contrariété qu'il y a entre le décret même, et l'occasion à laquelle l'historien juif dit qu'il fut donné. 1º Il affirme que ce décret fut obtenu pour avoir la permission de rebâtir la muraille démolie par ordre de Pompée, cependant il y est simplement fait mention du renouvellement des alliances précédentes ; 2° ce décret portait pour date la neuvième année d'Hyrcan, qui sûrement ne pouvait pas être le deuxième de nom; car, s'il avait été obtenu en faveur de ce dernier par Jules-César, ce n'annait pu être que sa septième année, non pas de son règne dont il



C C SEDEL ER DOR

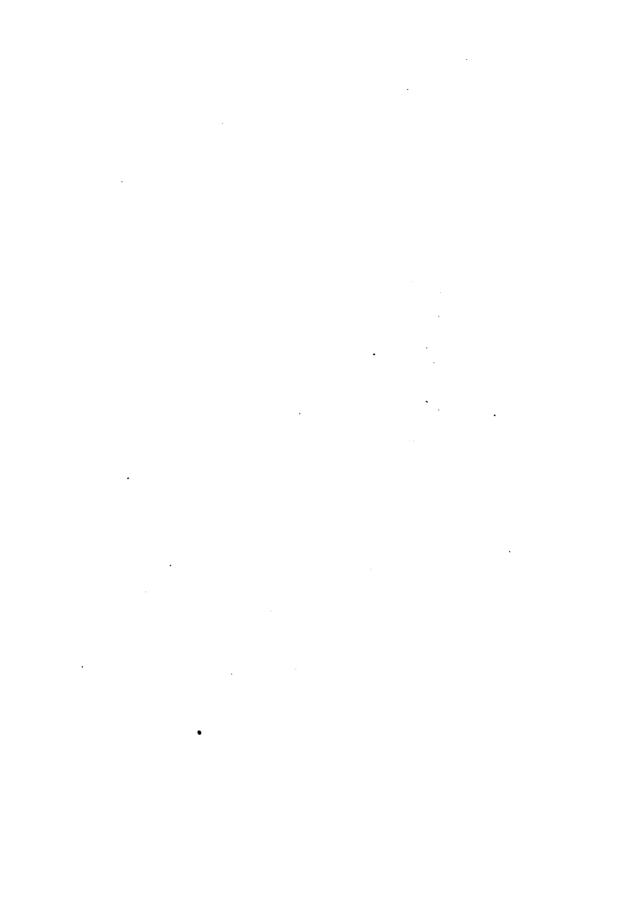

ne des guerres continuelles affaiblis-Exypte et la Syrie. Alexandre Zéni régneit alors à Antioche, recherátié d'Hyrcan : son règne dura peu: masiné. Antiochus Grypus, son sucirrité des négociations entamées enan et Zébina, se prépara à envahir . Antiochus de Cyzique, son frère, er ce projet en lui déclarant la guerre. me prit aucune part à leur querelle; chit des tributs qu'il recevait, tant propre pays que de ceux qu'il avait . Ouelques hostilités commises par aritains contre les habitants de Ma-), alors amis des Juiss, lui firent rer la guerre contre les Sichémites. Il ie à la tête d'une armée avec ses deux stobule et Antigone, assiéger Sama-Pour forcer les Samaritains à se

dépossédé par Gabinius, mais de son ponpui était la seule dignité qui lui restât, l'eberre Josephe lui-meme; et s'il faut règne, non depuis son rétablissement par , mais depuis la mort de sa mère, ce doit la vingt-troisième et non la neuvième : son regne. Il y a en outre une différence s entre la date qui se trouve au commenle cette piece et celle de la fin : l'une est me année d'Hyrcan, dans le mois de pami répond à notre mois de juillet; et l'aurainieme jour de décembre. Voici encore m preuve de l'erreur que nous relevons. m, le file d'Antioches, qui est nommé Meret comme un des ambassadeurs enir Byrcan , avait été chargé de la même ion per Jonathan, dis-sept ans superavant. some il y evast entre la premiere commission wet obienu par Cesar en faveur d'Hyrcan II realle de quatre-range ans, il serait imque cet envoyé vécût encore ; enfin, le méré ses a rapport à une alliance faite entre romain et un état libre, tel qu'était la n temps d'Hyrcan I; au lieu que le décret par Canar en faveur d'Hyrcan II était la se des services rendus au Romains dans u d'Alexandrie : or, les Juis étaient alors

i ville de Marcess ou Marésa, qui était siriron à deux mille d'Éleuthéropolis, avait i qualque temps avant par Hyrcan, et repuis par les Syriens, entre les mains desle se trouvait alors; ce qui n'empéchait les habitants ne fessent amis et alliés des

| Samerheine n'Autent pas cette antienne

rendre, Hyrcan fit creuser autour de la place un profond fossé d'environ quatre-vingts stades, ou quatre cents pas de circuit. Ce fossé, en coupant l'entrée des vivres aux assiégés, les réduisit à de si cruelles extrémités, qu'ils se nourrirent de chats, de chiens et d'autres animaux. Dans cette détresse, ils trouvèrent le moyen d'implorer le secours d'Antiochus de Cyzique, qui occupait alors le trône de Syrie. Ce prince, touché par leur situation, prit le chemin de Samarie avec une nombreuse armée.

Cependant, comme le jour de la grande expiation approchait, Hyrcan fut obligé de se rendre à Jérusalem pour s'y acunitter des fonctions de sa dignité; il laissa ses deux fils continuer le siège. Quand ces derniers apprirent qu'Antiochus marchait contre eux. Aristobule, avec une partie de l'armée, alla à sa rencontre. A peine les deux armées étaient-elles en présence, que les Syriens furent vaineus et poursuivis jusqu'à Scythopolis: Antiochus sauva sa vie avec beaucoup de peine. Après cette défaite, le siège sut continué si vigenreusement, que les Samaritains surent sorcés de s'adresser une seconde fois à Antiechus : mais ce monarque, n'osant pes risquer une seconde bataille, se contenta d'envoyer six mille hommes faire une diversion en Judée, dans l'espérance d'obliger les Juifs à lever le siège, ce qui n'empêcha pas Scythapolis et Samarie de se rendre à Hyrenn, cui, devenu tout-puissant, s'empara non-seulement de toute la Palestine, mais aussi des previnces de Samarie et de Galilée, conquêtes dont il jouit paisiblement le reste de ses jours. Son règne ne fut pas moins remarquable par sa sagesse, que par ses exploits. Jamais la re- 4 ligion et l'état des Juifs n'avaient brillé d'un plus grand éclat, depuis le retour de la cap-

secte al détentée par les Juifs. Alexandre-le-Grand les avait détruits on chassie de leur capitale qu'il peuple de Syro-Meréaloniens, c'est-à-dire, d'un mélenge de Syriens, de Macédoniens et de Grees, Cas nouveaux venus entourbrent le ville d'un double mur, d'un profend fossé, et de quelques fertifications. Il ne fast donc pas croire que la heine des Juifs contre les anciens Semaritains fet l'occasion de outre genres. Les Sumeritains dont neus pariens étaient tons patens.

tivité: mais ce qui donne à ce grand homme la supériorité sur ses prédécesseurs et sur ses successeurs, c'est, selon Josèphe et le quatrième livre des Macchabées, qu'il réunit en sa personne trois avantages qui ne se trouvèrent qu'en lui seul; savoir, la diguité royale, la souveraine sacrificature et le don de prophétie. Nous rapporterons quelques exemples relatifs à ce dernier article (1). Quant à la souveraine sacrificature, cette charge qu'il exerca d'une manière à la rendre doublement respectable, lui attira, de la part des Pharisiens, des chagrins qui empoisonnèrent les dernières années de sa vie. C'est sous son règne que parurent les sectes des sadducéens et des esséniens. Nous ne parlerons point ici de ces sectes dont les principes étaient entièrement opposés à l'esprit et à la doctrine de l'Évangile.

Hyrcan avait toujours témoigné beaucoup d'affection aux pharisiens; il les avait comblés de faveur à l'exclusion des autres sectes. Un trait de complaisance déplacée pour eux, ou plutôt de vanité dont les hommes les plus sages ne sont pas exempts, fournit occasion à un des chess de cette impérieuse secte, nommé Eléazar, de douter qu'il fût tel que la loi de Moïse exigeait qu'il fût, pour remplir la charge de pontife, sous prétexte que sa mère avait été esclave, insinuant par là qu'elle n'était point d'origine juive, ou, en cas qu'elle en fût, qu'elle avait été prisonnière entre les mains de l'ennemi, et par conséquent obligée de se prostituer pour avoir du pain. Josèphe assure que cette

(1) Josèphe lui attribue des visions et des révélations extraordinaires. En voici quelques-unes. Le jour où ses troupes battirent celles d'Antiochus, il entendit dans le lieu très-saint, où il offrait de l'encens, une voix qui lui apprit la victoire remportée par ses fils. Sa tendresse pour ces deux jeunes heros lui fit désirer de savoir lequel lui succéderait ; mais il eut le chagrin de voir un troisième fils, qui, n'étant pas encore né, était déjà destiné à devenir son successeur. Le bon vieillard, peu content de gette vision, envoya son fils Alexandre, au moment ale sa naissance, en Galilée, pour y être élevé segrètement. Cependant il eut tellement lieu dans sa suite d'être convaincu du sort destiné au plus jeune de ses fils, qu'il prédit lui-même qu'Aristobule et Antigone ne régneralent que peu de temps et auraient Alexandre pour successeur,

histoire n'est qu'une calomnie at gueilleux pharisien débitait pour hu vertueux pontife. La répugnance pharisiens témoignèrent à punir cette calomnie irrita tellement Hyrcan toute la secte, que depuis il se décl jours ouvertement en faveur de e sadducéens. Ce procédé redoubla 1 des pharisiens : ils excitèrent des durant le peu de temps qu'Hyrcan v core, et les continuèrent après sa me tre ses fils. A l'époque dont nous Hyrcan était dans sa vingt-neuvien de pontificat. Ce grand homme mou née suivante, regretté de tout le mo cepté des pharisiens, qui continuères lomnier sa mémoire et s'efforcèren gagner l'autorité dont ils avaient joui sous son règne (1). Ce fut Hyrca Josèphe, qui fit élever la tour ou p château de Baris (2), le même qui

- (1) Josephe ne s'accorde pas avec luisujet des années du règne de ce pontife, qu'il ne se soit glissé quelque erreur dens que nous avons de lui, et dans la version Ruffin. Dans un endroit il met trente-troi dans deux autres, trente-un. Cependant Es l'autorité même de Josephe, n'en con vingt-neuf, ainsi que saint Jérôme dans 1 latine de cet auteur. Or, il paraît que c nombre est le véritable; car, comme Usher, Simon, père d'Hyrcan, mourut e zième mois, nommé sébat, la cent soi septième année de l'empire des Grecs, r à quatre mille cinq cent soixante-dix-neu la période julienne; et sa femme Alexai régna après ses fils, mourut au mois de 4644 de la même période ; de sorte que la est de soixante-cinq ans et environ neuf n si l'on retranche de ce nombre les tu ans que Josèphe compte pour son regne celui de ses fils, i. restera vingt-huit ans mois.
- [2] Saint Jérôme, dans ses comment les livres sacrés écrits après la captivité done, tels que ceux de Daniel d'Ésdras chémie, et sur quelques autres prophètes que le mot Baris est originairement chalt particulier à la Palestine. Il signifie un renfermé de tous côtés. C'est aussi dans qu'il a été pris par les LXX; le pluriel Be, signifie aussi pesant, ayant sans raison ét ainsi par les interprétes des LXX, leur a f quer le sens de divers passages, et en p. celu. ces pasais d'ivoire dont parle le p

suite devint le palais des princes asmonéens. Il fut quelque temps après rebâti et fortifié par Herode, qui l'appela Antonie, à l'honneur de Marc-Aptoine. Ce château fut construit sur un rocher escarpé, cinquante coudées an-dessus de la vallee qui était au bas; on ne nouvait y monter que du côté du temple. C'était un carré de deux stades de circuit; chaque côté était long d'un demi-stade ou tros cents pieds. Hyrcan y fit préparer un appartement, ou les ornements sacerdotaux ctaient déposes, quand il changeait de vêtements, après s'être acquitte de quelques fonctions de son ministere; méthode qui sut observée par ses successeurs, ainsi que l'habitude qu'il avait prise de passer une grande partie de son temos dans ce château , jusen à ce qu'Hérode, remarquant la situation avantageuse de ce palais, le changea en forregesse, dans laquelle espendant on continua de conserver les habillements nécessaires au service divin. Les choses resterent en cet Mot aussi long-temps que les Juiss surent sous le gouvernement des Romains. C'était le commandant de la garnis en romaine, que Saint-Luc appelle le capitaine du l'emple, à qui la garde des ornements sacerdotaux était confide, et qui les remellait au grand-prêtre quand il devait s'en revêtir.

Byrem laissa trois fils, suivant l'auteur du quatrième livre des Marchabees, ou cinq, suivant Joséphe, qui n'en nomme cependant que quatre: 1° Aristobule, qui portait aussi le nom de Judas, et le surnom de Philellen, à cause de sa prévention en faveur des Grecs; 2° Antigone; 3° Alexandre; 4° Absalom, qui était le plus jeune: il ne dit point comment se nommait le cinquième.

Conformement à la loi judaique, Aristobule succeda à toutes les dignités de son pere par droit d'alnesse. Comme il chérissait leaucoup son frère Antigone, il partagea esse que temps avec lui l'autorité souveraine; mais l'ayant pris en aversion, il le fit moure. Il tiet ses trois autres frères prisonniers commt le cours de son règne, qui ue fut que t une année. Ce fils dénaturé fit mourir de Son sa propre mère, pour avoir voulu faire tour le testament d'Hyrean, qui la declabit engente du pays. Peu après, il prit le

titre de roi, et se para d'un diadème royal, ce que ne s'était permis aurun de ses prédécesseurs, qui, selon Josèphe, s'étaient contentés du simple titre de gouverneurs, ou tout au plus de celui de princes (1).

Après avoir réglé les affaires intérieures de la Judée, il se mit à la tête de ses troupes pour envahir l'Iturée; mais une maladie arrêtant ses succès, il fut transporté à Jérusalem, laissant à son frère le soin d'achever la conquête de cette province (2): commission dont il s'acquitta avec gloire, il obligea les habitants à se faire circoncire ou à abandonner le pays.

Pendant qu'il signalait son courage et sa piete, ses envieux firent naître des soupçons contre lui dans l'esprit du roi. Il paraît que la reine avait concu une haine particulière contre ce prince. Cette princesse fut une des principales causes de sa perte, à laquelle il contribua lui - même innocemment. Après avoir conquis l'Iturée, il prit le chemin de Jérusalem, où l'on célébrait la fête des Tabernacles : son empressement à se rendre au temple, pour témoigner à Dieu sa reconnaissance, fut cause qu'il y alla tout armé. avec un grand nombre des siens. Cette démarche avant été représentée au roi comme un dessein formé d'attenter à sa vie , ce prince . tinude et soupconneux, fit dire à Antigone qu'il se désarmat et vint le trouver. Le rois alors au châtean de Baris, ordonna à ses gardes de se poster dans une galerie souterraine qu'Antigone devait traverser, et de l'assassiner, s'il etait armé. L'artificieuse reine en-

<sup>(1)</sup> Cependant nons avons vu qu'Hyrean avait puo le nom et la dignite de roi. Strabon dit que ca fut Alexandre, successeur d'Arutobule, qui le promor se para de ce titre.

<sup>(2</sup> Cette province fut sinsi nommée d'après l'ur, fits d'Ismael. Elle crait située au-dela du Jourdain, au rôte septenticonal du pays, appartenant à la demittellu de Manassé, entre ce pays et celui ce Dimas, de sorie qu'elle formait une partie de la Urias, de sorie qu'elle formait une partie de la Cie Syrie, ctant placée sur les confins de la Judée, dun côte, comuse l'I lumée conquise depuis peu l'ette de l'autre. L'ale avait la province de Battanée à l'ortest, et la Tra Fondule, dont parle saint Liu, au modi On touve lans le premier livre des chronques, que les trabus de Ruben, de Sandon et de Manasse envalurent ce pays et subjuguérent les liurcens.

gagea le messager envoyé à Antigone de dire à ce jeune prince que son frère serait charmé de le voir revêtu de ses armes, qu'il avait beaucoup entendu louer. L'infortuné Autigone donna dans le piège, et fut massacré dans la galerie (1). Le roi ayant été détrompé, ne put s'empêcher de penser au meurtre plus atroce encore qu'il avait commis sur sa propre mère: le chagrin fit dégénérer sa maladie en un violent vomissement de sang. Un de ses officiers, emportant un bassin où était le sang qu'il venait de rendre, tomba, et en répandit une partie à l'endroit même où les traces du sang d'Antigone paraissaient encore. Ceux qui s'en apercurent. eroyant que la chute de l'officier était préméditée, jetèrent un si grand cri, qu'il sut entendu du roi. Ce prince leur en demanda la cause : personne n'osant la lui dire, sa curiosité en augmenta. Enfin, à force de menaces, il leur arracha leur secret; il fit une ai profonde impression sur son âme, qu'après avoir répandu des larmes, il s'écria : « Il paraît bien que je n'ai pu cacher à Dieu mon crime : ne vaut-il pas mieux mourir » tout d'un coup que de verser ainsi mon w sang goutte à goutte, comme un sacrifice » expiatoire, à la mémoire de ceux à qui » j'ai si cruellement fait perdre la vie? » En achevant ces mots, il expira, après n'avoir régué qu'un an. Il eut pour successeur son frère Januée ou Alexandre, que la reine Salomone, appelée Alexandra par les Grees, mit en liberté avec ses deux frères; elle le

(1) Cette galerie paraît avoir été au-dessous d'une des tours du château, appelée la tour de Straton; ce qui vérifia, suivant Josephe, la prédiction d'un Fasénien, nommé Judas, concernant la mort de ce prince. Cet homme alors à Jérusalem avait prédit quelque temps auparavant qu'Antigone serait tué ce meme jour à la tour de Straton. Mais comme il avait voulu parler d'un autre endroit du même nom, et situé loin de Jérusalem sur la côte de la mer, il fut très-surpris de voir Antigone venir au temple, puisque, suivant sa prédiction, il devait mourir ce jour-là même à 600 stades de cet endroit. La prétendue fausseté de sa prophétie lui arracha des plaintes pareilles à peu pres à celles que Jonas fit dans une autre occasion. Au milieu de ses murmures, le bruit de la mort d'Antigone et le nom de la tour sous laquelle le meurtre avait été commis, le convainquirent lui-même et les autres de la vérité de sa prédiction.

sit proclamer roi, comme étant l'aîné et le plus digne du trône.

Cependant il commença son règne par la mort de son quatrième frère, coupable d'ure trahison envers lui. Il traita avec amitié le plus jeune, dont l'ambition se bornait à une vie douce et paisible. Sa retraite était même si profonde, que l'histoire ne parie plus de lui que comme prisonnier de Pompée, quarante-deux ans après l'époque qui nous occupe.

Alexandre, plein de génie et de valenz. voyant la Syrie en proie à des guerres civiles entre Antiochus de Cyzique et Antiochus Grypus, ne pouvoir pas lui résister. marcha, la première année de son règne. dans l'intention d'assièger Ptolémaide : ce siège ne lui réussit point; il fut forcé de le lever pour aller défendre ses propres sujets. attaques par Ptolémée Lathyre, qui s'empara d'Azot en Galilée, emmena dix mille prisonniers, et tailla en pièces ses troupes sur les bords du Jourdain. Cette défaite, dans laquelle il perdit trente mille hommes, sans les prisonniers, était une juste punition de la trahison dont il avait usé envers Ptolémée; elle aurait facilité à ce dernier la conquête de la Judée, si Cléopâtre, qui avait intérêt d'abaisser la puissance de ce prince. n'avait point fourni de secours à Alexandre. Un autre motif encore la faisait agir : les Juifs d'Alexandrie avaient obtenu ses bonnes graces. Chelkias et Ananias, fils du grandprêtre Onias, qui fit bâtir un temple aux Juifs d'Alexandrie, se trouvaient à la tête des affaires. Ces deux hommes ne purent voir les maux prêts à fondre sur la Judée, sans em. ployer leur crédit auprès de leur bienfaitrice en faveur de leur patrie. Alexandre, par le secours de cette reine, vit la Palestine à couvert de toute invasion de la part de Lathyre. Cléopàire, s'étant rendue à Piolémaïde, soumise à son empire, le monarque juif vint lui offrir de magnitiques présents. comme des gages de sa reconnaissance. Il fut reçu exterieurement comme un prince qui n'a dautre ressource que la protection de la reine; mais ce qui lui concilia le plus la faveur de cette princesse politique, fut son caractère d'ennemi de son fils Lathyre, qui

e rentrer dans la Palestine, et avait quartiers d'hiver à Gaza. Durant le n'Alexandre fit à la cour de Cléop4laues amis de la reine lui conseilléprofiter de cette occasion pour s'emla Judée; mais Ananias, l'un de ses ux généraux, la dissuada de cette se. Il lui remontra l'injustice odicuse aurait à devouiller un allié de ses moment ou on lui promettaitelu seour les défendre : il ajouta que la déshonorerait par cette pertide déaui la serait détester des Juiss. lant que ce général, parent d'Alexannit sur l'esprit de la reine, non seula detourna de son projet, mais à conclure une alliance avec Alexan-: prince, de retour à Jérusalem, plus rien à craindre de Lathyre, ses troupes, et alla faire le siège de dont il se rendit maitre au bout de s. Il marcha ensuite vers Amathus, eteresse au-dela du Jourdain , dans Théodote, fils de Zenon, tyran de lohie, avait dépose un immense Il prit cette place, et s'empara da le Théodote; mais celui-ci, avant de une forte armée , l'attaqua au resière, lui tua dix mille hommes, este en fuite, recouvra toutes ser ri-, et les augmenta par un butin cone. Cette defaite n'empteha point at Alexandre de poursuivre ses exdisqueux. Des qu'il ent rassemble son il marcha contre Gaza , dont les ha-, en fournissant des troupes à Laavasent causé sa defaite. Il commença jüger Raphia et Anthédon, situées L l'autre à quelques milles de Gaza. lace fut alors en quelque sorte bloil n'en fit le siège que l'année suielle avait pour gouverneur un homme aé par sa valeur, nommé Apollodote, defendit pendant un an avec une hté and, dans une seule sortie, faillit Alexandre son armée entiere. Cette prait résisté plus long-temps, si le pollodote n'avait pas eté assassiné par e Lysimagne, qui remit Gaza aux asne. En entrant dans la ville, Alexan-

dre parut vouloir on traiter les habitants avec clémence; mais il ne tarda point à permettre le plus affreux carnage. Les habitants, désespérés, se vengèrent en massacrant une grande partie de ses troupes; ce qui fut cause qu'il fit reduire en cendres cette grande et ancienne ville. Le quatrième livre des Macchabées ajoute qu'il termina cette campagne par la prise d'Emath et de Tyr. Josèphe ne parle point de ces conquêtes.

Les pharisiens, en rendant la conduite d'Alexandre odieuse par leurs calomnies, étaient parvenus à le faire tellement mépriser, qu'a son retour le peuple osa l'insulter. Ces implacables ennemis choisirent la fête des tabernacles, où l'on porte des rameaux de palmiers et de citroppiers , et au moment qu'il allait offrir des sacrifices, ils lui ieterent à la tête le fruit de leurs rameaux. Co fruit, que les Juss appellent attrog 1), lui fut jeté de tous côtes. Ceux qui commirent cette insolence l'accompagnerent de discours plus outrageants encore, en s'écriant qu'un esclave 2 comme lui était indigne d'offrir des sacrifices à Dieu. Le pontife, indigné de cette audace, ordonna à ses soldats de fon-

'1 Cet attrog, qui selon les Juifs, est le fruit defen la que nos parens mangerent dans le paradis, resound." I un catron, excepte qu'on remorque une l'expire quelques megatites. Les Juife les attribuent a l'act, in d'ive forsqu'elle y imprima ses dentaceste marque, dieentelle, s'etant commaniques & teus les traits du meme genre. Comme ces sortes de i to tances ne consent ni en Angleterre, ni en Hobande, ni en Allemagne, les Justs de ces pays aues riches pour laire cette dépense les font venir de la tirece, figure synagogues en sont ordinairement ornées a la fete des tabernacles , quand les sents contraires n'empéchent point l'arrivée de con fruits. Larsqu'on ne peut pas s'en procurer, on y substitue un autre erbre coloriférant. Les pauves se contentent de quel ques branches de saule. La septieme jour, qui est le dernier de la Rte, ils cassent ces branches et les jettent. Il est probable que ce fut re jour la que la populace jeta an grand prêtre ces attrogs. He chair no se commune en Judée, que cens de la lie du peuple en avaient.

(2) C'est par altusion à la calomnie d'Éleaser, qui pretendait que la mere d'Alexandre avait été reduite en servitude, qu'on donnait à ce prance le non d'esclare. Le motif de la haine des pharissems etait qu'il inniait son pere, non-seulement en favorisant la secte opposée aux pharisiene, mais en defendant qu'on obserét les contumes introducie par ces derniers. Ce crime, salon eux, ne pouvoit

dre sur les coupables. Dans un moment, six mille furent massacrés, et le reste s'enfuit (1). Pour éviter à l'avenir une pareille insulte, Alexandre fit environner le temple et l'autel d'une clôture de bois, jusqu'au lieu où les sacrificateurs seuls ont droit d'entrer. A cette précaution il ajouta celle de prendre à sa solde six mille soldats pisidiens et ciliciens, ne veulant plus confier la garde de sa personne à un peuple qu'il ne pouvait ni gagner par ses bienfaits, ni intimider par ses châtiments.

Importuné par les clameurs des mécontents, il sortit de Jérusalem, passa le Jourdain, détruisit Amathus, sans résistance de la part de Théodote, qui se borna à sauver son trésor et sa garnison, tant était grande la terreur qu'Alexandre inspirait à tous les peuples voisins de la Judée! Après cet exploit, il marcha contre les Arabes, qu'il subjugua, ainsi que les Moabites et les montaguards de Galaad. Mais, dans une de ses dernières expéditions contre Obed, roi des Arabes, il tomba, près de Gadara en Galilée, dans une embuscade où il n'évita la mort qu'en se sauvant à Jérusalem (2).

A son retour dans sa capitale, il vit que sa défaite avait augmenté l'audace de ses ennemis. Ses efforts pour les apaiser les portèrent à une révolte ouverte. Cette guerre civile, qui dura six ans, coûta la vie à plus de cinquante mille rebelles, sans compter la perte qu'Alexandre fit de son côté (3).

Alexandre, quoique vainqueur, désirait la fin d'une guerre qui ruinait sa patrie; il ne négligea rien pour calmer les esprits; mais, ayant affaire à des hommes grossiers, excités

être expié que par sa mort, comme ils avaient l'audace de le déclarer.

par une serte vindicative, ses avances ne firent que les enhardir; enfin il engagea quelques-uns de ses amis à leur demander de sa
part ce qu'ils voulaient qu'il sit pour les satissaire. Leur réponse unanime sut qu'il se
coupât la gorge, ajoutant que c'était le
moins qu'il pouvait saire après tous les mans
qu'il avait causés à la nation (1). Cette ré
ponse injurieuse lui sit perdre toute espe
rance d'accommodement. Il prit alors les
moyens les plus efficaces pour punir ces rebelles, qui, de leur côté, implorèrent le secours de Démétrius, surnommé Euchère.

Ce prince vint en Judée avec une armée de trois mille chevaux et de quatre mille fantassins juiss et syriens. L'armée d'Alexandre consistait en vingt mille Juiss et six mille Grecs. Démétrius essava d'abord de s'attacher les Grecs auxiliaires; Alexandre fit la même chose à l'égard des Juiss de l'armée syrienne. Mais après d'inutiles efforts, on en vint à une bataille décisive, dans laquelle Alexandre fut vaincu et force de se réfugier dans les montagnes avec un petit nombre des siens. Tel est le récit de Josèphe, qui ne s'accorde point avec celui de l'auteur du quatrième livre des Macchabées. suivant lequel Alexandre fut vainqueur (2). Josèphe ajoute que cette défaite mit les affaires d'Alexandre dans un état désespéré, lorsqu'un changement imprévu leur donna une nouvelle face. Ces troupes juives, qu'il avait vainement essayé de gagner avant la bataille, touchées de compassion pour leurs compatriotes, vinrent se ranger sous ses étendards, Démétrius, craignant un abandon général.

<sup>(1)</sup> Joseph. Antiq., l. XIII, 21. Bell. Jud., l. I, e. 3.

<sup>(2)</sup> La confusion avec laquelle Josèphe parle de ces guerres empêche qu'on ne devine quand elles se firent et quelle fut leur durée : il semble n'avoir voulu que les indiquer à la fin d'un chapitre, pour présenter Alexandre comme un prince guerrier.

<sup>(3)</sup> D'sprés le quatrieme livre des Macchabées, cette guerre ne se faisait qu'entre les pharisiens et les saducéens. Alexandre, en se déclarant contre les premiers, en avait fait périr 50,000 en six ans : les seconds, devenus furieux, supplièrent Démétrius, roi de Syrie, de venir à leur secours.

<sup>(1)</sup> Joseph. Antiq., l. XIII, c. 21.

<sup>(2)</sup> Cet auteur dit qu'Alexandre défit le roi de Syrie, et le poursuivit jusqu'à Antioche, où il le tint assiégé pendant trois ans; que Démétrius, après ce temps, l'ayant attaqué, fut tué dans l'action; qu'après cette seconde victoire, Alexandre revint à Jérusalem, où il fut reçu du peuple avec transport; qu'il subjugua ensuite les Iduméens, les Moabites, les Ammonites, les Philistins et les montagnards Arabes. Tout ceci paraît exagéré. Le récit de Josépho paraît d'autant plus vrei, qu'il est au désavantage de sa nation. Cependant, observors que l'auteur était un rélé pharisien, et Alexandre l'ennemi mortel de cette ancienne secte. Cette considération contrebalance presque l'autre, et augmente l'incertitude.

quetta la Judée, et marcha contre Philippe. son frère. Cette retraite permit à Alexandre de rassembler son armée contre les Juiss rebelles. La guerre fut terminée par une action décisive, dans laquelle Alexandre tailla en pieces la plus grande partie de leur armée, et assergea les principaux révoltés dans la ville de Béthon. Devenu maître de cette ville l'agnée suivante, il donna un libre cours à sa vengeance, selon notre historien. Huit cents prisonniers furent envoyés à Jérusalem, et crucifiés le même jour et dans le mème endroit. Ce supplice ne suffisant point à son ressentiment, il ordonna qu'on égorgrôt aux veux des mourants leurs femmes et leurs enfants. Pour combler la mesure de sa hame, il fit préparer un festiu à ses concubines dans un endroit d'où l'on pouvait voir cette borrible scene. Joséphe ajoute que ce dernier trait lui fit donner le nom de Thracade ou Thrace, peuple célébre par sa barbarie. Ce nom etait encore trop honorable, si ce que Joséphe rapporte est vrai.

Cotte exécution répandit une telle terreur, que hait mille de ceux qui avaient pris les armes contre lui se retirerent la nuit suivante, et ne parurent plus durant son règne, qui depuis fut fort passible. Peu après, le roi de Syrie, voulant envaluir l'Arabie Pétrée, traversa avec son armée une partie de la Judée pour abrèger le chemin.

Alexandre, craignant pour ses États, fit faire un grand retranchement, depuis Caparanhé, compue ensuite sous le nom d'Antipatris, imagu'à la mer de Joppé, qui était le seul chemin par où l'on pouvait entrer. Antioches força le passage, el pénétra en Arahe, on il fut tué. Alexandre, sans crainte désormais à cet égard, passa le Jourdain pour recouvrer quelques places en Arabic, et les pays de Monb et de Galaad, qu'il avait pers, mais qu'il avait été obligé de rendre pour empêcher que les rois arabes ne secourunent ses sujets relielles. Cette invasion attira Arétas, alors roi d'Arabie et de Celé-Some, en Judec, où il défit Alexandre, qui, ayant traité avec lui, poursuivit ses comquêten. Il uent d'assant la ville de Dian, se rendet maître de Pella, assiégea Essa, connue sons le mon de Gérma, dans laquelle Theu

dote avait déposé ses trésors, et la prit d'assaut après l'avoir fait environner d'une triple muraille. Les habitants de Pella, avant refusé de se faire circoncire. Alexandre les obligra, selon la coutume des princes asmo- l néens, à quitter le pays, et fit démolir leur ville. Il se rendit mattre aussi de Gaulona. de Séleucie, de la vallée qui portait le nom d'Antiochus, et de la sorteresse de Gamala. dépouillant ainsi de sa principauté Démétrius qui commandait dans tous ces lieux. Il employa près de trois ans à toutes ces expéditions. Aurès ce terme il revint à Jérusalem. où il fut accueilli en vainqueur : s'abandonnant ensuite à sa passion pour le vin, une fievre quarte, qui dura trois ans, le fit enfin périr. Une chose remarquable, c'est que son goût pour les plaisirs, ni même la maladie. n'arreterent le cours de ses conquêtes (1): peut-être espérait-il guérir un de ses maux par l'autre : il se trompa; la débauche le fit mourir sur les frontieres des Géraséniens. pendant qu'il assiègeait le château de Ragaba, la vingt-septième année de son règne.

Il laissa deux fils, Hyrcan et Aristobule; mais il remit les rènes du gouvernement entre les mains de sa femme Alexandra. Cette princesse, qui l'avait accompagné au siège de Ragaba, lui fit la peinture des dangers dont elle et ses enfants étaient menacés par la haine des pharisiens. Le prince crut devoir en mourant lui donner ces conseils:

« Si vous voulez, lui dit-il, conserver le a royaume à vous et à vos enfants, cachez » ma mort jusqu'à ce que la place soit prise;

(1) Ce prince avair conquis en Syrie, en Idumée, en l'henico, en Arabie, un grand nombre de places donn voca la lote. Le tong de la mer, la tour de Straton , les ports d'Apollonos, de Joppe , de January d'Ares, I. Corra, a Authélion, de Rophia. de Blome, care l'a avant dans les terres, il comquit I blumer , Aber e, Meresa et toute la Samarie. avec les montignes de Carmel et d'Itabic, et les villes de Ses hopolis, de Gadara , de Gaulona , de Scholer, et de Gale et : time le pare de Monba Hedern, Mc Ober, Lemis, Own, Telebon, et Lara ; en Cunce. Acte te et lelle, Cette dernure at cella de Gasa tures telemolos. Lant de conquétos, sans celles de Syre . dont la eplic n'a point donné le detail, autamnt me tranget d'un superbe pance gyrique, si l'historien avait été un si inceen, un le house up to bestiege : Codent er me toger

» et lorsque vous serez rentrée victorisuse à » Jérusalem, gagnez les pharisiens en leur a confiant quelque autorité, afin que leur rea connaissance public vos louanges parmi le peuple : ils sont si puissants sur lui, qu'ils » lui inspirent l'amour ou la haine selon » leur intérêt. Envoyez donc chercher les » chefs de cette secte, montrez-leur mon p corps mort, et dites-leur, avec toute l'apparence de la vérité, que vous voulez le » leur abandonner, et qu'ils peuvent le pri-» ver des honneur de la sépulture, pour se » venger des maux que je leur ai faits; assu-» rez-les ensuite que vous ne suivrez que » leurs conseils dans le gouvernement du proyaume; croyez qu'alors, loin de déshonorer ma mémoire, ils s'empresseront de n faire célébrer mes funérailles, et que vous » régnerez avec une pleine autorité. » En achevant ces mots il expira, agé de quaranteneuf ans.

Alexandra mit à profit de si sages conseils, que peut-être sa politique lui avait déià donnés. Les pharisiens comblèrent de louanges le feu roi : on lui prodigua les noms de héros, de père de son peuple : on lui fit des obsèques magnifiques, et surtout on loua la haute sagesse qu'il avait témoignée en remettant le gouvernement entre les mains de la reine. Il est vrai que la conduite d'Alexandre en cette occasion méritait d'être louée; son fils aîné, Hyrcan, alors âgé de trente ans, était incapable de régner : cette incapacité, et non son droit d'aînesse, détermina la reine à le faire pontise. Le caractère hardi et entreprenant d'Aristobule empêcha que sa mère ne lui donnât aucune part à l'autorité souveraine : cependant, malgré ces précautions, elle ne régna point tranquillement. L'insolence des pharisiens, qui connaissaient leurs forces, l'obligea à leur accorder plusieurs demandes contraires à ses intérêts. La première chose qu'ils obtinrent fut une révocation de tous les édits qu'Hyrcan I et le feu roi avaient donnés contre eux et contre leur doctrine. La seconde fut une amnistie générale pour le passé, et la liberté de tous ceux de la secte qu'on avait fait prisonniers pendant la guerre civile. La troisième, entin, fut le rappel de

leurs amis bannis, et leur rétablissement dans la possession de leurs biens et de leurs emplois.

La première de ces grâces augmenta le nombre et l'autorité des traditions pharisaiques. La loi écrite, dont les pharisiens s'attribuaient l'explication, n'eut plus que le degré de force que cette secte voulait bien lui donner : les deux autres fortifièrent tellement l'indépendance des pharisiens, que la reine n'osa plus rien leur refuser. Cette princesse. réduite au simple nom de souveraine, avait à sa solde, il est vrai, six mille étrangers. qui tenaient en respect les voisins et les pave conquis. Mais les pharisiens, ne regardant la paix dont jouissait la Judée que comme le fruit de leur amitié pour la reine, ils lui déclarèrent qu'ils attendaient de sa reconnaissance la destruction des sadducéens. Ils exigèrent d'abord le châtiment de tous ceux qui avaient conseillé à Alexandre de faire crucifier les huit cents rebelles dont nons avons parlé. Diogène, un des chess des sadducéens. et en qui le feu roi avait eu toujours beaucous de confiance, sut la première victime qu'on immola. Sa mort fut le signal d'une persécution générale contre tous ceux qui s'étaient attiré la haine des pharisiens. Ces violences durèrent plusieurs années : pendant cet espace de temps, la reine vit avec douleur mettre à mort chaque jour quelques-uns de ses plus fidèles serviteurs; enfin quelques chefs du parti opprimé, avant Aristobule à leur tête, vinrent supplier la reine de mettre fin à une si terrible persécution. Ils lui rappelèrent les services qu'ils avaient rendus à son époux; ils exposèrent que ce n'était qu'en considération de leur fidélité que ce monarque leur avait accordé les faveurs qui allumaient la haine de leurs ennemis, et ils terminèrent leurs remontrances en demandant qu'il plût à la reine, ou de réprimer la rage des pharisiens, ou de les en garantir, en leur permettant de se retirer dans quelque autre pays, ou enfin de leur confier la garde de quelques places fortes, qui puisse les mettre à l'abri de leurs ennemis. Aristobule appuya tellement leur demande, que la reine fut obligée d'y avoir égard : elle n'osa point cependant se déclarer ouvertement contre les pharisiens. Sentant, d'un autre côté, qu'en accordant

aux sudducéens la permission de sortir du royaume elle se trouverait privée d'un grand nombre de sujets fideles , dont le secours pouvait lui devenir très-necessaire ; elle se determina à leur confier la garde des places fortes de la Judee, a l'exception d Hyrcania, d'Alexandrion et de Macheron, ou elle avait deposé tout ce qu'elle avait de plas pre jeux, dans la crainte qu'en remet-L'of ses trésors entre les mains des sidduceens, les pharisiens ne s'en a'armassent. Notre historien ne nous apprend pas re que la reine pensa de la vive intercession d'Aristobule en faveur des sadducéens; il ajoute simplement que peu apres cette princesse Leurova en Syrie combattre Ptolemée Menpre, le fleau de ses voisins, et qu'il revint sans » être distingué par aucun exploit 1 .

Dans le même temps, on apprit que Tigrane, roi d'Arménie, était entre dans la Syrie à la tête de cinquante mille hommes, et qu'il se disposait a venir attaquer la Juder la reine, n'avant point de troupes à epposer à celles de ce prince, lui envoya des ambassideurs charges de nehes presents. Ces marques de faveur furent accaeillies de Tarane, moins en consideration d'Alexandra, que parce que sa propre situation ne lui permettait plus de realiser son projet sur la Judee. Son pays ctait alors menace de l'invasion des Romains qui avaient penetré dans le Pont et la Cappadore, que les troupes de Localius ravageaient : il se vit donc forcé d ailer defendre ers Etats.

A peine delivice de ce danger, la reine fut attenute d'une maladie que son age avance rendait dangereuse. Le plus jeune de ses his, persuade que sa mire touchait à ses derniers moments , peit des mesures pour s'assurer une couronne que son frere alue etait incapable de porter. Il sortit une nuit de Jerusalem, accompagne d'un seul confident. Le but de cu voyage etait d'engager dans ses interêts les amis de son pere, à qui on avait confide la garde les forteresses : il ne fit part de un secret qu'à su femme. Etant arrive au chiteau d'Agaba, ou commandait Gabeste, fun des principaux amis de son pere, il lui 4mig. et euro, c. 24, Bell, Jul., L. 1.

. .

communiqua le motif de sa visite. Gabeste compret que si on ne se hâtait point de prendre des précautions, la mort d'Alexandra augmenterait la puissance des pharisiens. par l'ascendant qu'ils avaient sur Hyrcan . trop stupide pour leur resister. Comme les frayeurs d'Aristobule étaient fondées, il gagna facilement Gabeste; et l'exemple de ce gouverneur fut suivi par ceux des autres lorteresses. Dés la premiere nuit, la reine fut instruite de l'absence de son fils : elle no soupçonna rien , jusqu'à ce que les pharisiens alarmés vinrent lui apprendre que les commandants de la plupart des places fortes s'étaient déclarés pour Aristobule, et qu'ainsi les principales forces du royaume se trouvaient entre ses mains. Quant aux soldats, et même au peuple autrefois si prévenu en faveur de leur secte, ils n'ignorajent pas que l'insolente durete avec laquelle ils les avaient tractes, ne leur donnait aucune espérance de secours de leur part : il était plutôt natutel que l'armée et le peuble profitassent de la première occasion pour embrasser les intérêts d'Aristobule et des sadduccens.

Les Pharisiens, en annoneant cette nouvelle a la reine, avaicnt mene. Hyrean avea cux pour prendre un parti dans une conjoueture si dangereuse. La reine mourante rassembla ses forces pour leur dire qu'ils avaient des soldats, des armes et de l'argent, et qu'elle les engageart à s'opposer à Aristofule. Après avoir declare Hyrean son succesceur, et e mournt, agée de soixante-treize ans i el e en aviel règne neuf. Sa mort fut sincerement plearce des pharisiens, qui redont aent la vengeance des amis du feu roig le reste du royaume versa des larmes de joie de se voir delivre de la tyrannie des pharisiens par le vaillant Aristobule (1). Les

If I also have present the perpetent abandonry, Helling properties a visiting experimental cost and properties the transmits problem is a property properties entering, quaposition is a properties of a visiting of a visiting and the cost of the photon of I are assumed on the cost by reserve to soft properties of a visit of the cost of the reserve of a visiting of a visiting of the cost of the cost of the cost of a visiting of a cost of the cost of the cost of a visiting of a cost of the cost of the cost of a visiting of a population of Acesandra, Selon cus, opecals more

Pharisiens, abandonnés, confinèrent, pour leur sûreté, la semme et les ensants d'Aristobule dans le château de Baris comme otage. Dès qu'ils virent que le parti du prince, résolu de faire valoir ses droits, augmentait de jour en jour, ils levèrent une armée. Aristobule, se confiant dans la valeur de ses troupes, et brûlant d'en venir aux mains, livra bataille à son frère aux environs de Jéricho. Après avoir fait fuir son armée, il le forca à se renfermer dans le même château où se trouvaient la semme et les ensants du vainqueur. Hyrcan, sans ressource, acheta la paix au prix de ses dignités de roi et de pontife, dont il se démit en faveur de son frère, après un règne de trois

mois.

Malgré cette abdication, Hyrcan conserva un parti composé de pharisiens, à la tête duquel se trouvait Antipater, père d'Hérode. Iduméen de naissance, et prosélyte juif, il avait su, par son habileté, se concilier l'affection du feu roi et de sa femme, et, par ce moyen, obtenir le gouvernement de l'Idumée. Espérant qu'Hvrcan serait leur successeur, il avait toujours désendu les intérêts de ce prince. Mais voyant que les événements avaient trompé ses espérances, Antipater s'attacha à représenter Aristobule comme un usurpateur qui ne se croirait en sûreté que par la mort de son frère. Ces insinuations déciderent les pharisiens à joindre leurs efforts aux siens pour remettre Hyrcan sur le trône. La grande difficulté était d'y faire consentir ce prince, trop indolent pour se donuer la peine de croire que son frère eût dessein de lui ôter la vie. Peu ambitieux, il redoutait une entreprise dont le danger l'effrayait, et dont le succès ne le touchait guère. L'adroit Antipater mit à profit la pusillanimité d'Hyrcan, pour l'engager à faire ce

d'Aristobule, elle fut épousée par Alexandre, frère du défunt, conformément à la loi de Moise; opinion réfutée par Prideaux, puisque Hyrcan, fils d'Alexandre, avait cinq ans avant qu'Aristobule mourât; car Hyrcan étant mort, suivant Josèphe, ágé de plus de quatre-vingts ans, c'est-à-dire, l'an 30 avant l'ère chrétienne, 81 ans ramènent à l'an 141 avant Jésus-Christ, au lieu qu'Aristobule ne mourait que l'ap 106.

qu'il désirait de lui. Il lui disait : « Votre » vie est exposée à un péril continuel; vous » devez vous résoudre à régner ou à mou» rir. » Ces discours, répétés souvent, délenninérent enfin ce faible prince à implorer le secours d'Arétas, roi d'Arabie.

Sûr du consentement du roi, Antipater termina promptement la négociation. A son retour, il partit de nuit avec Hyrcan, conduisit ce prince à Pétra, et le présenta au roi. Il paraît qu'Antipater, dans sa première entrevue avec Arétas, avait seulement demandé sa protection contre Aristobule: mais, arrivé avec Hyrcan à la cour du monarque arabe, if sit sentir à ce dernier que son intérêt même demandait qu'Hyrcan remontât sur le trône, s'il voulait recouvrer les places que les rois de Judée lui avaient enlevées (1); il ajouta qu'Hyrcan avait en Judée un puissant parti. Arétas se rendit à tout ce que dit le ministre du prince juif, et ratifia les engagements qu'il avait contractés.

Arétas, à la tête de cinquante mille hommes, prit le chemin de la Judée. Aristobule vaincu se retira à Jérusalem. Le vainqueur l'y suivit, et l'assiégea dans le temple oà it s'était renfermé : tout le peuple se déclara en faveur d'Hyrcan.

Les principaux des Juiss se retirerent en Egypte pour célébrer la fête de Pâques, ne pouvant pas s'acquitter de ce devoir avec les solennités ordinaires pendant le siége du temple. Les assiégés, manquant de victimes, s'adressèrent aux assiégeants, et les prièrent de leur en donner, s'engageant à payer mille dragmes pour chaque animal, et à fournir l'argent d'avance; mais quand ils eurent descendu avec une corde la somme convenue, les perfides assiégeants refusèrent les victimes. Les sacrificateurs, indignement joués, se présentèrent devant l'autel les mains vides : ils les levèrent vers le ciel pour demander vengeance. A ce crime les assiégeants en ajoutèrent un autre plus grand encore.

(1) Ces places étaient Médeba, Naballo (probablement Abéla), Livias, Agella (peut-être le même que Galim), Tharabasa, Athon, Zoara (probablement Ségor), Orons ou Oronalm, sur les bords de la mer Morte, Marissa, Ridda, Lusa et Oryba.

Le saint homme Onias vivait alors à Jérusalem : ses prieres disart-on) avaient oblenu de la pluie pendant une extrême secheresse. Voyant sa patrie abandonnée aux horreurs des guerres civiles, il s'était caché dans un desert. On l'y trouva, et on le condustit au camp pour qu'il fit des imprécations contre Arusobule. Quand il ne put plus s'en défendre, il adressa cette prière à Dieu : « O toi! • souverain monarque de l'univers, puisque » ceux qui assiègent le temple sont ton peu-· ple, et que ceux qui sont assièges sont tes • sacrificateurs , je te supplie de n'exaucer • les prieres ni des uns ni des autres. • A perme ent-il prononcé ces mots, que plusieurs des assistants le lapiderent. Ce double crime fat sur i d'un double châtiment. Un vent impétueux détruisit peu après tous les fruits de la terre : un muid de froment se vendit alors onze dragmes, et les autres objets à proportion. Cette punition ne fit qu'en preceder une plus terrible. Les Romains imposèrent aux Juifs en jong qu'ils ne purent jamais briser, et sons lequel ils gemirent jusqu'a ce que leur semple et leur ville fussent detruits, et euxmêmes dispersés sur la face de la terre.

Histoire de la Terre Sainte depuis l'époque ou elle fut subjuguée par les Romains, jusqu'au regne d'Hérodele-Grand.

Aristobule, assiégé par Arétas, et abandonné de son parti, eut recours aux Romains. Pompée, vainqueur de l'igrane, pouvait aiors lui accorder sa demande. Il avait envoyé en Judée Gabinius, qui, ayant reçu trois cents talents d'Aristobule, s'était retire sans le faversier ni lui nuire. Scaurus passa ensuite de Syrie en Judée, et rencontra en chemin lui ambassadeurs des deux freres (1., pour

(f) L'autant du quatrieme livre des Macchahers du qu'Armtobula seul envoya des présents à Scaurun, et que ce fot pour cela que ce Romain se dedare en sa faveur : ce qui no l'empêcha pas de se macre amustôt qu'il eut appris qu'Aretas avait levé de aurge.

lui demander son amitié et lui offrir quatre cents talents. Scaurus, sachant qu'Aristobula était le plus vaillant et le plus libéral, se déclara en sa faveur : c'était d'ailleurs la tàcht la plus facile à remplir; il suffisait d'obliget Arélas à quitter la Judée. Hyrean ne pouvait plus alors se souteuir contre le parti de son frère. Scaurus écrivit donc une lettre au roi d'Arabie, lui ordonnant de lever le siège, sous prine d'être déclaré ennemi des Romains. Arelas, qui craignait Rome, obéit. Des que ce monarque eut abandonné la Judée, Scaurus retourna à Damas. Aristobule, ayant rassemblé toutes ses forces, poursuivit Arétas. et lui tua sept mille hommes à Papyrion, parmi lesquels se trouva Céphalion, frère d'Antipater. Vers ce temps Pompée vint à Damas, ou il reçut des ambassadeurs des Etats voisins, et surfout de Judée, de Syrie et d'Egypte. Comme les princes qui commandaient dans ces trois royaumes n'etaient que des usurpateurs, ils s'efforcerent de seduire le géneral romain par la magnificence de teurs présents. Aristobule lui envoya une vigne d'or d'un travail exquis. Cette piece, qu Alexandre Jannée avait fait faire, fut envovce par son fils à Pompée, qui la consaera dans le temple de Jupiter Capitolin. Strabon pretend by avoir vue, et dit on on bestimait cinq cents talents; mais le sénat, ne voulant pas reconnaître Aristobule comme roi de Judée, lit ajouter au présent cette inscription : Alexandre, roi des Juifs.

Peu après, les deux frères envoyèrent chacun un ambassade a Pompée, lors de son arrivée en Cele-Syrie, pour lui demander sa protection. Antipater vint de la part d'Hyrcan, et Acodeme de celle d'Aristobule. Pompee les écouta l'un et l'autre avec l'outé, et apres l'audience il ordonna que les deux freres vinssent en personne plaider leur cause dev: t lui, afin qu'il leur rendit justice, Matheureusement pour Aristobule, son ambassadeur eut l'imprudence de se plaindre de Scaurus et de Galumus, dont le premier, disait-il, avait recu de son maître quatre cents talents, et l'autre trois cents. Ces pienéraux, poqués, devinrent ennemis d'Aristohule. L'auteur du quatrième livre des Macchabers apute que l'ompee prount de decider

en faveur d'Aristobule, mais qu'il agit sous main en faveur d'Hyrcan.

Dès le printemps de l'année suivante, Pompée vint en Syrie, où il déposa plusieurs petits tyrans, prit dissérentes sorteresses, et entre autres celle de Lysiade, dont un Juif. nommé Silas, s'était rendu maître, et arriva enfin à Damas. Ce sut dans cette ville que les deux frères plaidèrent en sa présence. Outre ces plaidovers, Pompée en eut encore un grand nombre à entendre de la part des Juiss, qui lui déclarèrent que leur nation avait été long-temps gouvernée par les grands sacrificateurs du Dieu d'Israël, à l'exclusion des rois; que quoique les deux freres fussent de la race sacerdotale, les Juiss ne voulaient plus leur obéir, parce qu'ils avaient tenté de changer le gouvernement et de les réduire en esclavage. Hyrcan parla ensuite: il se plaignit qu'étant l'aîné, Aristobule l'avait forcé à abdiquer son autorité; que, peu content de cette violence à son égard, il en commettait journellement une infinité d'autres contre ses voisins. Plus de mille Juiss, gagnés par Antipater, fortifièrent ces plaintes par leur témoignage.

Aristobule répondit que l'esprit faible et le cœur lache de son frère, en lui méritant le mépris du peuple, le rendait indigne de régner; que la crainte de voir l'autorité royale passer dans une famille étrangère l'avait forcé à s'en emparer; que quant au titre de roi, il ne s'en était décoré qu'à l'exemple de son père. Il prit à témoin de la vérité de ce qu'il disait une foule de jeunes gens qui, par l'élégance de leur parure, semblaient devoir assister à un spectacle plutôt qu'à une audience. Pompée, après avoir écouté les deux concurrents, différa de prononcer, craignant qu'Aristobule, contre lequel il voulait se déclarer, ne traversat l'expédition qu'il se proposait de faire contre les Nabathéens. Il renvova les deux frères, en leur disant que, dès qu'il aurait vaincu Arétas, il viendrait en Judée pour terminer leur différend. Aristobule, comprenant le sens de ce discours, et redoutant de voir Pompée dans ses États, partit brusquement pour Délion, sans même avoir pris congé du général гошаін.

Pompée, offensé de la retraite précipitée d'Aristobule, prit les troupes destinées à combattre les Nabathéens, fit venir celles qu'il avait à Damas et dans la Syrie, et avec les légions qu'il commandait marcha contre lui Aristobule s'était préparé à se défendre en se retirant dans le château d'Alexandrion (1), dans le temps où Pompée entrait en Judée. Dès que ce général fut arrivé à Choré, il manda Aristobule. Ce prince ne voulait pas obéir à cette sommation; mais, pour éviter la guerre, il s'y soumit. Il vint done. même jusqu'à deux fois, prodiguant les promesses et les présents pour engager Pompée dans ses intérêts. Ce général le renvoya toujours avec des témoignages d'amitié, en lui permettant de regagner son château. Lafin il lui ordonna de remettre entre ses mains toutes les forteresses, et d'écrire aux gouverneurs, afin qu'ils n'en fissent aucune uifficulté. Aristobule y consentit, mais avec tant de regret, qu'il se retira à Jérusaiem. résolu de s'y défendre.

Pompée le suivit de près. Arrive usha la plaine de Jéricho, il apprit que Mithiume. l'ennemi mortel de Rome, s'était sué saimême, et que son perfide fils était mouve sur le trone. Impatient de communique, cette nouvelle à ses soldats , Pompée fit diesser un tribunal des bâts de leurs bêtes de sumaie. Du haut de ce singulier tribunal, il leur auprit la mort de Mithridate. Le lendemain. il poursuivit sa marche vers Jérusalem. Aristobule, se repentant de ce qu'il avait fait. vint se jeter à ses pieds, le suppliant d'épargner les Juiss, et lui promettant, à cette condition, une somme considérable. Pompée lui accorda sa demande. Il envoya Gabinius avec des troupes pour entrer dans la ville et y recevoir l'argent; mais il fut trompé dans son attente, et trouva les portes fermées

(1) Cette forteresse avait été bâtie par ordre de son père Alexandre Jannée, et fut appelée d'apre lui Alexandrion. Elle était située sur une haute montagne à l'entrée de la Judée, près de la ville de Choré, qui était la premiere place appartenant aux Juifs du côté de Samarie, et sur le chemin de Jéricho, vers les frontières de Juda et de Benjamin. Alexandria fut dans la suite le sépulcre des rois du Judée. Après avoir été démolie par les Romains, elle fut rebâtie par Hérode.

ant irrita tellement Pompée qu'il fit tristobule aux fers, et marcha conialem. Nous avons parlé plusieurs fois ree de cette place, tant par sa situapar les ouvrages construits pour la

le eut été pourvue de vivres et de 1. il eût été difficile aux Romains de parer : mais les Juifs qui devaient déette capitale etaient désunis. Les amis bule voulaient combattre jusqu'à la goutte de leur sang contre un généenait leur roi enchaîné; tandis que le Hyreau, beaucoup plus nombreux, nit qu'il fallait fui ouvrir les portes, mir les suites terribles d'un siège. res se declarérent mur le premier de iments; mais la plus grande partie le se determina pour le second. Arine voyant plus de ressource ; se res le temple, apres avoir fait romont qui joignait cet édifice à la ville. a d Harcan ouvrirent les portes aux de Pompee, et leur remirent Jérusa-· pa'ais royal. Ce genéral commenca r des conditions de paix à ceux qui résolu de se defendre. Lorsqu'il vit s refusaient . il fortifia de murailles était autour du temple, Hyrcan sat avec joir tout ce qui était nécese côté septentrional du temple, qui plus faible, quoique defendu par de purs, et entouré de fortes murailles, pavee des machines que l'ompre avait r de Tyr. Le siège avait déja ducé ng : il aprait sans doute duré plus aps, si l'ancienne et fatale supersti-Juis, qui les empêchait de se den jour du sabbat, n'avait point hâté

pe le jour du sabbat était arrivé, les refusaient de s'opposer aux travaux tains : ces derniers ne faisaient auaque ce jour-là, ils continuaient seul'élèver leurs plates-formes , et d'aleurs machines pour s'en servir le in. Enfin la plus graude tour étant , entraîna dans sa chute une partie able du mur qui y touchait (1). Cormont du quatraime livre des Macchabese nelius Faustus, fils de Sylla, fut le premier qui monta à la brêche; Furius, suivi de sa compagnie, pénétra par un autre côté, et Fabius fit une attaque entre eux deux avec succès. Douze mille Juifs furent tués par les Romains, sans compter ceux qui se tuèrent eux-mêmes, ou qui périrent par l'épée de leurs compatriotes, en qui l'esprit de faction avait éteint tout sentiment de pitié.

Au milieu de cette scène horrible, les prêtres continuérent tranquillement à s'acquitter des fonctions de leur ministère, et se laissèrent égorger au pied de l'autel, sans se permettre la plus légère résistance (1), Pompée, en admirant cette fermeté, fit périr tous ceux qui furent convaincus d'avoir allumé la guerre. Plusieurs de ces derniers se firent perir eux-mêmes, soit en se précipitant d'un endroit elevé, soit en mettant le feu a leurs maisons. Tels furent les fruits cruels de l'ambition d'Aristobule, et de son imprudence a appeler les Romains à son secours. Ces nouveaux maîtres, dont la politique ne secourant que pour subjuzger, chongerent toute la face de la Judée , selon leur contume dans leurs conquêtes. Hyrcan fut, il est vrai, remis en possession de sa dignité de souverain pontife, et eut le titre de prince. quoique tributaire des Romains; mais il lucfut defendu de prendre ce'un de roi, et d'étendre sa domination an-dela des bornes de la Judec. Toutes les villes dont ses prédécesseurs s'étaient rendus maîtres dans la Célé-Syrie et dans la Phénicie, lui furent enlevées et rendues à la Syrie, dont l'ompée donna le gouvernement à Scaurus : il report ensuite

dit que preliques Inde, partie ne de Pompée, escaladerent de mue, et qui ques avoir tué tous les prêtres qui leur resistanut, a sonvirent les portes du temie e aus Romanos.

(1) Bernarquous que la vale fat prise le même jour que les Jurés de la cent un jeune se leur et en memoire de la prise de Jeunst in par N buchommont, voir et, le viny deut du mon de cholon, qui e pind a netre mois de ferembre, suivant labor de savant crist que ce traisseme mois fat celin te l'année conte mais domitie qu'il fut le troisième de l'année civile, appelé thammin, qui répond a notre mois de juin Vingt set ans apiers, la ville fut encern prise le même jour par Sussis. Les Juius passerent alors sons la dominatain fillerode.

le chemin de Rome. Avant de quitter Jérusalem, ce général fit aux Juiss un outrage plus cruel qu'aucun de ceux qu'ils avaient essuyés jusqu'alors. On sait combien les Juiss étaient jaloux de l'honneur de leur temple. Pompée, peu disposé à respecter ce qu'il regardait comme des superstitions judaïques. resolut de satisfaire sa curiosité en parcourant tout le temple. Il entra, suivi de plusieurs personnes, et pénétra jusque dans le lieu très-saint, où il n'était permis qu'au souvezain nontife d'entrer une fois l'année : le jour de la grande expiation. Il considera attentivement la table : les chandeliers et les coupes d'or, et trouva, outre une grande quantité de parfums, environ deux mille talents dans le tresor sacré. Mais, soit que la sainteté du lieu eût réprimé son audace, notre auteur affirme que, loin de toucher aux choses qu'il vit, il ordonna aux prêties et aux officiers du temple de le purifier et d'y offrir leurs sacrifices. Les Juifs, sensibles à la profanation de leur temple, lui attribuérent tous les malheurs que l'ompée éprouva dans la suite : plusieurs chrétiens ont pensé de même. Mais, quelle qu'ait été la cause des infortunes de ce grand homme, il est certain que depuis la conquête de la Judée il ne se distingua plus par aucun exploit éclatant.

Pompée fit renverser les murs de Jerusalem et donna le gouvernement du pays à Scaurus, avec un corps de troupes propre à y faire respecter son autorité; ensuite il partit pour Rome, conduisant avec lui Aristobule, ses deux fiis, Alexandre et Antigone, et ses deux filles, pour orner son triomphe. Il est probable que ces illustres prisonniers furent gardés avec peu de soin, puisque Alexandre se sauva et revint en Judée, ou il se fit un parti qui fut une nouvelle source de calamités pour la nation. Son père et son frère servirent au triomphe de Pompée, avec quelques autres princes que ce général avait fait prisonniers. Parmi les riches dépouilles que l'ompée rapporta, se trouvait cette vigne d'or dont nous avons parle, et qui valait cinq ou six ceuts talents : elle fut consacrée à Jupiter Capitolin.

Hyrcan, n'ayant plus son frère à redouter, retomba dans sa stupide indolence. Il abandonna la direction des affaires à Antipater, qui en profita pour agrandir sa fortune. Cet ambitieux vit que, pour parvenir à son hut, la bienveillance des Romains lui était nécessaire. Pour l'obtenir, il prodigua les dépenses; il fournit des vivres à Scaurus, menacé de mourir de faim, ainsi' que son armée, devant les murs de Pétra. A ce service, Antipater joignit celui d'aller trouver Arétas, et d'engager ce prince à donner au général romain trois cents talents pour empêcher le ravage de son pays. Le mêm. Antipater procura à Hyrcan, de la part des Athéniens, un décret par lequel ce pontife fut honoré d'une couro, ne d'or, et eut une statue érigée à son honneur dans le temple de Démus et des Grâces. Tels furent les movens de ce politique pour élever l'édifice de la fortune de sa famille. Sou fils Hérode suivit les mêmes maximes par rapport aux Romains et aux Athénieus ; il acheva ce que son père avait commencé.

Alexandre, avec une armée de dix mile fantassins et de quinze cents chevaux, s'était emparé de plusieurs forteresses, telles que celles d'Alexandrion et de Macheron . satuées au pied des montagnes d'Arabie : il fassit de là de fréquentes incursions en Judée. Hyrcan, incapable de lui résister, avait imploré le secours des Romains. Gabinius, aiors gouverneur de Syrie, envoya Marc-Antome avec des troupes contre Alexandre, qui tut attaqué en même temps par celles d'Antipater. Alexandre fut vaincu dans le combat donné aux environs de Jérusalem, et perdit trois mille hommes, sans compter les prisonnicrs : il se retira à Alexandrion, où Gabius l'assiègea. Comme la place était forte, ce géneral se contenta de la faire investir, conduisant le reste de ses troupes en Judée pour y faire rebâtir, par ordre de Pompée, les villes que nous avons indiquées. Samarie. qui était du nombre, fut appelée Gabiniana. Hérode, peu après, changea ce nom en celui de Sebaste.

Alexandre, pour sortir de sa fâcheuse situation, proposa la paix au général romain, s'engageant de lui remettre la ville, ainsi que celles d'Hyrcanion et de Macherou. Cette négociation fut conduite par sa mère, femme ente supérieur, dont le mari 'Aristoet les enfants étaient prisonners à Son adresse et les services qu'elle ren-Gabinius parvincent a faire accepter res de son fils : il obtant une amnistre de du passé, tiabinius fit demolir les attereses pour les rendre inutiles aux s, et conduisit Hyrcan à Jérusalem, le retablit dans sa dignite de nontife. lagea emuite la province en cinq di-, pour chacun desquels il établit une le justice particuliere : la première , à lem: la seconde, a Gadara; la troi-, a Amath; la quatrieme, à Jéricho, rinquieme, à Sephoris en Galilee : ce angea le gouvernement monarchique increement aristocratique (1).

stobule, prisonnier depuis le triomphe mpée, se sauva, et revint en Judée on fils Antigone. De retour dans sa paingrand nombre de Juds, entre autres is, jusqu'alors partisan zélé des Rovincent le joindre : la plupart n'ayant d'armes, il les renvoya. Il ne garda i de lui qu'environ huit mille des plus i, et les employa à rebâtir le château undrion, demoti par ordre de Gabi-Ce dernier envoya contre lui Cisenna. Antoine et Servilius, qu'i, malgré les pes de valeur de sa petite armée, lui it canq mille homnies, et le forcerent inver dans les rujues du château de Mâ-

an laife avaicat elegioqu'alore converso spor arten de como a la cera l'est avec de le ura ou-L. Color de ces e me l. qui avait le mount nat erait compose de sient treis members. ure de scounte-doute. D'ins cha pie vil e il v m membre dia petiticon cil, et aeux a Jerua cause to semore are hapitages L'autre l contact tem cure dens la capita e, et tenad nom dans le trangle, ses de asions etaient poel. Columna fer bli lit l'un et l'autre, il demo les can plastro le autent de cours de , mdependantes les mirs des sières, et dont ne pour aver faire qualitaire, tapendant le d source oper les Justes : se constant e pe e and de tre v. pour terms or lenes defleren la ge 🚁 existent, den a liant, etc., chicane din premant un arb re. Les obitres en choium tromerter que fite mest e proces ; mepergre a exter d'a depenses considerables, A faite regime e aus tribunaus cries par les

cheron avec malle des siens, le reste ayant pris la fuite. Les Romains, sans lui donner le temps de se fortifier. Ly assiégerent. Après une résistance de deux jours, ils emportérent la place d'assaut. Ils envoyerent à Rome Aristobale couvert de blessures, et ce prince fut remis dans son ancienne prison pour le reste de ses jours.

Gabinius recut l'année suivante de grands services d'Hyrcan, ou plutôt d'Antipater. Ce dernier, pendant que le général romain aidait Ptolemée Aulètes à conquérir son royaume, lui fournit non-seulement des hommes, des vivres et de l'argent, mais il écrivit aux Juifs d'Onion, pres de Péluse, qui était la clef de cette partie de l'Égypte, de favoriser en tout les Romains, Gabinius et Mare-Antoine, avec le secours des Juifs. réassirent dans leur entreprise. Le quatrième livre de Macchabees nous apprend que Gabinius avant prie Hyrcan de l'accompagner en Egypte, ce pontife y envoya à sa place Antipater, dont les armes, ainsi que celles des Romains, aidérent Ptolemée à remonter sur son trône.

Pendant cette expedition, Alexandre, profitant de l'inexpérience de Cisenna, que Gabinius avait laisse en Syrie avec jeu de troupes, se mit à la tête d'une nombreuse armee. Il attaqua les Romains partout, et en tua un grand nombre; le reste se retira sur. le mont Garizzim, ou il vint les assièger. Cette nouvelle rappela Gabinus en Judee; il se servit d'Antipater pour détacher quelques rebelles du parti d'Alexandre. Ce ruse politique s'acquitta de cette commission avec succes; mais ses efforts pour engager Alexandre à un accommodement furent mutries. Au contraire, ce prince irrite de se voir abandonné par un grand nombre des siens , hasarda une hataille avec environ trente mille hommes qui lui restaient. Le combat se donna pres du mont Tabor, et finit par la defaite generale des Juifs, dont der mille furent tues. Galinius, triomphant, revint à Jerusalem, on it regla les affaires des Juifs , suivant les daections d'Antiqueer, Malgré de si importants services, il fut rappelé, et Crassus lui succeda au gouvernement de Syrie.

Ce dermer, en arrivant dans son gouver-

nement, trouva la Syrie et la Judée en paix. Il crut le temps propre à l'exécution du projet qu'il avait formé d'attaquer les Parthes; expédition autorisée par un décret du sénat, et qu'il n'avait obtenu qu'avec peine. Comme l'avarice était sa passion dominante, il dépouilla le temple de Jérusalem, non-seulement de deux mille talents que Pompée avait respectés, mais encore de tout ce qui était de quelque prix, et, entre autres choses, d'une poutre d'or qui pesait trois cents mines (1). Enfin la valeur des richesses qu'il enleva du temple s'élevait à une somme si prodigieuse, que, selon Josèphe, qui cite en témoignage les écrits de Strabon de Cappadoce, Crassus, dans cette occasion, s'enrichit de plus de cinquante millions, mounaie de France.

Crassus ayant été vaincu et tué dans sa malheureuse expédition contre les Parthes, Cassius ramena les restes de son armée en Syrie, pour y arrêter les incursions des vainqueurs; et, après les avoir mis en suite, il entra en Judée, où il assiégea Tarichée. ville située sur la côte méridionale de Génézareth. Pitolaüs s'y était renfermé avec le reste des partisans d'Aristobule : il se rendit maître de la place, et emmena trente mille Juiss prisonniers. Pitolaus sut mis à mort, par le conseil d'Antipater, dans la crainte qu'il n'excitat une nouvelle révolte en faveur d'Aristobule. Quant à Alexandre, Cassius se borna à le rendre incapable d'oser rien tenter pendant qu'il allait combattre les Parthes sur les bords de l'Euphrate. Trois ans après, Jules César s'étant emparé de Rome, fit sortir Aristobule de prison, et l'envoya en Palestine à la tête de deux légions, pour empêcher la Syrie de se déclarer en saveur de Pompée; mais les amis de ce dernier l'empoisonnèrent. Son corps fut embaumé avec du miel par les partisans de César, qui l'envoyerent en Judée pour y être enterré dans

(4) Chaque mine pesait environ deux livres et demie; de sorte que le poids de toute la poutre était de 750 livres. L'auteur du quatrieme livre des Macchabées ajoute que les tapisseries qu'on ôtait pour en mettre de nouvelles, étaient toutes placées sur cette poutre. Outre ces précieux ornements, le femple contenait d'immenses richesses que les Juifs de l'Asie et de l'Europe y avaient offertos depuis un grand nombre d'années.

le sépulcre de ses ancêtres. Le sort de son fils Alexandre ne fut pas plus heureux. Des qu'il eut appris le fatal retour de son père en Judée, il rassembla des troupes; mais Pompée qui veillait sur lui, envoya ordre à son gendre Q. Metellus Scipion de le faire mourir. Scipion, alors commandant en Syrie. fit couper la tête dans Antioche à ce malheureux prince. Ptolémée Mennée, prince de Chalcide, instruit de la mort d'Aristobule et de celle d'Alexandre, envoya demander à Alexandra, veuve d'Aristobule, qui s'était retirée à Ascalon, de lui confier son fils Antigone et ses deux filles. Cette proposition fat reçue avec transport. Philippion. fils de Mennée, épousa une des deux filles, nommée aussi Alexandra. Quelque temps après. Mennée sit mourir son fils. On présume qu'il était devenu amoureux de cette princesse. puisqu'il l'épousa après la mort de son fils.

La guerre alors allumée entre César et Pompée permit aux Juiss, non-seulement de respirer en paix, mais leur procura encore le moyen de gagner la faveur de César. Ce grand capitaine attendait sur les frontières d'Égypte les levées que Mithridate le Pergaménien devait lui amener de Syrie et de Cilicie; et comme ce secours ne suffisait pas pour percer du côté de Pélusc, il s'arrêta à Ascalon, cà Antipater lui mena un corps de trois mille Juis bien armés, avec quelques autres renforts qu'il avait tirés d'Arménie, de Syrie et du mont Liban; il lui remit aussi des lettres, écrites peut-être par lui-même, par lesquelles Hyrcan exhortait les Juiss qui demeuraient dans les environs d'Onion, de Deltha et de Memphis, à fournir au général romain tous les secours possibles. Antipater se distingua au siège de Péluse, qui fut emportée d'assaut. Suivant quelques auteurs. Hyrcan se trouva à cette expédition avec quinze cents hommes; mais il n'est point probable qu'Antipater, voulant réunir sur lui seul toutes les bonnes grâces du héros romain. ait permis que son maître Hyrcan essayat de les partager; d'ailleurs cette supposition ne s'accorde point avec le caractère peu guerrier d'Hyrcan.

Dans une bataille qui se donna dans un endroit nommé le camp des Juifs, Mithri-

commandait l'aile droite, cut été ier, si Antipater, déjà vainqueur ils qui lui étalent opposés, ne fût a secours. Ce service, qui facilità e de l'Egypte, fit avouer a Mathrisans Antipater, tout etait perdu : s sa lettre a t ésar de si gran is elon liberateur, que le géneral ront de quitter Alexandrae, I honora distingué dans l'armee, et le fit ar de la Juder et estoven de Rome. arivileges attaches a ce titre 1. firma Hyrean dans la degnité de sacrificateur : il viaionta la orin-· la Judee : pour être hereditore naison: il resolut aux Justs tous dezes, ord amont qu'on gravat sur ne le decret dans lequel il exposait signi d'engagement a comider la tant de bienfaits : ce qui fut exéa'Antipater fut de relour en Juliee. ne vint trouver Cosar en Syrie pour e a fui de ce que son pere avait ete r, et son frere decasete, comme enda - inter de la demantacanien ion de ce que sa fiere le contisualutenort sen particuli la rendit la te de son pero adont. Ha como avant nt dezou e, mais Ante eter, gur tyres lette ar, ple sesi elequenpropre cause et cet e allivican, me fat renvove comme un la beux. ajoura qu'Aristobule ayant toul'ennemi des Romains, on avait eu le moner prisonnier a fiome, et on nevert fait couper la tele a son i cause de ses briganlages. Apres Jons que Cosar avait à Antipater ant, des raisons monte sporteuses ete forn recues; mais Cesar, ne se oint a justifier ses amis , confirma dont nous avons parle, et le fit latin et en gree sur du bronze qui adu par son ordre dans les temples

matrieme lete des Mil Edites in difare enract été tails en policie manie asigner. Cesar, se mil en monte mare, apparer l'ornamen d'un mide es propres le miena avec lui en bers. Aucun hisark de ceux expedition. de Tyr, de Sidon et d'Ascalon (1), ainsi que dans le Capito'e à Rome. Hyrean envoya des ambassadeurs à la république, qui les recut avec honneur; ils en obtuirent non-seulement le renouvellement de l'alliance, mais encore la permission de faire rebâtir les murs de Jesusalem, démolis par Pompée 2°.

Cesar, ayant remis le gouvernement de la Syrie a un de ses parents, nommé Sextus César, fut accompagné par Antipater jusqu'à Tyr, ou il s'embarqua pour la Sieile. De retour à Jérusalem, Antipater prodigua les eloges de Cesar et des Romains, exhortant les Juifs au respect pour ces maîtres du monde. Il leur representa avec son clo quence ordinaire que la qualité de sujets fideles leur assurait une vie paisible, et la conserva-

1. Le despetaçon al l'hissat l'acolos ratie introducte per technique, et qui renelant aux Junts, au morns en appronce, le genre nement manarchique, of the liquid new teames to Jules Cosar , empereur economics of a Comme Hyrom, filed Alexandre, Il nation, ions a de feut temps denné des greene in albeitene, medant fingere jum the same and a man to the land the conwho is nent a perpetuel place wet gree to acrite at you hadnest concern the chargest orbes es a mines de leur fiebe ; mette diese qu'i s soient and the control of a properties as less Acres attack to the conand surprise to the probability of the first to time que los soborver torma le Judo, e en sour just a chapter out as ing the denter designaramore conserved grante per leg geraman . . . . and Arrest and the State of the Arthurst and A contract of the state of the transfer to a trapped in moment for

2. Josephiere et al. M., et 7. Irol. Jud. . 1 1 . . . T. I. we a su IV need as Marchabers a, a partes the state of the course here-The second Contract of the Augustian Profit united position proceedings, on a number our la momenta para sauce e la colo per toute la ere ma com la Selección de la propieta propieta de la consecución del consecución de la consecución del consecución de la consecución de la consecución de la consecución de la consecución de l in an explanation of any end be explained the sequence of the second of the second colors. the professional and a test of a member the entire of proget extension of the entire deserger on pension sment ranno o Hercon La may may be a distribution of a third every graces encountry of the solution and state gradients as the land And provided with expectation control Josepher more que la liquier a tete de cette expede neumon, destretten quan chongenent if fa or this aux Jude to tut du qu'a la valeur et ea haburte de ce gran i politique.

tion de leur liberté et de leur religion, tandis que la révolte rendrait les Romains leurs ennemis, au lieu d'être leurs protecteurs, et forcerait Hyrcan à changer de conduite à leur égard. Le but de ces discours insidieux était moins de faire respecter l'autorité d'Hyrcan, dont le peu de mérite, de l'aveu même de Josèphe, était connu de tous ses sujets, que d'augmenter sa puissance en vantant celle des Romains, qu'on savait être dans les dispositions les plus favorables à son égard: aussi affectait-il de finir toujours ses harangues par ces mots, les Romains veulent être obéis. Il fit ensuite exécuter le traité de César, ordonna qu'on relevât les murs de Jérusalem, dont il donna le gouvernement à son fi!s aîné Phasaële. Hérode, son second fils, sut sait gouverneur de Galilée. Antipater et Hyrcan parcoururent alors la Judée, afin d'y prendre des mesures propres à conserver l'ordre et la paix dans le royaume. Hérode commença par faire saisir Ézéchias, chef d'une troupe de voleurs, et le fit mourir avec ses complices. Cette action utile à la patrie lui valut de grands éloges et lui mérita l'amitié de Sextus César, gouverneur de Syrie. Son frère Phasaële ne négligea rien pour gagner l'affection des habitants de Jérusalem. Antipater eut alors la satisfaction de se voir, lui et ses fils, être les délices de la nation, sans que le grand-prêtre, au moins en apparence, eût rien perdu de son autorité.

Tant de prospérités excitèrent l'envie des principaux Juiss contre Antipater et sa samille. L'action d'Hérode était louable en elle-même; mais comme il avait sait exécuter les coupables sans aucune forme de procès, on craignit avec raison une disposition d'esprit qui dans la suite pouvait devenir dangereuse. Cette considération détermina ceux qui en sentaient l'importance à tâcher d'ouvrir les yeux à leur indolent pontife, pour qu'Hérode fût cité devant le sanhédrin, et s'y justifiât, tant sur l'article qu'on lui reprochait que sur d'autres chefs d'accusation. Hyrcan, qui aimait beaucoup Hérode, fit paraître en cette occasion toute la partialité possible en sa faveur. En vain les principaux de la nation s'efforcèrent de lui saire sentir de quelle dangereuse conséquence il était pour lui que le fils d'un presélvte, qui ne lui laissait que le simple titre de souverain, s'arrogeat le pouvoir de faire mourir un grand nombre d'hommes, sans le consentement du sanhédrin, ni la moindre forme de procès. Ne pouvant rien gagner sur lui, ils employèrent les mères de ceux qu'Hérode avait condamnés à la mort : elles se rendirent chaque jour au temple, où par leurs cris, elles conjurèrent Hyrcan de leur rendre justice. Ce pontife, fatigué de leurs importunités, fit ordonner à Hérode de comparaître devant le sanhédrin. Le fils d'Antipater obéit; mais au lieu de se présenter humblement, comme un particulier qui va rendre compte de sa conduite, il se fit accompagner, d'après le conseil de son père. par autant de gens qu'il crut en avoir besoin pour ne donner aucun soupcon à Hyrcan, et cependant être en état de défense si on osait l'attaquer. Il était habillé de pourpre, suivi et précédé de gens armés; il avait aussi une lettre de Sextus César, qui menaçait de son ressentiment ceux qui oseraient condamner l'accusé. Cette lettre était moins destinée à faire impression sur le grand-prêtre, qui était dans les intérêts d'Hérode, qu'à intimider le sanhédrin. Dès qu'Hérode parut dans l'assemblée, personne n'osa élever la voix contre lui. Enfin . Saméas, homme respectable par son intégrité. se leva et l'accusa, non-seulement de ce qu'il avait fait auparavant, mais aussi de la herdiesse qu'il avait de comparaître d'une manière à braver ses juges. « Ce qui m'étonne,» ajouta-t-il, « c'est que le pontise et le san-» hédrin le souffrent; Dieu n'est pas moins » juste que puissant, et ce même Hérode » que vous voulez absoudre pour plaire à » Hyrcan, vous en punira un jour et l'en » punira lui-même. »

Cette prédiction ne sut que trop fidèlement accomplie; car, lorsqu'Hérode sut monté sur le trône, il sit périr le grandprêtre et tous les autres juges, excepté Saméas, qu'il honora toujours dans la suite (1).

<sup>(1)</sup> Saméas ou Shammai, comme les rabbins l'appellent, était, suivant Joséphe, disciple de Pollion, autre docteur juif fort considéré d'Hérode. R

Hyrean, voyant que cette harangue allait faire condamner Hérode, remit le jugement au lendemain, et le fit avertir secrètement de se sauver. Hérode, sous prétexte de craindre Hyrcan, se retira à Damas. Quand il fut auprès de Sextus César, il fit dire au Souhédrin que si on le citait une seconde fois, son dessein était de ne point comparollire. Les juges, irrités de cette déclaration . s'efforcèrent vainement d'éclairer Hyrcan. Hérode obtint alors, pour une somme d'argent, le gouvernement de la Célé-Syrie; il leva ensuite une armée, résoln de venger l'affront qu'il avait reen du Sanhédrin et d'Hyrcan. Antipater et Phasacle le détournérent de ce projet en las rappelant les obligations qu'il avait à Hyrcan. Hérode se rendit, se bornant à leur faire voir ce qu'ils avaient à attendre de son ressentiment, et resta tranquille dans sa pro-TIME

Eaviron trois ans après, Hyrcan envoya une ambaicade à César, devenu consul pour la troisseme fois. Les ambassadeurs obtinrent san nouvelle permission de ortifier Jérusalem. Cette capitale, par les soms d'Antipater, vit renaltre son ancienne splendeur. César accorda encore quelques autres priviléges en reconnaissance des services que les Juifs lui avaient rendus en Syrie et en Egypte. Le lecteur en trouvera le detail dans Joséphe. A l'égard d'Hyrcan, César consentit qu'il gouvermit Jerusalem selon son bon plaisir; que ce pontife et ses successeurs joulssent de tout ce que leur avait été accordé par les rois de Syrie et de Phénicie; qu'eux et leurs ambassadeurs euscent le droit de s'asseoir en pré-

pourrait bien avoir été le même que celui que les rabbins nomment Hillel, car ce dernier ayant été un des pins celebres desquées de Sameas, et dans la mate ayant fende une est equi garda son nome et fins enque en opposition à celle de son maître, dest dominant que louephen en parle point. Saint Jerôme grecond que les pharaiens ont tre leur oragine de à dissuon de ces deux coles mais cette se le che ton anterseure à Hillel on Shammai. Se los le me pere ; Shammai et Hillel furent les commits, seurs de la Manule. Il est un proverbe rabbiance caractere ches les Justs; le voiri : Soyes è unus comme Hillel et intrépide comme Shammai.

sence des sénateurs romains, tant any jeux publics qu'aux autres spectacles, et enfin qu'ils sussent introduits au sénat par le dictateur, toutes les demandes à cette auguste assemblée devant leur être accordées dans l'espace de dix jours. La bienveillance de l'empereur empêcha, du moins dans ce temps-là, que le joug des orgueilleux Romains ne pesat trop sur la tête des Juiss. La faveur de César s'étendit même jusqu'aux Hébreux qui se trouvaient hors de leur patrie. témoin l'édit par lequel les magistrats de l'île de l'aros désendaient à cette nation le libre exercice de leur culte religieux, et les empêchaient d'envoyer un tribut annuel à Jérusalem (1); édit que l'empereur fit révoquer. comme injuste en lui-même, et dont l'exécution ne devait pas être permise contre les allies du peuple romain.

Cette heureuse situation dura peu. Deux accidents funestes opérèrent une révolution subite. Sextus César fut tué en trahison, par ordre de Bassus, et le dictateur lui-même périt au milieu du sénat sous le poignard de Brutus. Les Jurfs éprouvèrent aussitôt la grandeur de la perte qu'ils avaient faite. La seule grâce qu'ils obtinrent encore, fut que, sur la plainte qu'llyrean fit faire à Dolabella, consul et collegue de Marc-Antoine, que quelques Jurfs d'Asie avaient été enrôlés par force, le gouverneur d'Éphèse eut ordre de leur rendre la liberté et de leur accorder la jouissance de tous leurs priviléges.

Vers ce temps, Bassus s'était emparé du gouvernement de la Syrie; il en fut chassé par Cassius, qui, après la mort de César, prit le commandement des troupes qui assiégacient l'assassin de Sextus dans Apamée. Cependant Cassius leva le siège, aimant mieux s'attacher Bassus et Marc, et, par ce moyen, se rendre maître de la Syrie; il fut obligé

<sup>(1)</sup> Non avons de jo parié de ce trabut annuel que chaque Just, tant en Jodes qu'ail'eurs, était obligé de societée. Comme al ne leur était permis d'offers des societées que d'un le temple, als europsient de Jerusalem l'égout de come : ce peus mage, et joi guirent est argent a come du tribut annuel. Con nommer conne e auch societ connétrables, et des princes ou des gouverneurs avides s'un emperaient et les convertaments lieur mare.

de lever de meuvelles troupes pour renforcer sem armée. Ayant appris qu'Aliénus, un des lientements de Dolabella, traversait la Judée avec quatre légions que Cléopâtre envoyait à ce consul, il se posta si avantageusement, cur'il les obligea d'entrer à son service. Comme il avait alors environ douse lógions, et qu'il manquait d'argent pour les payer, il tira co qu'il put de la Syrie, et taxa la Judée soule à sept cents telents. Antipater. n'ignorant point combien cette somme était micesseire à Cassius, denna commission à ses fils Phasable et Hérode d'en lever la moitié, et ordonna à Malichus et à ses associés de trouver le reste. Hérode profita de cette occasion pour se concilier l'affection de Cassins en lui portant les cent talents qu'il était appolé à fourair pour sa part. Son frère vint ensuite; mais comme leur exemple ne fut point suivi par les gouverneurs de Gophna, d'Emmais, de Lydda, de Thamna, etc., Cassius ordonna que les habitants des villes rebelles fussent exposés en vente; il aurait même fait périr Malichus, si Hyrcan n'eût apaisé sa colère en lui envoyant cent talents de son argent.

Cassius, forcé de marcher contre Dolabella, laissa le gouvernement de la Célé-Syrie entre les mains d'Hérode, comme un gage de son amitié. Malichus, qui haïssait Antipater, sentit redoubler sa haine en apprenant cette marque de confiance ; il résolut de se défaire d'un homme dont le mérite et le pouvoir lui étaient également odieux. Antipater, instruit de son projet, se retira de l'autre côté du Jourdain; il y leva des troumes qui le mirent en état de se désendre. Malichus, voyant sa trahison découverte, vint lui protester qu'il n'avait jamais conçu le moindre dessein contre lui; ajoutant qu'un dessein pareil à celui dont on l'accusait serait insensé, puisque son fils Phasaële était actuellement maître de Jérusalem, et qu'Hérode gouvernait la Célé-Syrie. Antipater ne se désia plus de lui; il empêcha même que Marc, gouverneur de Syrie, qui connaissait les menées de Malichus, ne sit mourir ce traître.

Vers ce temps, Cassius et Marc donnèrent à Hérode le commandement de leur armée, et lui promirent de le faire roi lorsque la guerre entreprise contre Antoine et le jeune César (depuis nommé Anguste) serait achevée. Une si grande autorité, jointe à de plus grandes espérances, augmenta la crainte que Malichus avait d'Antipater. Résolu plus que jamais à le faire périr, il corrempit un somellier d'Hyrcan, qui l'empoisonna un jour qu'ils dinaient tous deux chez le prince. Phasaöle, ainsi qu'Hérode, deviuèrent facilement l'auteur de la mort de leur père. Hérode, plus violent que son frère, voulait ven ger la mort d'Antipater sur Malichus; muis Phasaöle jugea qu'il était à propos de dissimuler, pour ne point allumer la guerre civile.

Les deux frères feignirent de croire Malichus innocent. Pour mieux tromper l'assassin, Phasaële ne parut s'occuper que du soin de décorer le tombeau de son père, tandis qu'Hérode se rendit à Samarie. sous prétexte d'y calmer une révolte. Il retourna peu après à Jérusalem avec des soidats, pour y célébrer la sête de la Pentecôte. Malichus lui fit désendre d'entrer dans la capitale avec un si nombreux certege, qui ne pouvait que troubler la solennité. Hérode, méprisant cette désense, pénétra la nuit dans la ville, sans cependant rien entreprendre contre son ennemi, quoique Cassius lui eût permis de venger la mort de son père : l'occasion de punir cet attentat s'offrit bientôt aux désirs d'Hérode.

Cassius ayant pris Laodicée, les principaux seigneurs de Syrie et de Palestine vinrent l'en féliciter et lui offrir des présents. Malichus, qui avait laissé son fils comme otage entre les mains de Cassius, concut le projet de profiter de cette conjoncture pour ramener son fils en Judée, exciter ensuite une révolte dans ce pays, pendant que les Romains se feraient la guerre, et arriver au trône par ce chemin. Hérode, ne doutant point que Malichus n'allât complimenter le vainqueur, l'invita avec Hyrcan à un souper qu'il avait fait préparer aux environs de Tyr. Malichus, en se rendant au lieu marqué, rencontra plusieurs officiers romains qui le poignardèrent, ayant été instruits des ordres de Cassius par un homme de con1....... qu'il érode leur avait envoye sous préteure d'alter ordonner le festiu (1). Hyrcanfut si effrayé en apprenant le châtiment du traltre, qu'il en perdit la parole. Sachant ensuite que ce juste châtiment n'avait été infligé que par ordre de Cassius, il l'approuva, et convint que Malichus était un scélérat.

Ce traltre avait un frère qui, feignant de vecloir venger sa mort, ravagea toute la Judée, pendant que Cassius était allé joindre Brutusen Asie. Félix, resté à Jérusalem avec quelques troupes romaines, ne parut pas se hâter de mettre un terme à tant de maux. Hyrcan m'essit s'opposer à personne : de sorte que Félix attaquait Phasaële, tandis que le frère de Malichus prenait Massada et quelques autres forteresses de la Judée. Hérode, alors malade à Damas, ne pouvait pas secourir son frère; ce dernier cependant chassa Félix et son parti de Jérusalem, et les obligea de se réfugier dans une forteresse dont ils ne sertirent qu'en capitulant. Dès qu'Hérode fut rétabli, il reprit Massada, et laissa aller le frère de Malichus par composition. Les deux frères revinrent à Jérusalem, et reprochirent à Hyrcan sa lacheté : leur inimitié dara peu. Hérode, en épousant Mariampe, netito-Ele d'Hyrcan, retablit la paix et l'amilié.

Un nouvel ennemi se présenta alors; c'était Autigone, le fils cadet d'Aristobule, frère d'Hyrean. Il était protégé par Ptolémée Mennée, souverain de Chalcis, son parent, qui l'avait adopté. Il avait séduit par adresse Marisu, prince de Tyr, et gagné par argent Fabius, gouverneur de Damas. Dès qu'il put

(1) L'anteur du quatrième livre des Macchables repparte differement la fin tragique de Malichus. Suem Ini, Cassus, instruit du meurire d'Antipater, prum Bérode d'en ture rengrance des qu'il serait 3 Tyr. ab Hyrcan e' Malichus devaient renir inirentre bours devoirs. Quand ces derniers furent arrivés, Cassus les invez à un festin, ainsi que l'havarle et l'errabe. Apren le repea, livrean etont avis entre les deux fils d'Antipater, Merode fit un agne, et les different de Cassus se peterent sur le insurtirer d'Antipater et le percerent de coups. A ce apectacle l'iprane d'emment; il demanda peu apres pour un avant une out homme. Herode feignit de l'anteur, et Byrean se febeste d'avoir évité un parail suri.

soutenir ses prétentions par la force des armes, il fit valoir celles qu'il avait au trône de son père. Héro le le combattit et le défit. Ce prince, toujours généreux, ne se borna point à laisser la vie aux Tyriens, ses ennemis, il les renvoya dans leur ville avec de riches présents, et obtint de leur part l'admiration dont il était digne. Honoré à Tyr, il rentra triomphant à Jérusalem, où le peuple et même Hyrcan lui offrifent des couronnes. comme des gages de leur reconnaissance Mariamne, dont il recut la main peu de temps après, lui donna trois fils et deux filles. Il avait épousé en premières noces une femme de sa nation, nommée Doris, de qui il avait eu Antipater, son fils ainé.

Brutus et Cassius ayant été défaits l'année suivante par Marc-Antoine et par Octavius, ce dernier passa dans les Gaules, et Antoine vint en Asie. Arrivé en Bithynie, les ambassadeurs de diverses nations vinrent le trouver, et plusieurs Juss accusèrent devant lui Phasaële et Hérode de s'être emparés de l'autorité, et de n'avoir laissé à Hyrcan que le vain nom de roi; mais Hérode ayant gagné Marc-Antoine par ses libéralités et par ses services, ce dernier ne daigna pas même écouter les accusateurs du prince iduméen.

Lorsqu'Antoine fut à Éphese, Hyrean lui envoya des ambassadeurs pour le prier de rendre la liberté aux Juifs que Cassius avait faits prisonniers, ainsi que la permission de rentrer dans leurs biens. Antoine, exauçant sa prière, écrivit aux Tyriens, et leur ordonna de briser les fers de ces captifs.

Toutes les faveurs dont le triumvir comblait la nation, par amitié pour les fils d'Antipater, n'apaisèrent point leurs ennemis. Cent d'entre eux vinrent trouver Antoine à Dapliné, faubourg d'Antioche, pour renouveler leurs anciennes accusations. Massala entreprit leur apologie; il fut soutenn par Hyrcan, qui les regardait comme faisant partie de sa famille. Antoine, après les avoir tous entendus, demanda au pontife lequel de ces divers partis etait le plus propre à gouverner le pays; il lui repondit que c'étaient les deux frères; ils furent alors nommés tétrarques, et on oùt même condamné à mort lemes ennemis, et Hérode n'est intercédé

pour eux. Ces ingrats, loin d'être sensibles à ce biensait, ne surent pas plutôt de retour, qu'ils envoyèrent une autre ambassade attendre Antoine à Tyr. Mais Hérode ayant acquis la saveur du triumvir par une nouvelle somme d'argent, ce dernier ordonna aux magistrats de châtier ces députés séditieux. Hérode, toujours magnanime, alla les trouver hors de la Alle, et les exhorta à se retirer. Hircan, qui était avec eux, leur donna le même conseil, et leur représenta vivement les suites de leur imprudence. Mais ayant méprisé ce sage avis, ils en furent bientôt punis par les Tyriens, qui en tuèrent la plus grande partie; le reste sut dispersé ou fait prisonnier. Les ennemis d'Hérode renoncèrent si peu à leur inimitié contre ce prince, qu'Antoine fut forcé de faire mourir les prisonniers qu'il avait en son pouvoir.

A l'abri de ce danger, Hérode fut exposé à un autre bien plus terrible. Ptolémée, fils de Mennée, avait eu pour successeur son fils Lysanias. Ce dernier s'était entendu avec Pacore, roi des Parthes, et son général Barzapharne, qui venait de s'emparer de Sidon et de Ptolémaide pour envahir avec eux la Judée, déposer Hyrcan, et placer sur le trône Antigone, moyennant un présent de cent talents et le don de cinq cents semmes. Le fils du roi des Parthes, en exécution de ce traité, envoya son grand échanson, qui se nommait aussi Pacore, avec une partie de sa cavalerie, pour attaquer la Judée. Antigone, qui alors avait rassemblé un nombre considérable de mécontents des environs du mont Carmel, s'était rendu maître du canton de Dryma (1), où plusieurs Juiss vinrent le trouver. Enhardi par ce nouveau renfort, il marcha vers Jérusalem, résolu d'assiéger le palais royal. où demeuraient Phasaële et son frère; mais ces deux tétrarques l'attaquèrent dans le grand marché, et le contraignirent de se retirer dans le templé. Ils placèrent ensuite des garnisons dans les maisons

qui en étaient voisines; mais le peuple mit le seu à ces maisons, et les réduisit en cendres avec ceux qui les gardaient. Hérode tarda peu à s'en venger; il chargea les troupes d'Antigone et les massacra. Antigone attendait avec impatience la sète de la Pentecôte, parce qu'il devait affluer de toutes parts un grand nombre de peuple pour la célébrer, circonstance dont il espérait tirer parti; mais comme la plupart de ces nouveaux venus n'avaient point d'armes. Hérode, qui s'était retiré avec son frère dans son palais, fit une sortie sur les ennemis qui étaient dans le faubourg, et en chassa plusieurs milliers devant lui, les uns dans le temple, et les autres dans la ville.

Après avoir répandu beaucoup de sang. on convint que Pacore serait recu dans la ville comme médiateur. Quoique cette proposition vint d'Antigone, Phasaële l'accepta : il fit plus; d'après le conseil de Pacore, il se readit auprès de Barzapharne, gouverneur de Syrie, de la part du roi des Parthes, pour tout terminer avec lui. Hérode vit le piège. et se déclara contre ce projet; mais Phasadle, plus crédule, s'y prêta, et partit avec Hyrcan, Pacore, et une escorte de deux cents chevaux. Lorsqu'ils furent arrivés dans la Galilée (1), on leur envoya une garde pour les mener à Barzapharne, pendant que Pacore s'en retournait à Jérusalem. Le gouverneur les accueillit avec bonté, et les fit loger dans une maison voisine de la mer, où Phasaële apprit l'accord fait entre le roi des Parthes et Antigone. Ce prince ouvrit alors les yeux: mais il refusa constamment de se sauver, pour ne point abandonner Hyrcan. Il alla trouver Barzapharne, et lui déclara qu'il regardait comme une infâme lâcheté le dessein qu'on avait de faire périr ceux qui l'étaient venus trouver de bonne soi; que s'il exigeait de l'argent, il pouvait lui en donner beau-

<sup>(4)</sup> Il paraît que ce canton était celui qu'Eusèbe et saint Jérôme appellent Daroma, et qui s'étendait environ vingt milles d'orient en occident, depuis Béersébah jusqu'à la mer Morte. Ce nom vient de Darom, mot hébreu qui signifie le midi.

<sup>(1)</sup> Josèphe ne spécifie point l'endroit où était alors Barzapharne; il dit simplement qu'il était en Galilée, dans le voisinage de la mer. Mais dans sou histoire des guerres des Juifs contre les Romains, il affirme que Barzapharne était à Édipon, maisou près de la mer, un peu au nord de Ptolémaide. Suivant l'auteur du quatrième livre des Macchabées, ce gouverneur était à Damas, capitale de Syrie,

roup plus qu'Antigone. Berzapharne jura pu'il u'avait jamais conçu un si noir projut; mais dès qu'il crut que Pacore pouvait s'être assuré d'Hérode, il fit emprisonmer Hyrean et Phasaèle.

Pacere n'avait cependant pas réussi. Hérede avait trouvé le moyen de sortir de Jérundem avec sa mère, sa sœur, Mariamne
sa fisacée, son frère Phéroras, et Alexandra
mère de Mariamne, avec tous leurs domestiques : il prit le chemin de l'Idumée. Les
Parthes le harcelèrent plusieurs fois sur la
reute; mais il les hattit toujours. Des Juifs
même l'attaquèrent lorsqu'il n'était pas encere à soixante stades de Jérusalem; il les
vausquit. Dens la suite il fit élever dans cet
endroit un superbe palais en mémoire de sa
victoire; en palais fut appelé Hérodion.

Ouand il sut arrivé à Thressa ou Ressa. sume l'appelle Joséphe dans un autre endreit, il recut un renfort considérable amené par son frère Joseph. Le château de Massada me pouvant contenir tant de monde, Hérode y laisen huit cents hommes, sous les ordres de son frère , à la garde duquel il confia sa famille et ses trésers. Il se rendit alors à Pitra . capitale de l'Arabie , où Malc avait succédé à son père Arétas, qui lui avait eu de grandes obligations. Son intention était d'engager le nouveau monarque à lui prêter une somme d'argent, avec laquelle il espérait rendre la liberté à son frère Phasaèle, dont il avait mené avec lui le file, âgé de sept ans, pour le donner en etage aux Arabes; mais Malec fit ordonner à Hérode de sortir de ses terres, sous prétexte que les Parthes lui avaient défends de l'y recevoir. Ce prince fut obligé de renvoyer sa suite, et prit le chemin de l'Egypte.

Dès qu'on apprit à Jérusalem la fuite d'Hérude, c'est-à-dire le lendemain de son départ, les Parthes pillèrent son palais, la ville et les environs; ils respectèrent cependant le tréser d'Hyrcan, qui montait à trois cents talents; mais les dépouilles de Marissa, ville appliente qu'ils ruinèrent entièrement, leur servirent de dédommagement. Antiques monte ensuite sur le trêne de Judée, auten l'appendant fait avec lui. Peu après on con-

duisit Hyrcan et Phasaële, enchaînés, devaut le nouveau roi, qui, ne voulant pas faire mourir le souverain sacrificateur, se contenta de le rendre incapable de remplir les fonc-4 tions sacerdotales, en lui faisant couper les oreilles (1). Phasaële, prévoyant que son cunemi le serait expirer dans les tourments, se brisa la tête contre une pierre. Josépha rapporte qu'on disait qu'Antigone lui envoya des chirurgiens qui, au lieu de guérir ses plaies, les empoisonnèrent : cependant ce prince infortuné eut, avant de périr, la satisfaction d'apprendre que son frère s'était sauvé et avait gagné Rhinocorura. Les Parthes, après avoir rempli leurs engagements envers Antigone, retournèrent dans leur pays, où ils conduisirent Hyrcan, de peur an'il ne fit naître des troubles à Jérusalem.

Cependant le roi des Arabes, se reprechant son ingratitude envers Hérode, avait envoyé vers ce prince pour le prier de revenir. Hérode rejeta la proposition qui lui fut saite à Péluse, et se serait embarqué pour Rome, si des matelots, qui devaient aborder à Alexandrie, l'avaient voulu recevoir dans leur vaisseau. Il s'adressa aux magistrats qui. respectant sa dignité, lui firent donner un autre vaisseau. Pendant son séjour en Égypte. Cléopâtre le combla d'honneurs. L'auteur du quatrième livre des Macchabées ajoute qu'elle lui offrit les charges de premier ministre et de général de ses troupes, mais qu'il s'en excusa. Dans le dessein de se rendre à Rome, il prit la route de Pamphylie, et arriva à Rhodes, après avoir essuyé une tempête si furieuse, qu'ou fut obligé de jeter dans la mer la plus grande partie de ce que le vaisseau contenait. Hérode, à son arrivée à Rome, s'adressa à Antoine. Il lui apprit la nécessité où il s'était vu de laisser les personnes qui lui étaient les plus chères dans un châtean où elles étaient assiégées. Ce récit, soutenu par la promesse d'une grande somme d'argent, fit prendre à Autoine la résolution de faire pour Hérode même plus que ce prince

(1) La loi mossique ordonnais que le grand-prêtre fôt sans defaut dans toms ses membres. Josephe ajunte qu'Antigone ne put pas feurnir les cinquents frammes promises aux Parthes, parce que listode les evail emmenées. me demandait. L'ambition de ce derhier se bornait à voir régner Aristobule, frère de sa chère Mariamne (1), et d'être, sous lui, à la tête des affaires, comme son père avait été sous Hyrcan; mais les triumvirs furent d'avis que lui seul devait monter sur le trône, faveur d'autant plus signalée, que les Romains me donnaient la couronne qu'à ceux qui étaient de race royale: l'intérêt des triumvirs l'emporta sur cette sage coutume.

Le sénat avant été convoqué à cette occasion, Hérode y fut introduit par deux des principaux sénateurs. Messala et Atratinus. qui représentèrent éloquemment les grands services que la famille d'Antipater avait rendus aux Romains, ainsi que le caractère séeltieux d'Antigone, ennemi reconnu de Rome, et qui avait osé accepter la couronne des mains des Parthes. Antoine ajouta que pour assurer le succès de l'expédition qu'il affait entreprendre contre cette nation, il était d'une grande importance que le trône de Judée fût occupé par un ami aussi fidèle qu'Hérode. Dès qu'il eut achèvé de parler, le sénat rendit un décret par lequel Antigone était déclaré ennemi des Romains, et Hérode toi des Juis.

En sortant de l'assemblée, Antoine et Auguste conduisirent Hérode au milieu d'eux, et, accompagnés des consuls et des sénateurs, le menèrent au Capitole, où ils offrirent des sacrifices et déposèrent le décret du sénat (2). Antoine donna ensuite un festin magnifique. C'est ainsi que l'amitié intéressée d'Antoine et d'Auguste revêtit Hérode du titre et de la puissance royale, sous le consulat de Cains Do-

mitius Calvinus, ét de Cabes Asinus Pollien. L'état où il avait laissé ses affaires en Judée, et sa famille en Idumée, l'obligea à gagner Ptolématde, où il arriva vers la fin de l'été.

Pendant qu'Hérode acquérait la protection des Romains, Antigone assiégeait la forteresse de Massada. Joseph, frère d'Hérode, défendait cette place, où rien me manquait que l'eau. Joseph, pressé par le besoin, résolut de faire une sortie, de percer à travers l'ennemi, et de se retirer en Arabie à la cour du roi Malc, honteux alors de la manière dont il avait reçà Hérode dans ses États. Mais il tomba cette même auit une si grande pluie, que les citernes des assiégés en furent remplies. Cette favour du ciel encouragea Joseph et les siens; ils firent pinsieurs sorties, et tuèrent beaucoup de monde à l'ennemi.

Vers ce temps, Ventidius, général d'une armée romaine, ayant chassé les Parthes de Syrie, entra dans la Judée, et campa près de Jérusalem, sous le prétexte de secourir Joseph; mais en effet pour obtenir, par ce moyèn, de l'argent d'Antigone. Il se retira ensuite avec la plus grande partie de set troupes, et laissa le reste sous les ordres de Silon: Antigone fut encore obligé de donner de l'argent à ce dernier, afin qu'il ne se déclarât point contre lui.

Hérode s'occupait vivement des moyens de délivrer sa chère Mariamne. Cette princesse, descendue d'une longue suite de reis et de pontises, méritait le plus tendre attachemient de ce prince, par ses vertus et ses attraits. Dès qu'il fut arrivé à Ptolémaide. il rassembla un grand nombre de troupes iduméennes et étrangères. Presque toute la Galilée s'étant déclarée en sa faveur, ses forces augmentèrent. Hérode put alors obliger Antigone à lever le siège de Massada; mais il fallait avant s'emparer de Joppé, pour ne pas laisser cette forteresse derrière lui. Silon se retira alors. Cette retraite faillit lui devenir funeste; mais Hérode étant venu à son secours, le délivra des mains d'Antigone, dont les troupes l'avaient chargé avec vigueur. La ville de Joppé s'étant rendue peu après, ce prince s'avança vers Massada, ets'en rendit maître, malgré les pienes

<sup>(1)</sup> Ce prince avait certainement le droit le mieux fondé à la couronne. Il était fils d'Alexandra fille d'Hyran, et d'Alexandre fils d'Aristobule, frère de ce pontile; de sorte que les droits des deux frères se trouvaient réunis en sa personne.

<sup>(2)</sup> L'auteur du quatrième livre des Macchabées ajoute que le sénat lui décerna une couronne d'or, et ordonna qu'il irait au Capitole à cheval, et qu'il en reviendrait de même, précédé d'un héraut qui devait crier à haute voix: Vive Hérode, roi des Juis et de la sainte cité. Après le festin qu'Antoine donna à cette occasion, ce triumvir, partit avec Hérode; et étant arrivé à Antioche, il remit à ce prince la moitié de son armée, et prit avec l'autre le chemin de la Parthie.

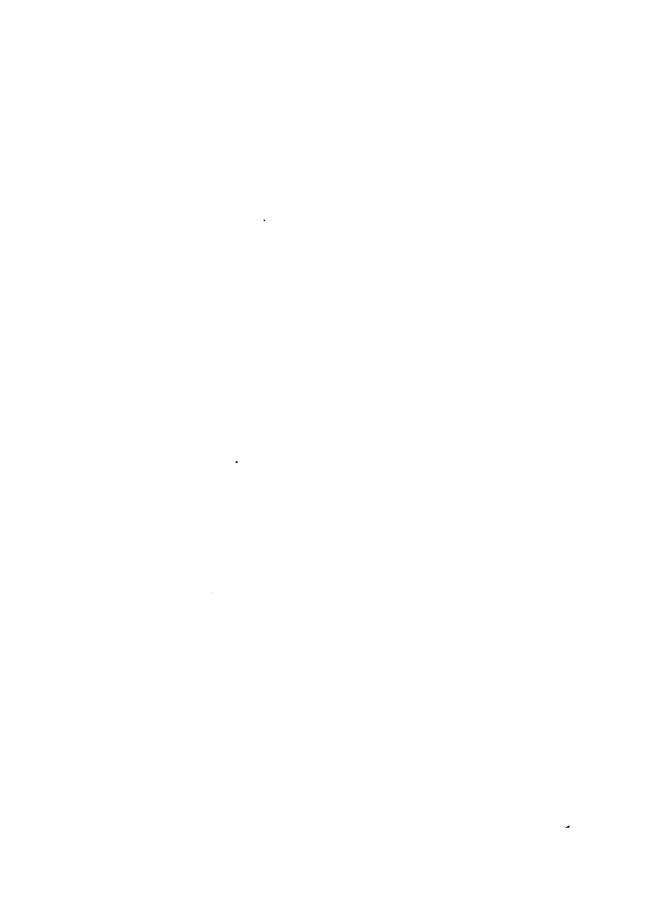



BA TABLE D'OR DEC PARIS DE PROPOSITIONS

qu'Antigone lui tendit, et la perfidie de Silon, dont l'avarice no pensait qu'à tirer de l'argent des deux côtés.

Herode avant réuni à son armée la garni-on de Massada, assiégea Jérusalem, et prit Rhessa sur la route. Quand il fut devant la capitale, il fit publier par un héraut une amnistie generale pour tous ceux du parti d'Antigone qui viendraient le joindre dans un temps marqué. Antigone rénondit par une autre déclaration, ou il disait en s'adressant à Silon et au reste des soldats romains : « Ou'il était indigne » de l'equité du peuple romain de placer sur » ie trone un simple particulier, qui . étant » I lumeen , n'était qu'un demi-Juif , ce qui » ctait contraire aux lois de leur nation : que » «'il avait recu la couronne des mains des » Parthes, il restait plusieurs antres princes a de la race royale, qui a'avaient point of-» feme les Romains, à qui ils pouvaient la a donner, a

Le discours ayant fait pou d'effet, Antigone ordonna de repousser les ennemis avec vigueur, et il fut alors évident que Silon s'etait laissé corrompre, car ce traître excita lui-même ses soldats à demander des vivres, de l'argent et des quartiers d'hiver. Herode cut soin de lour fournir des vivres en se grande abondance, qu'il ôta tout prétexte à Silon de se retirer.

La saison étant trop avancée pour entreprenere e nége de Jérusaion, Hérode envoya Jowith son frère dans l'Idumée, avec mille hommen de pied et quatre cents chevanx , et s'en alla a Samarie, où il lainsa sa mère et les aptres parents qu'il avait retirés de Massala. Il passa cassuste en Galilée pour prendre quelques pars ou Antigone avait étable des garnisome, il arriva a Sephoris tandis que la neige tembait avec abondance. Ceux qui défendurent cette forteresse ayant pris la fuite, il y trouva beaucoup de vivres : de la il envoya un detarbement contre des volcurs qui se cachaient dans des cavernes, pres du village d'Arbelle. Ce détachement étant trop faible, Herode s'avanca contre eux avec toute son armee. Les brigands eurent l'audace de tenter le destin d'un combat : l'aile gauche de l armée d'Hérode fut sur le point de plier; mas ce perace battit enfin les ennemis qui se croyaient victorienx. Il donna à ses soldats cent cinquante dragmes par tête, à ses officiers une-somme proportionnée à leurs grades respectifs, et les envoya en quartiers d'hiver.

Silon le quitta peu après pour aller joindre Ventidius en Parthie. Hérode, ne pouvant rester dans l'inaction, conduisit ses troupes vers le reste des bandits qui s'étaient sauvés. Pour franchir les rochers dont leurs retraites étaient environnées. Herode fit faire des coffres attachés à des chaines de for, que l'en descendait dans les montagnes per des machines; ces coffres claient remplis de soidats bien armés : cette invention eut le plus grand succès. Quand la nuit obligea les troupes d'Herode a se retirer, il fit publier en'il nordonnerait à tous ceux ceux qui viendraient se rendre. Cette promesse n'avant produit ancun effet, on recommença le lendenzin la même attaque : plusieurs soldats sortirent des coffres pour combattre à l'entrée des cavernes ; ils y jeterent du feu , sachant au'elles contensient beaucoup de matières combustibles. Cependant l'obstination de ces miscirables rejeta le pardon qu'en leur effrait 1).

Hérode, ne croyant pas devoir faire un plus long sejour dans cet endroit, établit l'tolémée gouverneur du pays, et prit la route de Samarie, dans le dessem d'assidger Jerusalem, ou de forcer Antigone à lui fivrer bataille. A penne fut-il parti que ceux qu'il avait contraints en dernier lieu de passer le Jourdain attaquerent Ptolémee, et ravagerent tout le pays. Herode revint punir leur rebeliton, en tua une partie, et s'empara des lieux ou les autres s'étaient réfugies. Les Parthes ayant ête vanicus par Ventidius, cegénéral, parordre d'Antoine, envoya Machéra à Hérode, avec deux légions et mille chevaux. Mais

(1) Josephe rapp rie qu'un siellard qui s'était retion dans l'une de ces casernes, avec sa femme et sept de se fais qui le suppliment de leur permettre de se rendre aux enceures, ay out rejete leur priette, a unit à l'arrice le l'ocaserne, où d'une se enfants l'un uses l'autre, a mesure qu'ide soulaient e ritir. It is en ensure leurs cadivres du haut en bas de la un utagne, et se precipita lui mênie, mais asant a firmule reposches a ller de, particulierement un se est actori, malgre in boute qu'avait ce prime de lui maquer par des aignes de main qu'il leur paulomais.

Antigone ayant corrompu Machéra à force de lui donner de l'or, ce dernier refusa d'agir, sous le prétexte qu'il devait préalablement reconnaître les forces de la place. Antigone, voyant les Romains s'approcher des murs de Jérusalem, soupconna Machéra de trahison, et l'accueillit par une décharge de pierres et de flèches. Ce procédé irrita tellement le général romain, qu'il se rendit à Emmaüs, où il fit massacrer tous les Juiss qu'il trouva sur son chemin, sans s'informer s'ils étaient amis ou ennemis. Hérode, qui se disposait à aller trouver Antoine au siège de Samosate, déclara hautement qu'il se plaindrait du traître Machéra. Ce dernier vint le trouver : il eut l'adresse d'engager le roi de le joindre à Joseph pour attaquer Antigone. Hérode lui accorda sa demande. Ce prince, avant d'arriver au camp d'Antoine, se vit obligé de combattre un corps de brigands, ou, comme ,'auteur du quatrième livre des Macchabées ses appelle, d'Arabes vagabonds, qui, par leur défaite, firent briller la bravoure du monarque. Lorsqu'il fut arrivé devant Samosate, le triumvir lui prodigua les marques de l'estime la plus vraie, et laissa, après s'être emparé de la ville, le commandemen! de l'armée et de la province à Sosius, avec ordre d'assister en tout le roi des Juiss.

Ce prince, à son retour en Judée, trouva tout le royaume en désordre. Joseph, son frère, au mépris de ses ordres, avait fait une incursion sur les terres de Jéricho avec ses troupes et cinq légions qu'il avait reçues de Machéra. Mais la mauvaise disposition des lieux empêchant la cavalerie romaine d'agir, les ennemis l'attaquèrent, la mirent en fuite, et défirent encore les troupes commandées par Joseph, qui perdit la vie dans le combat. Antigone ordonna qu'on lui coupât la tête, et la fit promener en triomphe; Phéroras la racheta pour cinquante talents. Les suites de cette défaite furent sunestes à plusieurs amis d'Hérode, que les Galiléens jetèrent dans le lac de Tibérias. L'Idumée sut aussi prête à se révolter : mais Hérode étant survenu avec une nouvelle armée, apaisa la sédition dans l'une et l'autre province. Ce prince, étant à Jérusalem, faillit deux fois de périr ; l'une par la chute de la salle où il donnait un festin à ses amis; l'autre par l'attaque imprévue de six mille ennemis qui chargèrent son avant-garde et le blessèrent lui-même.

Cependant Machéra se défendait avec vigueur contre Antigone, qu'Hérode vainquit enfin. Pappus ayant été trouvé parmi les morts, Hérode lui fit couper la tête, qui fat envoyée à Phéroras. Son ardeur à poursuivre les fuyards fut si grande, que, sans un violent orage, il serait entré avec eux dans Jérusalem; mais la saison étant trop avancés pour assiéger cette ville, Hérode mit ses troupes en quartier d'hiver, et renvova cette entreprise au printemps suivant. Sur ces entrefaites. Hérode se rendit à Samarie pour y consommer son mariage avec Mariamne, à laquelle il avait été fiancé quatre ans auparavant. Hérode, après ses noces, renforça son armée de trente mille hommes. Sosius, qui comptait sous ses ordres une cavalerie et une infanterie nombreuses; vint par la Phénicie. Ainsi il accourait des troupes de toutes parts devant Jérusalem, et l'on y vit jusqu'à onze légions et six mille chevaux, outre les troupes auxiliaires de Syrie (1). Les assiégés étaient bien résolus de se défendre ; mais la plupart d'entre eux, qui étaient venus à Jérusalem de tous les points de la Judée, manquaient d'expérience militaire. Ils comptaient sur leur courage et sur la sainteté du temple que le ciel protégerait contre un usurpateur iduméen et des Romains idolâtres. Ils firent plusieurs sorties; mais, le quarantième jour du siège, les Romains s'emparèrent du premier mur, et quinze jours après du second : quelques portiques du temple furent alors brûlés. Hérode eut l'habileté de rejeter sur Antigone tout ce que la chose avait d'odieux. La ville basse ayant été prise, les assiégés se retirèrent dans la haute ville et dans le

(1) Josèphe dit que les légions romaines ne consistaient point dans un nombre fixe d'hommes, mais que les unes étaient composées de quatre mille, d'autres de cinq mille, et d'autres de six mille : en prenant le plus petit de ces nombres, et en l'ajoutant à celui des troupes juives et syriennes, cette armée doit avoir été de plus de soisante mille combattants. sample, où ils éprouvèrent les horreurs de la famine. Cependant ils relevèrent le mur abatta, et se défendirent avec un courage inspiré par le désespoir (1). Après cinq mois de la plus vigoureuse résisistance, Hérode fit donner un assaut général. Ses troupes, aidéss par les Romains, s'emparèrent enfin de la ville. Antigone descendit de la tour où il s'était réfagié, et vint se jeter aux pieds de Sasins, qui l'insulta en l'appelant Antigones au lieu d'Antigone. Il ne le traita expandant point en femme; il parut le craindre encore, si on en juge par le soin avec laute il le fit garder.

Les Romains, maîtres de Jérusalem, massacrèrent un grand nombre de ses habitants. pour se venger, dissient-ils, de la longueur et des fatigues du siège. Hérode empêcha que le sanctuaire ne sût profané par le pillage : il dit à Sosius que si les Romains contimusient de dépeupler la ville d'habitants, il ne régnerait plus que sur un désert. Il lui diciara que la victoire l'affligerait, si elle était suivie de la profanation du lieu sacré, ei il n'était permis qu'aux piètres juiss Centrer. Sesius repondit qu'on ne pouvait refuser aux soldats le pillage d'une place price d'assent. Hérode, pour satisfaire la cupidité des Romains, se vit forcé de racheter de ses deniers le pillage du temple.

Ainsi fut prise la ville de Jérusalem, apres un siège d'environ six mois. Cet évément mit fin au règne des Asmonéens, qui avait duré cent vingt-neuf ans, c'est-à-dire depuis que Judas Macchabée eut pris les rèues du gouvernement de la Judée (2). Antigune, le dernier môle de cette race qui eut

(5) Mérode fit paraltre encore une grande modération envers ceux du parti d'Antigone, leur offrant non-sulement un pardon général, mau leur fourmement même des victimes pour leurs sacrifices. Il upérant les gagner, mais il se tromps.

73) Josephe na compte que cent vingt-six ans; son colent ne commence qu'eu temps où Jerusalem fit le pais evec Antechus, c'est-a-lire trois ann après qu'il eut déjà commence à gouverner le pays. À la vérité, les successeurs de ce grand capmane na prisent pas le titre de rois avant Aristobane, su plurêt avant Alexandre Jannée; mais cette manue est le prisilège particulier de réunir en une comme est le prisilège particulier de réunir en une comme de de course de souverain sacrifica-

le titre de roi, fut mené prisonnier à Antoine par Sosius, qui consacra une couronne d'or à Dieu avant de quitter Jérusalem. Hérode, craignant que ce captif ne recouvrât sa liberté, obtint d'Antoine, pour une som me d'argent considérable, qu'on le fit mourir (1); ce qui fut exécuté la troisième année du règne de ce malheureux prince.

Histoire de la Terre-Sainte depuis Hérode jusqu'à la naissance de Jésus-Christ.

La prise de Jérusalem et la mort d'Antigone avant affermi Hérode sur le trône de la Judée, ce prince remplit ses coffres, épuisés par les sommes considérables qu'il avait été force de donner aux Romains; il était aussi occupé à détruire les restes de la faction d'Antigone. Ces deux projets ne pouvant pas s'exécuter sans fouler le peuple, furent les causes de tout ce que le règne de ce prince cut d'odieux. Quant au premier, des qu'il se vit maître de la capitale, il fit porter au palais tous les meubles précieux, en or et en argent, des maisons les plus opulentes; par ce moven il acquit un trésor immense; mais comme une partie de ce trésor était déjà promise aux Romains, il s'en dédommagea en confisquant les biens de quarante-cinq riches partisans d'Antigone, qu'il fit périr.

Dans le but de s'assurer tout le profit de cette iniqu.té, il eut soin d'établir des gardes aux portes pour vérifier si les victimes de son ava-

(1) L'historien just observe qu'Antoine destinait Antigone à orner son triomphe; mais qu'Hérode, qui creignait que son rival ne plaidét sa cause eves succes à présence du sénat, reuset à séduire Antoine et les soumnes qu'il lui offrit. Il faut remarquer que la honte du supplice de l'infortuné Anticone a donné lieu à plusieurs écrivains d'accusse la conduite d'Antoine d'une cruanté jusqu'alors incremuse aux Romains. En effet, sans respecter la couronne qu'il porteit, on fit indignement fouette Antigone à Antioche, comme un esclave, avant de lui couper la tête. Strabon observe qu'aucun roi n'avait jancies subs un pareil supplice. Mais Antione ciut qu'un roi einse dégraile serait incapable d'imp act à res patisens soum sujet de resolte.

rice étaient mortes en effet, et si l'on n'emportait point avec elles une partie de leurs richesses, qui alors étaient portées au trésor royal. Cette année étant sabbatique, on craignit que la samine ne se joignit aux maux que la cupidité de roi faisait éprouver. Hérode avait encore un autre concurrent, qui, quoique prisonnier en Parthie, pouvait devenir dangereux; ce rival était Hyrcan, que Pacore avait emmené avec lui chargé de chaines; mais Phraate, instruit du rang de cet illustre captif, lui fit ôter ses fers, et lui permit de faire son séjour à Babylone, où il fut respecté des Juiss, qui tous le regardaient comme leur prince légitime et leur grand sacrificateur. Leur vénération augmenta quand ils apprirent qu'Hérode avait conféré le pontificat à un homme obscur, nomme Ananel. qu'il avait sait venir de Babylone.

Cette nouvelle apprit à Hyrcan qu'il est des occasions où c'est un avantage d'être éloigné de sa patrie, puisque dans son exil même, il jouissait de la vénération du roi des Parthes et de celle de tous les Juiss qui habitaient ses États. Cependant, par amour pour son pays ou par confiance dans Hérode. il se proposa d'aller passer le reste de sa vie auprès de ce prince, des qu'il apprit son avénement au trône. Vainement ses amis voulurent le détourner de ce projet, en lui montrant son imprudence; ne pouvant pas d'ailleurs espérer à Jérusalem les honneurs qu'on lui accordait à Babylone, il se serait peut-être rendu aux remontrances de ses amis; mais Hérode, pour le tromper, lui écrivit de conjurer le roi des Parthes et les Juiss de ne lui point envier la satisfaction de partager avec lui le pouvoir de la royauté. Saramalla sut aussi envoyé en ambassade pour demander à Phraate la liberté d'Hvrcan. Ce dernier, trompé par tant d'artifices, quitta son asile, et se rendit à Jérusalem, où il sut recu avec des démonstrations d'amitié propres à voiler la perfidie qu'on méditait.

C'est vers ce temps que des troubles domestiques éclataient dans la famille d'Hérode. Alexandra, fille d'Hyrcan, et mère d'Aristobule et de Mariamne, semme d'un caractère hautain, soussirait avec peine qu'un simple prêtre babylonien sût revêtu, au préjudice de

son fils, de la dignité de grand-sacrif qu'Hyrcan, depuis la perte de ses o ne pouvait plus remplir. Elle rem sans cesse à Hérode le tort qu'il faise fils, qui, comme descendant d'Al-Jannée (1), tant du côté de son père celui de sa mère, avait seul droit au rain pontificat. Mais Hérode, n'ignor que le jeune prince avait le mêm à la couronne qu'il lui avait enlevée gnit qu'en lui cédant sur un po ne fallût lui céder encore sur un Son refus obligea sa belle-mère à Cléopâtre, pour que cette reine agit d'Antoine en saveur de son fils. Hés instruit de cette démarche secrète. Pe rer le coup, il consentit à déposer ! et à revêtir Aristobule de la dignité de prêtre ; il feignit de n'avoir accordé : au premier que jusqu'à ce que l'âge à l'autre de l'occuper (2).

(1) Aristobule, comme fils d'Alexandre fils d'Hyrcan et d'Aristobule, les fils d'Alannée, avait un droit égal à la couronne tiare; car il était petit-fils d'Hyrcan par Alexandra, et par son père Alexandre il ét fils d'Aristobule. Cette dernière qualité it droit au rang de pontife qui devait reste ligne masculine, et les deux qualités rét vaient lui assurer une couronne dont les avaient disposé en faveur d'Hérode.

(2) C'est ici le troisième grand-prêtre de puis le retour de la captivité de Babylone connaissait si bien l'illégitimité de sa cond quand Antoine lui fit dire de placer Arist rang d'Ananel, il s'en excusa, sous prétext pareilles dépositions étaient contraires à Moise, suivant laquelle la dignité de grat était à vie, à moins que celui qui possée charge ne fût inhabile à la posséder. Le exemple d'un procédé si irrégulier est celui ou Jésus, supplantant son frère Onias, et : donner par Antiochus la dignité de pont une grande somme d'argent : l'autre exe celui d'Hyrcan, dépouillé du pontificat par s Aristobule. Mais ces dépositions devinrer quentes dans la suite, qu'il n'y cut presqu moyen d'obtenir cette charge qu'en l'ôtar qui en était revêtu. L'auteur du quatrieme Macchabées dit qu'Antoine ayant demanc rode de lui envoyer Aristobule, ce prince, lant pas perdre son frère de vue, se hâta de souverain sacrificateur, avant d'avoir lu les général romain ; et qu'ensuite il lui répo la qualité de pontife empéchait Aristobule

indescendance d'Hérode, ayant quele de spécieux, produisit une espèce iliation, mais qui ne fut sincère ni t mi de l'autre, surtout de celle d'Héi compaissait le caractère intrigant le-mère, et le mérite d'Aristobule. celui-ci joignait à une haute naisaux charmes de la figure, plusieurs lles qualités propres à lui faire obtime de la nation. Pour empêcher a de se mêler des affaires du royauide se brouilla avec elle, et la fit garson palais. Cléopâtre, qu'elle inssa situation, lui manda de se sauson fils, et de se rendre en Égypte. a, pour exécuter un conseil qui lui erdonna à deux de ses plus fidèles de faire faire deux coffres, dans m enfermerait, elle dans un, et son l'autre, et qu'on emporterait la : en vaisseau prêt à partir pour l'É-

nafheur voulut qu'un des deux i en parlât à un troisième, qu'il n secret; ce dernier, ravi de trouà belle occasion de faire sa cour à lui découvrit le projet d'Alexandra. es furent saisis par ordre de ce pui, pour ne point encourir le resent de Cléopâtre, affecta de parin mère et au fils, sans renoncer n de perdre Aristobule à quelque es fût.

inement arrivé peu après lui fit hânt de ce jeune prince. La fête des fes, l'une des trois grandes fêtes nifs célèbrent avec le plus de solennt venue, le nouveau grand-prêtre, ait alors que dix-sept ans, parut à retta des ornements pontificaux, et

a. Jeusphe s'accorde en partie avec cet nais il ajoute qu'Antolne ayant reçu les fu Marianne et d'Aristobule, que leur vait enveyés par le conseil de t.leo; atre, amont frappé de leur beanté; que n'omander Marianne, ce voluptueux Rot dinné qu'an lui envoyêt Aristobule; frede comprenant tout ce qu'il y avait leur ce désir, répondit que ce jeune à mehéri de la nation, qu'en l'envoyant l'appassait à une guerre civile.

s'acquitta de son sacré ministère avec tant de grace et de majesté, qu'il attira sur lui les yeux et l'affection de tous les spectateurs. Ne pouvant plus retenir les transports de leur joie, ils firent retentir le temple de vœux et d'acclamations. Cette indiscrétion du peuple irrita tellement Hérode, qu'il résolut de ne plus différer d'accomplir son horrible dessein. Après la sète, il assista à un sestin qu'Alexandra devait lui donner à Jéricho; la chaleur élant excessive, on engagea Aristobule à se baigner dans un lac près de la ville, où quelques personnages, apostés par Hérode, se baignaient déjà. Dès qu'Aristobule fut entré dans l'eau, ces misérables le firent plonger comme en se jouant, mais ne le làchèrent qu'après qu'il sut noyé. Pour empêcher qu'on ne le soupconnat d'avoir eu part à un crime si noir. Hérode affecta la plus vive douleur, et honora Aristobule d'obsèques magnifiques. Telle sut la fin tragique de ce prince, qui mourut à dix-huit ans, après avoir exercé un an la souveraine sacrificature, qui fut rendue à Ananel. Personne ne fut la dupe de la tristesse simulée d'Hérode; elle le rendit plus odieux au peuple et à sa famille. Dès qu'Alexandra apprit la mort de son cher fils, son premier désir fut de se poignarder; mais, modérant enfin l'excès de son désespoir, elle résolut de cacher son ressentiment, pour se venger avec plus de sûreté. Elle informa Cléopâtre du crime atroce qu'Hérode venait de commettre. et la supplia d'en poursuivre le châtiment auprès d'Antoine. Cette princesse fit cette démarche, moins par compassion pour Alexandra que par ambition, se flattant d'obtenir la Judée après la mort d'Hérode. Antoine envoya ordre à ce prince de venir se justiffer devant lui à Laodicée, où il devait se rendre avec Cléopâtre. Hérode fut contraint de se soumettre à une sommation se humiliante pour son orgueil; mais il apporta des présents si magnifiques, qu'il séduisit son juge. Cependant, pour que Cléopâtre ne sut point lésée, elle eut la Célé-Syrie, au lieu de la Judée.

Comme Hérode ignorait s'il serait absous ou condamné, il avait laissé ordre à son oncle Joseph, qui devait gouverner pendant son absence, que dans le cas où on lui donnerait la mort, il cût aussi à faire mourir sa chère Mariamne. L'amour même qu'il avait pour cette belle princesse lui dicta cet ordre barbare; il savait qu'Antoine avait été charmé de sa beauté à la seule vue de son portrait; et la pensée de laisser Mariamne à un pareil rival. même après sa mort, le tourmentait si cruellement, que son oncle fut obligé de lui promettre qu'il exécuterait fidèlement l'horrible commission dont il l'avait chargé. Après le départ d'Hérode, Joseph, qui voyait tous les jours Mariamne, l'entretenait souvent de la violente passion que son époux avait pour elle. Comme cette princesse paraissait douter de l'excès de cet amour, Joseph eut l'imprudence de vouloir l'en convaincre en lui révélant le fatal secret des ordres qu'on lui avait donnés, et qui, selon lui, étaient des preuves de sa tendresse. Mais la reine ne vit dans l'ordre que son mari avait donné à Joseph qu'un trait de jalousie et d'inhumanité. Un bruit, semé par les ennemis d'Hérode, et peut-être par ses agents, fit croire qu'Antoine avait fait périr ce prince d'une manière cruelle. Cette nouvelle répandit la consternation dans Jérusalem. Alexandra, que sa fille avait instruite des ordres donnés à Joseph. alla le trouver, et l'engagea à sortir avec elle et Mariamne pour se mettre sous la protection des aigles romaines d'une légion campée hors de la ville (1). Des lettres d'Hérode firent renoncer à ce projet; dans ces lettres, il apprenait à sa famille que non-seulement il avait gagné sa cause, mais qu'Antoine le comblait de faveurs, et qu'il reviendrait bientôt dans le royaume plus puissant que jamais. Quelque secrète qu'eût été la résolution de se rendre sous les aigles romaines. Salomé, sœur du roi, en fut instruite. Comme elle haïssait Mariamne, qui avait eu

(1) Les aigles étaient les principaux étendards des légions romaines. On les dressait dans quelque endroit éminent du camp, pour y recevoir l'adoration de l'armée, et pour servir d'asile à ceux qui viendraient se retirer à leur ombre. Les Romains avaient laissé une légion dans le voisinage de Jérusalem, sous les ordres de Julius, et c'était sous les étendards de ce capitaine que Mariamne voulait se retirer, quand la fausse nonvelle de la mort d'Hésode se répandit.

l'indiscrétion de lui reprocher la bassesse de sa naissance, elle se hâta d'en informer son frère, dès qu'il fut de retour. Pour compléter sa vengeance, elle accusa la reine d'avoir eu des liaisons intimes avec Joseph, quoique ce dernier fût l'oncle de Salomé et son mari (1).

Mariamne se justifia facilement; mais dens le moment où Hérode lui faisait les plus fortes protestations d'amour, elle eut la fatale indiscrétion de lui objecter l'ordre harbare qu'il avait donné à Joseph. Ce reproche fut un coup de foudre pour ce monarque jaloux: il en conclut que Mariamne et seu oncle étaient coupables, et que l'accasation de Salomé était fondée. Dans le premier transport, il fut prêt d'immoler la reine à sa fureur; mais Joseph et Alexandra en furent les premières victimes: il fit tner son oncle sur-le-champ, sans vouloir seuloment le voir et l'entendre, et envoya Alexandra en prison, comme la cause de son malheur.

Ce fut alors que Cléopatre vint à Jérusalem, en revenant de l'Euphrate, où elle avait accompagné Antoine. Cette princesse, aussi avide d'argent que de volupté, avait irrité Hérode par l'une et par l'autre de ces passions; elle venait, en outre, d'obtenir de son amant tout le fertile territoire de Jéricho, le plus riche et le plus agréable de toute la Judée, à cause du baume qui y croissait (2), et qu'on

(4) Il était permis à un oncle d'épouser sa nièce, quoiqu'il fût défendu à une tante d'épouser son neveu. Voyex Prideaux sur ce sujet.

<sup>(2)</sup> La plante dont on tirait le baume ne croissit, selon Pline, que dans deux jardins appartenant au rois juifs. L'un de ces jardins était de vingt acres, et l'autre un peu plus petit. Cléopâtre fit transporter une grande quantité de ces plantes en Égypte. On assure que l'espèce s'y est parfaitement conservée jusqu'à nos jours. Il est certain que cette plante est originaire d'Arabie, et se trouve aux environs de la Mecque et de Médine , où elle eroft sans aucune culture, même dans des terrains sablonneux, quoique celle qui est cultivée dans les jardins passe pour la meilleure. Nous avons déjà parlé d'une autre espèce de baume qui croissait aux environs du lac Asphaltide, et qui était d'un grand revenu pour les propriés taires. On recueille le baume aux mois de juillet et d'août, et dans les terrains les plus chauds au mois de juin. Il se forme en gouttes de lui-même, ou par une incision faite avec un souteau qui ne deit

L'es précantions ne le sauvérent point du resentament de la vindicative Cléopâtre. Nous avons vu qu'elle avait obtenu d'Antone plasseurs provinces en Syrie, en Phéseuret en Arabie. Male, roi des Arabes, avait fat passer exactement ce qui était dù à Cléopâtre assai long-temps qu'il avait eu la puissance d'Antoine à redouter; mais après la pursue fatale d'Actium, il refusa tout paiement. Hérode, qui avait une forte armée qu'il destinait à secourir Antoine contre Au-mie, reçut ordre du premier de tourner ses arms contre les Arabes. Cléopâtre avait imagint cette opération, dans l'espérance, en

hu ni de fer ni d'acier, ce qui ferait mourir la pluste, man de verre ou d'isoire. Le lequeur qui étide de le plante est d'abord blanchâtre, ensuite de dessant verte, puis janne, et contracte à la fin la cation du miel. Elle n'épaisoit aussi peu à peu; n plus grande dessité est égale à celle de la téréhanhane. Outre le baume qui vient des pays dont d'aget, on en apporte aussi de différents endroits de l'âméraque, et en particulier du Pérou. Ce dernur est le plus estand.

mettant les deux rois aux mains, de profiter des dépouilles de celui qui serait vaincu, de quelque côté que la victoire se fixât. Mais comme Hérode était celui qu'elle haissait le plus, elle envoya un de ses généraux, nommé Athénion, à la tête d'une armée, sous prétexte de défendre le monarque juif, mais en ellet pour le trabir, prévoyant que l'avantage serait de son côté, car, dès la première rencontre , les Arabes avaient été défaits et obligés de rassembler une nouvelle armée, que Male mena en Célé-Syrie. On en vint à une seconde bataille, près de Canna (1), dans laquelle Hérode allait triompher, lorsqu'Athénion, qui, durant l'action, s'etait tenu neutre, attaqua les Juis avant qu'ils pussent se rallier, et les tailla en pièces. Ce ne fut pas saus de grands efforts qu'Hérode réussit à se sauver avec un petit nombre des siens. L'auteur du quatrième livre des Macchabées ajoute qu'Athénion avait eu ordre d'entourer le roi avec ses troupes. des que le combat serait commencé. Hérodo évita depuis les occasions de tenter le destin des batailles; il se borna à faire des incursions sur les terres des Arabes, en campant au haut des montagnes. Cette position lui procura le double avantage de harasser l'eunemi, et d'accoutumer ses troupes aux fatigues de la guerre.

Hérode entrait dans la septième année de son règne, lorsqu'un tremblement de terre ravagea la Judee. Une quantité prodigieuse de bétail et des milliers de personnes y périrent ensevelies sous les ruines de leurs maisons (2): heureusement que ses troupes, campées en rase campagne, ne souffrirent rien en cette occasion. Cependant cet accident fut si funeste à tout le royaume, qu'Hérode se vit contraint d'abaisser sa fierté en demandant la paix aux Arabes. Ces derniers, à qui l'on avait exagéré le malheur des

<sup>(1)</sup> Probablement Canna en Sarie, de Pautre côté du Liben, ou Cannath au-dela du Jourdam, pres de Boutra en Aralise.

<sup>(2)</sup> Le nombre de ceux qui perment est porté par Josephe à du mule hommes dans un endroit, et à trente mille dans un autre. Ce dermer nombre est le plus vrauermblable, et d'accorde mieux avec la description qu'il fait de cette calemité.

Juifs, ne se bornèrent point à rejeter toute proposition; ils massacrèrent les ambassadeurs qui leur avaient été envoyés, et envahirent la Judée, dans l'espoir de la subjuguer sans éprouver de résistance. Ce ne fut qu'avec des peines infinies qu'Hérode obtint de ses soldats de ne point l'abandonner. Ayant enfin dissipé leurs craintes, et offert les sacrifices ordinaires, il passa le Jourdain, s'avança vers les ennemis, et remporta sur eux deux victoires si complètes, qu'il les força à leur tour de solliciter la paix telle qu'il daigna la leur accorder; il revint ensuite triomphant à Jérusalem (1).

La joie que lui causa un si heureux succès fut troublée par la victoire qu'Auguste remporta sur Antoine à Actium. Cette victoire détruisait la puissance de son protecteur et l'exposait au ressentiment du vainqueur. Le seul avis qu'il donna à Antoine fut de faire périr Cléopâtre, et de s'emparer de son royaume et de ses trésors, pour pouvoir disputer l'empire une seconde fois à son heureux rival, ou d'en obtenir au moins la paix à des conditions favorables. Il s'engagea, s'il suivait ce conseil, à lui fournir de l'argent, des troupes, des places fortes, etc. Mais Antoine était encore trop éperdument épris des charmes de sa maîtresse pour renoncer à leur possession par un si cruel expédient. Un autre sujet tourmentait aussi le roi des Juiss: Hyrcan, le dernier mâle de la race asmonéenne, avait été reconnu autresois roi de Judée, et, comme tel, était devenu l'allié des Romains. Hérode, de son côté, ne s'était maintenu sur le trône que par le crédit d'Antoine; et Alexandra, qui n'était pas semme à négliger l'occasion de se venger, avait déjà tiré avantage contre

(1) La première de ces batailles se donna près de Philadelphie, où les Arabes perdirent environ cinq mille hommes. Hérode les ayant ensuite assiégés dans leur camp, où ils furent près de périr faute d'eau, ils lui offrirent d'ahord cinquante talents pour qu'il leur fût permis de se retirer; mais cette offre ayant été rejetée, un grand nombre d'entre eux vint se rendre le cinquième jour. Le reste, livré au désespoir, voulut se procurer la liberté à main armée; mais cette tentative leur ayant coûté sept mille homme, ils se soumirent, et déclarèrent Hérode gouverneur et protecteur de leur nation.

lui de la dernière révolution. Hérode ne crut pas devoir aller trouver Auguste avant que d'avoir fait donner le père et la fille dans un piége qui pût lui fournir le moyen de faire périr le premier, à qui il fit couper la tête dans la quatre-vingtième année de son âge (1).

Telle fut la fin déplorable de ce prince. dont la vie n'avait été qu'un tissu de maiheurs. Ce fut sa mère Alexandra qui lui conféra la diguité de souverain sacrificateur et à laquelle il succéda peu après en qualité de roi; mais à peine eut-il possédé trois mois ces illustres charges, qu'il fut déponillé de l'une et de l'autre par son frère Aristobule. Pompée les lui rendit toutes deux, et il en jouit près de quarante ans , jusqu'à ce qu'Antigone lui fit couper les oreilles, et l'envoya prisonnier en Parthie. Il eut l'impradence d'abandonner cet asile, en se rendant aux perfides invitations d'Hérode, qui lui devait la vie, sa couronne et sa puissance, et qui. par reconnaissance, lui donna la mort.

Avant de partir pour Rome, Hérede confia sa mère Cypros, et Salomé sa sœur, aux soins de son frère Phéroras, avec ordre à ce dernier de gouverner le royaume aussitét qu'il aurait reçu la nouvelle de sa mort. Quant à Mariamne et Alexandra, il les confina dans la forteresse de Massada, dont il commit la garde à son trésorier, nommé Jeseph, et à Soëme, un de ses plus intimes confidents, à qui il renouvela l'ordre inhumain de faire mourir Mariamne et Alexandra,

(1) C'est le nombre marqué par l'anteur du q trieme livre des Macchabées. Voici le piège qu'ilérode tendit à Hyrcan. Il séduisit quelques confidents de ce vielliard et de sa fille, et convint avec enz d'établir une correspondance réelle ou fainte aves Malc, roi des Arabes, dans laquelle Hyroan des derait à ce prince de se mettre sons sa protection, et le prierait de lui envoyer quelques cavaliers pour le conduire d'un lieu situé aux environs de Jérusalem jusqu'au lac Asphaltide, qui était à quatre vingt dix milles de cette capitale. Doublée, l'artisan de cette correspondance, communique à Hérode la lettre d'Hyrcan, et la réponse de Male qui accordait l'escorte. Hérode fit comperatire le pontife devant son conseil; et l'ayant accusé d'intelligence avec le roi des Arabes , ce qu'il prouve per la prétendue lettre d'Hyrcan, il le condamne à mort. Josephe dit qu'il rapporte cet érénement comme il l'a trouvé dans les commentaires d'Hépode. qui sans doute a déguisé la vérité.

. . . \_ .

vage ini étnit fatal, et d'embrasser s intérêts de son frère. Il s'embarures pour Rhodes, où Auguste se dors. Il parut devant lui revêtu de enements royany, à l'exception de me, et lui parla avec autant de que s'il eût été assuré d'obtenir ce rit demander. It ne dissimula ni son mt aux intérêts d'Antoine, ni les n'il lui avait donnés : il avoua même vait conseillé la mort de Cléonâtre. i emparant de son royaume et de ses il se vit en état d'exiger des condirables. Il ajouta : « J'ai eru que l'houa reconnaissance et l'amitie me dicma conduite; mais puisqu'Autoine gé mon conseil, et m'a mis par la t de vous offrir mes services, vous ez en moi , si vous daignez les acun ami attaché à vos intérêts. il le fut à ceux de votre rival, » ivant de venir trouver l'empereur vait en la prudence d'envoyer du O. Didins contre les gladiateurs : (1) . Auguste fut trés-content de ars et de son procéde envers Didius. mercia, le recut au nombre de ses lui ordonna de mettre sa couronne. adirecte de le reconnaître comme Me. Herode, charme d'un si heuès, fit de superbes présents à Auà ses favoris. Depuis cette épolet plus considéré qu'aucun autre ibutaire. Il revint à Jerusalem . ption que lui firent Marianiue et i empoisonna la juie que lui causail

m princesses, regardant leur conà Massada comme une honorable t se rappelant avec horreur les oràs qu'Hérode avant donnes à son ph. se douterent pas qu'il n'en eut

pladiateurs avaient été rassembles par Cymque, pour y divertir le peuple à mann troumphe. Quand ils eurent appris le standurent d'aller en faypte a son ste avair traverse plusieurs provinces, de accretement par Herode, les arrêts, annor en valuntiter de gladiateur, apres et vannement ettendu qu'Antigone vint

faissé de pareils à leurs nouveaux gardiens. Atin d'en être convaincnes, elles employèrent les promesses et les présents pour tirer de Soëme le funeste secret. Aussi lorsqu'Hérode, de retour à Massada, vint embrasser la reine et lui communiquer le succès de son voyage, il fut extrêmement surpris de voir que Mariamne ne répondait à la vivacité de ses caresses que par le dédain le plus froid. Son ressentiment fut si terrible . qu'il aurait alarmé toute autre que Mariamne; mais cette princesse, sûre de l'empire que ses attraits lui donnaient sur le cour de son mari , savait l'art de remulacer la colere par l'amour, et l'infortuné monarque était le jouet des passions différentes un'elle excitait dans son âme ; cependant sa mère et 54 sœur trouvérent enfin le moyen de perdre cette belle et imprudente princeise, en employant la dernière ressource des cours . la calomnie.

Auguste, vers ce temps, passa en Syrie, pour se rendre en Egypte. Hérode ne se borna point à aller au-devant de lui. Il fournit son armée de pain, de vin et d'autres vivres, pendant qu'elle traversait d'arides déserts ; il lui fit ensuite un present de huit cents talents , l'accompagna jusqu'à Péluse , et charma tellement l'empereur par sa politesse génereuse, qu'il ne pouvait plus s'éloigner de lui. Quand il repassa par la Syrie, Hérode lui fit une nouvelle réception plus magnifique que la premiere, et reçut eu present, comme une marque de sa reconnaissance, les quatre mille Gaulois qui avaient servi de gardes à Cleopâtre, et les territoires de Jéricho, de Gadara, d'Hippon, de Samarie, de Gaza, d'Anthédon, de Joppé, et la tour de Straton, sur les bords de la mer. Tous ers dons augmentèrent ses richesses, et nur conséquent sa puissance : mais des qu'il fut de retour a Jésusalem, sa fureur jalouse se ralluma. La froideur et les reuroches de Mariagine irriterent sa passion, qui se connut plus de bornes des qu'il eut perdu l'espoir de s'en faire aimer. Cette conduite hota la mort de la reine, et procura à ses ennomis l'occasion de l'accuser d'un crime atroce.

Hérode, devens victime de sa haine et de son amour, s'étant retiré dans son apparte-

ment pendant la chaleur du jour, fit appeler son épouse : mais, loin d'accueillir les témoignages de sa tendresse, celle-ci le repoussa en l'accablant de reproches sur le meurtre de son père et sur celui de son frère. Ce discours, aussi outrageant qu'indiscret, désespéra tellement Hérode, qu'il sut près de souiller ses mains du sang de la reine. Salomé n'eut garde de négliger une occasion si favorable à sa vengeance: elle avait gagné l'échanson du roi, qui était prêt à accuser la reine du crime dont on était convenu. Pour exécuter ce noir projet, l'échanson se présenta devant Hérode encore furieux, tenant d'une main une coupe empoisonnée, et de l'autre une somme d'argent qu'il prétendit avoir recue de Mariamne pour lui faire boire cette coupe. Dans sa rage. Hérode condamna à la plus cruelle torture l'eunuque favori de la reine. Tout ce que la violence des tourments lui arracha, fut qu'il croyait que l'ordre dont Soëme avait été chargé était la cause de l'aversion de la reine pour le roi. Cet aveu si simple fit croire au soupconneux Hérode que celui qui le faisait avait obtenu les faveurs de son épouse : il sut massacré dans le moment même. On fit alors le procès à Mariamne. Comme Hérode avait choisi des juges dévoués à ses intérêts, et qu'il fit lui-même l'office d'accusateur, l'infortunée princesse fut bientôt condamnée. Cependant, malgré cet arrêt, les juges eux - mêmes supplièrent le roi de différer l'exécution de la sentence, jusqu'à ce qu'il eut pris une résolution définitive. Mais Salomé, qui connaissait la faiblesse du roi pour son épouse, et qui craignait que sa trahison ne fût décou-, verte aussi long-temps que Mariamne vivrait, obtint un ordre de saire exécuter l'arrêt de mort, sous prétexte que le peuple se disposait à se soulever en faveur de la reine.

Mariamne reçut sa sentence avec une fermeté héroïque; elle marcha vers le lieu de l'exécution avec un visage serein, jusqu'au moment où elle fut mise à la plus cruelle épreuve. Sa mère Alexandra, qui s'attendait à subir le même sort, crut l'éviter en gagnant la bienveillance d'Hérode. Pour y réussir, elle eut la bassesse d'insulter à sa malbeureuse fille, jusqu'à feindre de vouloir lui arracher les cheveux, en l'accablant des injures les plus grossières. Mariamne ne daigna point lui répondre, et témoigna jusqu'à la mort la noblesse de son caractère.

Hérode, poursuivi par l'image d'une femme qu'il idolâtrait, n'éprouva plus que des remords qui lui rendirent la vie odieuse : vainement crut-il calmer son désespoir par la variété des divertissements, toujours il voyait sa chère Mariamne, il l'appelait à haute voix, et ordonnait qu'on la lui ament.

Sa douleur augmenta encore par les ravages d'une peste terrible, qui décima ses sujets. Ce fléau fut regardé comme une vengeance du ciel demandant compte à Hérode du sang innocent qu'il avait répandu, et surtout de celui de Mariamne. Il se retira dans un désert voisin, sous prétexte de chasser, mais réellement pour éviter le regard des hommes. Se sentant enfin attaqué de douleurs violentes dans les intestins, il se rendit à Samarie, où ses médecins firent de vains efforts pour le soulager : ce prince ne se réglant que d'après ses caprices, leurs remèdes irritèrent le mai qu'ils devaient quérir. La force de son tempérament lui rendit enfin la santé; mais son caractère n'en devint que plus farouche; sa barbarie n'épargna plus ni amis ni ennemis, durant le reste de sa vie.

Alexandra, l'indigne mère de la vertueuse et belle Mariamne, fut une des premières victimes qu'Hérode immola aux mânes de la reine. L'espérance que le roi périrait dans sa maladie, avait fait faire à Alexandra tous ses efforts pour engager les gouverneurs des deux principales forteresses de la Judée à les lui remettre entre les mains (1) avec les enfants d'Hérode. L'une de ces forteresses s'appelait Antonia, et l'autre était dans la ville de Jérusalem. Alexandra feignait de n'avoir d'autre but que de vouloir assurer la couronne aux enfants que ce prince avait eus de sa fille, en cas qu'il vînt à mourir; mais ces gouver-

<sup>(1)</sup> Ces deux forteresses étaient les clefs du royaume. L'une d'elles commandait le temple, et l'aute la ville. Il fallait les posséder pour jouir de l'autorité souveraine, surtout la place qui commandait le temple, à cause de la vénération du peuple pour ce saint lieu.

munications si bion son caractère inm'ils en informèrent le roi. Ce prince naven le fit mourir : ce qui fut exér-lo-champ. La seconde victime fut néen, nommé Costobere, qui avait latomé, après qu'Hérode eut fait pépremier époux. Cet homme, qu'Hésit élevé d'un rang inférieur au goumt de l'Idumée, avait cherché à se indicendant de sen bienfaiteur, et idrassé à Cléopâtre, dont le secours faire réussir son projet. Hérode l'aumourir sur-le-champ, si Salomé n'ant intercédé en sa faveur ; mais ayant la suite auclane mécontentement de s lai caveya une lettre de divorce; r se justifier , elle dit à son frère rvait découvert un complet tramé per az avec Lynimaque, Desithée et An-Pour prouver la vérité de son allécattle femme vindicative dit ou'il garrétement les cufants de Babas contre marts d'Hérode. Le fait étant vrai . n les fit tout mourir.

savoir éteint la race des Asmondens plus fideles partisans, Hérode téde l'indifférence pour le culte des n abolissant plusieurs cérémonies res juagu'alors solemellement obsermi eux. D'un autre côté, par une e compensation, il établit des jeux Hébraient tous les cinq ans en l'hon-Amenate: il fit à cette occasion élever tre dons Jérusalem, et un vaste autre hors des murs de la ville. Comme st que ces jeux profanes se célébrasg magnificence, il les fit publier, nouat dans les provinces voisines, mais ions les lieux les plus éloignés, proags vainqueurs les récompenses les illantes. Un vit aussitöt arriver en rus qui excellaient à la lutte, à la on qui se distinguaient per leur lana lea arts d'agrement. Ce prince fit membler quantité de bêtes féroces n à combattre les unes contre les auu contre des hommes condamnés à a tháitre était environné d'inscriphons on'il avant valueres. Ces tro- regamme.

phées, paraissent couvrir des figures d'hommes, les Juifs les regardèrent comme une violation manifeste de leurs lois. Pour les détromper, Hérode conduisit qualques-uns des principeux d'entre eux sur le théâtre, et lour fit observer que ces trophées qui les sondalisaient n'étaient que des potente couverts de quelques ornements. Les murmures se convertirent alors en risées. Cependant le plus grande pertie de la mation cesse de regarder Hérode comme un monarque juif; il ne fut plus à ses yeux qu'un palen et un tyran. Dix Hébreux estrent former le projet de serondre au théâtre avec des poignards cachés sous leurs robes, dans l'espérance de tuer le roi, ou , s'ils ne réussissaient point , de le rendre plus edicus per leur supplice. Un espion découvrit co dessein à Hérode, qui fit périr ses auteurs dons les tourments les plus affreux. La baine du peuple centre le délateur fut si violente, que non content de le tuer, il le mit en pièces, et le donne à manger aux chiens. Hérode n'apprit que tard le nom de coux qui avaient commis cette berberie; il les connet cafia per les révélations de quelques femmes à qui la violence des tourments les arracha : il les fit tous périr, ainsi que leur famille. Ce dernier acte de cruauté comble la mesure. Il sentit lui-même que , devenu odieux, il avait tout à craindre d'une révolte. Pour prévenir ce malheur, il fortifia Samarie (1), et pourvut de fortes garaisens

(1) Cette ville, détruite par Hyrcan, evait été rebili- par Gabinius, gouverneur de Syrie, et appelde d'après lui Gabinium. Mais le roppel de es gonverneur interrompit les travaux com Hérode les termine, parce que cette place, qui n'etait qu'à trente-cinq milles de Jérusalem. pouvoit lui servir de retraite. Il l'embellit de bâté. mente magnifiques , la garnit de tours , et invita su mile etrangers à s'y établir. Il l'appela Sébaste . ce qui en grec agnifie le même choie qu'Auguste en latin, lidrode fortifia semi la tour de Streton, qu'il appela Crearie en l'honneur de l'empereur : A fit constraire une forterene, et y mit un corps di cavalerie. Il en bâtit une troisisme, nommés Go bala en Galdée, et une quatrieme en Estherentiës en Perée. Le donne à Sebaste un circuit de vingt stades; an centre, il y arait un carre d'une stade et domie , et su tuillion un temple ; ce qui la rend la gloire d'Auguste, et des trophées une des plus riches et des plus balles villes de plusieurs places de la Judée propres à retenir les habitants dans la sonmission.

Vers la treizième année de son règne, la Judée fut accablée sous les deux fléaux de la famine et de la peste. Hérode, dont le trésor était épaisé par les sommes qu'il avait employées à la construction de ses forteresses, fit fondre tout ce qu'il avait d'or et d'argent, et l'envoya en Égypte pour avoir du bled, et empêcher le peuple de mourir de faim : il eut aussi le soin de faire fournir des habits aux plus indigents. La sécheresse avant fait périr presque tous les animaux, les pauvres manquajent de laine pour se vêtir. Ce procédé généreux changea la haine des Juiss en admiration, et les louanges de ce prince furent pendant quelque temps le seul sujet des discours de la nation; mais les neuveaux accès de fureur qui lui échappèrent renouvelèrent jusqu'à sa mort la haine qu'il avait excitée.

La Judée jouissant enfin de quelque calme après tant de calamités, Hérode continua à faire bâtir dans différents endroits du rovaume. It fit élever à Jérusalem un palais brillant d'or et de marbre, où parmi les appartements, on en distinguait un qui portait le nom d'Auguste, et un autre celui d'Agrippa. Ce n'était pas seulement par ces attentions flatteuses qu'Hérode cherchait à se concilier la faveur de Rome. Gellius, envoyé à la conquête de l'Arabie, en reçut des secours considérables, entre autres cinq cents des plus vaillants de ses gardes. Il est vrai que cette expédition ne réussit point; mais César ne sut pas moins sensible aux services essentiels qu'il rendit alors aux Romains. Hérode épousa cette même année une autre Mariamne, fille d'un prêtre juif d'Alexandrie, nommé Simon, fils de Boëthus, et d'une beauté merveilleuse. Pour contracter cette alliance sans déshonneur, il ôta la souveraine sacrificature à Jésus, fils de Phabet, et la donna à son futur beau-père. Après les noces, il sit bâtir le magnifique palais d'Hérodion, dans l'endroit même où il avait vaincu les partisans d'Antigone. La situation en était si avantageuse, que des Juis, et même des étrangers, vinrent s'y établir; de sorte que ce palais occupa bientôt + centre d'une ville. Ce prince laissa partor : les monuments de

sa magnificence, tant dans la Judée que hers de son royaume. Cependant ceux de la Judée ne consistaient ni en temples ni en sistues; ce qui aurait fait murmurer la nation. Quant aux autres, il n'épargnait rien pour plaire aux Romains et satisfaire sa vanité.

Hérode paraissait alors au comble de ses voeux. L'estime déclarée d'Auguste le faissit aimer ou craindre de ses sujets et de ses voisins. Pour se concilier davantage la faveur du monarque, il envoya à Rome deux fis qu'il avait eus de Mariamne pour y être élevés sous ses yeux. Pollion, son intime ami, eut ordre de leur préparer un logement; mais l'empereur lui épargna ce soin, en leur dennant un appartement dans son propre palais. Il fut si charmé de la confiance qu'Hérode lui témoigna, qu'il lui permit de nommer lequel des deux il voudrait pour son successeur. Il ajouta plusieurs provinces à sen royaume.

Vainement Zénodore, qui recevait le revenu de ces provinces, voulut s'y opposer. L'empereur étant venu en Syrie, il saisit l'occasion de joindre ses plaintes à celles que les habitants de Gadara devaient faire contre Hérode. Auguste, après leur avoir donaé sudience, indiqua un jour à Hérode pour répondre à ses accusateurs; ce dernier obéit. Sea apologie fut écoutée par l'empereur avec une prévention si visible que ses ennemis, craignant d'être livrés à son ressentiment, se tuèrent la nuit suivante. Zénodore fut si effrayé, qu'il prit un poison violent qui lai dévora les entrailles et le fit périr le leademain.

Auguste donna au roi des Juiss une nouvelle preuve de son affection, en défendant aux gouverneurs de Syrie de rien exécuter sans son ordre. Hérode mit à profit une occasion si savorable pour saire obtenir une tétrarchie à son frère Phéroras, qui plus tard put soutenir son rang sans réclamer la générosité du successeur de son srère. Hérode ensuite accompagna l'empereur jusqu'au lieu de son embarquement. Il bàtit en son honneur un superbe temple de marbre blane, près de Panium, où le Jourdain a sa source. Vers ce temps, Hérode déchargea ses sujets de la troisième partie du tribut, prétextant le désir

lager dans la déplorable situation avait réduits. Son véritable motif ucir leur esprit aigri par son peu sour leur religion. Leur mécontenut éclaté plusieurs fois à ce sujet. , pour faire sentir aux Juiss qu'il point leurs dispositions secrètes à , il défendit sévèrement les assems grands festins dans Jérusalem. avait des espions partout, et qu'il . anclauciois lui-même pour anmuit ce qu'on pensait de son gou-, il crut, pour s'assurer de ses voir leur faire prêter serment de mis Pollion ou Hillel, et Saméas, les esséniens, ainsi que les chess ens, s'opposerent si hautement à muté, qu'Hérode fut contraint d'y sans oser même en témoigner son

arque, pour calmer les esprits et iser, trouva un moyen plus heugrand attachement que les Juiss our leur temple lui fit espérer Missant cet édifice, il se ferant ajet de leur postérité. La difficulté s convaincre qu'il était en état de r un si magnifique bâtiment après i aurait été abattu. C'est ce qu'il discours adressé à l'assemblée gépeuple. Il eut soin d'employer son ordinaire pour se parer d'un grand la gloire de Dieu et pour l'honreligion. Il rappela combien cet ré était inférieur à celui qu'avait tevé Salomon, ce qu'on devait atatôt à l'indigence de ceux qui re-: Babylone qu'à leur refroidisseleur culte. « Maintenant, » ajouqu'il a plu à Dieu non-seulement nire monter sur le trêne de la Juis aussi de m'accorder une beuix, de grandes richesses et l'amitomains, je me crois obligé de lui igner solennellement ma reconn en rebâtissant son temple d'une qui puisse lui être agréable. » Ce narma ses auditeurs. Cependant ils & gu'après avoir fait demolir l'anle, il ne fit pas on son pouvoir d'en

élever un nouveau : mais il les rassura en leur promettant de ne toucher au premier qu'apres avoir préparé tout ce qui était nécessaire pour construire le second. Dès qu'il eut obtenu le consentement public, il employa dix mille excellents ouvriers; mille charrettes servirent à transporter les matériaux. On travailla avec tant d'ardeur, que tout fut prêt au bout de deux ans : alors le vieux bâtiment fut démoli. La construction du lieu saint, ou du temple proprement dit, ne dura qu'un an et demi. Ce qu'il y eut de remarquable, c'est que pendant tout ce temps il ne tomba jamais de pluie de jour, mais seulement de nuit. Dans l'espace de huit aus le reste de l'édifice fut, sinon entièrement achevé, du moins mis en état de pouvoir servir à sa destination. Le temple proprement dit n'avait que soixante coudées de hauteur et autant de largeur : Hérode y sit ajouter des ailes, dont la longueur et la hauteur étaient chacupe de cent vingt coudées. Les pierres employées à cet édifice étaient de marbre blanc, longues de vingt-cinq coudées, hautes de huit et larges de douze.

La principale facade de ce superbe bâtiment ressemblait à un palais royal; ses deux extrémités étaient plus basses que le milieu, et ce milieu était si élevé, que ceux qui se trouvaient vis-à-vis du temple pouvaient le voir, quoiqu'ils en sussent éloignés de plusieurs stades. L'architecture des portiques était presque semblable au reste. On voyait tendues au-dessus des tapisseries de diverses couleurs, embellies de fleurs de pourpre, avec des colonnes entre deux, aux corniches desquelles pendaient des branches de vignes d'or avec leurs grappes et leurs feuilles, le tout d'un travail exquis. Nous n'entrerons ici dons aucun détail sur les galeries, les portiques, les parvis et autres embellissements du temple. Ceux que ce sujet intéresse pourront consulter Joséphe et les taimodistes.

Pendent qu'on construisait le temple avec une dalagence prodigiouse, Hérode fit un voyage à Rome, pour y rendre homange à son protecteur et pour y voir ses deux fils : peutêtre le motif de son voyage était-il de s'éloigaer des marmares qu'excitast une nouvelle



loi qu'il venait de publier. Par cette loi, ceux qui entraient à l'aide de la violence dans une maison étaient vendus comme esclaves dans les pays étrangers. Cette lei déplaisait à la nation, parce qu'un pareil esclavage était éternel, tandis qu'il finissait à chaque année sabbatique pour ceux qui étaient vendus à leurs prêtres. D'ailleurs, ces malheureux se trouvaient par là exposés au danger presque inévitable de changer de religion. Il paratt donc qu'Hérode, qui voulait réprimer les vols devenus trop fréquents, s'absenta pour n'être plus exposé à des sollicitations importunes. Quand il arriva à Rome (1). Auguste le reçut avec toutes les marques de la plus vive amitié; il le traita splendidement et lui remit ses fils. Hérode fut charmé de l'éducation qu'ils avaient reçue sous les yeux de l'empereur : il en témoigna sa reconnaissance par les expressions les plus fortes et par de magnifiques présents. Après un séiour assez court, il revint en Judée, où il reconduisit ses deux fils.

Après son entrée à Jérusalem, où l'air majestueux de ses fils obtint les acclamations du peuple, il pensa à marier les jeunes princes. Alexandre épousa Glaphyre, fille d'Archelaüs, roi de Cappadoce, et Aristobule, Bérénice, fille de sa sceur Salomé.

L'admiration et l'amour que le peuple témoigna pour les deux fils d'Hérode excitèrent l'envie et la crainte de l'inquiete Salomé, et de ceux de ses complices qui avaient contribué à la mort de Mariamne; ils craignaient avec raison la vengeance des deux princes. Pour se rassurer, ils employèrent les mêmes artifices qui leur avaient si bien réussi; ils semèrent le bruit qu'Aristobule et Alexandre haïssaient Hérode, qu'ils regardaient comme l'assassin de leur mère : ils ne doutèrent point que ces calomnies ne parvinssent aux oreilles du roi, et qu'elles ne l'engageassent à sacrifier ses deux fils à sen ombrageuse politique.

Agrippa, étant venu dans l'Asie proprement dite, Hérode l'invita de se rendre en Judée, où, après lui avoir fait voir les villes de Sébaste, d'Alexandrion, de Césarée, etc., qu'il venait de bâtir, il le conduisit à Jérusalem. Les habitants de cette capitale allèrent au devant de lui magnifiquement vêtus. el le reçurent dans leur ville avec des honneurs proportionnés à la dignité de son rang. Après avoir offert une hécatombe entière dans le temple. Agrippa partit, à cause de l'hiver, très-satisfait de l'accueil qu'on lui avait fait, et surtout de la générosité d'Hérode. Philon ajoute qu'il fit des présents considérables aux Juiss, et qu'il ne négliges rien de tout ce qui pouvait les obliger sans déplaire à leur souverain. Le printemps mivant, Agrippa, avec sa flotte, arriva sur les bords du Bosphore, et sut très-agréablement surpris d'y voir venir Hérode avec un renfort considérable d'hommes, d'armes et de vivres. Cette attention lui plut tellement. qu'il n'entreprit plus rien sans le consulter. el partagea tous ses plaisirs avec lui.

Hérode, de retour à Jérusalem, assembla les Juiss, et leur apprit l'heureux succès de ses armes et de celles d'Agrippa. Il ajouta qu'il leur remettait la quatrième partie de leur tribut; générosité qui affaiblit le mécontentement causé par la loi sévère contre les voleurs. Pendant qu'Hérode pouvait s'applaudir de l'état des affaires du royaume, la haine de Salomé contre ses deux fils remplissait son palais de troubles : il est vrai que les deux princes se permettaient les plus violentes menaces contre elle et son frère Phéroras; leur imprudence s'était quelquesois plainte du sort qu'on avait fait subir à leur mère; ensin ils témoignaient si peu d'assection pour leur père, que Salomé réussit facilement à les rendre odieux à Hérode. Ce prince, pour inquiéter les deux frères, fit ve nir à sa cour un autre de ses fils, nommè Antipater (1); il affecta de l'accabler de ca-

(1) Il avait en ce fils d'nna autre femme que Jo-

<sup>(1)</sup> Josèphe ajoute qu'en allant à Rome, il eut a curiosité de s'arrêter à Élis pour y voir célébrer la cent quatre-vingt-onsième olympiade; et qu'ayant remarqué que la pauvreté des Éliens empéchait la solennité de leurs jeux, il leur assigna un revenu, pour qu'ils pussent à l'avenir rendre à ces mêmes jeux leur ancien éclat. Il fit aussi preuve de générosité à Chie, ayant payé pour ses habitants une somme considérable qu'ils devaient aux receveurs de César. Il leur donna en outre une nouvelle somme pour rebâtir leurs portiques démolis par les guerres qu'ils vensient de soutenir.

resses. Cette con-luite éteignit dans le cœur d'Aristobule et d'Alexandre la tendres e peu ardente qu'ils avaient pour leur père : leur indiscrétion éclata alors en discours qui n'étient qu'imprudents, meis qu'on représenta à liérade comme coupables. Antipater avait l'adresse de ne pas laisser échapper le moindre mot coutre ses frères, et ce procédé, en apparance si généreux, tourna au détriment des deux frères.

Parmi les marques d'affection qu'Hérode edigunit à son fils favori (1), il obtint d'Agrippa la permission que ce jeune prince påt l'accompagner à Rome, pour qu'il l'y présentêt à l'empereur. Dès lors il fut regardé comme le successeur de son père. Aupoter martit. Pour empêcher que ses deux frires no profitassent de son absence, et ne regagnessent l'affection de lour père, il pervint à les rendre tellement suspects, qu'Hérode résolut de les conduire à Rome, afin de les securer en présence de l'empereur. Auguste, dant alors à Aquilée, Hérode alla l'y trouver, et lui demenda vengeance de la conspiration de ses doux fils coutre ses jours. Une accusation si edieuse fit répandre des larmes sex deux princes. Alexandre plaida avec tent d'éloquence su cause et celle de son frère, qu'Auguste, convaince de leur innocense, ne put s'empêcher de témoigner à leur pere qu'il les avait accusés trop légéroment; es qui produisit une réconciliation : mais Efrode était trop ombrageux, ses fils trop improdents, et leurs ennemis trop adroits peur que cette réconciliation durât longs. Hárodo cassa lui-même la discorde des se famille, par un discours qu'il adressa sus habitants de Jérusalem, lorsqu'il reviut dens cette ville. Après les avoir instruits du sues de son voyage à Rome, il leur déclara que son intention était que ses fils régnassent arts sa mort, et que le trône fut remuli d'abed per Antipoter, ensuite per Alexandre, desfin per Aristobule (2). Il ajouta qu'anssi sphe appelle Dorie, mais que l'auteur du quename liere des Mocchebies pomme Dosithée.

(i) Le retour de le mère d'Antipoter qu'il evait qualité pour épouser Morianne, le fille de grandpère, fat encure une preuve de l'amitié qu'il voluit témoigner à son cher fils.

3 Durant son stjour à Rome, Auguste renouvele

long-temps qu'il vivrait, ses mains n'abandonneraient point les rênes du gouvernement; c'était bien là le vrai moyen de rendre ses trois fils ennemis irréconciliables.

Ce fut alors que la ville de Césarée, dont on avait posé les fondements depuis douze ans, fut achevée. Hérode voulut en célébrer la dédicace avec la plus grande pompe. Julie, semme de l'empereur, ou, comme Josèphe l'appelle. Livie, contribua à cette superbe lête en lournissant des objets précieux, dont la valeur montait à cinq cents talents. Hérode traita les personnes de marque. qui assistèrent à cette cérémonie, avec une magnificence si remarquable, qu'Auguste dit de ce prince, a que son ame était tron » grande pour son royaume, et qu'il méri-» tait de régner sur la Syrie et sur l'E-» gypte. » Outre la ville de Césarée, ani. per la beauté de sa situation et la commodité de son port, devint dans la suite le séjour des procurateurs romaine, il bâtit aussi celles d'Antipatris à l'honneur de son père, de Cypron à l'honneur de sa mère, et de Phasaëlis à l'honneur de son frère, sans compler un grand nombre de tours et de forteresses considérables. L'année suivante. les Juiss d'Asie et de Cyrène, ayant été persécutés par les Grecs, surtout à cause de leur religion, envoyèrent une députation à Anguste, et obtinrent de cet empereur la satisfaction qu'ils demandaient. On peut lire en note le précis du décret dont ils furent favorisés (1).

non-sculement à Hérode la permission de choisir colui de ses file qu'il vondrait pour être etn successeur, mais à cette grâce il ajouta la liberté de partager son royaume entre eux, comme fil le jugerait à propos: il lui avait fait présent de la meitié des mines de l'île de Cypre, et denné la direction de l'autre moitié. Ces marques de génératifé firmat accompagnées de plusieurs autres témaignages d'affection.

(1) Qu'ils vivraient conformément à lous lois, et jouirzient des mêmes privilèges qu'ils evaient em sons Hyrces; que le temple de Menslem resevant le tribut annuel destiné es service dirits; que les Juifs se servient pas contraints de comparaître en jugement, ni le veille de sebbet après mens heures, c'est-à-dire après treis beaves après midi, ni le jour même de sabbet; enfin, que si quelqu'un depoblit leurs Hyres saute, ou l'orgent conserré ou

Hérode était heureux de se voir, non-seulement respecté par le peuple juif, mais encore protégé par le peuple romain. Cependant les infernales machinations de son frère et de sa sœur et l'épuisement de ses finances troublaient son repos. Les remèdes dont il se servit pour guérir ces maux furent plus dangereux que les maux mêmes. Le besoin extrême qu'il avait d'argent lui fit jeter les yeux sur les tombeaux de David et de Salomon, dont il savait ou seignait de savoir qu'Hyrcan avait autrefois tiré des sommes immenses. Ce prince se rendit à l'endroit marqué avec quelques-uns de ses plus intimes confidents: et. au lieu de l'or et de l'argent qu'il espérait y trouver, il vit des vases précieux, artistement travaillés, qu'il fit emporter. Cette découverte n'ayant servi qu'à allumer la soif de sa cupidité, il fit fouiller jusque dans les cercueils de David et de Salomon; mais une vapeur empoisonnée, ou, selon Josephe, une flamme miraculeuse qui tua deux de ses gardes, arrêta la profanation. Pour expier son sacrilége, il fit bâtir à l'entrée du sépulcre un superbe monument de marbre blanc. Les Juiss regardèrent cet ouvrage plutôt comme un monument de son crime que de son repentir.

La haine de la nation augmenta eucore par la barbarie avec laquelle il traita ses fils et leurs amis. La détestable Salomé (1) avait

service de Dieu, il serait puni comme sacrilége, et que son bien serait confisqué au profit du peuple romain. Ce décret fut affiché dans le temple d'Argyle, que toute l'Asie avait dédié à Auguste. Agrippa fit publier en faveur des Juiss un autre décret, par lequel il status que si quelqu'un volait l'argent sacré que les Juis envoyaient à Jérusalem, il serait remis aux Juis, sans pouvoir réclamer le droit d'asile.

(1) Une de ses plus noires trames, mais qui lui coâta cher, fut de faire dire par Phéroras au jeune Alexandre, que le roi, devenu éperdûment amoureux de sa femme Glaphyra, se proposait de la lui enlever pour satisfaire sa passion. Alexandra alla aussitôt trouver on père, et lui communiqua avec respect et avec douleur ce qu'on venait de lui apprendre. Hérode, qui se sentait innocent du crime dont on l'accusait, fit venir son frère, et lui demanda de quel front il osait lui imputer une passion si criminelle. Phéroras rejeta la faute sur Salomé, qui nia la chose avec son audace ordinaire. Mais le roi la jugeant coupable à son air, la banuit de sa cour avec Phéroras, et donna de grands éloges à la sage modération de son fils. Cea

tellement irrité sa colère contre eux , qu'il cessa d'être père et roi, pour n'être plus qu'un tyran furicux, remplissant le ville de sang, et faisant une boucherie de son palais. Alexandre avait été accusé d'avoir corremps, à force d'argent, deux de ses plus chers favoris, son maître-d'hôtel et son échansen. Hérode leur fit donner la question, et leur arracha par ce moyen l'aveu qu'ils avei reçu quelques présents de ce primes : mais ils nièrent constamment qu'il leur cht fait met de quelque mauvais dessein contre le mi. Cette confession n'ayant pu dissiper les seupcons d'Hérode, il fit remettre ces melheuresz à la torture, et extorque d'eux. à force de tourments, de quoi faire mettre son file en prison. Le jeune prince, déscapéré par la vas des chaînes dont il était charms, envera à son père quatre confessions différentes, dess lesquelles il avous besuceup davantege que n'avaient fait coux qu'on avait mis à le lerture. Il accusa en même temps Salemi, Phiroras et deux premiers ministres de rei. Covoir part au complet; il afouta que Salemé était venue secrétement la muit dans son litet qu'elle avait fait tous ses efferts pour le convaincre qu'il n'y anrait pour oux anque bonheur aussi long-temps que le tyren.nivrait. Cette accusation, dont le but était d'augmenter le trouble, produisit son effet. Hérode, ne sachant plus à qui se fier, devint le jouet de ses soupçons et de sa propre fureur : chaque jour éclairait des supplices nouveaux; le tyran lui-même était aussi à plaindre que les victimes de sa cruauté. Le jour et la mit son imagination lui peignait ses fils armés de poignards et prêts à le frapper. Telle était la situation de cet infortuné monarque, quand Archelaüs, roi de Cappadece, arriva à Jérusalem (1). Ce sage prince, connaissant

éloges ne garantirent cependant point A'exandre des funestes effets d'une nouvelle calomnie.

(4) Ce prince était père de Glaphyra, qu'Alexandre avait épousée. Il avait accueilli avec amitié Hérode et ses fils à leur retour de Rome; ses sages conseils avaient achevé une réconciliation commencée par Auguste. Le désordre qui régnait dans la famille d'Hérode le détermina à se rendre à Jérusalem, pour faire naître la paix dans le palais du roi des Juifs. ere violent et berbere d'Hérode, afle plaindre, et se prononça contre re, le menacant de lui ôter sa fille, et idonner au juste ressentiment de son ent ensuite assez d'adresse pour afm à pen l'effet qu'avaient produit sur les confessions arrachées par la vioi tourments. Il parvint enfin à cone roi des Juiss que jamais son fils rmé le projet de lui enlever la coula vie. Phéroras, apprenant qu'Aétait rentré en grâce, essaya de irede, en se présentant devant lui en deuil, et en s'avouant l'auteur de s accusations formées contre les nos. Après s'être réconcilié avec is. Hérode partit pour Rome avec sa route il accompagna Archelaüs ntieche.

at le séjour qu'il fit à Rome, les en'il avait chassés de la Trachonient retirés dans l'Arabie Pétrée, sous tion d'Obodas qui y régnait (1). ages dans la Judée furent si terri-Harade se vit sorcé de saire mourir surs perents qui lui tombérent enning. Leur sureur n'en devint que nte. Le printemps suivant, Hérode à Seturnius et à Volumnius, pré-Syrie, pour leur demander qu'ils at Sylleus à lui rendre soixante 'il lai avait prêtes. Ce dernier, conremboursement, se sauva à Rome. yant obtenu la permission de se faire hi-même par la voie des armes, Arabie, y défit les brigands, démolit granes, et revint à Jerusalem. Cette I faillit faire perdre la faveur d'Auivileus, qui avait eu l'adresse de que les Arabes avaient été injustequés. Hérode avait envoyé deux

ince avait un ministre nommé Sylleus, strafois racherché Salomé en mariage, a syant refusé de la lui accorder, à cause u, à laquelle il ne voulait point renoucer, née à Alexas, l'un des confidents d'Héma irraté au senges, en conseillant à protéger les brigands. Il leur donna de la fortereme de Repits, d'où sis fai-incumiens en Palestine et en Cele-

ambassades à l'empereur; assense ne parvint à obtenir audience. Ce prince charges enfin de cette commission délicate Nicolas de Damas, qui, trouvant Auguste prévenu contre son maître, employa l'ambassadeur des Arabes Nabathéens pour adoucir l'empereur, avant que de s'acquitter de sa commission (1). Auguste, détrompé par ce moyen, allait réparer le tort qu'il croyait avoir fait à Hérode; mais les nouvelles plaintes de cet infortuné monarque contre ses fils le détourmèrent de son projet.

Salomé et Phéroras, toujours fidèles à leur haine, étaient parvenus à inspirer de nouveaux soupcons à Hérode contre ses fils. Cependant l'examen le plus sévère n'avait découvert contre eux que le dessein de se retirer dans quelque pays voisin, pour se sonstraire à la tyrannie de leur père. C'en sut assez pour que le soupconneux monarque les crût coupables. Il envoya deux ministres à Rome, avec une lettre pour l'empereur, dons laquelle il se plaignit amèrement de ses deux fils. Auguste, après avoir lu la lettre, ordonna qu'on instruistt le procès des deux princes : ce qui fut exécuté à Bérite, en présence des gouverneurs de Syrie et des autres provinces voisines, et surtout devant Archelaüs, donnant à Hérode la permission de les punir. comme il le jugerait à propos, s'ils étaient condamnés.

Hérode convoqua tous les juges, à l'exception du roi de Cappadoce, dont il craignait la partialité en faveur de ses fils; puis il laissa les deux princes à Platone, petite ville appartenant aux Sidoniens, sous prétexte qu'il serait facile de les faire venir de là, en cas que les juges le trouvassent à propos. Il plaida sa propre cause devant une assemblee

(1) Ces ambanadeurs étaient venus demander justice contre Sylleus, qui avait fait empoisonner Obodas, et qui alors se trouvait à Rome pour y soliciter la couronne. Mais les Nabathéens syant élu un roi, avaient enroyé des ambanadeurs pour faire ratifier leur chois et punir l'assassin. Nicolas de Damas engagea les ambanadeurs à justifier léroide sans paraître en avoir le desseiu. Il méta adroitement l'apologie de ce prince à l'accumait qu'ils devaient former contre Sylleus, Catte conduita réussit; Sylleus fut condamné à payer ce qu'il devai

de plus de cinq cents personnes, avec un tel emportement, que tous les auditeurs en furent indignés. Enfin il fit tous ses efforts pour les faire condamner à l'échafaud, ajoutant qu'en qualité de roi il les y aurait déjà fait monter, s'il n'avait préféré de faire instruire leur procès dans les formes, afin qu'on ne l'accusat point d'injustice. Les opinions des juges furent partagées. Saturninus, autrefois consul, déclara que les princes qui méritaient quelque châtiment, ne méritaient point la mort. Ses trois fils, alors ses lieutenants, opinèrent comme leur père; mais Volumnius condamna les deux princes au dernier supplice. Son suffrage fut suivi de celui de tous les autres juges. ils permirent à Hérode de faire exécuter la sentence, quand et comme il le jugerait à propos.

Nicolas de Damas, à son retour de Rome, entreprit vainement de détourner Hérode du projet sanguinaire de faire périr ses deux fils. Vainement il lui représenta que la mort des deux princes ouvrirait la carrière à l'ambition d'Antipeter. Tyron, le vieux Tyron cut la hardiesse de montrer à son maître le danger auquel il s'exposait, en risquant d'encourir le ressentiment de la nation qui chérissait ses deux fils, et à qui Antipater était devenu odieux par les conspirations secrètes qu'il tramait contre son père. Hérode l'obligea à nommer les chess de la conspiration. qui furent aussitôt emprisonnés. Tyron luimême fut accusé par l'odieuse Salomé d'avoir sollicité le barbier d'Hérode de lui couper la gorge. Ce dernier ordonna qu'on appliquat à la question ce barbier, Tyron, et le fils de ce dernier, jeune homme de l'âge d'Alexandre. Les tourments affreux de Tyron touchèrent tellement son fils, qu'il s'accusa lui-même d'avoir, à l'insu de son père, formé le dessein de tuer Hérode pour sauver la vie à Alexandre. Le roi seul ajouta soi a ette généreuse déposition. Les deux princes furent menés à Sébaste, où ils furent étranglés. L'auteur du quatrième livre des Macchabées prétend qu'ils furent attachés à une potence : leurs corps furent dans la suite déposés à Alexandrion, dans le tombeau de leurs ancêtres asmonéens.

Antipater, qui u'avait plus d'autre rival

que son père, et Phéroras, qui veneit de se brouiller avec Hérode, formèrent enses le projet d'ôter la vie à ce monarque. Vers cette époque Hérode renveya en Caupadoca. Glaphyra, vouve d'Alexandre, après lui avoir remis son donaire. Cette princense avait cu de son époux deux fils, que le rei faissit élever avec soin, ainsi cue les doux fits qu'Aristobule avait cus de Bérénico. Il se proposait de leur faire avant sa mort en disblissement avantageex; mais le jaloux Astipater réussit à lui faire changer son test ment. Nous donnerous ici en mote une idio des différents mariages d'Hérode, aimi que des enfants qui en naquirent, pour faciliter l'intelligence de la suite de cette histoire (1).

Une nouvelle circonstance rendit Háreds encore plus odieux aux Juifs, et angue la haine qui existait entre son frère et lui. Un édit, par lequel Hérode ordonnait à ses sujets de prêter serment de fidélité à Auguste. n'avait trouvé d'opposition que de la part des pharisiens, qui, au nombre de sept mille, avaient refusé d'obéir, regardant cut ordre comme contraire à la loi de Moise : refins dont Hérode les punit, en les condamnant à une amende considérable. La femme de Phéreres paya cette amende pour eux, et par cette générosité se concilia tellement l'affection des pharis ens, que, pour lui en témoigner leur reconnaissance, ils publièrent que Dieu êterait la couronne à Hérode et à ses descen-

(1) Hérode eut dix femmes, le première fat l'infortunée Mariamne dont il eut deux file, Alexandre et Aristobule ; la seconde, nommée Doris, fut mère d'Antipater ; la troisième fut Mariamne, filie du grand-prêtre Simon, dont il eut un fils nommé Hérode ; il épousa en quatrièmes noces la fille de son frère, et en cinquièmes sa cousine germaine. Il n'ent point d'enfants de ces deux dernières. Se sizième semme, nommée Martac, était Samaritaine. Il en eut deux fils. Archélaus et Antipes, dont le premier gouverna après sa mort sous le nom de Tétrarque, et dont l'autre, aussi appelé Philippe, épousa Salomé, la fille d'Hérodias. La sixies nommée Cléopâtre, était de Jérusalem ; elle lei donna deux fils , Hérode, appelé aussi Antipas , et Philippe. La huitième de ses femmes s'appeleit Pallas; il en cut un fils nommé Phazael. La new vième, qui s'appelait Phèdre, lui donna une file nommée Rosene. Enfin, Espide, la dernière de toutes, mit au monde une fille appelée Salomé.

er la donner à Phérores son mari . lants qu'il avait d'elle. Solomé fit discours séditieux à Hérode, qui, e fait périr les principaux auteurs Ite, ordonna à son frère de répudier Phéroras, s'étant refusé à cette infut bonni de la cour, avec défense ix de la famille royale de consermir des rapports avec lui. Phéroras é d'avoir cette occasion de se reen teltrarchie, et fit serment de ne paraltre à la cour, aussi long-temps rivrait. Loin de la capitale, il de l'avantage de ne pouvoir plus sané de participer au complot conin roi. Ce fut dans cette vuoqu'An-I la politique de se faire envoyer pour y readre ses devoirs à l'emla accident imprévu trahit leur

. qui était malade, et qui conser-'affection pour son frère, l'avait ver lui communiquer quelques orts: mais Phéroras s'était excusé de a prétexte de ne pas oser violer son Il tembe aussi malade, et fut visité le. des que ce prince fut en état m tre le voyage. Phéroras étant mort s après son arrivée, il lui fit faire inques obseques à Jérusalem. So na celle d'Antipater; car deux chis de Phéroras se plaignirent que vavait été empoisonné par sa femme, me de sa maladie. Hérode, pour sairité, employa les tortures, selon sa Les femmes de la mauson de Phérorent la question avec un courage aulear sexe : enfin, une d'elles, vaini violence de la douleur, dit qu'elle on que Doris, mère d'Antipater, I aux tourments dont elle était la ces mots. Hérode ordonna qu'on le question qu'on leur donnait, et i terrible lui découvrit enfin la vépprit alors que le poison dont Plut mort avait été apporté d'Alexanna des amis d'Autipater, et remis à , pour être douné au roi à la preasion. La veuve de Phéroras concrime, et offeit de représenter le poison : mais au lieu d'atter te chercher, elle se précipita du haut d'une galerie du palais. Sa chute n'étant pas mortelle, le roi lui promit de lui faire grâce, ainsi qu'à toute sa famille, si elle déclarait la vérité. Après avoir protesté qu'elle ne lui déguiserait rien, elle dit que son mari, touché de l'affection que le rei lui avait témoignée dans sa dernière maladie, lui avait ordonné de brûler le poison en sa présence; ce qu'elle avait sait. à l'exception d'une petite partie du poissen qu'elle avait réservée, si le sort l'obligeait d'y avoir recours. Le reste ayant été apporté, Hérode sut convaincu, per la vue de la bolte, du perfide complot qu'on avait tramé contre lui. Mariamne, la seconde '- ses femmes du même nom , fut impliquée dans cette accusation. Quoiqu'on n'eût aucune preuve contre elle, elle sut bannie de la cour, vit Hérode son fils déshérité, et son père dépossédé de la charge de grand sacrificateur. Doris fut aussi chassée de la cour, et dépouillée de tous ses ornements, dont le prix montait à une somme considérable

Nous touchons enfin au moment marqué par la providence pour la naissance du précurseur de celui que l'écriture appelle le Désiré des Nations, c'est-à-dire, du Messic. Ce sut vers ce temps que l'ange Gabriel, qui avait été auparavant envoyé à Daniel pour lui marquer le temps précis de sa venue, par un nombre determine de semaines, sut envoyé à Zacharie, sacrificateur du rang d'Abbia, pendant qu'il offrait le parfum dans le temple, pour lui annoncer la naissance d'un fils, qui devait être le précurseur du redempteur du monde. Zacharie, surpris de cette vision, et considérant l'âge avancé de sa femme et le sien, souhaita que cette heureuse nouvelle lui fût confirmee par un miracle. L'ange exauça sa priere, de facon cependant que ce miracle servit de châtiment à son incrédulité, et de confirmation à la promesse qu'il venait de lui saire. Dans le moment, Zacharie devint muet : il resta dans cette situation jusqu'à er que l'enfant dont l'ange lui avait annon-è la naissance, fut venu au monde.

Six quis après cette vision, le même mes

sager céleste fut envoyé à une joune vierge, nommée Marie, qui demourait à Nazareth, sous la tutelle d'un homme appelé Joseph. à qui elle était flamose, et qui, comme elle, descendait de l'illustre maison de David. L'émissaire divin lui apporta la nouvelle ou'elle serait l'heureuse mère du Sauveur annoncé au monde par tant d'oracles, et qu'elle lui donnerait le nom de Jésus ou de Seuveur, conformément aux anciennes prédictions des prophètes dont nous transcrivons ici les deux principales : « Voi-» ci une vierge, elle sera enceinte, et » enfantera un fils, et on appellera son nom, » Emmanuel, etc. L'enfant nous est né, le » fils nous a été donné, l'empire sera mis » sur son épaule. On appellera son nom. » l'admirable, le conseiller, le Dien fort, le » prince de paix, le père de l'éternité. » Les autres prophéties du même genre ne sont pas si généralement adoptées ni si évidentes : la jeune vierge étonnée, loin de se rappeler ces prédictions, crut voir dans sa virginité, qu'elle voulait conserver sous la tutelle de son pieux mari, déjà avancé en âge, un obstacle à l'accomplissement de la promesse de l'ange. Le messager céleste lui apprit en même temps la grossesse de sa cousine Élisabeth : elle alla la trouver, pour la féliciter, ainsi que son mari, de la grâce que Dieu venait de leur accorder. L'évangéliste exprime avec énergie le contentement qu'éprouvèrent ces trois saintes personnes en se vovant. Elisabeth, qui était déjà avancée dans sa grossesse, sentant son enfant tressaillir, commença à avoir les plus hautes idées de celle qui venait la visiter, ce qu'elle exprima dans des termes qui marquaien! son respect et sa reconnaissance. Marie, charmée de ce qu'elle entendait, témoigna sa joie par le cantique que le même évangéliste nous a conservé. Après un séjour de trois mois, elle retourna à Nazareth. Élisabeth, étant accouchée d'un fils, lui donna le nom de Jean (1), selon l'ordre que son

père avait reçu de l'ange. Zachs encore muet, donna sen consent écrit : ayant aussitôt recouvré l'u parole, il exprima par un Beau ci espérances qu'il avait conçues.

Cependant cette partie de la fu appelait Trachomitide (1) était me rochers et de montagnes, et avait se à plusieurs bandits, qui faissicut sions continuelles en Judée et es Ces brigands infestaient narticulie routes qui allaient du pays de B Jérusalem : ils empêchaient ainsi l ces cantons de se rendre aux fil nelles. Hérode, qui s'était déià à des pethes infructueuses pour les en s'avisa d'un expédient qui ent tont qu'il pouvait souhaiter. Il comm fortifier un village situé au centre et qui devint dans la suite une vi dérable : ensuite il s'adressa à un juif, nommé Zumaris, qui s'étail tête de cinq cents hommes bien ari le dessein de s'établir dans une près d'Antioche, et lui accorda ( léges si étendus, qu'il l'engages son séjour dans la Trachonitide, e soldats la purgèrent bientôt des bri l'infestaient. Zamaris, aussi pieux lant, laissa après lui des descenda les seuls noms imposèrent tellem les restes dispersés de ces voleurs plus reparattre dans le pays.

La vierge Marie, de retour à l' commençait à avancer dans sa g son époux, qui n'avait eu aucun ( avec elle, conçut à son égard de lents soupçons; déjà même il avait dessein de la répudier secrétement ne la point exposer à la rigueur d quand il fut informé par un ange, (

<sup>(1)</sup> En hébreu Jochannen, nom propre à désigner es bienfaits que le genre humain allait obtenir par le ministère du Messie, dont l'enfant nouveau-né était le précurseur.

<sup>(1)</sup> Cette région avait l'Arabie déserte la Batanée à l'occident, le pays de Dam tentrion, et l'Iturée au midi. Elle ser tiré son nom de deux fameuses montagancien géographe appelle Thracones. La partie de ce pays, suivant Joséphe, que entre la Palestine el la Caté Syria, avait de cavernes du coté de l'Arabia et de l'Iturée ques unes d'elles pouvaient contanir jestionnées.

enne enceinte miraculeusement, et devait pas bésiter un instant à la le fils dont elle devait accoucher tanc par le ciel à être le rédempteur suple. Joseph obeit, prit Marie dans s, et continus à vivre avec elle dans présite continence.

e c'était la ville de Bethléhem, cité "que le prophète avait assignée à la da Messie, et non la ville obscure eth, la providence dirigea les évéde manière que le decret d'Aunichant le dénombrement de toutes les esti dévendaient de l'empire ro-A porté vers ce temps-là même en e ani obligea la vierge enceinte et m à se rendre à Bethlehem pour nom y fil inséré parmi ceux qui nient à la maison de David. Le newers de ceux qui vennient se faire fat cause que Joseph et la vierge ien de la peine à trouver quelque à ils passent se mettre à couvert des le l'air; mais telle était la vola providence, afin que celui qui re un modele de résignation et d'hunumercat et terminat sa carrière état d'abjection : aussi la vierge, mos qu'elle mit au monde son divin nuva-t-elle réduite à coucher l'ennne misérable crêche.

emiers rayons de l'éclat qui devait par ce Soleil de Justice ne tardéà paraître; un ange vint annoncer pars la grande nouvelle de la naisSonveur du monde, et joiguit sa sile de plusieurs autres messagers pour entonner ce noble cantique : soit à Dieu, qui règne au haut des à la terre concorde entre tes hombonne volonté. » Ainsi fut déjà justifie le titre d'Adminable par lequel te avait désigné le divin souveur. l'épithète d'Adminable convensit

th sa canception, a sa missance, et re dont si fut annouce aux hommes. E l'ange eut déclaré aux bergers et la même était pd dans la cité au Sauveur, qui était Christ le il indopa et eigne étant auquel

ils pourraient le reconnaître : « Vous trou-» verez l'enfant emmaillolé et couché dans » une crèche (1 . » Les bergers se rendirent au lieu qui leur avait été indiqué, et s'étant convaincus par leurs propres yeux de la vérité du témoignage de l'ange, publièrent à leur tour cette miraculeuse nouvelle. Les parents de l'enfant eurent soin de lu' faire administrer la circoncision le huitième jour, et lui donnèrent le nom de Jésus, conformément à l'ordre qu'ils en avaient reçu.

Une autre circonstance remarquable, et également propre à justifier le caractère d'admirable et celui de prince de paix, est que le temple de Janus se trouvait fermé alors : ce qui ne se faisait jamais que quand l'empire jouissait d'une profonde paix : tranquilité dont les Romains continuèrent à jouir pendant l'espace de douze ans (2). Mais l'événement le plus étrange qui accompagna la venue du Sauveur, et qui mit en mouvement toute la ville de Jérusalem, sut l'arrivée des mages ou des sages de l'Orient, qui vinrent guidés par une étoile, dont ils furent précédés jusqu'à ce qu'elle les cut conduits à l'endroit où était l'enfant merveilleux au'ils cherchaient.

Cependant, comme ils étaient dans l'opinion que cet enfant devait être le roi des Juifs, ils se rendirent d'abord à Jérusalem, où il leur serait plus facile d'en apprendre des nouvelles que dans aucun autre endroit de la Judée. Les recherches qu'ils firent à cet égard émurent non-seulement Hérode, mais aussi tous les habitants de Jérusalem; et le grand sanhédrin, consulté sur le lieu de sa naissance, leur indiqua Bethléhem comme la ville marquée expressément par un prophète. Pendant que de si étranges pro-

(1) Luc. II, 8 et 12.

<sup>12]</sup> Ce fut le cinquieme fou qu'on ferme ce temple depuis la fondation de Rome. La première eut lieu sous Numa; la seconde, à la fin de juerre punique; la troisième, sons César Anguste, spris la défaite de Marc. Antoine et la mort de l'éopâtre, vingt-neuf ans avant la maissance de lésse-Christ; la quatreme, quatre ans après, à l'occasion de la défaite des Canibériens en Espagne; à la cinquième, ou tempe de la naissance de notre laments.

diges relevaient les espérances abattues d'un grand nombre de Juifs, Hérode, dont les désirs et les craintes ne considéraient qu'un règne temporel, commença à regarder ce divin enfant comme un rival dangereux, et prit aussitôt la résolution de s'en défaire. Dans cette vue, il se fit amener en secret les mages, et, après les avoir interrogés sur le temps où l'étoile leur avait apparu, et sur plusieurs autres circonstances dont il lui importait d'être instruit pour exécuter son sanguinaire dessein, il les renvoya en leur adressant ces paroles : « Allez, informez-» vous soigneusement de l'enfant; et quand » vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, » afin que j'y aille aussi, et que je l'adore. » Ils partirent immédiatement après, et furent transportés de joie quand, après avoir quitté Jérusalem, ils virent que la même étoile, leur servant toujours de guide, s'arrêta audessus de l'endroit où le Messie venait de naître. Ils s'approchèrent de ce Désiré des Nations avec le respect convenable, et après avoir ouvert leurs trésors, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils s'en retournèrent ensuite dans leur pays par un autre chemin, ayant recu l'avis de ne pas revenir à Jérusalem.

Aussitôt que l'enfant fut âgé de quarante jours, c'est-à-dire que le temps prescrit par la loi à la purification des femmes après la naissance d'un fils sut écoulé, ses parents le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, et le racheter, conformément à la même loi, par une oblation de cinq sicles, ou d'un agneau, ou d'une paire de tourterelles ou de pigeonneaux. Cette dernière offrande n'avait lieu qu'à l'égard des plus pauvres d'entre le peuple. Cependant, tel était le triste état où la famille de David se trouvait réduite, que Joseph et Marie furent obligés de racheter au plus bas prix le Rédempteur du monde. Arrivés dans le temple, ils rencontrèrent un vieillard nommé Sipéon : ce saint homme, doué de l'esprit de prophétie, avait été averti par révélation qu'il ne subirait pas la loi du trépas avant que d'avoir vu le Messie promis. Animé par le Saiut-Esprit, il se rendit au temple, prit l'enfant entre ses bras, prédit à sa mère les

douleurs dont son âme serait percée à la vue de toutes les persécutions auxquelles son divin Fils se trouverait exposé; et pleinement convaincu qu'après l'objet qu'il venait de contempler il n'y en avait plus sur la terre qui méritât son attention, il remit l'enfant à su parents, et demanda à Dion, comme une dernière grâce, de ne pas survivre à un jour si glorieux. Son témoignage fut confirmé par celui d'une vénérable prophétesse, non-mée Anne, qui, depuis son veuvage, avait consacré le reste de ses soins an service de Dieu et de son temple : en l'entendit dans ce saint lieu publier la maissance du Menie.

Nous verrous plus loin quels sangui moyens Hérode mit en œuvre pour im un enfant dont la naissance avait que chose de trop mystérieux pour ne hai n donner d'ombrage, et comment la Previdence rompil toutes ses mesures. Nous lerminerons ce chapitre par une description abrégée des sectes qui étaient alors en verne en Judée, afin que nos lecteurs pui comprendre pourquoi un messie an depuis si long-temps, conçu et né d'une manière si miraculeuse, proclamé per des asges, et dont la mission fut confirmée par un nombre prodigieux de miracles, fat rejeté et mis à mort par le peuple même, témoin oculaire de ces miracles, et dépositaire des livres sacrés où se trouvent les oracles concernant ce même messie.

Josèphe compte parmi les Juis quatre sectes principales: 1º les pharisiens; 2º les sadducéens; 3° les esséniens; et 4° les galiléens, ou la faction de Judas de Galilée. Nos évangélistes ajoutent aux deux premières celle des bérodiens, et ne font aucune mestion des deux dernières, probablement nerce qu'elles ne s'opposèrent pas à la doctrine de Jésus-Christ avec la même animosité que les deux autres. Nous avons déjà plus d'une feis eu occasion de parler de l'ascendant que la nombreuse et puissante secte des pharisiens avait sur le peuple, aussi bien que de la considération où celle des sadducéens était auprès des grands : une courte analyse va servir à mettre ces faits dans un plus grand

L'origine des pharisiens doit être regardé

rtaine. A la vérité ils prétendent ur fondateur de leur secte le faur Hillel. Ce docteur vivait, à ce ruelques savants, sous le pontinethan, environ cent cinquante n maissance de Jésus-Christ; mais sont contemporain d'Hérode : ce uble, s'il avait été le même que lestuhe désigne par le nom de insi il y a apparence qu'on le noins comme le fondateur que des grands ornements de la secte. i est des phorisiens, il disait qu'ils ctrent à se distinguer que quand sadducéens vint à s'élever; c'est eut en quelque sorte inférer de is de leur nom , soit qu'on le dél hébreu diviser on séparer, ou , mtres, d'un autre seus du même last récompense ou rétribution. ion au système de leurs antagon'admettaient point de récommoint dans une vie future.

sient an nombre de leurs prinis une tradition orale, venue et à laquelle ils attribuaient la srité qu'aux livres sacrés. Ce les rendit extrêmement odieux tains et aux caraîtes. Mais auar ne s'attira autant de haine et la leurs ressentiments que notre ui leur reprochait la coupable auavaient de préférer leurs préaditions à la parole de Dieu, et nomme apostats ceux qui accorloi écrite la préférence qu'elle

re opinion de cette secte, par opelle dos sadducéens, était relative à des anges, l'immortalité de l'âme, tion et les récompenses futures; and de ces deux derniers dogmes, ent que les méchants ne devaient iter, mais subir, d'abord après leur peines éternelles. Josèphe, qui ême un pharisien fort attaché aux e su secte, et qui les connaistait ne que les esprits qu'ils appelaient taient que les âmes des méchants ervant encore leurs in landance.

malfaisantes, cherchaient à nuire aux vivants par les obsessions, etc. De plus, le dogme de la résurrection a'était pour eux qu'une transmigration des Ames dans un corps plus ou moins heureux, suivant les actions plus ou moins vertueuses de leur vie précédente ; c'est pourquoi les disciples demandaient à notre Sauveur si l'aveugle-né était privé de la vue en punition de son propre péché, ou de celui de ses parents; et par la même raisod. Hérode et le peuple conjecturaient que Jésus était Jean-Baptiste, ou Élie, on quelque autre prophète ressuscité. Ainsi, lorsque notre divin Mattre leur annonce la résurrection, sous une idée toute différente et infiniment plus noble, cette organilleuse secte regarda cette doctrine comme une insulte faite à leur orthodoxie et à leur autorité, et d'autant moins supportable, qu'elle venait d'une personne dont la naissance et l'éducation semblaient à leur faible vne également méprisables. En troisième lieu, ils croyaient que tout, excepté la crainte de Dieu, était soumis au destin, ou, comme quelques-uns s'exprimaient, aux cieux; il n'est pas aisé de deviner ce qu'ils entendaient par ce langage. Joséphe dit, à la vérité, qu'ils pretendaient, par là, accorder la satalité ou prédestination des esséniens, avec le libre arbitre des sadducéens. Ce ne serait pas la seule absurdité qu'ils admissent; mais il nous semble qu'un savant évêque a fort bien prouvé qu'ils attribusient tout au destin ou à l'enchaînement des causes auguel le Créateur a tout soumis dès le commencement, et dans leanel cette secte faisait entrer l'influence des astres, comme une des causes les plus actives. C'est ce qu'il paralt que saint Jacques a eu en vue au commencement de son éplire, où il réfuie cette bérésie par une admirable opposition de l'immutabilité de Dreu, auteur de tout bien, à l'inconstance des planètes, dont le cours variable doit seul nécessairement faire succèder les aspects favorables et délavorables les uns aux autres.

ême un pharisien fort attaché aux e su socte, et qui les connaissait jugés contre la doctrine de Jésus-Christ, qui ne que les esprits qu'ils appelaient fait les hommes auteurs de leur incrédulite, de leur désobéissance et de leur obstination, ervant encore leurs in lepatres et qui les rend responsables de toutes les

suites supestes de ces vices. Il sant cependant avouer qu'on n'est pas d'accord sur le sens des paroles de Joséphe. Pendant que d'un côté on fait tomber les Juifs de l'opinion de l'influence des planètes dans le culte des anges, moteurs des astres et de leur revolution, d'autres critiques ont tâché au contraire de disculper cette nation de son attachement connu pour l'astrologie, en soutenant que par les cieux les Juifs n'entendaient autre chose que les décrets éternels, que l'on suppose en même temps compatibles avec la liberté de la volonté. Ces critiques ont de part et d'autre leurs vues particulières dans ces différentes explications, et raisonnent sur des principes opposés.

Nous n'essayerons pas de les concilier, ainsi que les idées des pharisiens sur les décrets immuables et éternels et sur la liberté. supposé qu'ils en admissent aucune. Il paraît par la prière du pharisien orgueilleux, qu'en disant : Je te remercie, o Dieu! il regardait la Divinité comme la source de toutes ses prétendues vertus, par quelque moyen qu'elles lui fussent parvenues. Cela ne donnet-il pas lieu de penser qu'il regardait le manque des mêmes vertus dans le publicain à qui il se compare, comme un effet de la privation de cette grâce abondante dont il se félicitait; grâce dont il suppose la mesure déterminée par un décret arbitraire de Dieu? Toutes ces idées sont contraires à la doctrine de Jésus-Christ, qui nous enseigne que Dieu accorde à chaque homme les grâces suffisantes pour en profiter, et qu'il les augmente à proportion qu'on en fait un digne usage.

Mais les traits les plus marqués du caractère des pharisiens, et ceux qui leur ont le plus attiré les justes anathèmes de Jésus-Christ, étaient leur attachement absolu à la loi cérémonielle, leurs fréquentes ablutions, jeûnes et prières, leurs aumônes publiques et affectées, leur ardeur à faire des prosélytes, leur sévérité pour les dîmes; cette parade de gravité dans leurs habits et leur maintien; leurs airs mortifiés; leur attention à faire bâtir des tombeaux aux prophètes, comme pour prouver qu'ils étaient supérieurs à leurs ancêtres, coupables de la mort de ces

saints hommes, quoiqu'ils tramassen mêmes celle du plus grand et du meili prophètes; leur observation superstitie sabbat à l'exclusion des œuvres de les plus indispensables, et tous les vices qui tiennent à l'hypocrisie et à perstition. Cependant ils negligeales tièrement les lois morales et éternelle compassion, de la justice, de la char l'humilité et des autres vertus les plus tielles. Les meilleurs d'entre eux, et de s'abstenir d'un acte criminel, s'e mettaient sans scrupule et les pensée désirs : les autres, plus endurcis, prescrivaient dans leurs passions a bornes; ils séduisaient la veuve, pi l'orphelin : et , sous le manteau de la re ils cachaient tout ce que l'injustic cruauté peuvent inventer de plus e de sorte que rien n'est plus juste que l paraison qu'en faisait Jésus-Christ av sépulcres blanchis et ornés extérience qui ne renfermaient que corruption pourriture.

Ce sont ces préjugés superstitieux, sés jusqu'à l'aveuglement le plus ext qui fermèrent leurs yeux aux mirac Sauveur, parce qu'il lui plut d'en quelques-uns le jour du sabbat.

Selon eux, guérir les malades, l'ouie aux sourds, la vue aux aveugle vie aux morts le septième jour de la se c'était violer le sabbat; il n'en fallut pantage pour leur faire traiter de pr de faux prophète et de séducteur cel ses œuvres miraculeuses et les oracles prouvaient être le Messie et le Réder du genre humain.

La dernière de leurs erreurs leur étu vérité commune avec les autres sectes j mais elle avait un rapport particulier : nie orgueilleux, avide et cruel de la pharisienne : c'était l'altente d'un : conquérant, qui devait mettre l'unive tier sous le joug de la nation juive. Le misérables d'entre eux auraient cru se tort, que de prétendre à moins qu'au vernement de quelque riche province de l'avénement de ce roi, maître du m Queile apparence que l'humble et débor

a doctrine n'était que paix, déit, sincérité, mépris du monde, enfaisance, pût être écouté et tels hommes, ou par un peuétaient les oracles? Mais c'est d'eux; ceux qui voudront les ltre peuvent consulter les auis citons (1).

dducéeus n'étaient pas mieux r la doctrine de Jésus-Christ : là parlé de la naissance de cette n opinion favorite, qu'il n'y a m, ni peines, ni récompenses, tistence après cette vie. Ils souplas, que Dieu était le seul iel, et n'admettaient ni anges tre substance spirituelle. Soit recu cette doctrine de Saddec. lour secte, comme l'avancent s et Josèphe, ou que ces prinms, et quelques autres sem-I été insensiblement introduits · l'intérêt que leurs mœurs disissient trouver à rejeter l'idée me vie à venir, il est toujours s opinions étaient reçues parmi i de notre Sauveur, et que sa ichant la résurrection, fut exviections et aux railleries des

rs dogmes, également opposé des pharisiens et à la doctrine st, était que l'homme est abtre de ses actions, et n'a aumistance pour choisir ou pour cipe les portait à la sévérité, ient appelés à la fonction de be les accuse de croire qu'il us de la Divinité de se mèler maines; ce qui équivaut à nier et détruit toute idée de relitte imputation a l'air d'une capart des pharisiens : il serait revable que des gens qui aurefersion d'un aussi dangereux it échappé aux censures et aux

Drumus, Serraruss, Calmet, Prof. Marc. et Prad. connect. vals. A. c.

anathèmes du sanhédrin; qu'on leur eût, non-seulement'permis l'accès du temple, mais encore d'y soutenir une pareille doctrine, et d'y faire leurs offrandes aussi librement que les pharisiens; et, ce qui serait non moins surprenant, qu'ils eussent été admis aux principales dignités ecclésiastiques et civiles. D'ailleurs, comment accorder ces principes avec les livres de Moise, auxquels on avoue qu'ils ajoutaient foi, quoiqu'on leur impute d'avoir rejeté la fin de l'Ancien-Testament; imputation dont il nous semble que Scaliger les a suffisamment déchargés, et qui n'est fondée que sur ce que notre Seigneur ne s'est servi que du Pentateuque pour les réfuter?

Ce qui est vrai, c'est qu'ils rejetaient toutes les prétendues traditions orales des pharisiens, et ne s'attachaient qu'au texte des livres sacrés; peut-être donnaient-ils la préférence aux livres de Moise par-dessus tous les autres. C'est ce que faisaient tous les Juifs, et ce qu'ils font cacore aujourd'hui. Mais si les sadductens avaient tout-àfait rejeté l'autorité des autres livres socrés. pourquoi n'en auraient-ils essuyé aucun reproche de notre Seigneur, ni de ses apôtres, ni de Joséphe même, qui les traite très-mal à d'autres égards? Il avoue cependant qu'ils recevaient les Écritures, таучурящими, ехpression trop générale et trop en leur faveur pour avoir coulé de sa plume, s'il avait pu trouver quelque exception odicuse : ceux qui prétendent qu'ils n'admettent que le Pentateuque, s'appuicot sur un autre argument aussi peu concluant que celui que nous avons déjà indiqué; savoir, que les autres livres sacrés étaient trop opposés à leurs dogmes particuliers. Mais la même raison a'auraitelle pas du leur faire rejeter aussi les livres de Moise? N'y est-il pas fait mention en divers endroits d'anges et d'esprits? Ne contiennent-ils pas des preuves très-fortes, sinon d'une résurrection, au moins des peines et des récompenses dans une autre vie? Les pharisiens mêmes possient pour principe qu'il ne suffisait pas de croire à la résurrection, mais qu'il fallait croire aussi qu'elle était révélée dans la loi; c'est ainsi qu'ils appelaient le Pentaleuque.

Ajoutez à cela que la lecture des autres livres sacrés ayant été introduite dans le temple et dans les synagogues, long-temps avant l'origine des sadducéens, comme nous l'avons exposé dans un autre endroit, il n'est pas probable qu'ils eussent voulu y assister, et nous ne trouvons cependant pas qu'ils s'en abstinssent, ni pour cette raison ni pour aucune autre. Le fait est certainement tel que le rapporte un savant rabbin; c'est qu'ils ne rejetaient pas les autres livres sacrés, mais qu'ils les entendaient tout autrement que les autres Juiss.

Joséphe et les talmudistes les accusent encore de plusieurs autres erreurs, et en particulier d'avoir condamné la polygamie, comme désendue par la loi de Moise; mais cela ne pouvait leur donner aucun éloignement pour la doctrine de Jésus-Christ : leurs autres opinions n'étaient que trop suffisantes pour les éloigner de la vraie lumière. Les idées d'une vie à venir, d'un jugement universel, de peines et de récompenses éternelles, devaient paraître étranges et effrayantes à des hommes plongés dans le luxe et dans la mollesse, et excessivement attachés aux biens de cette vie, qu'ils regardaient comme les seules récompenses qu'ils eussent à attendre pour leurs vertus dès lors incertaines. Josèphe remarque que la plupart d'entre eux étaient des gens riches et du premier rang : ils n'en étaient que plus portés à présérer les avantages de cette vie à ceux d'une vie à venir. Le même historien leur donne pour dernier trait de caractère de former une troupe d'hommes difficiles à vivre entre eux. ainsi que d'être cruels et farouches à l'égard des autres.

Plusieurs savants ont cru cette secte éteinte lors de la destruction de Jérusalem. Il est vrai que les riches qui en composaient le grand nombre furent les plus exposés à l'avarice et à la cruauté des Romains, et qu'il en échappa fort peu; mais leur doctrine était trop d'accord avec les sentiments des idolàtres pour rester long-temps sans partisans : aussi la retrouvons-nous établie en Égypte, et si répandue vers le milieu du troisième siècle ou au commencement du quatrième, qu'Ammonius, celui dont Origène fut disciple, trouva à propos

d'écrire contre eux, on plutôt contre les Juis qui leur permettaient de prêcher leurs dogmes libertins. On dit qu'il s'en trouve encore en Afrique et en quelques autres lieux. Peut-être que s'ils étaient moins odieux aux hommes raisonnables de toutes nations, on les rencontrerait en plus grand nombre qu'il ne paraît. Cependant, tout décriés qu'ils sont, nous trouvons dans un historien juif que dans le douzième siècle un savant rabbin espagnol écrivit une apologie en faveur de cette secte, dans laquelle il sontient qu'elle seule a conservé la religion juive dans sa pureté; au lieu que les pharisiens l'ont surchargée d'une soule de cérémenies inutiles.

III. Les hérodiens sont si peu commes, que rien n'est moins étonnant que l'extrême diversité d'opinions des anciens pères et des auteurs modernes sur leur compte. Jesèphe, comme nous l'avons déjà indiqué, n'en fait aucune mention. On croit commenément que c'était un parti qui voulait faire passer Hérode pour le Messie; et en ce cas, il est fort naturel que cet historien flatter, qui voulait faire sa cour à Titus, en lui faisant l'application des plus magnifiques prephéties, ait passé sous silence une secte qui avait fait le même compliment au monarque juif. A l'égard de Philon, nous ne savons pourquoi il n'en parle pas. Il n'est pas moins certain, par le rapport des évangélistes, que c'était une secte considérable du temps de notre Sauveur, qu'elle était différente de celle des pharisiens, des sadducéens et des esséniens; et qu'elle devait avoir de dangereux sentiments, puisque Jésus-Christ juger convenable d'avertir ses disciples de se garder du levain des hérodiens. A la vérité, quelques savants les ont confondus avec les sadducéens, à cause que saint Mathieu, dans le même passage, met ces derniers au lieu des hérodiens; mais comme ces sectes sont en opposition sur plusieurs points, il est probable que l'un de ces évangélistes supplée ce que l'autre a omis. Ce n'était pas non plus, comme quelquesuns l'ont imaginé, une confrérie instituée à l'honneur d'Hérode, à l'imitation des sociétés augustales des Romains, tous ces établisseposiéricars au temps d'Hérode : cete très-réelle, distincte de tous par ses principes et par ses in-

i prétendent que ces sectaires l'Hérode était le Messie ne sont i touchant le monarque auquel t ce titre glorieux; les uns penétait Hérode I, surnommé le ne de ses exploits , de ses richesnemificence et de l'étendue de sa . ani no se renfermait pas dans a la Palestine, et le rendit supéses successeurs. On ajoute qu'il iontes les généalogies et tous les famille de David , de peur qu'on leir per des rapprochements peu à la noblesse de sa maison. Toutes as ne paraissent guère concluantes ttention à la mort terrible de ce l généralement regardée comme t de Dieu, et qui mit fin à un nt détesté : il n'en fallait pas tant per ceux qui avaient pu le confon-Messie. Cependant nous voyons des hérodiens était aussi nomasi zélée au temps de notre Saul-dire trente ans après la mort arque, qu'elle l'avait été de li y a donc plus de probabi-'epinion de ceux qui conjecturei dent ces sectaires firent a était le fils d'Hérode Anqui enleva Hérodias à son frère t qui fit mourir Jean-Baptiste à e cette influe princesse. Il est États étaient beaucoup plus born de son père ; mais , malgré les lui prodigue Joséphe, son amit pas moias étendue : on peut en part qu'il prit à la conspiration et par les vastes arsenaux qu'il rmes. Il est probable que ce moins politique qu'ambitieux, a donné le surnom de Renard, partie de l'attente prochaine du it les Juifs étaient alors remplis, · nne secte qui l'annoncat sous ious des titres : sans doute il ne n de partisans seses làches pour PRRE SAINTE.

flatter son organil et favoriser ses projets ambitieux par cette profanation.

Cependant d'autres critiques prétendent. non sans fondement, que les bérodiens étaient une faction formée dans la scule vue d'opposer un messie aux pharisiens et aux zélateurs. Les premiers saisaient profession de reconnaître pour légitimes les rois que les Romains établissaient sur cux et les tributs que ces princes exigenient. Les derniers soutennient tout le contraire : les uns excusaient, par la raison de la nécessité, plusieurs innovations contraires à la loi, établies par Hérode-le-Grand et ses successeurs ; les autres les détestaient, comme des idolàtries, et des effets d'une lache et coupable complaisance. Un critique célèbre affirme que les hérodiens étaient une espèce de philosophes platoniciens qu'Antipater avait amenés d'Athènes, et ajoute que leur doctrine s'accordait assez bien avec celle des sadducéens, ou plutôt qu'ils portaient ce dernier nom en Judée. Un illustre théo'ogien a inféré de la question captieuse faite par les hérodiens à notre Seigneur, qu'ils croyaient, comme les Pharisiens, qu'il était illitate de payer le tribut. Mais il paratt que la pensée des uns et des autres était fort différente. Les pharisiens cherchaient à enlacer Jésus-Christ dans leurs piéges, et à saisir quelque occasion de porter accusation contre lui, parce qu'ils avaient été vivement touchés du sens d'une parabole qui frappait directement sur eux. Ils s'avisèrent donc malicieusement d'envover quelques-uns de leurs disciples avec les bérodiens, pour saire expliquer le Sauveur sur la grande question qui divisait ces deux mêmes sectes: Est-il licite de payer le tribut à César P Si Jésus-Christ répondait affirmativement, ils prétendaient le convaincre d'imposture, puisqu'il se dissit le Messie qui devait affranchir la nation de toute imposition et de tout joug quel qu'il sût ; ils auraient alors fondé sur cet argument une poursuite criminelle propre à les venger de la préférence que le fils de Dieu avait donnée à lours antagonistes; et s'il prenait le parti de la négative, outre le triemphe qu'ils cassent obtens par là sur les hérodiens, ils exposaient Jésus au rementiment de ces dorniers, ou plutôt à

colui da gouvernement civil, qui n'aurait en aucune indulgence, ni pour une pareille doctrine, ni pour celui qui la soutennit publiquement, surtout dans une conjoneture où une nouvelle faction s'érigenit en socie, et paraisenit dangerouse au pouvoir.

IV. Cette dernière était celle des gaulomites, ainsi nommée d'après Judes le Gaulemite, en le Galiléen, comme l'appelle mint Luc. Cette secte commença à parattre d'ahord après le honnissement d'Archélelis. lorsque ses États, réduits en province remaine , farent placés sous le gouvernement de Couponius; car les Juifs regardant cette mesure det Romains comme le premier pas du projet formé de les réduire en servitude, Judas profita du mécontentement du peuple pour le porter à la révolte, et se placer à sa tête comme chef. Auguste hi en fournit un prétexte plausible en publiant vers ce temps-là un édit qui ordonneit un nouveeu dénombrement et une nouvelle taxe dans toute la Syrie. Judes, homme tres embitieux, misit cette occasion pour faire valoir son éloquence et convaincre les Juifs que leur soumissien à ces neulreautés serait une lêche idolétrie, et mettrait l'homme à la place de Dieu, seul et unique souverain de la nation. Le parti qu'il forma devint en peu de temps sesez considérable pour bouleverser tout le pays, et en causer la ruine.

La secte des gaulonites, ainsi que celle des hérodiens, ne se perpétua que jusqu'à la destruction de Jérusalem. Un savant croit que ces deux sectes n'en sont proprement qu'une, que Jesèphe et les évangélistes out appelée de deux noms différents; mais ce que nous venons de dire prouve le contraire. Si ces deux sectes n'en eussent fait qu'une, elle aurait du être appelée celle des antihérodiens , pinique leur chef s'élevait aussi bien statte l'autorité d'Hérode que contre celle des Romains; et notre Sauveur n'aurait pu , en se déclarant contre les Gaulonites, avertir ses disciples de se garder du levaira d'Hérode. Josèphe dit que les gaulonites ne différaient des pharisiens que par une ardeur plus grande à repousser la levée des tributs; et, à en juger par l'union des pharisiens et des hérodiens dans la question qu'ils propostrent à Jésse-Christ, il paraît probable que ces deux settes n'étaient que les deux extrêmes de colle des pharisiens, lesquele gardaient une espèce de milieu entre le lâche complaisance des hérodiens et le zèle séditionx des gaulenites, peut-être plus par politique que par principe de conscience, ou par amour pour Hérode, ou par hoine pour les Romains.

Queique les auteurs du Nouveeu-Testament ne fassent aucune mantien des conniens, c'éthit capendant une socte très-considérable chet les Juifs, d'après en que repportent Joséphe; Philon, Pline, qualques-uns des pères, et plusiturs autres suteurs chrétiens anciens et troderates; nous pouveus ajecter à leurs témoignages les livres des Macchahées, et quelques duires avenus Juifs.

Maintement les catégiens cont-ils les mêmes que les hessidim et hardenists, comme beaucogp d'autours l'ent tru? Nous pensous que cette dernière opinion n'est qu'une pure conjecture fondée sur une prétendue tons mité entre guniques principas, et l'austérité dans les mocars des uns et des aintres. La plapart des esséniens étaient établis en Égypte. et il n'y en avait qu'en très-petit nombre en Judée, apparentment à cause des persécutions et des troubles qui affligeaient ce pays. C'est peut-être pour cette raison que les évangélistes n'en parlent pas. Ce qui ajoute à cette probabilité, c'est leur vie retirée qui les éloignait des lieux habités, et leur prétention présomptueuse à une sainteté éminente, du haut de laquelle ils regardaient en mépris tout le reste du monde : de sorte qu'il est très-prebable qu'ils ne daignèrent pas s'informer de Jésus-Christ ni de sa doctrine. Ils crurent sans doute que s'il était le Messie, il ne manquerait pas de les venir trouver dans leurs déserts; et que s'il ne l'était pas, il se rencontrerait assez d'opposants sans qu'ils quittassent la tranquillité de leur solitude et de leur vie contemplative pour le seul plaisir de se déclarer contre lui. Ainsi il n'est pas étonnant que les auteurs sacrés n'aient fait aucune altention à une secte de reclus qui n'admettait ni ne rejetait l'évangile, et dont Jésus-Christ avait déià condemné l'affectation et l'orgueil





1. TENTE DEL CURA E CARO DE DECENT. SCINERAT QUI DEAMAIT CAROL CONTRA E TABRETA QUE DASO DE DESERT.

|   | • |   | · |  |
|---|---|---|---|--|
| • |   |   |   |  |
|   |   |   | ٠ |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |

dans la personne des pharisiens. impossible de remonter à l'origine e des esséniens, ni même de trousologie de son nom. Pline lui donne milliers d'années d'antiquité; mais ifficile de deviner sur quelle auto-'appuie. Ce qui rend le fait plus c'est au'elle ait duré si long-temps régénérer : mais l'autour romain mpé en pertie; ear, quoiqu'une de ces sectaires s'abstint de tout l'avec les femmes, d'autres metaient également déclarés contre le An reste, on trouve la première pri a été faite des esséniens dans le : livre des Macchabées sous le nom anim, et dans Joséphe, Cos deux 'accordent en ceci, que cette secte i établie en Judée au temps de Jofrère et successeur de Judas Macenviron cent cinquante ans avant ist. Un certain Judes, prophète secle, prédit la mort d'Antigone, ristobule, qui était alors roi des Idiction qui fut accomplie exactegrand étonnement du prophète luiparail que cette secte d'anacherètes ance peu avant le temps des Maclorsque les Juis fidèles n'avaient ntre la persécution que les cavernes erts. D'autres en font une branche tles qui florissaient long - temps captivité de Babylone; mais cette ace nous paralt un fait peu avéré. ménieus étaient d'un avis difféle mariage et le célibat. Ceux qui pour le premier faisaient proe n'en goûter les plaisirs qu'avec de sobriété, et s'en abstennient mt-à-fait la muit qui précédait le I les autres lêtes, aussi bien que le jeune, et après qu'ils s'en étaient mage, ils n'épargnaient ni ablutions rations. Les autres, non contents de mariage, condamnaient toute seret dissient que toute distinction de 4 de serviteurs était contraire à la dle. Lorsque quelqu'un d'entre eux, i, per maladie ou par accident, derespuble de se servir lui-même, les plus jeunes lui dounnient tous les soins dont il avait besoin. Les premiers n'avaient pas le même scrupule, et destinaient leurs serviteurs sex fonctions les plus viles du ménage.

Une autre distinction on usage dans cotte secte, vennit de leurs différentes règles touchant la manière de vivre. Les uns s'appliquaient au travail, et les autres à la seule contemplation; coux-ci étaient nommés térapeutes. Les premiers partagement leur temps entre la prière et le travail , soit qu'ils exerçassent le métier d'artisan ou celui du laboureur, en cultivant quelque coin de terre dont ils tiraient les herbages, les racines, les grains dont ils se neurrissaient. Les autres ne s'appliquaient qu'à la prière, à la contemplation et à l'étude, c'est-à-dire à celle des livres sacrés et de la morale, sans la moindre cariosité pour les autres parties de la philosophie. Un savant moderne les a rangés dans la classe des pyrrhoniens on des scentiques (1). Il est vrai qu'ils étaient fort circonspects dans leurs doctrines en fait de théelogie, et qu'ils blamaient l'humeur décisive et dogmatique des autres socies ; mais il n'est guère probleble qu'ils se donnaisent la peine d'aller creuser les opinions des académiciens ni des autres philosophes paiens, vu le profond mépris qu'ils avaient même pour les autres sectes juives. Ils poussaient ce mépris au point de ne vouleir entretenir aucun commerce avec le reste de leur nation, et leur scrupule allait à un tel excès, que, de pour de coutracter quolque souillure, ils évitaient d'aller au temple, et se contentaient d'y faire présenier lours offrandes par d'autres.

Les contemplatifs et ceux qui travaillaient avaient leurs synagagues à part, et leurs heures fixes pour la prière, la lecture et l'explication des livres sacrés. Ce deraier devoir était le partage des plus anciens, qui étaient placés au haut bout, suivant leur âge. Les plus jeunes, qui avaient l'emploi de lire les leçons réglées par leur rituel, étaient au bes. Les détails deus lequels ils entraient sur les livres saints étaient deus le goût allégorique; il paraît qu'ils excellaient dens

ce genre, même entre les Juis. Ils avaient surtout le plus profond respect pour les cinq livres de Moise, et ce respect était recommandé sous peine de mort. Leurs lectures et leurs études étaient presque bornées à ces cinq livres; ils y puisaient leur théologie.

Coux qui voudront avoir une connaissance exacte de cette secte, peuvent consulter Josephe et Philon, qui en ont écrit fort au long. Nous nous contenterons d'extraire de ces deux auteurs (1) ce que cette secte avait de plus particulier touchant ses dogmes et ses usages.

A l'égard de leurs dogmes, ils crovaient à l'existence des anges, à l'immortalité de l'âme, à un état futur de peines et de récompenses, ainsi que les pharisens; mais il ne paraît pas qu'ils eussent aucune idée de la résurrection. Ils se figuraient les àmes comme formées d'une substance éthérée très-subtile. qui, immédiatement après qu'elles étaient séparées des corps, c'est à-dire délivrées de leur prison, montaient dans un séjour de sélicité ou de tourments éternels. Les Ames des justes s'envolaient par delà l'Océan, vers les climats chauds et fortunés. préparés pour elles, et celles des méchants étaient confinées dans des régions froides et tristes, où elles gémissaient sous le poids d'une misère inexprimable. On leur attribue assez légèrement quelques autres idées pythagoriciennes, mais de peu d'importance. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que parmi les offrandes qu'ils faisaient au temple, ils n'y envoyaient jamais aucun animal vivant pour y être sacrifié. Nous n'examinerons pas s'ils agissaient ainsi par déférence pour les idées de Pytahgore, ou en conséquence de la doctrine de la transmigration, et nous

(4) Nous croyons devoir faire observer que ces deux auteurs ne s'accordent pas exectement entre eux, ce qu'il faut attribuer sans doute à ce que les Esséniens d'Égypte différaient un peu de ceux de Judée. Joséphe connaissait sans doute mieux ceux-ci: et Philon, qui était d'Alexandrie, avait eu plus de commerce avec les premiers: l'un et l'autre ont dit les choses telles qu'ils les avaient apprises de ceux à qui ils avaient pu s'en informer.

Philon fixe aussi bien que Josèphe le nombre de ceux de Judée à quatre mille; mais il dit que ceux d'Ég, ple étaient en bien plus grand nombre. chercherons encore moins à concilier leurs scrupules avec leur respect extrême pour la loi de Moise et pour le Pontateuque, et les sacrifices sanglants sont expressément erdonnés.

Ils étaient diamétralement opposés aux sadducéens sur l'article du franc arbitre, et ils soumettaient les événements à une fatalité éternelle, et à un enchaînement de causes peu différent de celui de Spinosa; de serte qu'on peut dire que ces deux sectes avaient donné dans les deux extrémités, et que les pharisiens tenaient à peu près le juste milieu.

Les esséniens condamnaient toute sorte de serments, et soutenaient qu'un homme de bien devait vivre de manière que m parole n'eût besoin d'aucune affirmation. Le but auquel tendaient les térapeutes était de s'élever si bien par la contemplation mdessus de toutes choses terrestres, qu'ils en vinssent au point de voir ce qui se passe dans le ciel. Lorsqu'ils avaient atteint es degré de perfection , ils acquéraient une connaissance exacte de la nature des anges, et savaient leur donner des noms convenables ou interpréter ceux qu'ils avaient déjà. Esfe ils pénétraient dans l'avenir, et devenaient de vrais prophètes, qui, dès qu'ils étaiest reconnus pour tels, recevaient des preuves du plus profond respect, non-seulement de leurs confrères, mais aussi des rois et de tout le peuple (1). Nous avons parlé des égards extraordinaires qu'Hérode témoigna pour toute la secte, dans le temps même

(1) Toutes les nations ont produit presque en tout temps les hommes doués d'une dévotion seblime, d'un détachement parfait de toutes choss terrestres, dans la vue de s'unir plus intimement avec la divinité. Nous trouvons chez les paiens, Plotin, philosophe platonicien, qui avait homte de se sentir une ême aussi épurée, renfermée dans une masse de matière, et Porphyre, qui se vante de prétendues visions et de commerce avec la divinité.

Les Perses, les Mahométans et les peuples de l'Inde ont eu leurs térapeutes, et on aurait de la peine à trouver parmi eux une secte qui n'aît pas fourni un bon nombre de mystiques. Par malheur, le mépris insolent et contraire à lacharité qu'il ont pour tous les autres hommes, marque trop de quel espritile sont animés, au milieu de toutes les austérités et les macérations de leur soi-disant sainteté. ppesait à son projet chéri, de se r serment de fidélité par toute la ces égards étaient fondés sur ce as prophètes lui avait prédit qu'il sit un jour à la couronne.

piquaient d'austérités par-dessus autres sectes. S'il faut en croire 'était une règle fondamentale de s'en y entrant il fallait renoncer à ms temporels : ils les partageaient les amis et les parents qu'ils laiss le monde (1). Ils ne mangeaient près le soleil couché, et leur nourait que du pain bis avec un peu sappe ou de quelque autre berbe aro-'hilon dit qu'il s'en trouvait qui ne I que de trois jours en trois jours, de six jours en six jours, et que séral se piquaient d'autant de so-'égard de la quantité que de la leurs mets. Leurs habits étaient nière étoffe de laine blanche. Ils t l'usage du bain et des parfums m luxe efféminé; ils couchaient t, et dormaient peu. En un mot, s austérités leur paraissaient le sius efficace pour gagner la faveur l'estime de leurs confrères, sans i celle des autres hommes, ils ne pouvoir jamais les porter trop e faissient attention qu'à l'ancienl'élection de leurs supérieurs, à quelq s'un ne se distinguat extrêer son savoir, par sa piété, par prophétie, ou par quelque autre perdinaire. Mais il s'en trouvait de latifs, qu'ils ne voulaient pas methors de leur cellule, ni même me fois par la senêtre dans toute

lu mbbat, ils se rendaient de grand ; leurs synagogues, et y passaient

sons doute se demander maintenant de a minaraient après qu'ils s'étaient déma leurs biens; ce qu'il n'est pas facile pusqu'ils ne se permetlaient aucus as aucus travail, employant tout leur riore, a l'étude et à la contemplation, taount si femmes ne domestiques qui procurer le nécesseue.

toute la journée à prier, chanter des psaumes. lire et expliquer des livres secrés. Pendant ces derniers exercices, tous les auditeurs observaient un silence profond. La sête de la Pentecôte était la plus grande de leurs solonnités : elle était destinée à rappeler la mémoire du passage de la mer Rouge, et de l'hymne qui fut alors chanté par des chœurs d'hommes et de femmes, avec Aaron et Marie à leur tête. Ce jour-là, les deux sexes se rendaient de bonne heure à la synagogue en habits nouvellement blanchis; et après les prières et les loçons ordinaires, les hommes et les semmes, chaque sexe dans son chœur séparé, se mettait à chanter et à danser, avancant. reculant, s'éloignant ou s'approchant, tournant à droite ou à gauche en cadence, jusuu'à ce que les deux chœurs se confondissent, et ils continuaient ainsi leur danse et leur musique toute la nuit. Des que le matin vensit. ils tournaient la sace vers le soleil levaut, ce qui était leur position ordinaire dans la prière, adoraient la Divinité, se donnaien réciproquement le bonjour, et se retiraient chacun dans sa cellu e. Ajoutons qu'ainsi que les pythagoriciens, ils avaient leurs mystères et leurs rites secrets, qu'il leur était défendu de divulguer, et qu'il serait fort inutile de vouloir deviner.

Ceux de Judée habitaient, suivant Pline, un désert dans le voisinage d'Hébron, à vingt milles au sud de Jérusalem.

On croit assez généralement qu'Hébron était le lieu de naissance de Jean-Baptiste. Il se pourrait bien qu'il y cut été élevé par les térapeutes, et qu'il ait demeuré dans leur société jusqu'à ce qu'il commençât à exercer publiquement sa mission. A l'égard de ceux qui ont cru que Jésus-Christ même et ses disciples étaient de cette secte, à cause de quelque conformité qu'ils croient trouver entre sa doctrine et la manière de vivre des uns et des autres, ils me méritent pas d'être réfulés. Cette prétendue conformité, pour peu qu'on y fasse attention, se change en une opposition manifeste. Tous les auteurs dignes d'autorité sent d'accord sur ce point ; c'est dans leurs ouvrages que le lecteur trouvera la réfutation d'une autre idée non moins bizarre; à u. voir que les téraveutes d'Égypte étaient une

société d'ormites chrétiens, instituée par saint Mare lorsqu'il fonda l'église d'Alexandrie. Philon, contemporain, nous apprend que cette société était établie depuis très-longtemps, et la représente comme composée de Juifs, disciples zélés de Moise, et les plus exacts observateurs du sabbat. Ils avaient des hymnes et des écrits fort anciens, dus à leurs principaux chess, et qui étaient dispersés, non-sculement dans toute l'Égypte, mais parmi les Grecs et les Barbares, etc. Comment tout cela pourrait-il s'appliquer à un ordre d'ermites chrétiens, supposé même que saint Marc en eût fondé un? Nous ne trouvons aucune trace d'une pareille institution qu'au commencement du second siècle, lorsque des ascétiques, qui avaient sui dans les déserts pour éviter la persécution, après avoir goûté les douceurs de la solitude, se sormèrent en sociétés. Les premiers que nous connaissons commencerent vers l'an 113 de l'ère chrétienne.

D'autres ont cru que les esséniens et les térapeutes renoncèrent dans la suite au judaïsme, et embrassèrent la religion chrétienne. Sans doute, plusieurs d'entre eux ont pris ce parti : mais non la secte entière . qui ne s'était jamais incorporée dans les sociétés des ascétiques chrétiens. Si l'on demande ce qu'ils sont devenus, eux et leurs écrits, on peut répondre que ceux qui sont restés se sont confondus avec le reste des Juiss, et qu'ils périrent en plus grand nombre que les autres, parce que leur extrême constance leur attira des persécutions très - cruelles de la part des Romains. C'est peut-être aussi par la même raison que leurs livres furent plus universellement détruits que ceux des autres Juiss, dont il ne nous reste plus que la seule paraphrase chaldaïque. Quant aux esséniens, ils florissaient encore sous le règne de Trajan, quoiqu'ils fussent fort dégénérés, tant par les mœurs que par la doctrine, sous leur nouveau mattre Elxai. Du temps de Justinien, ils étaient encore connus sous le nom pompeux d'anges et de citorens du ciel; mais leurs mœurs ne répondant point à ces titres, le peuple démêla leur hypocrisie; et ce fut alors le dernier éclat qu'ils jetèrent en s'éteignant, car depuis ce temps - là

Nous avons parcouru toutes les sectes juives qui attiraient l'altention publique dans! monde du temps de notre Seignour; et uen pourrions mettre ici fin à catte digranten mais il ne serait pas juste de passer seus silence une secte des plus considérables, qui subsiste encore, et qui rapperte seu silence à Esdras et à la grande synagogne; alle est

nous n'en avons trouvé aucune trace.

à Esdras et à la grande synagogne; elle et opposée à toutes les sectes dans plasieurs articles fondamentaux. Cette secte est esle des caraim ou ceraites, c'est-à-dire les estipturaires (1), ou grans entièrement attachés à

la lecture des livres saccés, et versés de

lear explication.

Il n'est pas facile de fixer le temps chesses taires parurent. Ils faisaient parade d'analiste de savants qui avaient écrit ou prêché ageres contre leur secte, depuis le tomas d'Haires. Quelques-uns de ceux qui sont dispersés en Pologue remontant encore plus hant, at pe tendent descendre des dix tribus ou en captivité par Salmanezar. Les 1 les font remonter au temps d'Alexandre-le Grand, puisqu'ils nous racontent que Judon le grand-prêtre d'alors, fit, en présence de « prince, un miracle, que les deux de des caraïtes ne purent imiter; meis celle allégation est déuuée de toute canèce de preuve. Nous donnons ici quelques - unes des différentes opinions touchant leur erigine, et nous nous tiendrons à la plus probable; c'est qu'ils sont les successeurs des scribes, dont les évangélistes font si couvent mention. Il est très-vraisemblable and est hommes, fatigués du fardeau des traditions que les pharisiens avaient accumulées son mesure, prirent le parti de les rejeter teutes, et de s'attacher au texte seul, d'où leur visi le nom de caraïles ou scripturaires, seit qu'il leur fût donné à titre de repreche per leurs antagonistes, soit qu'ils le prissent ourmêmes pour se distinguer des traditionnai-

<sup>(4)</sup> Ils rejetaient tous les livres qui n'étaient pus compris dans le canon des Juis, et la prétendes tradition orale dont les pherisiens faintent tent de cas; c'est peut-être pour cette raison que les rabbins, leurs plus grands ennemis, leur ont attribué la phepart des errours des sadducéens, quoique ces deu sectes ne s'accordassent qu'en se ceul poiet.

difficulté n'est plus que de déterminames et les auteurs de cette division. rignage des caralles mêmes qui rei jusqu'à Esdras, ou au moins jusmes d'Hyresa ou d'Alexandre lanus paralt suspect. Calui des talmuqui lour permet de compter depuis , ou au moins depuis le règne d'Hé-Grand, est sens doute préférable. Ne i-on pas supposer avec quelque pro-, que lorsque les sadductens commeni faire secte, soit on admettant plumtiments épicuriens, soit en rejetant litions pharisionnes, une entre secte dérée s'éleva, qui, d'accord avec les uns sur le dornier article, refusa de a à lours autres opinions manifestestructives de toute religion (1)? Enneut-on pas dire que les caraîtes rel absolument les traditions; ils en . usage pour l'explication de l'Écriraqu'ils les trouvaient judiciouses et dées : seulement ils refusaient de les avec cette soumission avengle et

urs rabbiniques s'accordent à accuses n d'avoir été plus favorables à Jésus-Christ amire secte : c'est ce que parait confirmer no, en introduisent un scribe qui apla réponse de Notre-Seigneur touchant le it grand commandement, et qui convient er de Dien et celui du prochain sont de le importance que tous les sacrifices , etc. rral que le même homme semble être phorisien dons un autre passage; mais I bien remarqué que le pronom eus ne a rapporter aux Pharisiens du verset prémi, veneut d'être réfutés, s'en étaient al és mil encemble, mais sur la multitude du mittieme, qui avait écouté avec plaisir la atisfaisante que Jésus venait de faire à la partieuer de ces sectaires. Ajoutons, que la la scribe convient mieux au caractere des seperatitions et hypocrites, tels qu'ils

uil y avast une différence marquée entre les set les scribes et docteurs de la lot. On voit agile un de ces derniers, qui écoute fort imment la condamnation que Notre-Seimente contre les pharisiene, mais qui se squ'il entend celle des scribes ajoutés à la . La réposse que lui fait Jésus-Chrust supi cotte différence; car il ajoute: Malheur un, docteurs de la loi; et il prononce la de ses derniers, différente de celle des

cotte fei implicite que les pherisiens exigenient pour elles. Neus avens dit sur ce sujet ce qu'en pout déterminer de plus certain : mais ce n'est que par conjecture qu'en peut tâcher de fixer le temps où ces sectes commencèrent à so diviser; soit qu'en choisiene l'époque du règne d'Hyrenn on d'Alexandre Janmée, ou celle de la fameuse dispute entre Shammai et Hillel, environ cent ans avant Jésus-Christ, ou quelque autre époque postérieure. Il en est de même de la question du lieu ainsi que de celle du temps; ou ne sait pas plus si ce schisme a commencé en Judée ou en Égypte.

Nous finirens cet article per un court abrégé des opinions per lesquelles ces sectaires se distinguent des autres.

- 1°. Ils admettent les livres canoniques de l'ancien testament pour seule règle de leur foi, et rejettent également les livres apocryphes et la prétendue tradition orale des pharisiens, qu'ils regardent comme une invention d'une cabale rusée et ambitieuse; per la même raison, ils ont le Talmud en horreur.
- 2°. Ils expliquent l'Écriture par l'Écriture; cependant, dans les cas difficiles, ils ne rejettent pas le secours du raisonnement, ni celui des écrits et des commentaires des savants; mais sans s'y soumettre avec une foi implicite.
- 3°. Ils lisent les livres sacrés en héhreu dans leurs synagogues, parce qu'ils croient qu'il est presque impossible d'en rendre exactement le sens dans une traduction. Leur premier soin est aussi de faire apprendre cette langue de houne heure à leurs enfant. S'ils tolèrent des traductions de la Bible, ce n'est que pour l'usage de ceux que leur condition abj ete a empêchés d'apprendre l'hébreu.
- 4°. Leurs prières sont aussi dans la même langue; ils la regardent comme la plus sainte et la plus énergique de toutes, et la seule où le nom incommunicable de Dieu puisse étripronencé; car ils ne sont pas aussi scrupuleux à cet égard que les autres Juifs; ils promoncent le nom de Jehovah tout comme nous, et n'y substituent pas en lisant celui d'Adonai, comme font les autres; ils affectent seu

lement dans leurs écrits, dans leurs livres de prières, etc., de ne l'écrire que par un seus entre deux iods. Ils tournent toujours la face vers Jérusalem en faisant leurs prières : leur dévotion et leur fervour surpassent celles des autres Juifs.

5°. Ils attendent, sinsi qu'enx, un règne temporel et glorieux du Messie; mais ils en attribuent le retardement en partie à la lenteur du mouvement de Saturne, planète qui domine sur le sabbat et sur la nation juive, et en partie à leurs péchés, qui ont irrité Dieu et l'ont porté à suspendre l'arrivée du Messie; ils défendent de calculer le temps pour lequel il était promis, sous peine des anathèmes les plus terribles.

6°. Ils ont de la Divinité et de ses attributs des idées justes et nobles; ils soutienneut que la providence de Dieu a la même étendue d'objets que sa toute-science, et en même temps ils accordent le libre arbitre à l'homme; mais ils ajoutent que Dieu donne à chacun une portion de sa grâce universelle pour l'assister dans le choix du blen : et que cette grâce est d'autant plus nécessaire, que la volonté est soumise aux effets du tempérament, de la constitution, et surtout aux influences des astres. A l'égard de la disposition de l'âme, ils la divisent en quatre états différents, celui de la maladie, celui de la santé, celui de la vie, et celui de la mort. Il semble, en quelques endroits des Évangiles, que notre Seigneur a voulu confirmer cette division; comme lorsqu'il ordonne de laisser « les morts ensevelir les morts; » lorsqu'il dit que ce sont « les malades, et non ceux » qui sont en santé, qui ont besoin de méde-» cin; » et dans quelques autres passages.

7°. Leur morale est aussi pure que leur théologie; elle tient le milieu entre l'austérité des esséniens et l'épicuréisme des sadducéens. Ils se rapprochent pourtant du côté des premiers dans l'usage du boire, du manger et des plaisirs licites.

8°. Ils croient aux peines et aux récompenses de la vie future, suivant le bien ou le mal qu'on aura fait dans celle-ci; ils disent que l'origine des âmes est céleste, et que la condition des gens de bien, après la mort, sera la même que cellé des anges. 9°. Ils blâment les phylogières des pharisiens; ils ont aussi en hervour tentes les images dont les pelens se servaient mittefois, ainsi que celles dont les chrétiens es sont depuis servis pour des usages religieux; c'est ce que les curaties appellent idelâtrie; et ils condamnent les autres sectes juives qui se môlent d'en faire communes.

10°. Ils rejettent l'usage des calculs astronomiques, introduit depuis la captivité, pour régler les nouvelles lunes indicatives des illes de l'année. Les traditionnaires soutienment que ce n'est pas là une innevation; invents par Moise, on s'en est servi avant et après la captivité.

Ces différences d'opinions, et quelques autres encore moins importantes, out all une haine implecable entre les caratins et les pharisiens. Ces deux sectes s'accus réciproquement de pervertir le sons de l'écriture, et de corrempre la religion: it elles lancent l'une contre l'autre de terribles anathèmes. Les moins not et les plus faibles, qui sont les caraltes, sent forcés de souffrir toutes les imprécations que l'on prononce publiquement contre cux, su oser y répondre, et même sans se plaind Cette horreur mutuelle est soignemen inculquée aux enfants par leurs parents, et plus encore aux disciples par leurs maîtres. qui s'arrogent une autorité si rigoureuse, que les contredire ou leur désobéir, est, suivant eux, rebellion et presque blasphême.

Il est probable que dans le nombre considérable des Juiss que la prédication des apôtres convertit au christianisme, la plus grande partie était de cette secte; tandis que les pharisiens, enivrés de leur prétenda savoir, de leur sainteté orgueilleuse et de leur vaines traditions, ainsi que les sadducéens charnels, attachés aux biens de la vie et indifférents à l'espoir d'un état futur. n'épargnaient ni peines, ni artifices, ni crimes pour s'opposer aux progrès d'une doctrine si odieuse à leurs yeux : telle était la disposition des Juiss lorsque le Messie parut. Maintenant on ne doit plus être surpris des persécutions qu'ils déployèrent contre le Rédempteur du monde, surtout si l'on considère que ce Messie, qu'ils attendaient sous l'idée mirants, no parut à leurs youx que forme plaine d'abord de modestie ilias.

1 de la Terre-Sainte depuis la mos de Jésus-Christ jusqu'à sa

ens à Bérode que nous avons laissé has terrible situation; sa conscience aux remords les plus cuisants caule mourtre de sa chère Mariamne de ses doux malhoureux enfants: è de couronne expenées au plus danger de la part d'Antipater; rènne marané per une suite de et d'injustices; sa vicillesse agitée intrigues criminelles de sa coumr: sa personne et sa famille en à toute la nation; la peur de voir nos et sa gloire éclipsées par la naism enfant miraculeux, que le ciel et reclement déjà le Messie tant attendu reur du monde; tout enfin se réunispreabler complheureux prince. Quant ter, il ignorait totalement les découe les tortures avaient arrachées à ses a Judée ; et . no se doutant pas de ce ità craindre du ressentiment de son miditait avectant d'acharmement les de s'en défaire et de s'emparer de nes, qu'il fournit encore de noumos contre lui-même, en envoyant t, per un de ses affranchis, de nouisons pour suppléer au défaut des , en cas qu'ils cussent manqué leur bylle, c'est le nom de cet affranchi, ine dans Jérusalem , qu'HéroJe , l dijà dissuvert tout le complet, ir et appliquer à la question, où il shiet de son message. Hérode, mi son resemblement contre ce ture, lui écrivit d'abord pour lui iques plaintes de sa mère, et pour de se rendre su plus tôt à Jérusalem. ju'ane absence trop longue ne don-

pouvert de glosse et du plus grand mesures pour rompêcher de succéder à la courenne. La lettre finissait per des assurances qu'à son arrivée il trouverait toutes ses sautes oubliées, et qu'il recevrait de la tendresse paternelle tout ce qu'un fils en pouvait

> Antipater, pensent bien que les poisons qu'il avait cavoyés avaient produit lour effet, était déjà parti de Rome, aussi impetient d'arriver à Jérusalem qu'Hérode pouvait l'être de la tenir outre ses mains; mais il recut à Tarente un message de ses amis, qui lui apprit les particularités de la mort tragique de Phéroras. Cette nouvelle fut pour lui un coup de foudre, nou qu'il regrettat beaucoup le mort, mais parce qu'elle lui annoncait que le rei était vivant. Il poursuivit cependant son voyage jusqu'à Célendéris, ville de Sicile. où il s'arrêta pour consulter avec ses amis s'il devait continuer sa route; car sa mère. bannie de la cour et dépouillée de ses biens, lui inspirait les plus vives inquiétudes. Onelques-uns de ses confidents l'ayant rassuré, par l'espérance que son arrivée à Jérusalem pourrait dissiper tous les soupçons de son père, il se rembarqua, et vint aborder à Sébaste : il y trouva des présages plus funestes encore que la disgrâce de sa mère; il fut reçu comme le meurtrier des deux enfants de Mariamne, et au lieu des vœux et des acclamations dont les peuples l'avaient accompagné à sou départ, il n'entendit que les imprécations des Juiss contre lui.

Quelque impatient que sat Hérode d'avoir Antipater en sa puissance, il n'en était pas moins occupé du soin, plus important poulêtre, de se défaire du nouveau rival, qu'il savait être nó depuis peu à Bethléem. Il avait attendu des mages les informations nécessaires pour bien reconneltre sa victime; mais co moyen lui ayant manqué, il cut recours au barbare expédient de faire massacrer tous les enfants males de deux ans ou au-dessous, qui se trouvaient dons cetto malheurouse ville et dans son territoire, et par ce meurtre herrible il accomplit l'oracle qu'un prophète avail promoncé long-temps superavant : mais le ciel avait d'avance pourvu à la shreté de cet culant, si cruciloment poursuivi, et les pames à ses ennemis de prendre des rents, avertis à temps de ce projet sanguimaire, s'étaient retirés en Égypte, d'où fis ne sortirent qu'après la mort du tyran. A leur rotour, comme ils craignaient encere quelque attentat de son successur Archéleis, un svis du ciel les avertit de fair en Gelilée, et de se retirer à Nazareth, leur ancienne demoure. Ainsi une autre prophétie fist accomplie, par le surnom de Nazaretm, qué Jésse reçat à cause de son séjour dans éstie petite ville.

Peu de temps après le massacre des innocents, Antipoter arriva à Sébaste : de là il se rendit à Jérusalem : il se présenta sons crainte à la porte du palais : tent Mérode avait su dissimuler la vengeance qu'il méditait! La porte lui fut ouverte: mais à peine fut-it entré, qu'elle se forma cens qu'il fôt permis à sucun de coux qui l'accompagnaient de le suivre. Dès qu'il parut devant le roi, il voulet se jeter à ses pieds et embrasser ses genoux, mais il fut repensed d'un air sévère, et arrêté sur-lechemp. Antipater ayant demandé la raison de co traitement, on lui reprocha la mort de ses frères, et on le renvoya à Varus, qui devait le juger des le lendemain. Quintil ins Varus, successour de Sextus Saturnius dans le gouvernement de Syrie, se trouvait alors à Jérumlem, où il était venu rendre visite à Hérode ; ce menarque l'avait prié de présider au jugement de son fils. Antipater comparut le lendemain devant Varus, en présence d'une nombreuse assemblée, qu'Hérode avait convoquée. Il se jeta d'abord à genoux , implora la pitié de ses juges, et les supplie de ne le pas condamner sans l'entendre. Hérode, qui était présent, pour avoir le plaisir de lui reprocher ses crimes en face, hai ordonne de se relever et de se tenir debout. Il l'accusa d'abord d'avoir tenté plusieurs fois de l'empoisonner, et il exposa publiquement toute la trame de la conspiration qu'il venait de découvrir, citant en témoignage les parents, les amis et les autres témoins qu'il avait fait amener, pour prouver les faits -qu'il avançait. La dermière de ses accusaions, et qu'il soutint avec le plus de véhéance, fut celle de la mort des deux fils de ariamne: « Tu as été leur barbare persécuteur, lui dit-il, s'ils étaient coupables; ret leur insame meurtrier, s'ils étaient » imposints. » An note de cas deux princes melhoureux , la doulour et les inrunes l'aldigérent à s'arrêter et à finire algue à élimine de Damas de prendre la parele at du parasuivre les chefs d'accusation et la déduction des prouves.

Antipater, qui commissait tous ses crim et qui peralt esubien il sessit aint de la prouver, éleva la voix, et essera de sadifendre par le peu d'apparence qu'il valt jamais conçu l'idée d'un parricide aussi affreux, surtout après l'exemple terrible que lui stait donné la mort de ses frères , penis paix ut attentat combleble; et il se ripandit an anclamations contre l'infamie dans se Mais Nicolas de Dames; ep la permission de parter , altégue des m si convaincentes, qu'il no sente sine. doute sur la vérité des aconstiens. Na in copendant l'accusé à parier librames avait encore qualque chose à dire nou fonse, l'assurant qu'Hérode et lui no dé rion davantage que de le treuver ins Antipater cut alers recours aux a aux plus horribles imprécatione; il les pre ça contre lui-même, au cas qu'il filt ce Varus, pour le convaincre et ini des bouche, fit apporter le poisse, et le fit desnor, en présence de toute l'assemblée, à un criminel condamné à mort, qui expira surle-champ. Varus quitta la Judée pour esteurner à Antioche; il ne déclara sen ans qu'à Hérode : ce prince écrivit à Anguete, pour l'informer de cette affaire, en chargest celui qui portait ces lettres, d'instruire de bouche l'empereur de tous les détails.

Fort peu de temps après, une lettes asterceptée, écrite par Antiphile qui aust alors en Égypte, et adressée à Antipater, découvrit encore une autre intrigue; relai ce qu'elle contenait : « Je vous ai enveyé à » lettre d'Achmé (1) : veus savez à quoi p » m'expose par cette démarche, et que p » me mets par là à la merci de deux familles » puissantes qui me haïssent mortellement

<sup>(1)</sup> Achmé était une Juive, domestique de Jelie, femme d'Auguste, et qu'Antipater avait gagnée à force d'argent, pour l'employer contra son père s Salomé.

vous d'avoir soin que cette affaire ree pas mal. » La difficulté était de atte lettre d'Achané; car le massager qu'il n'avait aucque connaissance ottres que de celle dout mons venons eter le contenu. Enfin, à force de s. en surprit encore la lettre suichée dans la doublure de son habit. ril à votre père comme vous l'a-An , et j'ai renfermé dans le paquet cadas lettre de Salomé à la reine itresse : je me doute pas qu'aussitôt rui aura lu ces lettres, il ne la fasse . » Cette lettre, attribuée à Salomé, l'invention d'Antipater, et forgée né, qui écrivit elle-même au roi : a désir que j'ai de vous servir, en formant d'une chose où il s'agit de ropre săreté, je vous envoie une le Salomé à l'impératrice me matper laquelle elle tui demande la ion d'épouser Syllée (1). Je vous dichirer cette lettre d'abord que surez lue ; la découverte m'en coûla vie. » Hérode, après avoir tout . considéré, se fit amener son fils fers, lui montra ces lettres, et lui to qu'il avait à dire pour sa défense. , frappé de ce coup, fut bors prononcer une parole ; et, pressé de 105 complices, il ne nomma que le hile. Solomé, piquée au vil de cette språs avoir établi son innocence reuves et des serments, demanda nece que le faussaire sut puni de -le-champ. Hérode, dans les prelants, avait résolu de l'envoyer à ir le faire juger par l'empereur : ignant que son prisonnier ne troun de s'échapper sur la route, ou : shoondre par le crédit de ses amis , il se contenta d'envoyer à l'empeicit de toute cette affaire, avec les erceptées, et fit ramener le coupeo prison.

rétait un Nabethéen, annemi juré d'Hél peu de tamps après décapité à Rome, trahi Æleus Gallus dans son expédition 4 pour d'autres crimes.

Pendant que les ambassadeurs se pressaient de sa rendre à Rome, Hérode, mei per l'âge, les infirmités et les soucis, temba dons une meladie terrible, qui, jointe à ses autres moux, le rendit si chegrin et si impatient, qu'il en deviat insupportable aux sulres et à lui-même. Sentant que sa fin approchait, il fit son testament, per lequel il institua le plus jeune de ses fils son héritier et son successeur. Les calomnies et les foux rapports d'Anticater hui avaient rendu odiene ses deux autres fils, Archélais et Philippe. Il légus mille talents à Auguste, cinq cents à l'impératrice, et laissa des sommes considérables à l'indigne Salomé. Il ordenne que le reste de ses bices fat divisé entre ses enfants of polits-enfants.

Mais si l'idée de pogvoir disposer ainsi à son gré de sa couronne et de ses biens lui donnait quelque satisfaction, elle fut troublée par un tumulte qu'excitèrent dans ce temps-là Judas, fils de Sariphée, et Matthias, fils de Margolothus, doux docteurs juifs également distingués par leur savoir et leur piété. Dès qu'ils curent an qu'on désespérait de la vie d'Hérode, ils animèrent leurs disciples à aller, à la tête de la jeunesse de la ville, renverser tous les édifires que ce mouarque avait fait élever. Cette troupe, au bruit qui se répandait qu'Hérode vensit d'expirer, marcha sous la conduite de ces deux docteurs vers la porte du temple, sur laquelle ce prince avait fait placer une aigle d'or d'une grandeur extraordineire et d'un ouvrage exquis: après l'avoir abettue, ils la mirent en pièces. Celui qui commandait les troupes du roi secourut à la tête d'une partie de ses soldets : mais, au lieu d'une sédition sérieuse, il ne trouva qu'une troupe de jeunes gens qui se dispersa à son arrivée. Il n'y en out que quarante qui, avec leurs deux chefs, eurent le hardisse ou plutôt l'imprudence de ne pas fuir; ils furent saisis et menés au roi. Lorsau'on leur demanda anel metil les avait pertés à commettre un pareil attentat, ils répandirect avec audace qu'il y avait long-temps qu'ils en avaient formé le dessein, et que leur unique regret était d'en avoir différé si long-temps l'exécution. Ils ajoutèrent qu'als ne craignaignt aucun supplice, puisqu'ils

n'avaient agi que par obéissance à leur loi, et par zèle pour la gloire de Dieu.

Hérode surieux, et tirant des sorces de sa colère, ordonna qu'on les menat enchaînés à Jéricho, où il se fit transporter en litière, à cause de sa trop grande faiblesse. Là, il fit assembler les principaux de la nation; et, dans un discours qu'il avait préparé, il leur rappela tout ce qu'il avait fait de grand et d'utile pour eux, et les pompeux édifices qu'il avait fait élever à la gloire de Dieu: monuments qui lui promettaient de rendre sa mémoire chère à toute la nation. Il ajouta que c'était avec une vive douleur qu'il venait d'être convaincu du contraire, puisqu'à ses veux et à la face du soleil on avait osé lui faire un pareil affront, et avec tant d'acharnement, qu'on s'était même porté jusqu'au sacrilége, l'ornement que leur fureur avait détruit étant consacré à Dieu. Les membres de l'assemblée auraient ou lui répondre que cette prétendue dédicace d'une image défendue par le second commandement, n'avait été de sa part qu'un trait de complaisance idolâtre pour les Romains; mais, craignant d'irriter se cruauté, ils désavouèrent le zèle des séditieux, et les déclarèrent dignes d'un châtiment exemplaire. Hérode, un peu adouci par cette réponse, déposa le grand-prêtre, qu'il soupconnait d'avoir sous main encouragé le tumulte, et mit à sa place Joazar son frère; ensuite il fit brûler viss les prisonniers avec leur chef, et fit grâce à tous les autres.

Cependant cet outrage l'éclaira sur les sentiments que les Juiss feraient éclater à ses funérailles; et sa maladie, qui devenait tous les jours plus terrible (1),

(4) Cette maladie, que Josèphe ne craint pas de qualifier de punition divine, était si compliquée et accompagnée de symptômes à terribles et si dégoûtants, que nos lecteurs nous épargneront volontiers la peine de leur en rapporter les détails. Cependant ce prince se flattant toujours de l'espérance de sa guérison, fit venir de toutes parts des médecins, qui, après sorir épuisé en vain leur art, s'avisérent de lui conseiller l'usage des eaux chaudes de Callirhoé, qui se jettent dans le lac Asphaltide, de l'autre côté du Jourdain. Dès qu'il y fut arrivé, on le mit jusqu'au cou dans un bain d'huile, qui, au lieu de lui procurer quelque soulagement, le fit tomber dans une faiblesse, dont les cris perçants des assistants le firent à peine revenir. Ce fut alors

en le réduisant au désespoir, le rendit plus farouche, et lui inspira, dans la vue d'empêcher qu'on ne se réjoutt de sa mort, le plus horrible projet qui entrât jamais dans l'âme atroce d'un tyran. Il fit convoquer. seus peine de mort, les principaux de la nation à Jéricho, à un jour marqué: et aussitét qu'ils furent arrivés, il les fit enfermer dans le cirque. Il fit ensuite appeler sa sœur Salomé et son mari Alexas, et les charges de faire massacrer tous ces Juifs. des qu'il aurait rendu le dernier soupir. « C'est ainsi, dit-il, que je prétends, » non-seulement réprimer la maligne joie » de ce peuple, mais l'obliger même à ac-» compagner ma mort de ses larmes. » Vers ce même temps, les ambassadeurs de ce prince revinrent de Rome, et en rapportèrent le consentement d'Auguste à la sentence d'Antipater, et la nouvelle qu'Achmé avait été mise à mort en punition de sa perfidie. Hérode, au milieu de ses tourments, reçut ces nouvelles avec beaucoup de joie. et. se sentant de l'appétit dans ce moment, il demanda une pomme et un couteau; mais ses douleurs venant à augmenter dans cet instant même, dans son désespoir il prit le parti de les terminer avec ce fer. Son petitfils, en lui arrêtant la main, jeta un grand cri, qui fit croire à tout le monde que le roi venait d'expirer. Ce bruit parvint bientôt à la prison d'Antipater : la joie qu'il fit éclater à cette nouvelle hâta sa mort; car le geôlier en ayant fait un rapport fidèle au roi, mit ce prince dans une telle sureur, qu'il dépêcha sur-le-champ un de ses gardes pour le tuer. Il ne survecut à son fils que cinq jours, pendant lesquels il changea son testament : il laissa son royaume à Achélaüs, fit Antipas tétrarque de Galilée et de Perée, et donna à Philippe la Thachonitide, la Gaulonitide, Batanée et Panias, qu'il érigea aussi en tétrarchie. Il légua à Salomé, outre cinquante mille pièces d'argent monnoyé, les villes de Jamnia, d'Azot et de Phasaëlis; il laissa

qu'il commença à croire son mal incurable. Il ordonna qu'on distribuàt cinquante dragmes à chacan de ses soldats, et aux officiers à proportion, et se fat transporter à Jéricho, où il donna peu après les ordres cruels dont nous allons parler. d'autres legs à plusieurs de ses parents. Il mourut la soixante-dixième année de son âge, la trente-septième de son règne, et trente-quatre après l'expulsion et la mort d'Antigone.

La joie qu'éprouvèrent les Juiss en cette occasion no sut pas troublée, car Salomé et Alexas, quelque méchants qu'ils fussent, et nonchetant les serments que le tyran leur avait arrachés avant se mort, n'eurent-garde d'exécuter ses ordres inhumains, et ne s'occupérent que du soin de cacher cet horrible secret à toute le nation. Dons cette vue, des qu'ils surent Bérode expiré, ils courarent à l'hippadrame, où les principaux des Juiss étaient runfermés, en firent ouvrir les portes, et lour déclarèrent que l'ordre du roi était an'ila se retirament chacun chez soi, le sujet pour lequel il les avait convoqués n'ayant plus lieu; et ils ne publièrent la mort d'Hérade an'après avoir dissous celle assemblde (1). Alors ils convequèrent les officiers et les soldats dans l'amphithéâtre de Jériche, et leur lurent une lettre du roi défunt. dans laquelle il les remerciait de leur fidélité et de Jeurs services passés, et les exhortait à les rendre à l'avenir à son fils Archélaits, qu'il avait nommé son successeur. Le testament de roi leur fut aussi in par Ptolémée. urde du scesu royal : en y trouva cette dance remorquable, « qu'il n'aurait de force » qu'après avoir été ratifié par César. » Ceet les assistants supposèrent que l'emweur ne manquerait pas de le confirmer.

Ils firent retentir l'amphithéltre du cri de vive le roi Archélaus! et lui promirent la même fidélité et le même attachement qu'ils avaient eu pour son père.

Le nouveau roi, pour marquer sa recon-Baissance envers le monarque défant, commença son règne par lui faire des funérailles conformes à sa dignité et à sa grandeur. Le corps, avec la couronne royale sur la tête, et le sceptre à la main , fut porté dans une magnifique litière d'or, enrichie de pierres précieuses. Les fils et petits-fils d'Hérode, sa scrur et son mari, accompagnaient la litière avec le reste de ses parents, et étaient suivis par lous les officiers civils et militaires. Ses gardes marchaient à la tête, ensuite venaient les Thraces, puis les Germains, et enfin les Gaulois ou Galates, tous armés et en ordre de hataille. Le cortége, sermé par cinq cents domestiques du roi, portant des parfums, marcha vers le château d'Hérodion, éloigné de huit stades ou d'un mille de Jéricho, où er prince fut inhumé, ainsi qu'il l'avait ordonné. Ils retournérent de là à Jérusalem. où Archélais donna une magnifique fête an peuple, après les sept jours de deuil ordonnés par la contume de Juiss. Il alla ensuite au temple, vêtu de blanc, et accompagné des acclamations de tout le peuple; et là, assis sur un trône d'or, il le remercia du zèle qu'il témoignait pour lui; mais il ajouta qu'il ne voulait pas prendre le nom de roi avant qu'il lui fût confirmé par Auguste, quoique ce titre lui est été offert à Jéricho avec le diadéme par toute l'armée. Il finit par l'assurance qu'aussitôt qu'il aurait obtenu l'agrément de l'empereur, il emploierait tous ses soins à mériter l'amour que les Juiss lai exprimaient si unanimement, et à rendre son règne plus doux et plus avantageux à la nation que celui de son père ne l'avait été. Ce discours fit redoubler les acclamations, et sur-le-champ ils firent l'épreuve de la sincérité de ses promesses par des requêtes qu'ils lui présentérent. Les uns lui demandèrent la diminution des tributs, d'autres l'abolition des douanes, et quelques autres la délivrance des prisonniers. Tout sul accordé dans ce moment de grâces, Archélatis ne croyant pas qu'il fût à propos de les indisposer par des refus. La cé-

(5) Sait que cotte délivrance des principeus Juih fin l'euvrage de Salomé et de son mari, comme enned le publièrent, soit que le tyran, dans ses duniers atoment, oût été touché de quelque reputir, et oût réroqué ses ordres cruels, ce que la hime de Josephe pour ce prince lus a pu faire supptimer, il est toujours certain que la seule idée d'un paruil dessein, surtout entretenu pranque jusqu'il fradentien, prouve qu'ilérode était un monstre de crusté, capable des actions les plus lairbares, dus qu'elles étiennt indessaires à son ambition où

Pardi tembe le principale objection qu'on peut fun centre le probabilité du manacre des Innotants; abjection turce de l'atracité même; et nom seandéja fait voir que le silence de Jusephe ne peut d'abler le témograge de l'évangdiste, que repprit ce foir connes de toute la antion juiva.

[3]

raison, avait eu sans doute des motifs puissants pour se conduire ainsi; qu'il s'était apparemment apercu de quelque défaut dans le caractère d'Antipas, qui l'avait déterminé à donner la préférence à son frère; et pour preuve du sang-froid et de la sagesse avec lequel ce second testament avait été fait, l'orateur fit valoir la clause qui en faisait dépendre la validité de l'approbation de l'emperenr. Aussitôt que ce discours fut fini . Archélaüs s'avança, et se jeta aux pieds de l'empereur, qui, touché de sa soumission, le releva, lui dit qu'il le croyait digne de la couronne, et lui promit de ne rien faire de contraire aux dernières volontés de son père. Auguste congédia l'assemblée sans autre décision : il voulait avoir le temps de réfléchir avant que de décider s'il donnerait le revaume tout entier à Archélaüs, ou s'il le partagerait entre les ensants d'Hérode. qui s'étaient tous adressés à lui pour représenter leurs droits.

Pendant que ces affaires se traitaient à Rome, les Juiss, toujours inquiets, avaient excité une nouvelle révolte à Jérusalem. Varus s'y rendit sur-le-champ, et en arrêta le progrès par le châtiment des chefs. En partant pour retourner à Antioche, il laissa une légion à Sabinus, afin de le mettre en état de tenir Jérusalem en respect. Ce dernier, se croyant maître de toute la Judée. voulut s'emparer des forts de la ville et des trésors d'Hérode, pour se les approprier. Il choisit fort mal son temps pour cette entreprise. La Pentecôte approchait, et Jérusalem fut bientôt remplie de Juiss, que la dévotion y attirait, peut-être moins que le dessein de s'opposer aux intentions de Sabinus. Ils formèrent d'abord trois corps, dont le premier assiégea cet intendant et ses troupes dans le palais des rois; le second s'empara de l'hippodrome, et le troisième occupa le côté de l'orient et celui du septentrion du temple; de sorte que Sabius se vit investi de toutes parts, et en danger d'être bientôt à la discrétion des Juiss. Ils étaient d'autant plus irrités contre lui, qu'il avait sorce le trésor du temple, malgré toute leur résistance, et en avait enlevé quatre cents talents, sans compter le riche butin que les soldats y avaient fait.

Sabinus voyant qu'on l'environnait, et que les Juiss paraissaient vouloir l'attaquer avec beaucoup de résolution, envoya un exprès à Varus, pour le prier de veuir au plus tôt à son secours : copendant, du haut de la tour nommée Phasel, il fit signe à ses troupes de faire une sortie qui occasiona une action très-vive dans laquelle il vent beaucoup de Juiss tués. Le reste, suns se décourager de cette perte, monta sur les galeries extérieures du temple, d'où il incommoda beaucoup les Romains à coups de pierres et de flèches. Ceux-ci, placés sous les traits qu'on leur lancait, combattaient avec d'autant plus de désavantage, que leurs coups perdaient leur force avant d'atteindre l'ennemi. Enfin, honteux et irrités de l'ascendant que les Juiss avaient sur eux, ik amassèrent une grande quantité de bois et d'autres matières, au pied du mur, et y mirent le seu. Il ne tarda pas à s'élever jusqu'à la corniche, qui, étant de bois peint, s'enflamma très-aisément. Un grand nombre de Juiss qui étaient sur les portiques, périt dans les flammes, pendant que le reste, se précipitant du haut en bas, expiraient de la chute, ou par le fer des Romains, qui ne saisaient point de quartier. Aussitôt que l'incendie sut assez diminué pour permettre de passer au travers, les soldats se jetèrent dans la trésorerie, et la pillèrent.

Tout cela ne fit qu'irriter les Juifs, et le porta à redoubler leurs efforts. Ils se mirent à miner le palais, et en même temps ils tichèrent de débaucher une partie de la garnison romaine, par la promesse de laisser passer librement tous ceux qui voudraient se retirer : ils firent les mêmes offres à Sabinus, protestant aux soldats romains qu'ils n'avaient d'autre dessein, en prenant les armes, que de s'affranchir du joug tyrannique de la famille d'Hérode. Sabinus aurait volontiers accepté ces offres; mais il avait trop mal agi avec les Juiss pour oser se sier à eux: il aima mieux attendre le secours de Varus. Cependant de nouveaux troubles s'élevaient dans d'autres endroits de la Judée; deux mille vieux soldats, l'élite de l'armée du roi défunt, qui avalent été congédiés, s'assemblèrent, et

l sur les troupes d'Archélaüs, ies per son neven Archiab; mais ce none, commaissant leur valeuret leur e, n'osa pas leur tenir tête, et se s des forteresses d'un accès difficile. wons parlé d'un certain Ezéchias, d'une troupe de bandits, qu'Hél en bien de la peine à saire prenl'il avait fait mourir avec quarante rens. Cet homme avait laissé nommé Judas, qui, voyant son pari dans une espèce de guerre isit cette occasion de venger la son père; et avant rassemblé une : bandits désespérés, à Séphoris, alilée (1), après plusieurs incurs les terres du roi, il trouva moyen rer d'un arsenal royal, qui le mit 'armer ses gens convenablement. Il i le trésor public de plusieurs viltant ainsi fourni d'hommes, d'arargent, il répondit la terreur dans rovince, et eut de tels succès penque temps, qu'il osa aspirer à l'aureraine. On croit, avec assez de me ce Judas est le même homme I Luc fait mention sous le nom de

int pas le seul particulier qui osat la couronne dans ces temps de trouem parut un autre sur la scène, iméon, homme d'une figure agréaste, fort estimé des Juifs, et ayant le opinion de lui-même pour croire itait cette estime. Hérode lui avait le la confiance, et même dans des grande importance. D'abord qu'il

ville, dont aucua des auteurs secrés ne 
m, en mouse sous ce nom, est souvent 
ser Jesephe. Nous en avons déjà parlé 
Fune des cinq places où Gabinies établit 
me indépendants. Elle était située dans 
« Zabulon , dans le voisinage du mont 
et la route qui vient de Ptolemalde ; et 
des principales villes de Galilée. Elle 
mis la capetale de cette province, lorsque 
mes en jeune Agrippe. Elle ent depuis 
Decenarie, à douse milles de Tibériade , 
mis , cer les auteurs ne s'accordent pas 
t preche du mont Asthmon ou Assemon, 
gandé comme le centre de la Galilée.

parut de la tête d'un parti . le peuple s'empressa à le reconnaître pour roi des Juiss. Siméon, pour signaler son zèle contre ses deux rivaux, fils de son mattre, conduisit ses gens droit à Jéricho, où il fit mettre le seu au magnifique palais reval qui y était. Il en fit de même de plusieurs autres maisons royales, après en avoir abandonné le pillage à ses soldats. Un pareil chef, à la tête d'une troune de gens déterminés, était capable de faire bien du ravage; mais, beureusement pour le pays, ils combattaient tous avec plus de courage que de discipline, et surent bientôt entierement défaits par Gratus, général des troupes d'Archélaüs, ou, suivant Tacile, par Varus lui-même. Siméon fut pris en suyant dans un défilé, et conduit au général, qui lui fit sur-le-champ couper la tête. l'endant que les soldats de Siméon étaient occupés à piller et à brûler les maisons royales dans un endroit, une autre troupe en faisait autant d'un autre côté. Ils détruisirent le palais d'Amatha sur le Jourdain, qu'Hérode avait fait bâtir, pour la commodité des bains chauds, qui donnaient leur nom à la ville.

La plus dangereuse de toutes ces révoltes, et qui se répandit par tout comme un béau épidémique, sut celle qu'excita un certain Athronge, qui, n'étant que simple berger, osa ambitionner la couronne, sans autre mérite qu'une taille gigantesque et une bardiesse brutale. Il avait quatre frères semblables à lui, qu'il fit ses lieutenants, et qu'il établit officiers sur la multitude qui s'assemblait en foule sous ses enseignes. Il prit le diadême, et forma un conseil, qu'il consultait souvent, quoiqu'il ne suivil jamais que ses propres idées. Il haïsesait également les Romains et les hérodiens; mois il recherchait surtout les occasions de faire du mal aux premiers, parce que leurs violences et leurs cruautés étant de plus fraiche date, excitaient une plus forte haine. Il dressa une ambuscade à un de leurs convois de vivres, auprès d'Emmails, et tombe sur l'escorte si brusquement, qu'après en avoir tué quarante hommes avec l'officier commandant, il aurait, probablement, défait tout le reste, si Gratas n'était venu fort à propos à leur secours. Enfin, après plusieurs exploits, ce prétendu roi tomba entre les mains d'Archélatis, peu de temps après que ce prince fut retourné en Judée. Un des quatre frères fut pris par Gratus, un autre par Ptolémée, le dernier se rendit sous de bonnes conditions, et toute la troupe fut dispersée. Cependant le pays continua à être ravagé par de nouvelles révoltes qui s'élevaient tous les jours. Celle des Juifs contre Sabinus durait toujours, tandis que les deux compétiteurs, fils d'Hérode, attendaient à Rome la décision de l'empe-

Varus, instruit du danger où se trouvait Sabinus et sa légion, prit le chemin de la Judée à la tête de deux légions qu'il avait en Syrie, avec quatre compagnies de cavalerie et quelque infanterie, qui lui avait été fournie par les tétrarques du voisinage. Il assigna le rendez-vous à Ptolémaïde. Il reçut encore quelques auxiliaires, sans compter quinze cents hommes que lui envoya à Béryte le roi d'Arabie, moins par amour pour les Romains que par haine pour la famille d'Hérode. Varus marcha vers Samarie avec une partie de cette armée, pendant que le reste, sous la conduite de son fils, se jeta dans la partie de la Galilée la plus voisine de Ptolémaïde. Ce dernier mit en suite tout ce qui osa lui résister, prit Séphoris, et après en avoir vendu tous les habitants, la réduisit en cendres. Son père, de son côté, laissant Samarie sans l'attaquer, parce qu'il apprit que les habitants n'avaient aucune part à tous ces troubles, marcha à Jérusalem. Il souffrit sur sa route que les troupes arabes pillassent et brûlassent plusieurs villes et villages, tels que Arus, parce que cet endroit appartenait à Ptolémée, qui avait été ami d'Hérode; Sampho et Emmaüs, pour venger la mort des Romains qu'Athronge avait tués auprès de cette dernière place. Par bonheur pour les habitants, ils avaient prévu ce malheur, et s'étaient retirés à temps.

Ceux qui assiégeaient Sabinus, et qui se préparaient à lui livrer un assaut, apprenant que Varus s'approchait avec des forces considérables, levèrent le siège, et se retirèrent fort effrayés. Les assiégés sortirent audevant de leur libérateur, et lui menèrent les petits-fils d'Hérode, pour lui en faire leurs remerciements. Sabinus seul manqua à ce devoir; il s'évada secrétement, et prit le chemin de la mer. Varus réprimanda sévèrement les habitants de Jérusalem d'avoir pris les armes contre une légion romaine; mais il s'apaisa bientôt, lorsqu'il eut appris qu'ils n'avaient en aucune part à ses hostilités, et n'avaient pu les empêcher, étant eurmêmes au pouvoir de cette multitude d'étrangers, que la solennité de la fête avait attirés dans leur ville, et qui seuls avaient fait tout le mal. Varus voulut cependant faire un exemple des auteurs de cette révolte, et il envoya quelques troupes parcomir tout k royaume, avec ordre de faire une rechercht exacte de tous les chefs, et de les lui envoyer prisonniers. On lui ramena un grand nombre de ces misérables; il en fit crucifier deux mille et relâcha le reste. Cette sévérité n'empêcha pas qu'il n'y eût encore dix milk hommes qui prirent les armes; de sorte qu'il fut obligé de faire marcher contre eux les troupes auxiliaires, qu'il avait dessein de congédier. Les révoltés, sans attendre le combat, se rendirent à discrétion. Varus pardonna à la multitude, et envoya les chess prisonniers à Auguste.

Archélaus sollicitait toujours auprès de l'empereur la ratification du testament de son père, et le royaume de Judée. Sa mère, Martace, mourut pendant ce temps, et peu après il arriva à Rome une députation composée de cinquante des principaux de la nation juive, envoyée pour s'opposer aux prétentions d'Archélaus, et pour demander à Auguste que leur pays ne sût plus gouverné par des rois, mais qu'il sil partie du gouvernement de Syrie. Ils furent appayés par plus de huit mille Juiss établis à Rome, qui témoignaient aussi un grand éloignement pour le gouvernement d'un roi, et un grand désir de voir toute la nation sous celui des Romains, pourvu qu'ils leur laissassent le libre exercice de leurs lois et de leur religion. Auguste renvoya la décision de cette affaire à un conseil convoqué dans le temple d'Apollon, qu'il venait de faire bâtir. Les ambassadeurs juiss zrent leur harangue nar de violenles contre Hérode, qui les avait goulisaient-ils, pon en monarque, mais ; violant toutes les lois religieuses ; réduisant à la misère une nation, avénement au trône il avait troumile; sacrifiant un nombre infini de i à son ambition, à sa jalousie, ou à . et n'épargnant pas même dans ons les femmes et les filles de la distinction. Ils ajoutérent que. m, ils auraient reçu Archélaüs r prince, s'ils n'avaient eu déjà des trop convaincantes de ses inclinarannaques. Ils instistèrent sur le des trois mille mutins dans le temnt que son autorité fut légitime, le n'avait pes été confirmée par er. Ils finirent en suppliant Auecomprendre leur nation sous le ment de Syrie, promettant qu'en ce se montrerait aussi fidèle et aussi su'ou s'efforcait de la représenter Ladditieuse. Nicolas de Damas rér-le-champ à cette barangue. Il ene défendre Hérode et son fils contre ations de tyrannie et de cruaute : après avoir entendu les uns et les ampit l'assemblée sans déclarer ses

tarda cependant pas à décider ce , et d'une manière qui fit bien voir m'il avait eac pour Hérode, et qu'il it aux cufants de ce roi. Il donna la a royaume à Archélaüs, avec le tiithearque, c'est-à-dire de prince ou e nation, avec promesse de lui donde rei aussitét qu'il aurait prouvé mduite qu'il en était digne. Cette n royaume, ou cette éthnarchie, sit la Judée proprement dite, l'Iduamorie; mais il exempla celle derquart des taxes qu'elle payait, en dien de la conduite sage et paisible hitants, dans les derniers troubles et de Galilée. Ouelque savorable Archélalis cette disposition, le parwraume, et le changement du nom celui d'éthearque, signifiaient que er n'était point content de ce prince;

et, à la vérité, de quelque manière qu'il ex cusăt son trop grand empressement à se mettre en possession de l'autorité royale, il étak visible qu'il n'avait pas eu pour l'empereur la déférence qu'il 1ui devait : le parti opposé sut tirer avantage de cette faute. D'ailleurs Archélaüs annoncait du penchant à imiter les violences de son père; et rien n'était plus propre à le retenir dans les hornes de son devoir, que la promesse conditionnelle du titre de roi. Auguste détacha aussi de la Judée les villes de Gaza, Gadara et Hippon, parce qu'elles suivaient les coutnmes des Grecs, et il les joignit à la province de Syrie. Josèphe fait monter les revenus de cette nouvelle éthnarchie à six cents talents. Le reste des États d'Hérode sut divisé entre ses deux autres fils, Philippe et Antipas. Le premier eut la Batanée, la Trachonitide et l'Auranitide, avec cette partie de la Galifée qui avait appartenu à Zénodore, dont nous avons parlé : cette dernière seule produisait plus de cent talents par an. Antinas recut en partage le reste de la Galilée. et le pays an - delà du Jourdain, montant à deux cents talents de revenus. Salome obtint, outre un demi-million d'argent monmoyé, les villes de Jamnia, d'Azot et de Phasaelis, auxquelles Auguste ajouta Ascalon. Il distribua très-généreusement le reste des legs d'Hérode, et en particulier celui des quinze cents talents qui lui appartenaient. aux autres pareuts de ce roi, à ses petits-fits. et à deux de ses filles que n'étaient pas marices, et qu'il fit épouser aux fils de Phèresras, se réservant sculement quelques vases. moins pour leur valeur que par égard pour la mémoire de son ami.

A poine ce partage était il réglé, qu'il perut un nouveau prétendant à la couronne, qui attira bientôt à lui un parti nombreux. C'était un Juif, élevé à Sidon, si resemblant à Alexandre, fils de Mariamne, que lorsqu'il parut dans le monde sous sou nom, il trompa facilement la multitade, et crux mêmes qui avaient eu des linisons particulières avec ce prince infortané. Cet imposteur était dirigi par un habile fourbe, qui avait été mêlé dans toutes les intrigues de la cour d'Hérode, et qui, trou-

vant ce jeune homme propre à jouer ce rôle avec grande apparence de succès, lui avait mis en tête de l'entreprendre. Ces deux hommes commencèrent par répandre qu'Alexandre et Aristobule, qu'on croyait avoir été mis à mort, suivant l'ordre de leur père; avaient été sauvés par un ami fidèle, qui avait substitué deux autres personnes à leur place.

Après avoir semé ces bruits parmi le peuple, ils se rendirent en Crète, et de là à Mélos, où ils tirèrent des sommes considérables des Juis établis dans ces deux îles. Ces premiers succès les encouragèrent tellement, qu'ils prirent la résolution de se rendre à Rome. Ils furent reçus à Putéoles par les plus considérables des Juiss, et par ceux surtout qui étaient attachés à la famille d'Hérode, ou à celle des asmonéens, qui s'accordaient à regarder ce jeune homme comme l'héritier de ces deux maisons, et par conséquent comme leur roi légitime. Ils n'éparguèrent ni soins ni dépenses pour rendre son entrée dans Rome aussi éclatante qu'il était possible. La litière où il était porté, l'accueil qu'il recut partout, la multitude qui l'accompagnait de ses acclamations. répondaient à la haute idée qu'ils avaient de lui.

Auguste avait trop bien connu Hérode, pour le croire capable de s'être laissé tromper dans une affaire de cette importance. Dès que ce prétendu fils de roi fut arrivé à lome, il lui envoya Célade, un de ses afranchis, qui avait été autrefois attaché à lexandre et à Aristobule, avec ordre de le aui amener. Célade fut dupe lui-même de cette ressemblance autant que la foule des Juiss: mais l'empereur, en examinant ce fourbe avec plus de défiance et de pénétration, s'apercut bientôt qu'il lui manquait l'air de grandeur et de dignité par lequel Alexandre s'était fait remarquer à Rome; il trouva même à cet imposteur des calus aux mains, ce qui ne convenait guère à un prince, et il fut bientôt au fait de la fourberie. Il demanda à ce jeune homme et à son compagnon ce qu'était devenu son frère, et pourquoi il n'était pas aussi venu pour faire valoir ses droits. Ils répondirent qu'Aristobule était resté en Cypre, pour y attendre le succès de leur voyage, afin que si l'un des fils vennit à manquer, l'autre pût songer à sa súreté, et conserver un héritier au nom asmonéen et au trône des Juifs. Le parfait concert de ces deux fourbes, qui servait à induire le peuple en erreur, fut justement ce qui rendit leur histoire plus suspecte à l'empereur. Il prit le jeune homme à part, el moitié par menace, moitié par la promesse de lui faire grâce de la vie, il lui fit avouer tout. En conséquence de cet aveu, ce jeune homme fut condamné à la prison, et son compagnon, l'inventeur de l'imposture, fut mis à mort. Pour les Juifs, qui avaient fourni des sommes considérables, Auguste les crut suffisamment punis par la perte de leur argent, et la houte d'avoir été pris pour dupes.

Archélaüs fut à peine arrivé en Judée, qu'il fit paraître son humeur despotique et vindicative, nonobstant l'intérêt qu'il avait à détruire la prévention des Juiss contre toute la famille d'Hérode, et à se concilier les bonnes grâces de l'empereur. Il commenca par déposer Joazar, le souverain sacrificateur, sous prétexte qu'il avait favorisé quelques-uns des derniers séditieux; et il donna cette dignité à Éléazar, frère du déposé. Ensuite il répudia sa semme Mariamne, et épousa Glaphyra, veuve de son frère Alexandre, au mépris de la loi de Moïse; car elle avait eu plusieurs enfants de son premier mari, et depuis la mort de ce prince, elle avait été remariée à Juba, roi de Mauritanie. Il déposa encore le souverain sacrificateur qu'il venait lui-même d'établir, et mit à sa place Jésus, fils de Sias. Il employa des sommes immenses à rebâtir et orner le palais royal de Jéricho, et à faire venir la moitié de l'eau qui arrosait le territoire de Néara, dans le bocage de palmiers qu'il planta dans les champs voisins de ce palais.

Le règne d'Archélaüs fut assez paisible pendant quelques années; mais enfin tout le peuple, Juiss et Samaritains, lassés de sa tyrannie, se réunit pour se plaindre de lui à l'empereur : ce prince, à la première lecture de leur requête, fit partir un officier, avec ordre de lui amener l'éthnarque des Juiss. ngas de quolques songes funestes, finis et Glaph yra avaient eus, étaient effacés de l'esprit de ce prince, que de l'empereur le trouva livré à la ax plaisirs, lorsqu'il vint lui signiardres, et l'obliger à partir subitear Rome.

ste, après avoir examiné sa conduite de dans les Gaules, et fit confisquer biens. La Judée se trouva réduite en romaine; il fut question d'en rétributs. Cyrénius, homme consut alors gouverneur de Syrie, fut de cette commission. Après avoir affaire, vendu les palais d'Archémisi ses trésors, le proconsul s'en à Antioche, et laissa les Juiss trèsmts de la nouvelle taxe.

nins, général de la cavalerie sous s, l'avait accompagné dans son ex-, et en avait été établi gouverneur 1. Sa présence, aidée des bons offices erain sacrificateur Joazar (1), conmint quelque temps l'humeur inles Juifs, jusqu'à ce que Judas le le, et un pharisien nommé Sadoc, rent le feu caché sous les cendres. rous déjà dit que le premier de ces a s'était hautement déclaré contre le A du tribut, qu'il traitait de lâche :, incompatible avec la qualité d'enthraham, qui ne devaient reconnaître souverain que Dieu seul. Cette opiut toujours agréable aux Juiss, qui daient comme les savoris du ciel, le reste du geure humain comme

aphe e oublié de nous dire comment ce entre dans sa charge, dont il avant été denelques années separavant par Archélais, lacer le fide de Sias; apparenment que suva moyen de ravoir cette diginté, par du gouverneur romain, après l'esti de me : le séle avec lequel il travaillait à caldeontentement des Juife, était sans doute maissance de ce bienfait.

mateme able qui paramant devoir lui assurer est, fot la cause de sa seconde déposi son; jut us oducus à sa nation, que Cyremus fet mur les natufaire, de le diprocr enco e, sever sa chorge Annus. des êtres inférieurs; mais elle sut surtout reçue avec une faveur extraordinaire. dans un temps où l'attente prochaine d'un libérateur conquérant leur rendait le joug des Romains tout-à-fait insupportable. Ainsi Judas ne pouvait rencontrer une conjoncture plus propre à se faire chef d'un parti nombreux et redoutable; il pressait les Juiss de faire enfin un effort généreux pour leur liberté, et il leur persuada qu'au défaut même des miracles, dont le ciel avait toujours été prodigue envers leur nation, les secours d'une providence sur laquelle ils devaient compter suffisaient pour leur assurer la victoire. Ses discours allumèrent dans l'esprit de ses auditeurs une espèce de rage, qui produisit bientôt les effets les plus terribles; ils commirent les ravages et les massacres les plus affreux, et poursuivirent par le fer et par le feu, sans distinction de Juif ni de gentil, tout ce qui s'opposait à lenr sureur. La guerre, tout à la fois étrangère et civile, amena bientôt la famine, et ensuite la peste; et tout concourut enfin à la destruction de la nation. Ces derniers malbeurs peuvent être justement attribués à la secte des gaulouites, dont nous avons déjà parlé : nous n'en dirons rien de plus ici, sinon qu'après la mort de leur chef, ils prirent le nom dévot de zélotes ou de zélateurs, et commirent sous ce nom, jusque dans le temple même, les cruautés les plus inouies.

Quoique les Samaritains n'eussent eu auaucune part à tous ces troubles, ils conservaient leur ancienne haine pour les Juis. Cyrénius était à peine parti de Judee, qu'ils cherchèrent à leur en faire sentir les effets; ils attendirent le temps de la Pâque, et la veille de cette fête, quelques-uns d'entre eux ayant trouvé le moyen de se gli-ser secrétement dans le temple, semèrent des os de morts dans les galeries et les autres endroits où le peuple se tenait. Le lendemain, les prêtres trouvant le saint lieu souillé, furent forcés d'interrompre la solennité, et d'opérérer la purification du temple. Ce fut à cette fête que Jésus se rendit avec ses parents; il avait atteint sa douzieme a nee, et, suivant la contume des Ju fe, to ?

les enfants mâles, après cet âge, étaient ubligés d'assister aux trois grandes fêtes. Ce fut alors que ce divin enfant resta au temple, à l'insu de ses parents, qui en étaient partis avec ceux qui les accompagnaient : ils ne s'apercurent qu'à la nuit qu'ils l'avaient perdu , et après l'avoir cherché inutilement entre leurs parents et les gens de leur connaissance, auxquels il supposaient qu'il s'étaient joint, ils refournérent à Jérusalem ; et après trois jours d'une recherche fort inquiete, ils le trouvèrent enfin dans le temple, assis entre les docteurs, et les étonnant par la sagesse de ses questions et de ses réponses, si fort au-dessus de son âge.

Copinius, peu après cette fête, remit son emploi à Ambivius; ce fut sous le gouvernement de celui-ci que mourut Salomé : elle légua les trois villes dont nous avons parlé ci-dessus, les bocages de palmiers plantés par Archélaüs, et les grands trésors qu'elle possédait, non à quelqu'un de ses neveux, qui jouissaient encore de leurs principautés, mais à l'impératrice Julie, ou Livie, comme Josèphe affecte de l'appeler. Le gouvernement d'Ambivius dura peu, et il fut remplacé par Aunius Rufus. Vers ce même temps, Auguste mourut à Noie, ville de la Campanie, et Tibère lui succéda. Il v avait déjà plus de deux ans qu'Auguste l'avait associé à l'empire; et c'est du commencement de ces deux ans qu'il faut compter les quinze années de Tibère, dont parle l'évangéliste. Tibère rapela Rusus; il envoya à sa place Valérius Gratus; il fut le quatrième gouverneur romain ou procurateur de Judée, et le sut onze ans. Cinq années après son arrivée, il déposa le souverain sacrificateur Anapus ou Anne: il avait occupé ce poste quinze ans, et il fut remplacé par Ismaël, fils de Fabus. L'année suivante, Gratus se repentit de son choix, et donna cette dignité à Éléazar, fils de ce même Ananus qu'il avait déposé : en moins d'un an, Éléazar sut obligé de céder la place à Simon, fils de Camit, qui ne la garda pas plus long-temps. Celui-ci eut pour successeur Joseph, surnommé Caïphe, gendre d'Anne (1),

(1) Ce sont ces deux souverains sacrificateurs

dont nous venons de parler. Ces changements font voir combien cette dignité était alors précaire.

Gratus, rappelé aussi peu de temps après, fut remplacé par Ponce-Pilate, homme extrémement avare, et qui surpassa tom ses prédécesseurs en extorsions et en cruautés. Joséphe a ménagé sa réputation: mais Philon (1) nous l'a peint au naturel; et le caractère qu'il lui attribue prouve qu'il était trés-propre à rendre la plus injuste sentence contre la personne la plus innocente qui fût jamais.

Nous venons de dire que la déposition d'Archélaits n'avait pas entraîné la disgrace des autres fils d'Hérode : ces deux princes s'étaient établis de leur mieux chacun dans leurs petits États. Antipas, plus connu sons le nom d'Hérode, qui possédait la Galilée, rebâtit Séphoris, que Varus avait détruite, et en fit la meilleure forteresse de tout ce canton; il bâtit, en l'honneur du nouvel empereur, dont il avait su gagner les bonnes graces, une autre belle ville sur le bord septentrional du lac de Génézareth, et lui donna son nom (2); et c'est de là que ce lac prit le nom de mer de Tibériade. Il fut obligé de peupler cette ville presque toute de Galiléens et d'étrangers, parce qu'elle était bâtie sur un terrain plein de sépulcres, sur lesquels un Juif ne pouvait passer sans être souillé

dont il est parlé dans l'Évangile, et qui sollicitèrent la condamnation de Jésus-Christ. Calphe, ou, comme il est nommé, Calaphas, est celui qui dit, qu'il était à propos qu'an homme mourût pour sauver tout le peuple.

- (1) Tout le temps de son gouvernement, suitant cet auteur, ne fut qu'une scène continuelle de vénalités, de rapines, de tyrannies, et de crimes; faire appliquer à la question, ou faire mettre à mort des innocents, sans aucune forme de procès, n'est qu'un échantillon de ses cruautés journalisers.
- (2) Josephe ajoute que cette ville n'était pas éloignée des bains chauds d'Emmaüs. A cette occasion, nous croyons nécessaire de rappeler à nos lecteurs ce que nous avons remarque dans une note précédente; c'est que les Juis donnaient le nom de liamah et de Hammath à tous les lieux où il y avait des eaux chaudes. Le mot d'Emmaüs est le même adouci et grécisé; ainsi il faut se garder de con ondre cet Emmaüs avec un autre endroit dans le voisinage de Jérusalem qui portait e même nom, apparemment pour la même raison.

pour sept jours : il y en eut fort peu de cette nation qui voulussent s'y établir, quoique Hérode accordât de grands privilèges aux habitants , et tâchât de les y attirer , en levant leurs scrupules par des présents de terres et de maisons qu'il leur faisait. Il rétablit encore une autre ville, nommée auparavant Betaramphtha, et l'appella Juliade, en l'honneur de l'impératrice. Il donna aussi le nom de Césarée à la ville de Paléas, voisine de la source du Jourdain, après qu'il l'eut agrandie et embellie.

TERRE SAINTE.

Ce fut vers ce temps-là que Tibère publia un édit qui ordonnait aux Juifs et aux Egyptiens de sortir de Rome, ou, suivant quelques auteurs, de toute l'Italie. Nous nous contenterons de dire ici, après Philon, que cette dureté contre les Juifs, de quelque prétexte qu'on la colorât, ne fut que l'effet des intrigues de Séjan. Ce ministre corrompu, sentant combien la fidélité naturelle a la nation juive s'accordait peu avec ses dessens couverts, jugea à propos de les éloigner.

Jusqu'ici la Judée n'avait été agitée que de toubles passagers, qui furent causés principalement par le dernier impôt. Les Romains étaient venus à bout d'apaiser ces troubles, quoique par force ; mais le caractère dur, ob-tiné et cruel de Pilate en excita de waveaux, qui ne purent finir que par la destruction de la nation juive. Ses prédécesseurs » eta ent toujours sagement abstenus de faire paraître les enseignes romaines dans Jéru-· .irm , parce que , representant des figures d bommes et d'animaux, elles étaient en horreur aux Juiss. Pilate crut cette condescentance au dessous de lui, et avant fait entrer I- muit les enseignes convertes et les trouper qui devaient hiverner dans cette ville, le endemain matin il fit découvrir les ensejgaes. Ce spectacle nouveau et odieux souieva toute la ville; les Juis coururent à tieorce, ou le procurateur se trouvait, et le procesat de leur ôter ce sujet de scandale, et se faire porter les enseignes ailleurs; mais i. leur repondit qu'il lui était impossible de ieur accorder leur demande, et que ce serait no affront pour l'empereur. Ils ne se rebuterrat point, et l'ilate persista dans son refus .x yours entiers. Pendant les cinq derniers,

les Juiss demeurèrent nuit et jour prosternés devant son palais. Il sortit enfin comme s'il avait voulu leur donner audience, et s'élant placé sur son tribunal, qu'il avait fait dresser dans le cirque, il donna le signal à ses troupes, qu'il avait postées pour cet effet, et auxquelles il avait ordonné de tomber sur ces suppliants, et de faire main-basse sur tout ce qui ne fuirait pas d'abord. Les soldats parurent et environnerent les Juifs, qui, sans s'étonner, tendirent le con aux meurtriers, en protestant que la mort était moins terrible pour eux que la violation de leurs lois. Pilate, qui ne s'attendait pas à tant de fermeté, leur accorda leur demande, et fit ôter les enseignes de la capitale.

Mais le désir de mortifier les Juiss lui fit naître bientôt l'idée de suspendre dans le palais royal de Jérusalem des boucliers consacrés à Tibere; ce que les Juiss crurent plutot un affront fait à leur nation qu'un bonneur pour l'empereur. Pilate cependant avait eu soin que ces boucliers ne fussent noint ornés de figures. Les inscriptions seules en étaient contraires à la loi mosaïque : car l'usage de placer de pareils ornements jusque sur le frontispice du temple n'était pas une nouveauté à Jérusalem, même avant la captivité. Les magistrats de cette capitale, avant les fils d'Hérode 1 à leur tête, allèrent représenter au gouverneur que la consécration qu'il avait dessein de faire était contraire à leurs lois, pour lesquelles ils le procent de montrer plus d'égards. Pilate les renvova avec son obstination et son mépris ordinaire : ils lui conseillèrent de ne pas pousser la mation à bout, et de ne pas la forcer à ure revolte ouverte. S'il agissait en conséquence d'un ordre de l'empereur, ils le presserent de le leur montrer, alin qu'il envoyament une députation à Rome pour en solliciter la révocation. Ces derniers mots jeterent le gouverneur dans un terrible embarras : d'un

<sup>(1)</sup> L'auteur que nous cions veut parler sans doute d'Herode le Grand; mais il ne nous dit pas qui ctarent ces fils. Deux d'entre eux étaient sans doute Herode Antipas, Tetrarque de Gallière, et Philippe son frire, qui etaient alors disposés a obliger les Juds. Les deux autres duivent être quelques uns des petitis fils de ce res.

côté il n'y avait rien qu'il craignit tant qu'une députation qui devait, selon toutes les apparences, exposer au grand jour les iniquités de sa conduite ; de l'autre, s'il leur accordait leur requête, et qu'il ôtat les boucliers, outre que c'était céder à un peuple qu'il haïssait et qu'il méprisait, il s'exposait encore au ressentiment de l'empereur, qui anrait pu regarder cette condescendance pour les Juiss comme un assront pour lui. Les magistrats, remarquant le trouble où ils l'avaient mis, se retirérent, et envoyèrent à Rome une lettre très-soumise, mais fort pressante, et qui produisit son esset. Tibère écrivit sur-le-champ à Pilate, le blâma beaucoup de ce qu'il avait fait, et lui ordonna de transporter les boucliers ailleurs : en vertu de cet ordre, ils furent envoyés et placés à

Césarée.

Ce projet avant échoué. Pilate en forma un autre pour tourmenter les Juiss, en cherchant quelque prétexte spécieux de tirer de l'argent du trésor sacré : il savait quelle était leur vénération pour ce trésor, et qu'y toucher était une entreprise criminelle. Le prétexte plausible qu'il choisit sut celui de faire bâtir un aqueduc de deux cents stades pour conduire des l'eau à Jérusalem; et pour sournir à cette dépense, il proposa de tirer une somme de ce trésor : mais prévoyant que cette proposition révolterait le peuple, il eut soin de disperser dans la foule des soldats armés de bâtons cachés sous leurs vêtements, avec ordre de se tenir prêts à se jeter au premier signal sur ceux qui voudraient se mutiner. A peine fut-il monté sur son tribunal, qu'il se vit environné d'une multitude înnombrable, qui marquait, par ses clameurs, combien son projet leur était pénible : plusieurs d'entre eux, suivant la coutume ordinaire de la populace, accompagnaient leurs plaintes des invectives les plus grossières. Pilate, importuné de ces cris. donna le signal à ses soldats : ceux-ci tombant sans distinction sur les Juiss, en blessèrent ou tuèrent même plusieurs et dispersèrent le reste. Josèphe ne nous apprend pas si Pilate vint à bout de son dessein; il n'est pas aisé de fixer, par son récit ni par celui de Philon, le temps où arrivèrent les trois

événements dont nous venons de parler. Ce qui paraît certain, c'est que Pilate, pendant tout son gouvernement, ne négligea rien pour se rendre odieux aux Juifs, et que de leur côté les Juifs firent tout ce qu'ils purent pour lui faire sentir leur haine, tant par leur opposition constante à tous ses desseins injustes et crucis, que par leurs émeutes et leurs séditions continuelles. Les différentes sectes, quelque divisées qu'elles fussent entre elles sur tout autre point, se trouvaient toujours d'accordsur celui-là.

Telle était la triste situation où se trouvait la Judée, lorsque Jésus commenca son ministère; déchirée par des séditions continuelles; accablée sous le joug pesant des empereurs, et sous celui de leurs officiers plus pesant encore; divisée en faction et en sertes, qui se traitaient réciproquement avec plus d'inhumanité que leurs oppresseurs; livrée à la dangereuse et continuelle séduction des faux prophètes et des prétendus messies, et trompée par l'attente d'un libirateur temporel, dont le règne ne devait être qu'une suite de victoires, de conquêtes et de prospérités. Toutes ces dispositions étaient autant d'obstacles insurmontables au salut que le vrai Messie venait offrir aux Juifs, et les précipitèrent dans leur perte, en leur faisant méconnaître et rejeter la doctrine de ce divin Sauveur.

## Jesus-Christ entre dans son ministère.

On était au temps du trentième et dernier jubilé qui ait été célébré dans le pays du Channan, lorsque Jésus-Christ, âgé de trenie ans, vint en aunoncer un plus glorieux et plus agréable, non à une seule nation, mas à tout le genre humain. Le jubilé des Juiss se publiait au son de la trompette; celui du Sauveur le fut par la voix du précurseur, qui criait au désert: Préparez la voie du Seigneur. Celui qui parlait ainsi était Jean, fils de Zacharie, prêtre, prophète, et le précurseur du Messie; il sortit du désert, où il avait passé sa jeunesse, pour prêcher la repentance et annoncer la venue du Sauveur,

minzième année de l'empire de Tisous le pontificat de Joseph, sur-Caiphe. L'austérité de la vie de ce et la mouveauté de sa doctrine. t vers lui un grand nombre de Juiss, nient recevoir le baptème dans le , et le prenaient pour le Messie; st soin de les avertir que ce titre glolui appartenait pas, et que sa misait que de leur annoncer et de leur le Rédempteur, qui les baptiserait du orit. Jésus vint bientôt lui-même cu pour y être aussi haptisé. A la vue : Dicu , Jean voulut s'excuser hum-; mais s'étant enfin laissé persuader s sortaient de l'eau, le Saint-Esprit t en sorme visible sur Jésus, et on une voix du ciel disant : Celui-ci fils bien aimé en qui j'ai pris mon sir. Jean-Baptiste saisit cette occal'annoucer à tous ceux qui étaient , et de leur déclarer que c'était la T. l'Agneau de Dieu qui devait péchés du monde.

ontinuant de baptiser et de prêcher reisunage de Bethabara, il s'assembla » de peuple autour de lui , surtout de i revenaient de Jérusalem, où ils Mé célébrer la fête des Tabernacles. : nombre, il se trouva beaucoup de is, que saint Jean censura sévèreplusieurs articles, particulièrement e qu'ils avaient des priviléges attaqualité d'enfants d'Abraham. Il leur m'aussi long-temps que leurs mœurs opposées à celles de ce patriarche, mt s'attendre aux plus terribles châet que Dieu pouvait susciter des 'Abraham des pierres mêmes sur lesle marchaient. Cette année naquit -Agrippa, fils d'Aristobule, un fils mani Agrippa, et qui fut le dernier Juifs. Berenice, sa scrur, vint au année suivante, car elle avait seize on frere dix-sept, lorsque leur père ce fut devant eux que saint Paul insion de plaider sa cause.

ux premiers qui s'attachèrent à Jet drux disciples de Jean , déterminéx par le témoignage éclatant qu'il

venait de donner au Sauveur du monde : leurs noms étaient André, fils de Jonas, et Simon son frère, que Jésus surnomma Céphas. c'est-à-dire Pierre. Le lendemain , Jesus , s'en retournant à Nazareth, appela Philippe et lui dit de le suivre. Celui-ci parla du Seigneur à un honnête homme nommé Nathauaël, qu'on croit communément être le même que les autres évangélistes appellent Barthélemi, en l'assurant qu'il avait trouvé le messie dans la personne de Jésus de Nazareth. La prévention de Nathanaël contre cette ville et contre toute la Galilée ne lui permit pas de croire qu'un prophète, et surtout le messie, pût sortir d'un endroit aussi méprisable; mais il sut bientôt désabusé quand il s'entendit répéter par Jésus quelques discours qu'il avait tenus à Philippe sous un figuier. et qui n'avaient pu être entendus. Ces deux hommes, et quelques autres encore, suivirent Jésus en Galilée. Ce sut là que dans une nore de pauvres gens, à laquelle il n'avait point dédaigné d'assister, il opéra le miracle de l'eau changée en vin. Ce prodige frappa tous les assistants d'admiration, et confirma ses nouveaux disciples dans la persuasion qu'il était le vrai Messie. De Cana, Jésus alla à Capharnaum, petite ville sur le bord occidental du lac de Génézareth, où nous le verrons souvent dans la suite : il y demeura peu de temps, parce que la fête de Pâque approchait; il y alla avec ses disciples. C'était la première fois que cette set célébrait depuis qu'il avait commencé son ministère.

A son arrivée au temple, il le trouva rempli de marchands qui vendaient du bétail, de la volaille et d'autres choses nécessaires pour les sacrifices. Il s'y était aussi introduit un grand nombre de changeurs pour l'unege de ceux qui apportaient des monnaies étrangères au lieu de victimes. Il y a apparence que les prêtres, qui auraient dû teuir tous ces gons à une distance convenable, tiraient quelque bénéfice de leur coupable indulgence. Ce fut contre ces profanateurs que Jésus fit paraltre pour la première fois son zele et son autorité, en les chossant tous du temple avec de sévères censures. Mais tandis que ses disciples admiraient son zèle, si digne d'un fils

de David, les mécontents lui demandaient des signes qui justifiassent l'autorité qu'il s'attribuait. Il leur fit une réponse figurée, et leur dit, en désignant son corpe, qu'ils pouvaient détruire ce temple, et qu'il le relèverait en trois jours. Les Juiss, qui ne comprenaient pas sa pensée, lui objectèrent les quaranto-six ans qu'on avait été à bâtir l'édifice sacré. Ses disciples entendirent beaucoup mieux le sens de ces paroles mystérieuses, après sa résurrection. Cependant il leur donnait continuellement des preuves sensibles de la divinité de sa mission, par les miracles qu'il faisait sous leurs yeux, et qui augmentaient de jour en jour le nombre de ses disciples. Mais celui qui sondait les cœurs prévoyait aisément que plusieurs d'entre eux l'abandonne: aient bientôt lorsque le sanhédrin et les pharisiens viendraient à prononcer contre eux la sentence d'excommunication. Il se trouva cependant dans cette secte implacable quelques hommes justes, qui, frappés de la grandeur de ses miracles et de la sainteté de sa doctrine, vinrent le trouver pour en être instruits, et devinrent ses disciples en secret, par la crainte qu'ils avaient de leurs frères incrédules.

Nicodême, concluant des miracles que saisait Jésus qu'ils devaient servir à confirmer quelque révélation nouvelle, vint le trouver pendant la nuit pour conférer avec lui. Jésus, qui prenait plaisir à encourager tous ceux qui recherchaient sincèrement la vérité, et qui savait que Nicodème était docteur de la loi, traita d'abord l'article important de la régénération, sans laquelle il l'assura qu'un homme ne pouvait entrer dans le royaume des cieux. Il se servit exprès de ces termes, qui devaient être intelligibles à un théologien juis. Mais Nicodême, plus versé peut-être dans les disputes ordinaires entre sa secte et les autres, que dans les principes fondamentaux de la théologie, négligée jour ces études polémiques, eut peine à comprendre cette doctrine. Ainsi le Sauveur, après la lui avoir expliquée, l'exhorta à l'admettre, l'assurant qu'il était descendu du ciel pour l'enseigner au genre humain; que les miracles qu'il faisait n'étaient pas la seule preuve dont il eût dessein de signaler la di-

vinité de sa mission; mais qu'il voulait donner sa vie pour la confirmer, et accomplis les prophéties du vieux Testament et les décrets de la Providence divine, en s'immolant pour l'expiation des crimes du genre humain. Jesus-Christ conclut que si les hommes refusaient de le croire et sermaient les yeux à la lumière céleste qu'il apportait au monde, c'était parce que leurs mauvaises actions. oni craignaient le grand jour, leur faisaient préférer les ténèbres où ils étaient, et que cela même aggravait leur crime et rendrait leur châtiment plus terrible. Nicodême sentit la force de ces vérités, et devint des ce moment son disciple, mais sans oser en faire profession publique, par la crainte qu'il avait des Juifs. Cependant, lorsque leur sanhédria s'assembla pour completer la mort de Jésus-Christ, il eut le courage de s'y opposer; et lorsqu'ils eurent entin satisfait leur aveugle et sacrilége vengeance en le faisant cruciller, Nicodème et Joseph d'Arimathie furent les deux seules personnes d'un rang distingué qui se joignirent pour le faire inhumer d'une manière honorable.

Jésus quitta pen après Jérusalem pour aller dans d'autres cantons de la Judée : il ordonna à ses disciples de baptiser ceus qui recevratent sa doctrine; ce qui occasiona une dispute entre eux et les disciples de Jean-Baptiste qui baptisait alors sur le Jourdain, aux environs de Salim et d'Enon, vers la Galilée (1). Le sujet de cette dispute, qui était que Jésus faisait plus de disciples que Jean, ayant été proposé à celui-ci, Jean s'humilia, et répondit que Jesus venzit du ciel ; qu'il était au-dessus de tous, et que ce qu'il attestait il l'avait vu et entendu; que quiconque recevait ce témoignage recevait le témoignage de Dieu; au lieu que ceux qui le rejetaient s'exposaient à la colère divine, tant qu'ils persisteraient dans leur incrédulité.

Peu de temps après, Jean, à qui la sain-

<sup>(1)</sup> Énon était à huit milles au sud de Scythopolis, et Salim, ville voisine, est la même que la Salem de vieus Testament, où Melchisédec a régné; on voyait encore des ruines de son palais du temps de saint Jérôme.

avait concilié l'estime de tout même d'Hérode-Antipas, tédilée, qui le consultait souvent avec plaisir, encourut la disprince. Celui-ci avait épousé nue de son frere Philippe. Les 'ères que Jean lui fit sur cet inat tellement ce prince qu'il le prison, et que'que temps après ellement trancher la tête. Héise parter à cette atrocité qu'aentrainé par les intrigues de la léradiss.

leat la première semme était , roi d'Arabie, devint amoureux : de son frère Philippe, qu'il ms le château, où il avait séne temps en allant à Rome. e, nommée Hérodias, était fille et petite-fille d'Hérode-leide n'hésita pas à déclarer sa selle-sœur, et à lui proposer de s qu'elle accepta, à condition rait sa première semme. Celles ent connaissance du dessein de imimula son ressentiment, et i d'aller passer quelque temps e Macheron, qui appartenait à te p: incesse se réfugia à la cour qui elle fit part de toute cette ressentiment qu'il en conçut alas deux princes une guerre qui la mort de Tibère, c'est-à-dire Hérode se voyant ainsi débarmme, sans avoir eu la peine de épousa sa belic-sœur, sans aupour les lois de Moise; car elle enfans de Philippe. Toute la idignée de cet inceste. Jean, à dien qu'il inspirait avait ouvert sà la cour, cut le courage d'en de vives censures à ces deux dias, irritée par ces reproches d'infidélité pour son premier t de perdre celui qui osait les le obtint de son trop faible le fit jeter en prison, sous le t Joséphe, des attroupements e faisait auprès de cet homme m recevoir le boutême; mais, suivant les évangélistes, ce fut par le ressentiment de l'implacable Hérodias.

Jean fut renfermé dans le château de Macheron, si l'on en croit Joséphe (1). Cependant Jesus continuait sa prédication dans la Galilée, où il faisait des miracles si éclatents, que le bruit en parviet jusqu'à Jean dans sa prison. Celui-ci, qui prévoyait que sa mort était prochaine, et qui l'avait mê prédite, envoya deux de ses disciples à Jésus pour lui demander s'il était le Messie attendu. Il faisait cette demande, moins pour sa propre satisfaction que pour celle de ses disciples. Ils trouvérent Jésus dans le moment même qu'il rendait la santé à des malades, la vue à des avengles; il fit plusieurs miracles en leur présence, après quoi il leur ordonna de retourner vers leur mattre, et de lui rapporter ce qu'ils avaient vu.

Hérodias n'avait pu encore gagner sur son mari de faire mourir son prisonnier. La crainte du peuple, qui regardait Jean comme un grand prophète, belançait, dans l'esprit de ce prince, sa lâche complaisance pour sa semme; mais ce qu'elle n'avait pu obtenir par la persuasion, elle l'obtint enfin par un noir artifice. Hérode célébrait le jour de sa naissance; elle saisit ce moment de plaisir, où le roi était échaufié per le vin, et envoya sa fille Solomé donser devant lui. Hérode, charmé de la grâce de cette jeune princesse, promit de lui accorder tout ce qu'elle lui demanderait, filt-ce la moitié de son royaume; c'était ce qu'Hérodias avait prévu, et sur quoi elle n'avait pes eublié de donner les instructions à sa fille. Cette jeune princeme demanda aussitôt la tête de Jean-Baptiste. Le roi, surpris et affligé de cette demande, soit par le respect qu'il avait pour cet homme vertueux, soit par la crainte du peuple, belança un moment; mais la promesse qu'il avait faite et les instances de ses couvives le déterminèrent, et il ordonna qu'on allit décapiter Joan dans sa prison, et qu'en

<sup>(1)</sup> Cet historien, oprès avoir dit esparavant que ce chitten était sous le painence d'Artine, oursit dé nous informer comment il se trouvait elem sous celle d'Hérode. Il est probable qu'il fat pris des le commencement de la guerre.

satissit Salomé : cet ordre sut exécuté. Les disciples de Jean, instruits de sa mort, vinrent enlever son corps, et lui donnèrent une sépulture honorable. Ainsi mourut, suivant sa propre propre prédiction, ce saint homme, dont Josèphe même parle si avantageusement dans l'endroit que nous avons déjà cité. Il dit que son crime était d'exhorter les Juifs à l'amour de la vertu, et surtout à la piété, à la justice et à la régénération, non par l'abstinence de tel péché en particulier, mais par une pureté de corps et d'âme habituelle. L'autorité qu'il s'était créée, ajoute ce célèbre historien, tant par la multitude de ses disciples que par la profonde vénération qu'ils avaient pour lui, paraissait telle, qu'Hérode, craignant son ascendant sur le peuple, et connaissant d'ailleurs son génie et son courage, résolut de s'en défaire avant qu'il fût trop tard. Josephe ajoute encore qu'Hérode fut fort malheureux dans la guerre qu'il soutint contre le roi d'Arabie, ce que les Juiss regardèrent comme un jugement de Dieu contre ce meurtre impie (1).

Jésus, sachant que le grand nombre des disciples de Jean avait été cause de son emprisonnement, craignit apparemment que Pilate ne prit aussi quelque ombrage de lui; car le nombre de ceux que ses disciples baptisaient était très-considérable. Cette raison ie détermina à quitter la Judée, après un séjour d'environ buit mois, et à passer en Galilée. En traversant la Samarie, il convertit une semme, et ensuite différents habitants de Sichem (2). Après être resté quelques jours en cet endroit, il se rendit en Galilée, dont les habitants, témoins des miracles qu'il avait opérés à Jérusa'em la dernière sête de Pâque, le reçurent avec de grands témoignages de respect. Durant le séjour qu'il fit à Cana. où il avait changé de l'eau en vin, un grand personnage qui demeurait à Capharnaum vint le prier de se transporter avec lui dans sa masson pour y rendre la santé à son fils qui était mourant. Ce prince exprima sa demande et des termes qui marquaient la sincérité de sa foi. Jésus, à qui il était aussi facile de guérir de loin que de près, le renvoya en lui disant simplement : « Va, ton fils est vivant. » Rassuré par ces paroles, il partit, et à son retour il apprit que son fils avait commencé à se rétablir depuis l'instant que cette promesse était sortie de la bouche du Sauveur. Un prodige si étonnant produisit son effet, et convertit, avec toute sa maison, celai en faveur duquel il avait été opéré.

De Cana Jésus se rendit à Nazareth, Étant entré un jour de sabbat dans la synagogue. on lui donna à lire un endroit d'Isaie, où il est fait mention de la prédication du Messie. et des miracles de bonté par lesquels il devait confirmer sa doctrine : il s'appliqua à bimême ces oracles avec une grâce et une majesté qui lui attirérent l'admiration de lous ses auditeurs. De là il se rendit à Capharnaum, où il prècha pendant quelque temps, et accomplit un autre oracle du prophète Isore, qui annonçait que les régions de Zabulon et de Nephthali, situées dans la Galilée, seraient échirées de la plus brillante lumière, après avoir été plongées dans les plus épaisses ténébres. Un jour qu'il prêchait dans une de leurs synagogues, il se présenta devant un démoniaque. L'esprit immonde dont ce malheureux était possédé déclara à haute voix qu'il reconnaissait Jésus pour un prophète envoyé de Dieu, le suppliant en même temps de ne le pas détruire. Jésus, après lui avoir imposé silence, le contraignit de sortir du corps dont il s'était emparé. Ce miracle excita l'admiration de tous les assistants, et répandit de plus en plus sa renommée dans toute la contrée. Immédiatement après il guérit la belle-mère de Simon, accablée d'une violente sièvre; et avant la fin du jour, un grand nombre de malades recouvra la santé, par la seule imposition des mains miraculeuses du Sauveur.

Il arriva au lac de Génézareth, suivi d'une si grande foule de peuple, qu'il se vit obligé

<sup>(1)</sup> Un ancien Père raconte que lorsqu'Hérodias reçut la tête de Jean des mains de sa fille, elle perça la langue avec une aiguille, et commit d'autres outrages dignes de son caractère làche et vindicatif.

<sup>(2)</sup> Ou, comme les Juis appelaient cette vi le par manière de reproche, Sychar, qui veut dire ivre, par allusion au passage du prophète, qui désigne les Juis rebelles par les mots de ahicore (phratm, d'ivrognes d'Éphraim.

s une barque appartenant à Si-, qu'il avait élevé du rang de mr à celui d'un de ses auôtres. instruisit ses auditeurs. Après le parler, il dit à Simon de jeter mer pour pêcher; et Simon lui e quoiqu'il est pêché toute la en prendre , il allait lui obéir. de poisson qu'il prit fut si proe la barque eut peine à la con-:, frampé de cette merveille, se ids, et le pria de se retirer d'un pe lui, qui n'était pes digne de ı sa présence; mais Jésus l'ayant rdonna d'avoir bon courage, et soù dessein était de faire de lui d'hommes. Le grand nombre de · lesquels il confirma sa doctrine éiour en Galilée, répandit sa reis tous les pays voisins, la Syrie. etc. Plusicurs malades vincent antes provinces pour obtenir de rison. Pondant qu'il était à Caun peralytique, qui avait enr de sa merveillouse puissance, fiance, se fit transporter dans le t le Souveur : mais la multitude it la maison empêchant d'y pé-: qui portaient le malade monte-: toit, et le descendirent avec nt Jésus. Le Souveur, charmé diciara su paralytique que ses mt perdonnés. Cette parole, suiunsion des Juifs, que de pareilles nient une punition des péchés du même de ceux de ses parents, siment qu'il était guéri de sa parames-uns de ceux qui lui entendis langage le regardèrent comme se; mais Jésus, rendant soudain malade, les convainquit de leur mr fit voir que celui qu'ils preun blasphémateur avait le doude pardunner des péchés et de reladios.

mombre d'auditeurs qui s'emvenir l'entendre, l'obligenit à puelquefois sur le rivage de la as instruire. Un jour, en passant, a lieu du péage un homme qu'on appelait Lévi ou Matthieu, et lui ordonna de le suivre. Matthieu n'hésita pas un moment, et pour lui témoigner sa reconnaissance, il lui douna dans sa maison un festin auquel plusieurs autres péagers furent aussi invités. Quelques Juifs voyant le Souveur au milieu d'une compagnie qui paraissait lui convenir si peu, en firent des reproches à ses disciples; mais Jésus leur imposa silence, en disant « qu'il n'était pas venu » appeler les justes, mais les pécheurs à la » repentance. »

Après avoir opéré plusieurs autres miracles durant son séjour en cet endroit. Jésus se rendit à Jérusalem dans le dessein de s'y trouver pour la sête de Pâque. Il y avait dans cette ville un lavoir orné de cinq porches, et appelé en hébreu Beth - esdah , dont l'eau, miraculeusement troublée en certains temps, avait le pouvoir de guérir la première personne qui s'y jetait, quelle que fût sa maladie. Parmi ceux qui attendaient l'heureux moment où l'eau serait troublée, Jésus aperçut un homme paralytique depuis trente-huit ans, et qui n'avait pu encoséprouver la vertu de cette con merveilleuse n'ayant trouvé jamais personne pour l'y des cendre. Le Sauveur, touché de compassion le guérit d'un seul mot, et lui ordonna d'emporter son lit et de regagner sa maison.

Cette guérison ayant en lieu oun jour de sabbat, les pharisiens irrités tentérent dès lors de faire mourir Jésus, comme transgresseur d'une loi qui devait être observée sous peine de mort. Pour se justifier et les convaincre en même temps que le sabbat, bien loin d'interdire des œuvres de miséricorde, en exigenit au contraire la pratique, il leur adressa ces paroles : « Mon Père tra-» vaille, même aujourd'hui, et je travaille » à son exemple : » faisant entendre que quoi que Dieu se sut reposé le septième jour aurès la création, et que le sabbat eût été institué en mémoire de ce repos, le maître du monde ne laissait pas de travailler ce jourlà à la conservation de l'univers, et qu'il se croyait obligé de l'imiter, en conservant tant de malhoureux près de périr, et par cela : même dignes de compassion et de secours. Minis les Juifs toujours prêts à lui intenter de

nouvelles accusations, au lieu d'être frappés de cette imitation divine du souverain monarque de l'univers, l'accusèrent d'avoir blasphémé en appelant Dieu son père, et en se faisant égal à lui. Jésus s'efforça en vain de les convaincre qu'il ne s'attribuait rien qui ne lui appartint, que ses miracles en étaient la preuve, et que dans peu ils lui en verraient faire de plus étonnants, et tels qu'il n'y en avait jamais eu de pareils depuis la création du monde. Ce fut en vain qu'il leur rappela le témoignage que lui avaient rendu les prophètes d'autres écrivains sacrés . Jean-Baptiste, mais particulièrement son père céleste, qui l'avait avoué pour son fils bien aime, et l'avait doué de cette puissance surnaturelle dont il venait de donner une preuve si éclatante. Enfin, pour les réduire au silence. Jésus leur cita ce passage de l'Écriture, dans lequel le titre de dieux est donné à des hommes. « Si donc, » ajouta-t-il, » l'Ecriture appelle dieux ceux contre qui » la sentence de mort a été prononcée par » Dieu (1) lui-même, pourquoi me jugeriez-» vous coupable de blasphême, moi que le » Père a sanctifié et envoyé au monde, » parce que je m'appelle moi-même le fils » de Dieu?»

Jésus considérant l'étrange aveuglement des Juiss, qui regardaient comme criminelles des actions de bienfaisance faites un jour de sabbat, résolut d'opérer ce jour-là les plus grandes merveilles, et d'opposer au blàme que cette conduite ne manquerait pas de lui attirer, les arguments les plus victorieux. Étant sorti de Jérusalem, il entra dans une synagogue, où il trouva un homme dont la main droite était sèche. Il demanda d'abord aux docteurs juiss s'il était permis un jour de sabbat de faire du bien ou du mal, de

(1) C'est sans doute là le sens qu'il faut donner aux paroles de Jésus-Christ en cet endroit, et non pas celui qui se trouve dans nos versions, «ceux auxquels la parole de Dieu est adressée, » car l'endroit du psaume cité est: «J ai dit vous êtes des «dieux, cependant vous mourrez comme des hommes; » de sorte que notre Sauveur aura voulu dire, si le nom de dieux a été donné à ceux contre qui la parole de Dieu, c'est-à-dire une sentence de mort, a été prononcée, de quel droit pouvez-vous m'accu. ser de blasphém

sauver ou de détruire; voulant par là leur faire entendre que celui qui negligait la première de ces actions, quand l'occasion s'en présentait, se rendait compable de la seconde. N'avant rien à répondre à cette quetion, ils gardèrent le silence. Alors le Sacveur ordonna au malade d'étendre la main. ce qu'il fit aussitôt, cette main étant den aussi saine que l'autre. Le chef de la symgogue, loin d'être convaincu par la sorce d'un pareil miracle, le plus puissant de tous les arguments, censura avec indignation cens qui se présentaient pour être guéris un jour de sabbat. Jésus, pour pousser à bout son aveugle entêtement, lui adressa cette enbarrassante question : « Qui 'est celui d'es-» tre vous, s'il a une brebis, et qu'elle » tombe au jour du sabbat dans une fosse. » qui ne la relève? Et combien l'homme ne » vaut-il pas mieux qu'une brebis? Il est donc » permis de faire le bien un jour de sabbat. » Il allegua aussi dans d'autres occasions pareilles, comme une preuve de cette vérité, tantôt la circoncision des ensants, qui se faisait le jour du sabbat, et tantôt l'exenple des sacrificateurs, qui, sans violer le sabbat, remplissaient ce jour-là les fonctions de leur ministère.

Un de nos évangélistes rapporte que le jour du sabbat, ses disciples, en traversant des bles, arrachèrent des épis, qu'ils mangèrent en les frottant entre leurs mains. Quelques pharisiens, témoins de cette action, la leur reprochèrent comme une violation manifeste du jour du sabbat. Jésus entrepril de disculper ses disciples, en citant ces paroles d'un prophète : « Miséricorde vaut mieux » que sacrifice. » Il voulait par là établir le principe que la nécessité doit tempérer la rigueur de la loi. Il justifia ensuite cette maxime par l'exemple de David, qui, pressé par la faim, prit les pains de proposition, et en mangea, quoique cela ne fût permis qu'aux seuls sacrificateurs. Mais plus les raisonnements que le Sauveur leur opposait étaient convaincants, plus ils sentaient redoubler contre lui leur fureur, dont la violence alla enfin au point de leur inspirer le dessein de le saire mourir. Jésus-Christ, instruit de leur criminelle intention, se retira

é de la mer : il y fut bientét suivi de s habitants de ce pays, auxquels il fit rer les effets ordinaires de sa bonté, instruisant et en guérissant leurs ma-

ant retiré un jour sur une montagne rier, il passa la muit dans ce saint exer-Le lendemain, il appela ses disciples, hoisit douze qu'il nomma apôtres, c'estmessagers. Il ne les choisit point de ence aux autres, à cause de la supéde leurs lumières, la plupart d'entre not très-ignorants : ce ne fut pas non n considération de leur crédit, de leur un de leur maissance; presque tous I de pouvres pôcheurs, natifs de Gale canton le plus méprisé de toute la : ce fut moins encore pour leur couaucun d'eux n'en ayant fait paraître à : du moindre danger. Ils n'avaient de nenn gold pour sa doctrine celeste; un terrestre et une sélicité temporelle sor-L le seul objet de lours désirs : en un ils n'étaient nullement propres à remi grande tâche qui leur était imposée wertir le monde. Mais c'était là un ouqui, comme un prophète l'avait prélevait confondre les conseils des sages, milaté de la pradence humaine : c'est de le caractère de leur divin maltre, sa noe morveilleuse, aussi bien que les pas qu'il opéra en rempliasant les foncde son ministère, ent déjà fourni plus prenve frapponte; et on verra dans la la même messe paraître avec plus & encore.

mme il retournoit à Capharnaum, quelma des principaux de cette ville le priede gadrir le serviteur d'un centenier, hienfoiteur. Ce serviteur était paralyti-Déjà le Sauveur marchait vers la maison mtenier; celui-ci lui fit dire qu'il ne luit pas que Jésus daignât entrer sous sét, at que c'était pour cette raison même n'avait pas oué se présenter devant lui; qu'un simple mot de sa Louche suffipour rendre la santé à son serviteur; njeuta-t-il, si malgré mon peu de pouje puis me faire obéir de crux qui sont mes ordres, à plus forte raison ce que

vous commanderez, puissant comme vous étes, aera-t-il d'abord accompli. Une humilité et une confiance aussi étonnantes obtinrent sur-le-champ la guérison du malade, et Jésus déclara à cette occasion qu'il n'avait pas encore trouvé une pareille foi, même en Israël.

Le lendemain il se rendit à Naim (1), e' rencontra en entrant dans cette ville le convoi funèbre d'un jeune homme, fils unique d'une pauvre veuve. Ému de compassion pour cette mère, le Sauveur toucha le cerceuil, et elle revit son fils vivant. Ce miracle le fit regarder dans tout le pays comme un prophète destiné à délivrer son peuple. Ce sut probablement vers ce tempe-là que Jean-Bautiste lui envoya ses deux disciples; et ce fut à cette orcasion que Jésus fit sentir aux Juiss combien les jugements qu'ils portaient sur lui et son précurseur étaient injustes, « Jean, » leur dit-il, « a vécudans la mortification et dans » l'abstinence de tous les agréments de la vie. » et vous l'avez traité de démoniaque; et » moi qui ai suivi un autre genre de vie. » et que l'obligation qui m'est imposée d'ap-» peler les pécheurs à la repentance a en-» gagé à avoir quelque commerce avec eux. » vous m'avez traité de mangeur et de bu-» veur ; mais la sagesse, en dépit de vos im-» putations odieuses, sera justifiée par ses » enfants. » Ce fut à cause de cette même obstination qu'il fit de si amers reproches aux villes voisines, au milieu desquelles il avait opéré de si grands prodiges, les menaçant d'une chute plus terrible que celle de Sodome et de Gomorrhe, qui se seraient repenties si de pareils miracles avaient frappé leurs veux. Il finit son discours en rendant grace à son Père céleste, dont la sagesse infinie avait choisi les humbles pour leur faire part des mystères de l'évangile, pendant que cette mame faveur était refusée à des hommes fol-

(1) Cette ville etait situde dens la plaine près de mont Thabor, et environ à le distance de deux milles de cette montagne, dont elle était esparés par le torrent de Cidron. On place à une puties distance d'Endor et de Scythopolis. Il y evait une sutre ville de ce nom en Idemée, et Jestphe dit que Simon, file de Gebrias, se retire après l'evair ben fortifiés.

lement prévenus de leurs propres lamètres, et il invita tous caux qui gémissoient sous le joug de leurs péchés à venir à lui, et à essayer combien était léger le fordem qu'il impossit à ses disciples.

Ce discours engages un pharinieu, nommé Simon, à convier Jésus à un festin. Durant le resos, une femme autrefois de mauvaise vie, mois qui depois avait expié ses déréglements per un repentir sincère, apporta un vace picin d'une liqueur odoriférante; et se tenant derrière toute éplorée, elle arrossit de ses larmes les pieds de Jésus, les essuyait avec ses cheveux, les baisait et y répandait des parfums. Le pharisien, choqué de ce spectacle, pensa d'abord que si son convive était prophote, il n'ignorait pas la conduite scandaleuse de cette femme. Mais Josus, dont la bonté divine ne voulait pas briser un rosesu pressue cassé, ni éteindre un feu dont il restait encore une étincelle, regarda la pécheresse d'un ceil de compassion, et la renvoya avec une réponse consolante, et telle que son amour et son repentir la méritaient.

Ensuite il corrigea le doute secret de Simon par une parabole, qui obligea le pharisien à reconnstire que cette pécheresse méritait plus de pitié et d'égards que lui-même, malgré sa prétendue sainteté, et l'hospitalité qu'il venait d'exercer envers le Sauveur (1).

De retour à Capharnaum, il guérit un malheureux, sourd, aveugle et démoniaque. La foule que ce miracle attira autour de lui fut si grande, que sa mère et ses parents vinrent dans la crainte qu'il ne fût étouffé

(1) Luc, VII, 36, etc.; Marc, XIV, 3; Joan, XII, 1, etc. Aucun des évangélistes n'a marqué en quel endroit se passa cette scène. Quelques docteurs pensent que ce fut en Béthanie. ville de Judée, et que ce Simon est le même que Simon le lépreux; mais il ne paraît pas que la femme en question fût cette Marie dont saint Jean fait mention; et nous trouvons notre Sauveur opérant immédiatement sprès des miracles en Galilée, et suivi d'une grande multitude.

Entre autres personnes pieuses qui l'accompagnaient presque partout, il y avait Marie Magdelaine, dont nous aurons occasion de parler dans la aute; Jeanne, feunme de Chuzas, maltre d'hôtel a'Hérode, Susanne et quelques-autres. par la multitude, Comme il me leur était pas possible de princiter dans la maissa , ils lui firent dur qu'ils sociantaines de lui parle. Jésus se contenta de repondre a que ses plua proches parents étainst cons, qui faintent a la valente de sus pêre crieste, u

Ce prodige força la planart de ceux qui ci élasent les témous d'avoyer qu'il était opér par le deigt de Dieu; unis les pharisiens, par un effet de beur magyaise foi ordinaire. s'ecrierent e qu'ils muitrisaient les demons n par la puimance de Béelpétint leur prince, » Jesus fit sentir la folse de cette supposition, en prouvant que Salan se pouvait pas être opposé à lai-colme , et qu'un pouvoir supèrieur au sien était seul capable de le contraisdre à souffrir la dunimation de son empire. Pour faire mieux comprendre à ses auditeurs le dauger de ces suppositions impies, il ajouta « que quoique tout péché un blasphène s contre le fils de l'homme dut être para donné à ceux qui s'en repentiraient , il n'y e aurait néanmoins aucun pardon à espérer a pour ceux qui blasphémeraient contre le » Saint-Esprit. » Les pharisiens, irrités de tout ce qu'ils vensient de voir et d'entendre, lui demandérent alors quelque signe plus convaincant de la divinité de sa mission; mais il se contenta de leur répondre que puisque les merveilles qu'il avait opérées pe les avaient pas persuadés, il ne leur donnerait d'autre signe que celui de Jonas, voulont par-là leur faire entendre que ce prophète ayant passé trois jours dans le ventre de la baleine, le fils de l'homme devait passer le même espace de temps dans le sein de la terre, et en sortir vivant.

De là il se rendit au bord de la mer, toujours suivi d'une multitude prodigiense; ct étant entré dans une nacelle, il précha ce peuple dans des termes à la portée de la simplicité de ses auditeurs. Après avoir cessé de parler, il s'embarqua pour traverser la mer de Galilée. Avant qu'il entrât dans la barque, deux hommes se présentèrent à lui, et témoignèrent le désir de le suivre et de devenir ses disciples. L'un lui demanda la permission d'aller auparavant rendre les derniers devoirs à son père; l'autre de prendre congé de ses parents et de ses amis. Jésus répondit au premier « que les » morts , » c'est-à-dire , ceux qui sont morts à l'espérance d'une vie à venir, « s'acquittent » de cet emploi ; mais toi , viens prêcher » cette immortalité que je dois annoncer au » monde. » Il répondit séverement au second : « On est mai disposé pour le royaume » de Dieu quand l'empressement à deveuir » mon dissiple est ralenti par des soucis temporels. »

Pendant la traversée, soit qu'il voulût prendre qualque repos ou éprouver la foi de ses disciples, et manifester sa puissance, il s'endermit dans le bateau. Aussitôt al s'éleva une tempète si surieuse, que ceux ani se tronvaiont avec lui se crurent en danmer de périr ; ils l'éveillèrent en criant : a Maltre, sauvez-nous, car nous périssons, » Jéans calmo les vents et la mer d'une scule parele: il repreche en même temps à ses isciples leur timidité et leur peu de foi. Cons-ei, frappés d'étounement, se jetèrent aux pieds de celui qui venait de leur donner une preuve si éclatante de son pouvoir. Enmite ils déberquèrent avec lui dans le pays des Gergéséniens.

Ce fut là qu'il rencontra deux démoniaques se furieux qu'il n'y avait pas de chaînes assez fortes pour les lier. Ces misérables, qui saisaient leurs demeures dans des tombeaux, et qui effrayaient tous les habitants du pays. viarent se jeter au pieds de Jésus, l'appelérent Fils de Dieu, et le supplièrent de ne nes les tourmenter avant le temps. Jésus, touché de pitié, demanda au plus forcené mel etast son nom : il répondit qu'il s'appolait Légion, à cause du grand nombre de mouvais esprits dont il était possédé. Ces esprais, redoutant le pouvoir de Jésus, le conjurerent, s'il voulait les forcer de sortir, de leur permettre d'entrer de moins dans un traspess de pourceeux qui paissait près de **4** 14

Cotto permission leur fat accordée; et sur-lo-champ on vit deux mille pourceaux qui companient ce troupeau se précipiter dans la mer, et les deux démoniaques recouvrèrent leur hon sons et leur senté. La nouvelle d'un produge si étrange se répandit bieutêt dans sont le pays, et atlira vers l'endroit où ce

miracle venait d'être opéré un nombre infini de curieux, qui virent avec étonnement ers deux hommes, un peu anparavant si misérables, entièrement rétablis. Mais, soit que la perte du troupeau leur inspirât des sentiments de crainte, ou par quelque autre raison, les habitants prièrent Jésus de se retirer de leur pays; ce qu'il fit.

Revenu à Capharnaüm, un des chefs de la synagogue vint le supplier de guérir sa fille Agée de douze ans, qui était à l'extrémité. Jésus prit aussitôt le chemin de la maison de ce père affligé. Parmi la soule qui le suivait. se trouva une pauvre femme qui avait dépensé inutilement tout son bien pour se faire guéric d'une perte de sang. Seconfiance au Souveur était si grande qu'elle croyait que, pour recouvrer sa santé, il suffirait qu'elle touchét son vêtement. Son attente fut remplie. Quoique pressé par la multitude. Jésus sentit sans doute, par la vertu qui était émanée de lui. que quelqu'un l'avait touché, et il demanda à ses disciples qui c'était. La semme, voyant que son action était comme, se joia à ses pieds, et confessa que c'était elle; aven qui lui valut, outre sa guérison qu'elle avait d obtenue, cette assurance consolante : « Ma » fille, votre foi vous a souvée; allez en > paix. (1). >

En prononçant ces mois, le Segveur se trouva si près de la maison du chef de la synagogue, qu'on pouvait entendre les lamentations occasionées par la mort de la jeune fille qui venait d'expirer. Jésus étant entré dans la maison avec deux en trois de ses disciples, ordonna à ceux qui jetaient des cris de donleur de cesser de s'affliger, les assurant que l'enfant n'était qu'endormie. Ce langage arevoqua le sourire de ceux à qui il était adressé. Mais Jesus, sous daigner faire attention à cotto marque d'incrédulité, entra dans l'appartement de la jeune fille, et l'ayant prise per la main, lui commanda de se lever ; ce qu'elle fit à l'instant même. Ce miracle contribua bonncoup à répandre la sainteté et la puissance

(1) Enable nous apprend que cette femme, pour témoigner se reconnaissance à son médecin effette, fit faire en son honneur une statue d'airein qu'ils représentant à genous derrière lui , et touchant le bord de son habit. de son nom, quoi qu'il prit toutes les mesures nécessires pour en étoufier la renommée.

Jésus quitta bientôt Capharnaum pour reteurner à Nazareth ; chemin faisant, il guérit deux aveugles. Afrivé dans cette ville, il précha avet une éloquence qui étonna lous ses auditeurs ; mais, connaissant la pauvreté de sa famille, ils s'en tiurent à leur étonnement; cé qui empéoha notre Seigneur g'opérer parmi eux aucun miracle éclatant. Il se contenta de guérir les malades qui recoursient à lui, et il sortit de Nazareth dans le dessein de n'y plus retourner.

Ce fut vers ce même temps que Tibère, détrompé des fausséglingeousations que Séjan avait intentées contro les Juifs, envoya ordre à tous les gouverneurs de trailer ce peuple avec beaucoup de ménagement. Tacite observe à vette occasion qu'ils goûtèrent sous cet empercar les douceurs d'uné longue paix; ce ·qui signifie simplement qu'ils respectèrent bon autorité, et qu'il les laissa en repos ; car leur situation, considérée en elle-même. Wétait certainement rien moins que tranquille. Mais ces troubles domestiques n'avalent rien squi intéressat un historien, dont toute l'attention était bornée à ce qui pouvait concerner l'empire remain : voilà sans doute, comme l'a observé un écrivain judicieux, pourquoi les historiens de l'antiquité ont passé sous silence les événements glorieux dont furent marquées surtout les trois dernières années de la vie de notre Sauveur.

·Il commença la troisième année de son istère par visiter toutes les villes de Ga-; voyant d'un côté le nombre prodigieux uditeurs qui accouraient de toutes parts our l'entendre, et de l'autre le peu d'ouriers qu'il y avait pour recueillir une si abondante moisson, il envoya ses douze apotres, deux à deux, pour annoncer l'Evangile dans ce pays. Afin de les mettre plus en état de remplir dignement cette tache importante, il leur accorda le don des miracles, leur ordonnant de dispenser ce don aussi généreusement qu'il leur avait été accordé, et de confier à la providence divine le soin de pourvoir à leurs besoins temporels. « Cependant, » ajouta le Sauveur, « vous ne recevrez que » dans l'avenir la grande técompense de vos

w travaux ; car je vous envote comme des » agneaux parmi des loups dévorants. Té-» moins des mauvais traitements que j'ai esw suyés de la part de ce peuple ingrat, n'es- pérez pas un sort plus beureux que celui o de votre maître, mais réjouissez-vous d'è-» tre méprisés, rejetés et persécutés comme » lui. Ils vous traineront devant leurs tribu-» naux . ils vous infligeront des châtiments, » ne les craignez pas, ne soyez point inquiets » de ce que vous aurez à leur répondre quand » ils vous interrogeront; vos réponses vous » seront dictées par une sagesse supérieure. » Dans toutes les autres circonstances , sou-» venez-vous de réunir toujours la simplicité » de la colombe à la prudence du serpent, n et soyez fermement persuadés que celui » sans la permission duquel un passerena ne saurait tomber à terre, sera votre guide et » votre protecteur. » Les disciples partirent munis de ces dons célestes. Jésus demeum quelque temps à Capbarnaum ou aux environs; il y recut la nouvelle de la mort de Jean Baptiste. Les disciples vincent pe : après l'y rejoindre, et lui firent part de l'heureux succès de leur mission.

Le traitement qu'Hérode venait de faire éprouver à Jean-Baptiste détermina Jésus à se retirer avec ses disciples dans quelques lieux écartés; sa renommée augmentait tous les jours; les uns le prenzient pour Jean-Baptiste ressucité; d'autres pour Élie ou pour quelqu'un des anciens prophètes. Il se vit bientôt suivi d'une grande multitude de peuple, avide d'écouter ses divines leçons. Un jour, ses disciples lui ayant dit de congédier cette foule pour qu'elle pût aller acheter des vivres, Jésus leur ordonna de donner euxmêmes à manger à cette multitude, et sur la réponse qu'ils lui firent qu'ils n'avaient que cinq pains et quelques poissons, il les fit apporter, et les distribua lui-même à ce perple au nombre de cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tont le monde fut rassasié. Les disciples recueillirent les restes et en remplirent douze corbeilles.

Ce miracle fit un telle impression sur ceux en faveur desquels il venait d'être opérés, que non-seulement ils regardèrent Jésus comme le Massie promis aux Justa, mars qu'ils vonlurent même le forcer à devenir leur roi. Des ans le Sauveur cut démêlé leur intention, il prit la résolution de s'éloigner d'eux. Dans cette vue, il ordonna à ses disciples de passer le lac vers Bethsaide, tandis qu'il s'arrêterait pour congédier le peuple, après quoi il irait les rejoindre. Pendaut que ses disciples étaient sur l'eau. Jésus se retira dans us cadroit de la montagne pour y passer la muit en prières. Le vent élant contraire et fort violent, il no leur fut pas possible de gagner le rivage. Vers la quatrième ou dernière veille de la nuit, ils aperçurent leur mattre marchant sur les flots, comme s'il avait on descris de passer à côté d'eux. A cette vue, ils jetèrent un cri d'épouvante, tel que si leurs yeux eussent été frappés d'un mazik, ou spectre de la plus mauvaise espèce. Les rubbins font une infinité de contes ridicules sur le caractère malfaisant de ces mectres. Jésus dissipa leur crainte, en leur disent que c'était lui ; meis Pierre, flottant catre le doute et la surprise , lui répondit : . Soigneur, si c'est toi, commande que j'aile • vers toi sur les caux. • Il en obtint la permission. Pierre sortit de la nacelle, ct, posant son pied sur la surface de l'onde, il s'avança vers le Souveur. Mais la violence du vent excita en lui un nouveau seutiment de crainte, et ébrants sa foi ; comme il commençait à enfoncer, il implora le secours de son maître, qui fui tondit la main en lui reprochant son pen de confinnce. Aussitôt les vents s'apaistrent, et la macelle se trouva près de rivage et il fallait aborder.

Outre un grand nombre de malades qui vurrent en est endroit pour obtenir leur guérison, plusieurs de ceux qui avaient été nourre d'une manière si miraculeuse s'y rendirent sumi, et marquèrent à Jésus une joie entrusvélanère de l'avoir retrouvé; mais le Sauveur Mêma un empressement qui vouit moins d'un principe d'amour pour se destrine, que du désir d'obtenir les avantagus sempurels qu'ils se flattaient de trouver sons le règne du Monie. Il les exhorts à sa chercher d'autres plus spirituels, et que le bot de son ministère était de leur brocurur. Ce langage si peu attendu produi-

sit un tel changement, que ceux-là même qui, à la vue de son dernier miracle, l'avaient nommé le grand libérateur promis par Moise, osèrent exiger de lui quelque nouvelle preuve de son pouvoir : « Moise, dirent-ils, a démontré la divinité de sa mission, en » faisant descendre la manue effeste pour » nourrir nos pères, au lieu que celui-ci » dit qu'il est venu du ciel, quoique nous » sachions qu'il est fils de Joseph et de Ma-» rie, et la nourriture qu'il mous promet est » de nous faire manger son corus et boire » son sang. » En vain Jésus tâcha-t-il de les convaincre que cette nourriture, bien loin d'être telle qu'ils se l'imaginaient, pouvait seule leur procurer une beureuse immor-

Ce discours et tous ceux qu'il leur tiet ne servirent qu'à les confirmer dans l'idée qu'il n'était pas le Messie qu'ils attendaient : et dès ce moment la pinpart d'entre eux l'abandonnèrent. Le Sauveur, sons s'étonner de cette désertion. At voir à ses disciples que la cause en était dans des préjugés charnels, qu'une grâce surnaturelle était seule capeble de guérir; ensuite il leur demanda s'ils voulaient aussi le quitter comme avaient fait les autres. Pierre, prenant aussitôt la parole, répondit au nom des douze : « Sei-» gueur, vers qui nous en irious-nous? la » as la parole de la vie éternelle, et nous » sommes persuadés que tu es le Christ, le » fils du Dieu vivant. » Jésus prit ectte occasion pour les avertir que, quoiqu'il les cât choisis, il y en avait cependant un permi eux qui était un perûde, voulont parler de Judas Iscariot, qui devait le trahir, quoiqu'il continuat à le suivre.

Tout cela arriva un pen avant la troisième fête de Pâque, depuis que le Sauveur avait commencé son ministère, car l'évangéliste marque que cette fête était prochaine; suis il u'est pas dit expressément si Jésus se rendit à Jérusalem pour la célébrer, en bien s'ît alla eu Galilée. La première de cas opinions nous paraît la plus vraisemblable, non-soulement à cause de la pieuse exactitude avue laquelle notre Sauveur observa toutes les autres êtes, mais aussi parce que son absence, durant cette solennité, aurait donné un mau-

vais exemple à ses disciples, et un scandale fondé aux pharisiens. S'il alla à Jérusalem, ce fut si secrètement, et le séjour qu'il fit dans cette ville fut si court, à cause des complots que les principaux de la nation tramaient contre lui, qu'ils n'en furent instruits qu'après son retour en Galilée, où il paraît qu'il se trouva peu de temps après.

C'est durant cette fête de Pâque qu'on suppose que Pitate mêla le sang rebelte des Galiléens avec celui de leurs sacrifices, pendant qu'ils offraient des victimes dans le temple. La nouvelle de cette horrible action, et celle du malheur de dix huit personnes écrasées par la chute de la tour de Siloé, ayant été annoncées à Jésus, il déclara à ceux qui se trouverer, autour de lui, que les malheureux qui venaient d'avoir une flu tragique ne devaient pas être regardés comme plus coupables que les autres habitants de Jérusalem; mais que s'ils ne se repentaient, un sort pareil serait leur partage.

Après la fête, les séribes et les pharisiens ne le voyant pas à Jérusalem, chargèrent quelques-uns de leurs émissaires d'épier ses paroles et ses actions, pour trouver un prétexte à quelque accusation. La première chose qu'ils remarquèrent fut que ses disciples mangeaient sans avoir eu soin de se laver les mains; ce qui était contraire aux traditions des anciens et à la pratique constante des pharisiens. Jésus réfuta aisément cet injuste proche, en faisant voir l'abus hypocrite se nettoyer les mains pendant que le cœur tait souillé. Il démontra les funestes effets e produit un attachement superstitieux à ues traditions, dont plusieurs, quoique opposées à la loi de Dieu, étaient cependant religieusement observées; et pour en citer un exemple aussi odieux que frappant, il reprocha aux scribes et aux pharisiens qu'ils avaient trouvé moyen d'anéantir un précepte aussi sacré que celui qui obligeait les enfants à honorer leurs parents. Outre des traditions si criminelles, il en censura aussi d'autres cutièrement déraisonnables, comme celles, par exemple, qui affirmaient que certaines formules de serment n'étaient pas obligatoires. Ces censures irritèrent d'autant plus les espions des pharisiens, qu'elles étaient à la portée des plus ignorants, et très-propres à inspirer au peuple du mépris pour des docteurs qu'il avait regardés jusqu'alors avec vénération. Pour se dérober aux persécutions dont il devait s'attendre à devenir l'objet, il se retira vers les frontières de Tyr et de Sidon: la renommée qui le suivait l'y fit bientôt connaître. Parmi ceux qui vinrent implorer son secours, se trouva une femme paienne : elle s'avança, et lui donnant les titres de Seigneur et de fils de David, le supplia de délivrer sa fille, possédée d'un démon. Jésus parut d'abord faire si peu d'attention à sa demande, que ses disciples le prièrent de la renvoyer ou de lui accordor ce qu'elle souhaitait. Cette femme ayant redoublé ses instances, Jésus lui dit qu'il n'était pas juste d'ôter le pain aux enfants et de le donner aux chiens. Quelque humiliant que sût un tel refus, la Chananéenne ne perdit pas courage. « Il est vrai, Seigneur, » réponditelle; « cependant les petits chiens mangent » les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » Charmé de cette réponse , Jésus lui déclara que sa fille était guérie ; miracle dont elle cut lieu d'être convaincue quand, de retour dans sa maison, elle trouva sa fille assise sur son lit, et parfaitement rétablie.

Peu de temps après, Jésus s'avança vers Décapolis (1), où entre autres merveilles qu'il opéra, il donna la parole et l'ouie à un homme né sourd et muet; miracle qui lui valut cet éloge: « Il a tout bien fait, il fait ouir les » sourds et parler les muets. » La multitude qui le suivait l'accompagna jusque dans un désert, où il passa trois jours qu'il empleya à instruire ses auditeurs et guérir plusieurs malades (2).

(4) Canton de la Palestine, ainsi nommé à cause de dix villes qu'il renfermait, et dont les unes étaient en deçà et les autres au delà du Jourdain. La capitale de ce canton, dont la plupart des habitants étaient palens, s'appelait Scythopofis.

(2) Tout ce monde ne s'étant pas pourve d'une quantité suffisente de vivres, Jésus ne voulet pes renvoyer cette multitude à jeun; ayant su de se diciples qu'il y avait sept pains et quelques pelis peissons, il les multiplia comme il avait déjà fait, de manière qu'il y côt de quoi resessès quatre mille hommes, sans compter les femmes et les enfises, et remplir encore des restes sept corbeilles antières

Jésus, après avoir congédié le peuple, traversa le lac de Tibériade, et gagna le territoire de Magdela et de Dalmonatha. Quelques-uns des pharisiens et des sudductens vincent lui demander un signe de sa mission, et recurent de lai la même réponse qu'il avait déjà faite au aravant; qu'il ne lour serait denné d'aut e signe que celui du prophète Jonas; il monta ensuite dans une no-

celle sour traverser le lac.

En arrivant à Bethsaïda, lieu de la naissance de quelques-uns do ses disciples, on lui présenta un avengle. Jésus ne put refuser sen secours à cet infortuné : mais comme les habitants de cette ville avaient asquére très-mai répendu à ses bontés, pour ne pas les rendre plus compables encore en leur formissant de mouveaux sujets d'ingratitude, il 6t vonir l'avengle hors de la ville, et lui avant rendu la vue, il lui ordonna de prendre le chemin de sa mauson sans entrer dans Betherlde.

Étant acrivé aux environs de Césarée de Philippe, ville bâtie par Philippe le tétrarane. Sis d'Hérode-le-Grand, il demanda à ses disciples, qu'il avait déjà élevés depuis un un à la dignité d'apôtres, cu que les Juiss pressient de lui. Ils lui répondirent que les uns le prensient pour Jean-Baptiste, les sutres pour Élie, ou pour quelqu'un des autres prophètes. Et vous, dit-il alors, que ditesvous que je suis? Vous êtes, lui répondit Plerre en nom du collège apestolique, le Christ, le fils de Dieu. Cette confession valut à l'apôtre qui la fit le surnom de Pierre ou de Rocher, et la promesse qu'il servirait de Sondement à l'Église; et qu'avec les clefs du reyaume des cieux, il recevrait la puissance de ligret de délier; et que, quelle que fat de cas deux sentences celle qu'il prononcerait ur la terre, elle ne manquerait pas d'être ratifito dons le ciel ; mais il lui recommanda, et aux apôtres, de ne révéler qu'il était le Massin qu'après se résurrection.

· Depuis ce jour-là, trouvant leur foi affermin, il commença à leur découvrir un mystere dont il dinit necessire qu'ils fuscent untraits par sa bouche, celui des souffrances d de la mort qu'il devait recevoir à Jérusarm. Pierre, étrangement étonné de ce qu'il

venait d'entendre, ne put s'empêcher de 14moigner qu'il souhaitait que jamais rien de pareil n'arrivat à son maître; mais il recut de lui à cette occasion une sévère réprimande, accompagnée du reproche qu'il était encore très-ignorant dans la doctrine de la rédemption du genre humain, et du renoucement à soi-même. Jésus ajouta, que bien loin qu'ils dussent attendre un règne temperel, il a'y avait aucun autre moven pour lui et pour les autres disciples d'entrer dons son règne céleste, qu'en marchant sur les traces sanglantes de sa croix. Quelques-uns d'entre vous, leur dit-il en finissant co discours. verront les commencements de ce règneavant de mourir : cependant, de peur que le tableau qu'il leur avait tracé de son humiliation et de ses souffrances no confondit les espérances qu'ils avaient toujours ques qu'il rétablirait le royaume d'Israël, il juges à propos de paraître à leurs yeux paré de quelques rayons de cette gloire qui lui était. destince.

Pierre, Jacques et Joan furent ceux qu'il voulut rendre témoins d'un si étonnant socotacle. Il monta avec cux sur une montagne qu'on croit communément avoir été celle de Thabor, et y fut transfiguré en leur présence. Pendant qu'il rendait à Dien l'hommege de la prière, son visage deviat tout sutre, et sus habits parurent blancs et Inmineux. Immidiatement après, Moise et Elie appararent à ses côtés dans tout l'éclat de leur étal glorifié, et s'entretinrent avec lui de la mort un'il subirait dans peu à Jérusalem. Durant cel entretien extraordinaire, les trois apôtres, soit que la vision céleste cet produit en cux une espèce d'extase, soit que la transfiguration se fit pendant la mait, tombérent dans une espece de sommeil. A leur révoil 🖁 ils furent frappés de la gloire de lour multre et des deux prophètes qui étaient avec lui. Pierre, ravi en admiration, s'écria : « Sei-» gueur, il est bon que nous demourions ici; a faisons-y trois tentts, une pour vous, une

- » pour Moise, et une troisième peur
- » Elie (1), » Leur admiration s'aceru.

<sup>(1)</sup> Bide nous apprend qu'en conséquence de cette demande des Apôtres, les chietum bitire st dem

trencis proqu'un dernier degré à la vue c'aux unire qui vint les couvrir, et aux avrents d'une voix coleste qui surtit de la uve, dannt : « C'est ici mon fils hien-nimé, » écontez-le. » A cette voix, les disciples tomierent le visage contre terre, et furent unités d'une grande frageur; mois Jésus leur ayant dit de ne rien craindre, en relevant leur fronts ils l'aperçurent seul, et sous la farme ordinaire.

La descendant de la montagne, Jésus leur défendit de parler à personne des merveilles qu'ils venaient de voir, jusqu'à ce qu'il filt remancité d'entre les morts. Ces dernières paroles leur parment difficiles à comprendre, a cause de la peine qu'ils avaient à se faire à l'idée de la mort que leur maître leur avait dit devoir subir à Jérusalem : cependant ils eurent soin de garder le secret qui venait de leur être recommandé. Saint l'ierre, dans sa seconde épitre qu'il écrivit peu de temps avant de mourir, paraît en avoir conservé toute sa vie une vive impression, par la courte mais énergique description qu'il en donne.

En rejoignant ses antres disciples, Jésus les trouva en dispute avec les pharisiens; mais avant qu'il eut le temps de se saire instruire du sujet de leur contestation, un homme vint se jeter à ses pieds, et lui dit : « Seigneur, ayez compassion de mon fils. • qui est misérablement tourmenté d'un dé-» mon, par lequel il est jeté quelquesois » dans le feu, et d'autres fois dans l'eau : je » l'ai présenté à vos disciples, ma s ils n'ont » pu le guérir. » Jésus, ému de pitié et d'indignation, « O race inerédule, » dit-il à ses disciples, « jusqu'à quand faudra-t-il » que je vous supporte? » S'étant fait ensuite amener l'enfaut, agité des plus cruelles consulsions, il det au père, que s'il pouvait croire, la guérison de son fils serait aisée. « Je crois, Seigneur, » s'écria le père en pleurant, a aidez-moi dans mon incrédu-» lité. » Jésus ordonna alors à l'esprit immonde de sortir de l'enfant, et de n'y ren-

la suite sur le sommet de cette montagne trois mapuifiques églises, où la dévotion attira un nombre hilian de pelerius. trer jamais. Le demon , contraint d'obéir, agits pour la dernière fois l'enfant d'une monière terràle. Les disciples, lorsqu'ils se trouvèrent en particulier avec leur moltre, demondèrent pourquoi ils n'avaient pu chosser cet caprit. Il leur répondit, que leur manque de foi était le seul obstacle qui les empéchit d'opérer certains miracles; mois que dons ce cas porticulier leur impaissance venoit de ce qu'ils négligenient le johne et la prière.

Jésus avait remarqué que les trois disciples, témoins de sa transfiguration, en ducendant de la montagne s'étaient entretenut de cette résurrection merveilleure qu'il leur avait annoncée; il crut devoir profiter de celle occasion pour parler de mouveau à ses douze apôtres de sa mort prochaine, et leur déclarer qu'après avoir expiré sur la croix. trois jours après il sertirait vivant du sépulcre. C'était en allant à Capharanium qu'il leur tint ce discours; mais, bien loin d'être en état d'en comprendre le sens, ils étaient si remplis des idées d'un règne temporel. qu'au lieu de demander l'explication du mystère de la croix, ils ne songèrent qu'à disputer sur le rang que chacun d'eux occuperait sous ce règne. Cette contestation dura jusqu'à leur arrivée à Capharnaim. Ceux qui étaient chargés de recevoir les impêts leur demandèrent, à l'entrée de cette ville, si leur maître ne payait pas le tribut ordinaire. Pierre, qui savait que l'intention de son maître était de rendre à César ce qui lui était dû, répondit qu'il le payait. Jésus s'exprima de manière à faire connaître que c'était proprement des étrangers que le tribut devait être exigé, et non des enfants, c'està-dire, de ceux qui sont nés libres : cependant, ajouta-t-il en adressant la parole à Pierre, pour ne pas donner de scandale à cel égard : « Allez à la mer, jetez l'hamecon, » et vous trouverez dans la bouche du pre-» micr poisson que vous prendrez une pièce » de monnaie; donnez-la-leur pour vous et » pour moi. »

Quand Pierre sut revenu, Jésus lui demanda quel avait été le sujet de la dispute qui s'était élevée entre eux sur la route. Sentant bien que leur ambition était coupable à ses yeux, les disciples gardaient tous le silence. Alors Jésus appela un enfant, leplaça au milieu d'eux, et le leur montrant : « Le seul moyen, » leur dit-il, « de » devenir grand dans mon royaume céleste, » c'est de ressembler à cet eufant en inno» cence et en humilité; et à mesure que » cette ressemblance sera plus grande, le » rang que vous occuperez dans mon royaume » sera plus élevé. » Pendant qu'il leur parlait, un des apôtres vint l'interrompre pour lui dire qu'ils avaient vu un homme qui chassait le démon en son nom, et qu'ils s'y étaient opposés, parce qu'i ne les suivait pos.

Jésus réprimanda leur rèle inconsidéré, attenda que tout homme qui opérait des miracles en son nom, ne pouvait tenir ce privilère que d'un soint respect. Reprenant ensuite son premier discours, il déclara à ses auditeurs, que quiconque recevrait un de ces petits-enfants, ou de ces disciples doux et hambles, et leur serait le moindre bien en son nom, ne manquerait jamais d'en recevoir la récompense; mais, ajouta-t-il, quiconque les méprisera ou les insultera, sera aussi sévérement puni d'une pareille indignité, que ni Dieu lui-même, dont ils sont les savoris, en avait été l'objet : ayez donc soin de pratiquer les lois de l'humilité, si vous voulez avoir port à ce salut que je suis venu offrir as genre bumain.

Apres avoir fait un séjour assez court à Capharnaum, comme la sète des tabernacles approchait, quelques-uns do ses parents, qui, apparemment, avaient le plus de répugnance à croire en lui, comidérant combien il s'était arrêté en Galilée, et supposant que la crainte des Juifs l'empéchait de se rendre en Judée, oserent lui adresser des reproches, en disant que s'il avait le dessein de se faire connaître, il devait se montrer à Jérusalem, où tant de monde affait se trouver assemblé, au lieu de se cacher dans quelque coin de la Galilée. Jésus, au lieu de consurer leur témérité, se contenta de leur dire que pour eux ils n'avaient rien à craindre de la part des Juis, mais qu'il n'en cla t pas de même de lui, contre qui les chefs de la nation formaient actaclicated d'homicides complets. Il ne Lucia par de regir à Jérusalem peu de temps après, mais secrètement, de peur de réveiller la haine de ses ennemis.

198

Étant en chemiu, il se sit précéder de quelques-uns de ses disciples, qui entrèrent dans un bourg de Samaritains, pour lui préparer un logement. Ceux-ci ne voulurent point le recevoir, parce qu'il paraissait aller du côté de Jérusalem; ce qui les irrita tellement, qu'ils demandèrent la permission de saire descendre le seu du ciel sur les Samaritains. Jésus les réprimanda sévèrement, en disant que le cruel espeit qui les animait était totalement opposé à celui qui l'avait sait descendre du ciel pour sauver le genre humain.

Avant que d'arriver à Jérusalem, il voulut établir un autre collège composé de soixante-dix disciples, nombre pareil à celui des anciens établis par Moise, précisément comme le nombre des douze apôtres répondant à celui des douze tribus d'Israël. Il les envoya deux à deux, munis des mêmes instructions et de la même puissance surnaturelle qu'il avait donnée aux douze apôtres; avec cette seule différence, qu'il était permis aux premiers d'aller dans toutes les villes d'Israël, au lieu que les autres ne devaient aller que dans celles où son ministère l'appellerait (1).

Durant la sête des tabernacles, il s'éleme à Jérusalem de fréquentes disputes sur son sujet; les uns disaient qu'il était un prophète, et les autres un imposteur. Vers la sin de cette sête, il parut publiquement dans le temple, au grand étonnement de tous les assistants; il y enseigna publiquement, saisant voir dans ses discours une counaissance prosonde des livres sacrés. Remarquant la surprise de ses auditeurs d'entendre parler

(1) Les nous de ces soisante-dis ou soisante-douse (car on les designe par l'un et l'autre de ces nombres, le premier à cause que saint Luc es fait enpressement mention, et le dernier en conséquence de la supposition que cet évangéliste se sert du nombre rond, au lieu de celui de soisante deuse, repondant à celui de sis fois deuse), ces nous, disone-nous, sont la plupart inconnus. Nous n'en trouvous que vingt-huit dans Essebs, épiphane et Papias. Voics leurs nous: Matthias, Marc, Luc, Bernabas, Étienne, Philippe, Prochore, Ricanor, Timon, Parmenas, Sicolas, Jusie, Apelle, Sosthene, Rufes, Siger, Cephas, Thoildée, Ariston, Jean, Bornabas, Andronic, Junios, Siles, Lucies, Menabers, Minason, et Arismis, le mé ne qui bapties saint Paul.

avec tant d'élequence un homme dont l'éducation n'avait rien que de commun, le Sauveur leur dit que sa doctrine n'était pas un ouvrage humain, mais une production céleste; et que ceux d'entre eux qui seraient sincèrement disposés à faire la volonté de Dieu, ne tarderaient pas à être convaincus de la vérité de tout ce qu'il annonçait. Le danger auquel il s'exposait en parlant ainsi fit admirer à quelques-uns son courage, tandis que d'autres, scandalisés de la bassesse de sa naissance, continuaient à le rejeter. Il répondit à ces derniers qu'ils ignoraient ce qu'il y avait de céleste dans son origine, et fortifia cette assertion de preuves si frappan'es, que plusieurs commencèrent à croire ouvertement en lui. Les magistrats juiss envoyèrent quelques uns de leurs officiers pour le saisir : mais comme l'heure marquée pour son trépas n'était pas encore venue, au lieu de suivre leurs ordres, ils revinrent remplis d'admiration, et avouèrent à ceux qui les avaient envoyés que jamais homme n'avait parlé comme lui.

Le dernier jour de la sête, pendant lequel on puisait de l'eau et l'on portait du bois au temple. Jésus profita de la circonstance pour entretenir ses auditeurs de ces caux vives que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui; faisant allusion, comme l'évangéliste le remarque, aux dons miraculeux du Saint-Esprit, dont l'Église allait dans peu être enrichie. Ce dernier discours fournit encore sujet à de nouvelles discussions; les uns soutenaient qu'il n'y avait que le Messie qui pût s'exprimer d'une manière si sublime; et les autres, ignorant qu'il fût né à Bethléhem, alléguaient sa qualité de Galiléen comme incompatible avec le caractère de Messie. Mais les pharisiens, dont l'animosité allait de jour en jour en augmentant, depuis que les officiers qu'ils avaient envoyés pour saisir Jésus s'étaient eux-mêmes déclarés en sa faveur, commencèrent à déclamer hautement contre lui : aucun de leurs docteurs ou de leurs chess, disaient-ils, n'avait recu sa doctrine, qui n'était embrassée que par une populace ignorante et stupide. Nicodême, disciple de Jésus, quoique en secret, leur rappela que la loi défendait de condamner un

homme sans l'entendre. Irrités de cette remontrance, ils s'écrièrent : Étes-vous aussi Galiléen? Parcourez les Écritures, et vous y verrez que jamais (1) prophète ne sortit de Galilée.

Jésus se retira le même soir sur la montagne des Oliviers; mais le lendemain de grand matin il revint au temple. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qui avait été surprise en adultère. On a va dans un autre endroit que, par la loi de Moise, de pareilles sautes étaient punies de mort ; c'est ce qu'ils ne manquèrent pas de lui dire, ajoutant qu'ils souhaitaient de savoir ce qu'il en pensait. Leur dessein était une occasion de l'accuser, ou de trop de sévérité s'il condamnait cette semme au dernier sunplice, ou de manque de respect pour la loi s'il voulait l'absoudre. Jésus, qui devina leur ruse, se baissant, écrivit sur la terre avec le doigt. Son action les engagea à le presser de répondre, ce qu'il fit en se relevant : « Oue » celui de vous, » leur dit-il, « qui est » sans péché, jette le premier la pierre con-» tre cette pécheresse. » Cette réponse peu attendue remplit ces hypocrites d'un étonnement mêlé de tant de houte, qu'ils se retirèrent tous les uns après les autres ; de sorte que la femme resta seule avec Jésus, qui, ne voyant plus d'accusateurs, la renvoya, en lui disant : « Allez, et ne péchez plus désormais.»

Il reprit ensuite son discours, et déclara à ses auditeurs qu'il était la lumière du monde, et qu'il fallait le suivre pour ne pas marcher dans les ténèbres. Cette expression, que les pharisiens prétendaient ne convenir qu'à eux seuls, leur arracha ce reproche, « que son » témoignage était suspect, parce qu'il se le » rendait à lui-même. » Jésus répliqua que Moise et les prophètes, Jean-Baptiste, et principalement son père céleste, en lui accordant la puissance de faire les plus grands miracles, lui rendaient un témoignage qui ne pouvait être contesté. Mais, ajouta-t-il, c'est ce qu'on verra plus clairement quand vous

<sup>(1)</sup> Jonas, que tous les Juiss reconnaissent pour prophète, était natif de Géthepher, ville de Galilée; de sorte que l'assertion des pharisiens ne pouvait venir que d'un principe d'ignorance ou d'impadence.

attaché à une crorx; car ce n'est que mes disciples se trouveront délijoug que subit le reste des hommes. risieus, ne comprenant pas qu'il peri servitude du péché, lui répondirent r hardiesse accoulumée, que comme nt la postérité d'Abraham , il n'était na pouvoir de les rendre plus libres, n'avaient iamais été esclaves de perfais Jésus, au lieu de réfuter cette martion, leur répondit que leur orsur avarice, leur esprit persécuteur, version pour les vérités les plus salureuvaient qu'ils étaient bien plus les da démon et les esclaves du péché. descendants libres du vertueux père nots. Les Juifs, n'ayant rien à opcette censure, se contentèrent de · Someritain et démonisque : injures inta en leur demandant à eux-mêmes mme pessédé du démon serait aussi r la gloire de Dieu qu'il l'avait toui. Se tournant vers l'assemblée : « En . » lour dit-il . « si quelqu'u : garde rele, il ne mourra jamais. » L'équie cette expression lui attira de nourectives de la part des Juiss. Des inils passtrent bientet aux menaces. nt même déjà des pierres pour le lamis il s'échappe de lours mains d'une : miraculcuse.

ntant de Jérusalem les soizante-et-dix s la rejeignirent, et lui apprirent avec des démonstrations de joie que les désames leur étaient assujétis. Jésus, **hormé de la chute prochaine de Se**nt devoir modérer le contentement que ses disciples témoignaient de se êtas de dons miraculoux , et leur reida , dans cette vue, de se réjouir plumoir leurs nous écrits dans le ciel. t au'il continuait à lour donner ses ions sur l'usage des grâces spirituelles r dinient accordées, un docteur de la tai domander ce qu'il lui conseillait pour obtenir la vie éternelle. Jésus 173 à la loi mossique, dont les devoirs paient en substance l'obligation d'aiion par-dessus toute chose, et son n comme soi-même. Mais comme la

plupart des Juiss reconnameatent à peine pour leur prochain ceux de leur nation, ou même de leur secte, le docteur insista pour savoir qui il devait proprement regarder comme son prochain. Pour réponse, le Sauveur lui cita cette admirable parabole. Un Juif, lui dit-il, ayant été dépouillé et blessé par des voleurs, fut laissé à demi mort sur le grand chemin : un sacrificateur l'ayant vu, passa outre : un lévite en fit de même : meis un Samaritain qui voyagenit, plus charitalile que ces deux prêtres, lui accorda généreusement un secours que les autres lui avaient refusé. D'où le Sauveur conclut que l'amour du prochain n'était pas restreint à une secte ou à une nation, mais qu'il s'étendait à tout le genre humain.

En allant vers la Galilée, il s'arrêta dans un petit bourg, nommé Béthanie, où il fut reçu dans la maison de l'azare et de ses deux scrurs (1).

De Béthanie il se rendit en Galilée, où il prêcha dans toutes les synagognes, en adressant à ses auditeurs des leçons mêlées de paraboles, et accompagnées de miracles. Entre autres il guérit, un jour de sabhat, dans une synagogne, une femme que la vieillesse et une maladie qui durait depuis dixhuitans avaient tellement courbée qu'il ne lui était pas possible de se redresser. En la voyant, Jésus fut ému de pitié, et l'ayant appelée, il lui imposa les mains, et lui rendit sa pre-

(1) Il y a quelque chose de remerquable dens la réception que lui farent les sœurs de Larare : Marthe ne fut occupée que du soin de preparer un repas, au lieu que Marie, assie aux pirch du Sauveur, ne songes qu'à écouter ers divins disrours. Marthe , voyant que Marie lui lainait toute la peine, en fit are plaintes à Jésus, qui, bien loin d'approuver sa conduite, lui adressa cette sévere réprimande, qu'elle s'inquiétait d'une chose suns peu importante que les préparettis d'un repas, tandis que sa sœur employait son attention à la soute chose nécessaire, les intérête d'une autre vie.

Cette Marie a été prise à tort pour le péchereme dont le même évangéliste fait mention un pru plus haut, sans marquer son nom, et en disant simplement que Jésus prononça en se faveur une sentence d'absolution. Il ne paraît nullement que Maria, suur de Lazare, ait été une persoune d'une conduite déréglée. L'affection que notre Saureur témoigna pour toute la famille donne lieu de supposer le cantraire.

mière santé. Cette guérison excita de nouveau l'indignation des pharisiens; mais Jésus opposa à ceux qui osèrent le blâmer en cette occasion des raisonnements qui leur imposèrent silence, quoiqu'ils ne fussent pas encore bien convaincus que rien ne convenait mieux au jour du repos que des actions bienfaisantes: nous allons en citer une preuve frappante.

202

Jésus, après avoir enseigné en divers endroits de Galilée et de Judée, était venu pour célébrer la sète de la dédicace du temple, instituée par Judas Macchabée. Un jour de sabbat, il rencontra dans la rue un homme né aveugle : ses disciples lui demandèrent si c'étaient les péchés de ses parents ou ses propres fautes qui lui avaient attiré ce malheur (1). Jésus répondit que son état ne devait pas être attribué aux crimes de ses ancêtres, mais à la puissance de Dieu; il cracha ensuite à terre, et ayant formé un peu de houe avec sa salive, il en frotta les yeux de l'aveugle, et lui dit : « Allez vous laver dans la piscine de Siloé. » L'aveugle obéit, et recouvra la vue. La nouvelle de ce prodige sut bientôt portée au sanhédrin; et comme il avait été opéré un jour de sabbat, il s'éleva une nouvelle dispute entre les pharisiens : les uns prétendaient que par la raison même que Jésus avait violé le jour du sabbat, on ne devait pas le regarder comme un vrai prophète; les autres soutenaient que de pareils miracles étaient une preuve de la divinité de la mission de celui qui les faisait. Les adtersaires, n'ayant rien à répondre, n'eurent d'autres ressources que de révoquer en doute le miracle même. Ils firent donc venir le père et la mère de l'aveugle, et les interrogèrent; mais tout ce qu'ils purent en tirer, sut que leur fils était né aveugle, et qu'il voyait maintenant; qu'au reste il était on âge de pouvoir répondre lui-même. Le jeune homme parut, plaida la cause de son céleste médecin, et soutint que si la mission de Jésus n'é-

(1) Cette question démontre que les Juifs admettaient la doctrine d'un état de préesistence, dans lequel les àmes pouvaient avoir péché. Comment, sons cela, auraient-ils pu supposer que c'étaient les pichés de l'aveugle-né qui lui avaient attiré ce châtionent? tait pas divine, il n'aurait jamais en le pouvoir de lui donner la vue Ces raisonnements sans réplique, faits d'un air de candeur, mais avec l'acceut de la conviction, irritèrent les pharisiens. Quoi ! dirent-ils, vous êtes ven au monde tout souillé de péchés, et vous est mous faire des leçons! Ils le chassèrent aves indignation (1). Jésus ayant rencontré per de temps après dans le temple l'avanghoré qu'il avait guéri, lui adressa, aussi bien qu'a quelques autres qui se trouvèrent présents, un discours sur la conduite injuste du sanhédria à son égard (2).

Nous voici parvenus à la quatrième et dernière année du ministère public de autre Sauveur, année qui contient les plus glerieux événements que l'univers ait inmais contenplés; la rédemption du genre humain, per le sang du Fils de Dieu ; sa résurrection, see ascension, l'envoi du Saint-Esprit; le changement miraculeux opéré dans la personne des apôtres et des premiers hérauts de l'Évangile; le monde converti par la prédication d'un petit nombre de panvres artisans. Nous passerous sous silence un grand nombre de paraboles instructives, et de mer veilles étonnantes qu'il opposa à l'incrédilité des Juiss et à celle des pharisiens et des sadducéens, pour venir tout de suite au grand miracle de la résurrection de Lazare, qui détermina ses ennemis à le saire mourir.

Pendant la maladie de ce jeune homme, Jésus s'était absenté de sa maison, afin d'éviter les sollicitations que les sœurs du ma-

- (1) Le texte dit simplement qu'ils ordonnèmes qu'il fût jeté dehors, c'est-à-dire, suivant quelques interprètes, hors de la synagogue, ce qui emportal la peine de l'excommunication. A la vérité, ils avaient prononcé une pareille sentence contre tous ceux qui reconnaîtraient Jésus pour le Christ, ce que l'avangéné venait de faire; mais il ne paraît point, par la récit de l'évangéliste, qu'ils l'aient réellement excommunié.
- (2) Il y représenta les pharisiens sous l'emblème d'autant de mercenaires, qui, à la vue du loup, abandonnent les brebis parce qu'ils a'y prensent aucun intérêt. Il se compara ensuite lui-même à un bon berger qui était ré-olu de donner sa vie pour se brebis. Mais, ajouta-t il, faisant allusion à la vocation des gentils, quoique quelque-unes de ces brebis refusent d'entendre ma voix, j'en ai d'autres encomqui ne sont pas de cette bergerie.

lade n'auraient pas manqué de lui faire pour shtenir la guérison de leur frère; mais dès m'il fut mort, Jésus en informa ses disciples et leur dit qu'il avait dessein de lui rendre la vie. Dans le voisinage de Béthanie, Marthe viet à sa rencontre, et lui dit en pleurant que s'il avait été présent son frère ne serait pas mort. Jésus la consola, en lui promettant que son frère ressusciterait; promesse qu'elle eru devoir être relative au grand jour de la résurrection. Elle alla ensuite appeler m sœur Marie, qui se leva avec empressoment pour venir trouver Jésus. Les Juiss crurent qu'elle allait au sépulere de son frère pour y pleurer; mais Marie, des qu'elle vit Jesus, se jeta à ses pieds, et lui exprima sa douleur d'une manière si touchante qu'il en fot ému. A la vue du tombeau de Lazare, il ne put retenir ses larmes; ce qui fit dire aux Juifs qui étaient présents qu'il était étrange que celui qui avait rendu la vue à un aveuglo-né, ne pût garantir sen ami de la mort. Pendant qu'ils tenaient ce discours, Jésus erdonna qu'en ôtat la pierre qui convrait le tombesu. A peine cet ordre eut-il été exécuté, que Marthe s'écria : « Seigneur, il sent dià; » mais Jésus, après lui avoir reproché avez douceur son manquede foi, et avoir adressé se ciel sele servente prière, dit à Lazare : · Live-toi, et sors. » Le mort se leva aussible, et sortit de son sépulere les mains liées de handes et le visage couvert d'un linge (1).

Le miracle de Lazare ressuscité causa la joie la plus vive à ses deux sœurs, et le plus grand étounement aux Juifs qui en furent les témoins. Plusieurs, n'ayant plus aucun doute sur la personne de Jésus, embrassèrent sa doctrine. Les pharisiens, en apprenaut cotte nouvelle, s'empressèrent de trouver un moyen pour empêcher sa renom-

ff) Joan. XI, 1, etc. Le même évangéliste nous apprend dons un autre endroit que les Juifs (au moins caux d'entre ens que étaient en état de faire cette deponse) emboumaient leurs morts avec une compoutant de my ribre et d'alocs, dont il couvraient le cadorre en plus grande ou en plus petite quantité, a proportion de leur fortune ou de la dignité du défant; apres cela, ils enveloppaient la tête d'un linge, et survaient le drap mortuaire d'un grand nombre de hendes autour des pieds, des mains, et de tout le c rps.

mée d'augmenter, ainsi que le nombre de ses disciples. « Si nous lui laissons saire de pe-» reils miracles, » disaient - ils, « tout le » monde croira en lui, et les Romains vien-» dront et détruirout notre ville et notre na-» tion. » Caiphe, qui étail cette année souversin sacrificateur, se leva, et leur dit: « Eles-vous asses avengles nour ne nas voir » qu'il est de notre intérêt qu'un homme » meure pour tout un peuple? » Ni lai ni aucun de ceux qui l'écoutaient ne s'imaginaient pas alors que Caïphe venait d'exprimer la grande vérité que Jésus subirait la mort, non-sculement pour la nation judazene, mais pour ce peuple de croyants qui devait être rassemblé des extrémités de la terre. Son avis sut embrassé, et la mort de Jesus résolue. Mais le Sauveur, instruit de ce dessein, et sachant que son heure n'était pas encore arrivée, se retira dans une petite ville nommée Ephraim, dans le voisinage d'un désert du même nom, où il demeura avec ses disciples jusqu'à la fête de Pàques. Six jours avant cette sète, il sortit d'Ephraim pour se rendre à Jérusalem; il passa par Béthanie, où Lazare et ses sœurs le retinrent à souper avec ses disciples. Pendant le repas, Marie répandit une essence préciouse sur les pieds de Jésus, et les essuva ensuite avec ses cheveux. Cette profusion étonna les disciples, et fit dire à Judas, qui était d'un caractère intéressé, que cette buile aurait pu être vendue trois cents deniers, et l'argent donné aux pauvres. Les autres disciples parurent, jusqu'à un certain point, éprouver le même sentiment, que le Sauveur désapprouva, en disant que Marie avait fait cette action généreuse pour anticiper son ensevelissement, et que dans quelque endroit du monde que l'Évangile sut prêché, ce trait de générosité obtiendrait les éloges qu'il méritait.

Le lendemain, Jésus, sachant que son terme approchait, résolut de se montrer publiquement dans les rues de Jérusalem. Ses disciples, qu'il avait instruits d'avance des circonstances de ses souffrances et de sa mort, l'accompagnèrent saisis de crainte. Pour le perfide Judas, le dépit que lui avait causé ce qui s'etait nassé la veille, le détermina à livrer son maître eutre les mains de

ses ennemis à la première occasion (1). Cependant Jésus, accompagné des acclamations d'une soule nombreuse, approchait de Jérusalem. Au milieu des témoignages de respect et de joie qu'il recevait d'une multitude empressée à le suivre, à la vue de cette ville, l'image des affreuses calamités qu'il allait y souffrir se présenta devant sa pensée, et lui arracha cette plainte touchante, qu'il accompagna de ses larmes : « Si du moins » tu avais connu, dans ces derniers jours de » la visitation, les choses qui appartiennent » à la paix! Mais à présent elles sont cachées » à tes yeux; car le temps approche où tes » ennemis t'environneront de tranchées, te » presseront de tous côtés, extermineront » tes enfants dans ton sein, et ne laisseront » pas une pierre sur l'autre, parce que tu » n'as pas su connaître le temps auquel tu as » été visitée. » Une si effrayante prédiction n'empêcha pas que le peuple n'accompagnât Jésus jusque dans la ville, ce qui augmenta le concours.

(1) Comme ils approchaient de Bethphagé, près de la montagne des Oliviers, environ à un mille de Jérusalem, Jésus envoya deux disciples à un bourg qu'il leur indiqua, avec ordre de lui amener un anon qu'ils devaient trouver attaché, et de répondre à ceux qui leur demanderaient pourquoi ils détachaient cet anon, que le Seigneur en avait besoin. Ses disciples obeirent, et ayant mis leurs vêtements sur l'anon, ils y firent monter Jésus, et l'accompagnèrent jusqu'à Jérusalem, formant avec le peuple qui le suivait une espèce de procession solennelle. Plusieurs étendirent leurs vêtements le long du chemin, en criant : « Hosanna (\*) au fils de David ! béni soit le roi » qui vient au nom du Seigneur! » Ainsi fut accomplie la fameuse prédiction de Zacharie : Ne crains point, o fille de Sion ! voici ton roi qui vient à toi, juste, humble, monté sur un anon, poulain d'ànesse. Une si grande foule et tant d'acclamations excitérent l'indignation des pharisiens, qui dirent à lesus, qu'au moins il devrait imposer silence à ses disciples ; mais le divin Sauveur leur répondit que si ses disciples se taisaient, les pierres mêmes prendraient la parole. Cependant à ces hosannas devait succeder dans peu de jours ce cri affreux : Otez! ôtez! cruciliez! crucifiez!

(\*) Ou plutôt hoshah-na, ce qui en hébreu signific sauvez-nous de grâce. De sorte que c'était une espèce de priere ou de bénédiction en naage chez les Juifs, et empruntée du psaumo CXVIII, 35, qui signific. Éternel, sauve, conserve, et fais pro-pèrer ce fils de David.

Jésus se rendit directement au temple, et chassa de ce lieu sacré, comme il avait déjà fait auparavant, les marchands qui le profanaient par un vil trafic; et pour saire connaître que ce n'était qu'en verin d'une autorité légitime qu'il en agissait ainsi, il rendit en même temps la santé à plusieurs malades, tandis que la multitude et les enfants continuaient à crier à haute voix : « Hosanna » au fils de David, » au grand scandale des pharisiens, qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour leur imposer silence. Mais Jésus leur ferma la bouche, en leur rappelant ce passage du psalmiste : « Tu as tiré la louange » la plus parfaite de la bouche des enfants, » et de ceux qui sont à la mamelle. » Cette citation, jointe à quelques autres, irrita teilement les pharisiens, qu'ils auraient porté la main sur lui, si la crainte du peuple ne les en avait empêchés.

Quelques Grees, qui s'étaient rendus à Jerusalem, souhaitèrent de le voir. Jésus se prêta à leur désir; et pour diminuer la sacheuse impression de cette croix, destinée également à sauver les Juiss et les gentils, il les entretint de ses soussrances, et termina son discours en assurant ses auditeurs que ceux-là seuls y auraient part qui se sentiraient la force de suivre son exemple. Considérant ensuite combien sa mort était propre à contribuer à la gloire de son père céleste, il s'écria : « Père, glorifie ton nom. » A peine cut-il prononcé ces mots, qu'on entendit une voix du ciel qui disait : « Je l'ai déjà glo-» rifié, et je le glorifierai encore. » Sans doute que cette voix voulait parler de l'essusion du Saint-Esprit et de la conversion des gentils. qui devaient suivre de près sa mort. Tous ceux qui se trouvèrent présents prirent cette voix pour celle d'un ange; d'autres pour un coup de tonnerre ; et d'autres enfin pour œ qu'ils appelaient la Bath-col (1): mais Jésus leur déclara que ce n'était pas pour lui, mais pour eux que cette voix céleste s'était fait entendre; et il les avertit qu'aux lumières

(1) Ce mot signifie proprement la fille de la voix. C'était une manière de révélation que les Juiß substituérent au don de prophétie, après que ce dernier cut cesse en la personne de Zacharie et de Ma'achie.

| ÷ |          |   |  |
|---|----------|---|--|
|   | <b>`</b> |   |  |
|   |          |   |  |
|   |          |   |  |
|   |          |   |  |
|   |          |   |  |
|   |          |   |  |
|   |          | · |  |





O COUNTINA DE CRAMA PRECHA AVECLADO EN MODITORIO.

NO CONTOTA DA PRECIAZIONO DIVERS

dtaient accordées succéderaient, s'ils nient d'en profiter, les plus épaisses « Car, » ajouta-t-il , « quand j'auf élevé en haut, » faisant allusion au sa mort, « j'attirerai les hommes à Ce qui signifiait que sa mort, jointe rine et à ses miracles , suffirait pour brasser l'Évangile à tout homme qui sincerement la vérité.

securs fit une vive impression sur plaie ses auditeurs, et entre autres sur
s-uns des principaux de la nation,
strent cependant pas se déclarer ount, de pour d'être honnis de la synaVers le soir, Jésus, pour éviter la
retira avec ses disciples à Béthanie,
vevint le lendomain à Jérusalem. It
n route un figuier garai de fouilles;
n étant approché, et n'y ayant point
de fruit, quoique ce fût la mison
ter, il mondit cet arbre, qui se sécha

ndemain, qui était le manli, comme mit an même endroit, Pierre marqua mement du changement que le figuier rouvé, en se séchant en si peu de sur quoi Jésus dit à ce disciple et à i élairat avec lui, que s'ils avaient ne confiance en Dieu, ils pourraient le plus grandes merveilles : promesse matifiée plus tard, quand leur foi eut été susement augmentée par une effumaterelle des dons du Saint-Esprit. Larrivé au temple, les pharisiens lui trent une preuve de la divinité de sa , plus forte encore que celle qu'il tises miracles. Jésus, qui savait qu'il possible de convaincre ceux que des s aussi frappants n'avaient pu persuas renvoya an témoignage de Jeans, leur demandant en même temps pennaissient sa mission pour céleste , Cette question les embarrassa : en nt affirmativement, ils se condamrux-mêmes, et la crainte du peuple Ichail de faire une réponse négative : nt réduits à dire qu'ils l'ignoraient. ni, a leur répliqua le Sauveur, « je ne derai pas non plus de quelle autorité s res cheess »

Ce sut à cette occasion une pour les réveiller du sommeil léthargique où ils étaient plongés, il leur proposa quelques paraboles propres à leur faire sentir leur aveuglement et leur ingratitude; mais tout cela ne servit qu'à redoubler leur haine, et à les affermir dans la résolution de se défaire de Jésus. Le respect et l'affection que le peuple témoignait pour sa personne rendant l'entreprise dangereuse, ils tâchèrent d'armer contre lui le gouvernement civil. Pour cet effet, ils envoyèrent lours disciples avec quelques hérodiens pour lui proposer l'insidience question. « s'il fallait payer le tribut à César, on non. » Jésus, démèlant le piège, se fit donner une pièce de monnaie, marquée au coin de César. et les taxa d'une làche hypocrisie, de se servir de cet argent, et de prétendre que leur loi ne leur permettait pas de paver tribut au prince sous la protection duquel ils vivaient. Ensuite vinrent quelques sadducéens armés d'une question sur la résurrection, qu'ils crovaient si embarrassante qu'il ne lui serait pas possible de la résondre, a Une fem-» me, » lui dirent-ils, « avait, conformé-» ment à la loi de Moise, épousé sept (re-res. » Enfin, elle mourut après eux tous. Duquel » des sept sera-t-elle femme aurès la résur-» rection, car ils l'ont tous eue ? »

« Vous êtes dans l'erreur, » leur répondit Jésus, « et vous ne reconnaissez ni l'Écriture » ni la puissance de Dieu; car, » ajouta-t-il, » l'état des bienheureux après la résurrection » sera tout différent de celui où ils se sont » trouvés durant cette vie. Le mariage est » nécessaire ici pour perpetuer le genre hu-» main; mais dans le ciel les enfants de Dieu » mèneront une vie toute spirituelle. » Il finit son discours en prouvant la vérité de la résurrection, par ceux des livres sacrés qu'ile faisaient profession d'admettre; ce qui termina la dispute, et lui attira l'admiration de la plupart de ceux qui l'avaient entendu.

Immediatement après, il domanda aux pharisiens: De qui le Messie doit-il être fils ? Ils répondirent tous: De David. « Pourquoi » donc, » leur dit-il, « David l'appelle-t-il » son Seigneur, en disant le Seigneur a dit » à mon Seigneur, asseyes-vous à ma droite? » Comment peut-il être en même temps son In a toutes celles qu'on aurait pu vouloir lei (fonction très-basse aux yeux des Juifs), proposer, et personne n'esa plus l'interroger. Ce fut probablement cette même mait » gueil, vous rendre les uns aux antres les que, s'étant retiré avec ses disciples à Béraie, il y fat invité par Simon, surnommé le Lépreux. Pendant qu'il était à table, Marie vint résendre sur sa tête et sur ses pieds une nouvelle quantité du même porfam précieux qu'elle avait dejà versé en pareille occasion (1), ce qui fit murmurer Judas, et même les apôtres. Jésus justifia de nouveau l'action de Marie; mais Judas, dominé plus que jamais por son avarice, que celle profusion vennit d'irriter, résolut de trahir son walte cette mine mit.

Jésus, sochant qu'il approchait de sa fin, et voulant donner un exemple d'humilité à ses disciples, qui venaient apparemment de disputer encore sur les postes éminents qu'ils croyaient devoir occuper, se leva de table, quitta sa robe, et prit un linge qu'il mit autour de lui : puis, ayant versé de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples, et les essuya avec le linge qu'il avait autour de lai. Pierre eut d'abord quelque peine à permettre que son maître s'abaisoft ainsi: mais Jésus lui répondit que s'il m'en comprenait pas la raison dans ce moment, il la comprendrait dans la suite. Cependant ce disciple persista dans son refus. et ne se rendit à ce qu'exigeait son maître qu'après que celui-ci l'eut menacé de sa colère. Après que Jésus eut achevé l'humble sonction qu'il s'était imposée, il reprit sa robe, et s'étant remis à table, il dit : « Vous » m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez » raison, car je le suis. Si donc, quoique je » sois votre maître, j'ai cru qu'il n'était pas

(1) Les circonstances de ces deux événements se ressemblent à tons égards, hormis que le premier arriva dans la maison de Lazare, et l'autre dans celle de Simon-le-Lépreux (appelé ainsi parce-qu'il avait été guéri tout nouvellement de la lèpre, soit par Jésus, soit par quelque autre moyen). Il n'est pas facile de déterminer si Simon et Lazare étaient deus hommes différents ou un seul et même homme. Il se pourrait bien aussi, en cas que ce fussent deux hommes différents, que la maison appartint à Simon, ct que Lesare y demeurat.

» Seigneur et son fils? » Cette question mit » au-dessous de moi de vous laver les piels o rous devez, sous écouter la roix de l'er-» devoirs les plus hamiliants que la chari.é » pourra exiger. Ce n'est que par des acts o d'un amour matnel et aincère que vous » pourrez prouver que vous êtes mes disti-» ples : je vodá dome un nouveau commu-» dement ; c'est que vous vous aimies les un » les autres comme je vous ai aimés, et que » comme je snis prêt à donner una vie pour » Yous, Yous soon me yous families and » peine de vous rendre les uns aux autres les » services les plus difficiles : à ces conditions, » je vous laisse ma paix, que le monde m » sagrait vous dounce. »

[33]

Pendont que Jésus enseignait à ses disciples ces importantes vérités, le sanhédria délibérait sur le moyen de se saisir de lui à la première occasion favorable. La fête prochaine ne leur parut pas un temps propre à exécuter leur dessein, parce qu'ils craignaient que le peuple ne prit sa défense. Judes vint les tirer de cet embarras, en leur offrant de trahir son maître, moyennant uns récenpense qui lui fat non-sculement premin. mais même payée d'avance. La somme dest ils convincent avait été marquée long-temps auparavani par un prophète.

Le jeudi, Jésus voulant célébrer pour la dernière fois la Paque, envoya deux de ses disciples à Jérusalem dans une maises qu'il leur indiqua, et où ils devaient préparer tout ce qui serait nécessaire pour le repas. Le soir il alla les rejoindre avec les autres. Quand ils se furent placés sur leurs couches, suivant l'usage du pays, Jésus but un verre de vin, conformément à m autre usage suivi parmi les Juiss, par le père de famille, lorsqu'on mangeait l'agness pascal. Durant le repas, il leur dit avec tristesse qu'un d'eux le trahirait, désignant Judas; que Pierre, qui avait toujours montré le plus grand zèle, le renierait trois fois; que tous les autres l'abandonneraient la même nuit, et que les prédictions des prephètes se trouveraient accomplies. En achevant de souper. Jésus prit du pain, et l'avant rempu et béni, le distribua à ses anotres,

« Prenez, mangez, coci est mon corps st donné pour vous : faites ceci en ire de moi. » Il prit ensuite et bénit e de vin . et dit : a Buvez-en tous , est mon sang qui est répandu pour et pour plusieurs, en rémission des L » Il termina cette cérémonie en unt que c'était le dernier vin qu'il dee, celui d'entre eux qui le trabissait er le point de le livrer à ses bouret qu'on allait voir s'accomplir une édiction des prophètes, qu'il serait is au nombre des transgremeurs. Le prononca ensuite un cantique d'acgrâces, après quoi ayant exhorté ses à la fermeté, à la confiance en ses es, et en la protection de son père ar une prière servente et pathétique. donnna de passer avec lui le torrent

mt qu'ils étaient en chemin vers un le la montagne des Oliviers, nommé de Gethsémané (2), Judas se rendit : au palais du sonverain sacrificateur. rcher les gens armés auxquels il der son maltre. Jésus étant entré dans , prit avec lui Pierre, Jacques et mêmes qui avaient été les témoins de ruse transfiguration. It leur recomle veiller, et s'éloigna à peu de disà, le visage prosterné contre terre, de à Dieu que s'il était possible, le ser qui lui était préparé passât loin 1 répéta deux fois la même prière si cruelle agitation, qu'un ange sutenir et le fortifier. Cependant le udes, avec ses satellites, était entré jardin où les disciples dormaient ment. Jásus les avant éveillés leur es espessis approchaient, et il alla

i, 277, 2711, past.

nom était probablement dériré du mot sh-hashèmen, le premoir d'huile ; comme me même tireit son nom de la quantité qui y croissient, transmillablement il y remoir dans ce jardin qui etait atté au bas tagne ; et cette observation sert à concible les frangélistes, dont deus ne parleist mentagne des O riters, un autre du jardin, transme de Gethatmand on du pressor au-devant de Judas, qui l'embrassa pour le faire connaître à ceux qui étaient venus dans le dessein de le prendre.

Déjà Jésus était entouré de tous côtés, lorsque Pierre, tirant son épée, abattit d'un coup l'oreille d'un de ceux qui arrêtaient son maître. Jésus le réprimanda sévèrement, et après avoir guéri la blessure par un simple attouchement, il se laissa lier et emmener comme un malfaiteur, en se contentant de dire que c'était son heure, et la puissance des ténèbres. En lui enteudant tenir ce langue, ses disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent comme il le leur avait prédit (1). Les soldats menèrent leur prisonnier devant Anne, ci-devant souverain sacrificateur, et beaupère de Calphe alors revêtu de cette dignité.

Dès que Jésus fut arrivé, le grand-prêtre à la tête du sanhédrin assemblé dans sa maison, lui fit plusieurs questions sur se doctrine et sur ses disciples. Le Souveur, voyant le piége qu'on lui tendait, se contenta de répondre qu'il avait enseigné publiquement, et que ceux qui l'avaient out pouvaient rendre témoignage de sa doctrine. Cette réponse sage et modeste lui attira un souffiet de la part d'un des officiers, insulte à laquelle Jésus opposa une modération céleste. Cenendant le sanhédriu continuait à chercher quelque prétexte pour le condamner à mort. Donz faux témoins parurent, et déposèrent lui avoir entendu dire qu'il détruirait le temple. et qu'il le rebâtirait en trois jours; mais comme cas témoins n'étaient pas tout-à-fait d'accord, et que l'expression dont Jésus s'était servi était figurée, ils n'osèrent pas le condamner sur cette accusation. Ils eurent recours à un autre expédient, c'était d'obliger Jésus à s'accuser lui-même. Cajuhe s'étant levé, le somma, au nom du Dieu vivent, de répondre s'il était le Christ, le fils de Dieu. on now (2). Le Souveur repondit qu'il était

<sup>(1)</sup> Cette prédiction était une citation: « Je frap-» peral le berger, et les brebs seront disparates, « Toute l'histoire de ses souffrances a été pareillement depante par un autre prophete, qui est sur nomme érangelique, ses prophéties paraisant plutôt une his vire du passe, que la prédiction de ce qui desait arriver dans plusieurs secles.

<sup>(2)</sup> fur in me pour est surprimer la mislignate de cette

le fils de Dieu, et il ajouta qu'ils en seraient eux-mêmes convaincus, lorsqu'ils le verraient assis à la droite de la puissance, et venant dans les nues du ciel. A ce langage, le grand-prêtre déchira ses vêtements, et le déclara coupable de blasphème. Tout le sanhédrin confirma d'une voix cette décision, et le condamna au dernier supplice. On le laissa entre les mains de ses gardes, qui passèrent le reste de la nuit à lui faire toutes sortes d'insultes et d'indignités.

Cependant Pierre et Jean, s'étant un peu remis de leur frayeur, étaient rentrés dans Jérusalem ; ils osèrent pénétrer jusque dans le vestibule du palais, pour apprendre ce qui était arrivé à leur maître. Ces premiers mouvements de courage se ralentirent bientôt. en voyant de quelle manière on le traitait. Pierre fut reconnu et nommé publiquement disciple de Jésus de Nazareth. Saisi d'effroi, il renia son maître, et même avec serment la troisième fois; aussitôt le coq chanta. Frappé du souvenir de la prédiction qui lui avait été saite, ce disciple se reprochait déjà sa lâcheté, lorsqu'un regard de pitié que jeta sur lui son divin mattre le fit fondre en larmes, et l'obligea à se retirer pour cacher sa honte et sa douleur.

Le lendemain de grand matin, les principaux sacrificateurs et le sanhédrin s'étant rendus au lieu où ils s'assemblaient ordinairement, firent comparaître Jésus pour l'interroger encore, et prononcer contre lui une sentence qu'ils espéraient de faire ratifier par le gouverneur romain. Judas, surpris de ce qui venait de se passer dans l'assemblée du sanhédrin, fut pénétré d'un tel remords. qu'il alla reporter aux sacrificateurs l'argent qu'il avait reçu pour prix de sa trahison, se reconnaissant coupable de la plus horrible de toutes les perfidies : mais, peu touchés de ses regrets, ils lui répondirent que c'était son affaire. Il se retira, et, suivant la plupart des versions, ne pouvant supporter l'horreur de son crime, il se pendit de désespoir.

Ces hypocrites eurent bientôt à leur tour

question, car si la réponse était affirmative, on pouvait le condamner comme un blasphémateur, ct si elle était négative, comme un imposteur qui avait voulu séduire et tromper le peuple. un scrupule sur l'argent qui venait de lour être rendu. Ils n'osèrent remettre cet argest au trésor sacré, parce que c'était le prix de sang; délicatesse d'autant plus bizarre, qu'ils avaient pris ce même argent dans le tréser pour acheter ce sang. Après avoir délibéré sur ce sujet, on convint de l'employer à sequérir le champ d'un potier, pour le sépuiture des étrangers. Ainsi sans le veuloir, il accomplirent une ancienne prophétie, du laquelle le nombre des pièces d'argent, le lu pour lequel elles furent deanées, et l'em qu'on en devait faire, étaient anécifés, Le champ fut acheté immédiatement après le sète, et recut le nom d'Hacceldama, c'est-idire le champ du sang. Il était situé du ché méridional de la montagne de Sien.

Aussitôt que le sanhédrin eut prese l'arrêt de mort contre le rédempleur és mende, il fut conduit devant le tribunel remain, et là, accusé d'exciter le peuple à la sédition, de vouloir se faire roi, et d'ami défendu qu'on payât le tribut à César. Cependant ses accusateurs refusèrent d'enter dans le prétoire, de peur de se souiller, et à se mettre par là hors d'état de célébrer b fète prochaine; ils prièrent le genverne de sortir de son palais, à la porte duquel il se tensient. Pilate écouta leur accusation; et ayant trouvé que la connaissance n'en aypartenait qu'à lui seul, il fit conduire Léus; devant son tribunal, et lui demanda s'il était réellement roi : Jésus répondit qu'il l'était (1); mais il ajouta que son règne n'était pas de ce monde; autrement, que ses serviteurs auraient empêché qu'il cût été livré à ses ennemis. Il n'en fallait pas davantage pour convaincre Pilate de l'injustice d'une accusation qu'il avait déjà soupçonné n'aveir sa source que dans un principe de haine. Cependant pour être mieux au fait de ce royaume imaginaire (car il paraît clairement qu'il le supposa tel), il lui demanda encore une fois, « Es-tu réellement roi? » A quoi Jésus répliqua, « Je le suis ; c'est pour cela que je

§ (1) Quelques versions donnent un air d'ambiguité à la réponse de notre Sauveur, comme s'il n'avait pa osé s'énoncer clairement, tu le dis; au lieu que sei vant le génie de la langue hébralque, il aurait falla traduire, c'est comme tu le dis, je suis roi. i, afin que je rende témoignage à la .» Le juge romain, comprenant se jamais ce que c'était que ce règne, suda: « Qu'est-ce que la vérité? » et adre la réponse, il sortit pour aller peuple qu'il se trouvait aucun crime qu'il venait d'interroger. Indignés claration si favorable, les principaux tion redoublérent leurs accusations, trent Pilate à presser Jésus de leur sque espèce de réponse; mais lui, it qu'il s'efforcerait en vain de les re, ne leur opposa que le plus pronece.

nifs, pour décider contre lui le gouani leur paraissait indécis, s'écriée véhémence que Jésus avait infecté etrine séditiense. Jérusalem, la Jutente la Galilée qui était sa patrie. mtendant dire qu'il était Galiléen. mi'ou le menat devant Hérode, à la pa duquel il appartenait en cette par le désir qu'il avait de faire une ránble à ce tétrarque, avec lequel A pas vécu jusqu'alors en fort bonne nce, et en même temps afin de se désur lui d'un procès embarrassant et az. Hérode, qui se trouvait alors à m à l'occasion de la fête, sut charmé m personnage dont il avait entendu t de merveilles, et qui ne manque-. à ce qu'il s'imaginait, de vouloir en bienveillance en opérant quelque rodice; mais Jésus, qui n'épargnait piracles quand il s'agissait des paules affligés, dédaigna d'employer la mance pour contenter la vaine cul'en tyran. Ainsi, malgré toutes les sas de ses ennemis, bien loin de voure aucun miracle, il ne daigna pas facadre à une seule question d'Hés tétrarque, choqué de son silence m d'égard qu'il avait pour lui, le vec mepris et le renvoya à Pilate. , après l'avoir fait revêtir par mol'un habit royal, le ramena encore ; an prétoire. Depuis ce jour, Pilate de deviarent amis. Durant ces en-La femme de Pilate fit dire à sou 'elle le privit de ne point condamner à mort une personne aussi juste, parce qu'elle avait été tourmentée la nuit dernière d'un songe qu'elle avait en à son occasion. Les Romains avaient pour ces sertes de réves une déférence superstitionse; ainsi ce message augmenta la répugnance que le gouverneur avait déjà à céder aux instances séditiones des Juiss; il déclara donc que ni lui, ni Hérode, qui était mieux instruit de leurs lois, n'avaient trouvé Jésus coupable d'aucua crime emportant la peine capitale. Il ajouta qu'il lui infligerait quelque léger châtiment, et qu'ensuite il le relacherait. Cette proposition, bien loin de les adoucir, ne servit qu'à irriter la soil que ces cruels avaient d'un song innocent, et à redoubler leurs instances pour qu'il fut crucifié. Pilate s'avisa d'un autre expédient, par lequel il crut pouvoir calmer leur fureur. « Vous savez, » leur dit-il, « que » je délivre un prisonnier pendant la sète » de Paque; qui voulez-vous que je vous » délivre, de votre roi, ou de Barrabas con-» vaincu de rébellion et d'assassinat? » Il ne s'attendait pas que la fureur des Juifs pût les rendre inhumaius au point de leur faire préférer un séditieux et un menrtrier à un homme innocent, et il crut pouvoir, sans aucun risque, leur donner le choix des deux. Mais il entendit bientôt avec étonnement le peuple, que les prêtres excitaient, demander que Barrabas fit remis en liberté, et Jésus crucifié, malgré tout ce que Pilate put dire en saveur de ce dernier.

Ne pouvant rien gagner sur les Juifs par la voie du raisonnement, il résolut d'essayer ce que pourrait faire la pitié. Dans cette vue, il ordonna que Jésus fêt flagellé (1).

Catte particularité des souffrences de notre Rédompteur a été prédite par le prolimite, en ces motet « Des laboureurs ent labouré sur mon des, ils y ent

<sup>[1]</sup> Ce châtiment n'étaît pas tel que celui du même genre qui était en uage parmi les Juifs. Ce deruise n'esodait jamais quarante coups, et n'était pas un châtiment houtent, leurs monarques mêmes y étant sujets; mais parmi les Romains, c'etait une punitien ignominieuse et aérere. On dépouillait jusqu'à la crinture celui qui y était condemué, et en attachaît ses mains à une colonne de pierre qui pouvoit avoir un pied et demi de houteur; de sorte que tout le corpe était plué, ce qui rendeit les coupe plus forte et plus douloureux.

le fils de Dieu, et il ajouta qu'ils en seraient eux-mêmes convaincus, lorsqu'ils le verraient assis à la droite de la puissance, et venant dans les nues du ciel. A ce langage, le grand-prêtre déchira ses vêtements, et le déclara coupable de blasphème. Tout le sanhédrin confirma d'une voix cette décision, et le condamna au dernier supplice. On le laissa entre les mains de ses gardes, qui passèrent le reste de la nuit à lui faire toutes sortes d'insultes et d'indignités.

Cependant Pierre et Jean, s'étant un peu remis de leur fraveur, étaient rentrés dans Jérusalem; ils osèrent pénétrer jusque dans le vestibule du palais, pour apprendre ce qui était arrivé à leur maître. Ces premiers mouvements de courage se ralentirent bientôt. en voyant de quelle manière on le traitait. Pierre fut reconnu et nommé publiquement disciple de Jésus de Nazareth. Saisi d'effroi. il renia son mattre, et même avec serment la troisième fois : aussitôt le cog chanta. Frappé du souvenir de la prédiction qui lui avait été faite, ce disciple se reprochait déjà sa lâcheté, lorsqu'un regard de pitié que jeta sur lui son divin mattre le fit fondre en larmes, et l'obligea à se retirer pour cacher sa honte et sa douleur.

Le lendemain de grand matin, les principaux sacrificateurs et le sanhédrin s'étant rendus au lieu où ils s'assemblaient ordinairement, firent comparaître Jésus pour l'interroger encore, et prononcer contre lui une sentence qu'ils espéraient de faire ratifier par le gouverneur romain. Judas, surpris de ce qui venait de se passer dans l'assemblée du sanhédrin, sut pénétré d'un tel remords. qu'il alla reporter aux sacrificateurs l'argent qu'il avait reçu pour prix de sa trahison, se reconnaissant coupable de la plus horrible de toutes les perfidies : mais, peu touchés de ses regrets, ils lui répondirent que c'était son affaire. Il se retira, et, suivant la plupart des versions, ne pouvant supporter l'horreur de son crime, il se pendit de désespoir.

Ces hypocrites eurent bientôt à leur tour

question, car si la réponse était affirmative, on pouvait le condamner comme un blasphémateur, ct si elle était négative, comme un imposteur qui avait voulu séduire et tromper le peuple. un scrupule sur l'argent qui venait être rendu. Ils n'osèrent remettre ce au trésor sacré, parce que c'était le sang ; délicatesse d'autant plus bizarr avaient pris ce même argent dans l pour acheter ce sang. Après avoir sur ce sujet, on convint de l'empley quérir le champ d'un potier, pour le ture des étrangers. Ainsi sans le ven accomplirent une ancienne prophéti laquelle le nombre des pièces d'argeni pour lequel elles furent dennées, et i qu'on en devait faire, étaient spéci champ fut acheté immédiatement s sête, et recut le nom d'Hacceldama, dire le champ du sang. Il était situé méridional de la montagne de Sion.

Aussitôt que le sanhédrin ent pa l'arrêt de mort contre le rédemni mende, il fut conduit devant le tribu main, et là, accusé d'exciter le pen sédition, de vouloir se faire roi, et désendu qu'on payat le tribut à Cás pendant ses accusateurs refusèrent : dans le prétoire, de peur de se souille se mettre par là bors d'état de célé sète prochaine; ils prièrent le gen de sortir de son palais, à la porte du se tensient. Pilate écouta leur accu el ayant trouvé que la connaissance » partenait qu'à lui seul, il fit condain devant son tribunal, et lui demanda s réellement roi : Jésus répondit me tait (1); mais il ajouta que son règne pas de ce monde; autrement, que ses teurs auraient empêché qu'il eut él à ses ennemis. Il n'en fallait pas day pour convaincre Pilate de l'injustice accusation qu'il avait déjà soupconné sa source que dans un principe de hai pendant pour être mieux au fait de ce re imaginaire (car il paraît clairement) supposa tel), il lui demanda encore u « Es-tu réellement roi? » A quoi Jé pliqua, « Je le suis ; c'est pour cela

(1) Quelques versions donnent un air d'ar à la réponse de notre Sauveur, comme s'il n'. osé s'énoncer clairement, tu le dis ; au lieu vant le génie de la langue hébralque, il au traduire, c'est comme tu le dis, je suis n i, afin que je rende témoignage à la

» Le juge romain, comprenant
is jamais ce que c'était que ce règne,
indi: « Qu'est-ce que la vérité? » et
indre la réponse, il sortit pour aller
seuple qu'il ne trouvait aucun crime
qu'il venait d'interroger. Indignés
claration si favorable, les principaux
tion redoublérent leurs accusations,
trent Pilate à presser Jésus de leur
ique espèce de réponse; mais lui,
it qu'il s'efforcerait en vain de les
re, ne leur opposa que le plus pronce.

nife, nour décider contre lui le gouqui leur paraissait indécis, s'écrièe véhémence que Jésus avait inferté etrine séditionse, Jérusalem, la Juiente la Galilée qui était sa patrie. mtendant dire qu'il était Galiléen, an'on le menti devant Hérode, à la an duquel il appartenait en cette par le désir qu'il avait de faire une riable à ce tétrarque, avec lequel t pas vécu jusqu'alors en fort bonne nce, et en même temps afin de se désur lui d'un procès embarrassant et sx. Hérode, qui se trouvait alors à m à l'occasion de la sète, sut charmé m personnege dont il avait entendu t de merveilles, et qui ne manque-. à ce qu'il s'imaginait, de vouloir en bienveillance en opérant quelque radice: mais Jésus, qui n'éparguait piracles quand il s'agissait des paules affligés, dédaigna d'employer la nimance pour contenter la vaine cul'un tyran. Ainsi, maigré toutes les ans de ses essemis, bien loin de vouw aucun miracle, il ne daigna pas ipondre à une scule question d'Héa tétrarque, choqué de son silence an d'égard qu'il avait pour lui, le vas méoris et le renvoya à Pilate. , après l'avoir fait revêtir par mol'un habit royal, le ramena encore , au prétoire. Depuis ce jour, Pilate de devinerant amis. Durant ces en-, la femme de Pilate fit dire à sou 'elle le primit de ne point condamner TRABL SAINTE.

à mort une personne aussi juste, parce qu'elle avait été tourmentée la nuit dernière d'un source qu'elle avait en à son occasion. Les Romains avaient pour ces sortes de rêves une déférence superstitionse; ainsi ce message augmenta la répugnance que le gouverneur avait déjà à céder aux instances additionnes des Juiss; il déclara donc que ni lui, ni Hérode, qui était mieux instruit de leurs lois. n'avaient trouvé Jésus coupable d'aucun crime emportant la peine capitale. Il ajouta qu'il lui infligerait quelque léger châtiment, et qu'ensuite il le relacherait. Cette proposition, bien loin de les adoucir, ne servit qu'à irriter la soif aue ces cruels avaient d'un mag innecent, et à redoubler leurs instances pour qu'il Ot crucifé. Pilate s'avian d'un autre exnédient, par lequel il crut pouvoir calmer leur fureur. « Vous savez, » leur dit-it, « ane » je délivre un prisonnier pendant la sète » de Paque; qui voulez-vous que je vous » délivre, de votre roi, ou de Barrabas con-» vai..cu de rébellion et d'assassinat? » Il ne s'attendait pas que la fureur des Juiss pût les rendre inhumains au point de leur faire présérer un séditieux et un meurtrier à un homme innocent, et il crut pouvoir, sans aucun risque, leur donner le choix des deux. Mais il entendit bientôt avec étonnement le peuple, que les prêtres excitaient, demander que Barrabas Mt remis en liberté, et Jésus crucifié, malgré tout ce que Pilate put dire en faveur de ce dernier.

Ne pouvant rien gagner sur les Juifs par la voie du raisonnement, il résolut d'essayer ce que pourrait faire la pitié. Dans cette vue, il ordonna que Jésus fât fingellé (1).

[1] Ce châtiment n'était pas tel que est genre qui était en mage parmi les Juille n'excédait jamais quarante coups, et sel châtiment hontren, leurs monarquest mjets; mais parmi les Romains, d'était ignominieuse et aérere. On départit ceinture celui qui y était couder tes mains à une colonne de p un pied et demi de hontre corpa était plué, ce qui re et plus douloureux.

Cotto porticularité da domptour a été prédito? • Dus laboureurs aut il

Cet ordre fut exécuté sur-le-champ avec la dernière rigueur, si on en juge par la crusulé naturelle des soldats romains, et par tous les entrages qu'ils lui firent souffrir ensuite. Après qu'ils l'eurent déshabilié, et que l'ordre de Pilate eut été exécuté, ces bourreaux souvrirent le corps meurtri de Jésus d'une robe loute déchirée, mirent une couronne d'épines sur sa tête, lui donnèrent en main an roseau; et tandis que les uns fléchissaient le genou devant lui par dérision et l'appelaient roi des Juifs, les autres lui donnaient des soufflets et crachaient sur lui. Pilate crut eu en le montrant aux Juiss dans un si déplorable état, il pourrait exciter en eux des sentiments de compassion : mais il ne connaissait guère les Juiss, qui d'ailleurs devaient hair d'autant plus Jésus dans cet état d'avilissement, qu'ils avaient fondé sur lui de brillantes espérances. C'est aussi ce qui arriva; et ce même peuple qui, six jours auparavant, l'avait suivi solennellement en eriant Hozana, en le voyant ainsi défiguré et couvert d'ignominie, se mit à crier plus hautement : Otez-le! crucifiez-le! Pilate. surpris d'une si étrange cruauté, répondit de nouveau qu'il ne le trouvait coupable d'aucun crime. Alors les prêtres et les anziens, ne pouvant le faire condamner comme Editieux, élevèrent la voix et l'accusèrent Tetre un blasphémateur. Nous avons une loi, dirent-ils, qui le condamne à mort pour s'être appelé lui-même le fils de Dieu. A ces mots, Pilate lui fit de nouveau plusieurs questions, auxquelles Jésus ne daigna : pas répondre. Le gouverneur Romain, pour l'obliger à rompre le silence, lui rappela qu'il était le maître de le condamner ou de l'absoudre : «Vous n'auriez pas cette » puissance, » répondit alors le Sauveur du monde, « si elle ne vous avait été donnée » d'en-haut; et par cela même vous serez res-» ponsable de ce que vous ferez, quoique les » plus coupables soient ceux qui m'ont livré » à vous. » Ces dernières paroles firent une

telle impression sur Pilate, qu'il sortit pour aller parler au peuple, et dans le dessein de relacher Jésus. Mais les principaux sacrificaleurs curent recours à un expédient qui est tout le succès qu'ils pouvaient en attendre; avant même qu'il eût le temps de leur communiquer ce qu'il avait à leur dire, ils se mirent à crier à haute voix et d'un ton menaçant : « Tu n'es pos ami de César, si le s relâches un homme qui s'en est déclaré » l'ennemi , en défendant qu'on lui paie trim but, et en prenant le titre de roi, m Cet argument eut seul plus d'efficacité que tous les autres ensemble. Aussi Pilate, qui en sentit tonte la force, ne fit plus aucune résistance; il se contenta de se laver les mains(1) en présence du peuple, déclarant qu'il était inuocent du sang de cet homme juste, sprés quoi il le livra pour être crucifié, et fit rendre la liberté à Barrabas. Dès que cette inique sentence eut été prononcée contre le plus juste de tous les hommes, les soldats romains le ramenérent au prétoire, où ils lui ôtérent la robe dont ils l'avaient couvert par dérision, et ini firent remettre ses propres habits. L'ayant ensuite chargé de sa croix, ils le conduisirent avec deux malfaiteurs hors de la ville, à un endroit appelé Golgotha ou Calvaire, pour y être crucifié. Comme ses forces étaient épuisées par des veilles et par teut ce qu'il venait de souffrir, il ne put sentenir long-temps le triste et pesant fardese de sa croix. Un juif Cyrénéen, nommé Simon, fut contraint par les soldats de le senlager en l'aidant à la porter. Sur sa route. il aperçut quelques femmes qui fondaient en larmes en le voyant; mais Jésus, moins touché de son malheur que de celui qui allait envelopper la nation juive, leur conseilla de pleurer plutôt sur des calamités prochaines, qui fernient souhaiter aux mères d'avoir été stérites.

Ce fut vers la sixième heuve du jour, c'est à-dire midi, suivant notre manière de comp-

tiré tout au long leurs sillons. » Le prophète Isaie

ntre encore dans un plus grand détail : « J'ai exposé

mon dos à ceux qui me frappaient; je n'ai point

caché ma face aux opprobres ni aux crachète. »

<sup>(1)</sup> Cette vaine cérémonie paraft avoir été en usage dans des cas pareils à celui dont il est question; Pilate ne pouvant pas ignorer que toute l'eau de la mer n'était pas capable d'effacer le crime qu'il 7 avait à prononcer une sentence injuste.

ils arrivèrent à l'endroit du sups effeit à Jésus quelque vin mèlé de dent il n'eut pas pluiet goûle, qu'il m boire. Les bourreaux le dépouilars de ses habits, et, étendant son r la croix, ils l'y attachèrent avec i, dont ils lui percèrent les mains ds, tandis que le Sauveur priait arson père céleste de pardonner à ces s un crime qu'ils commettaient per o · enquite ils dressèrent la croix. rent en terre, de sorte que le poids res contribusit à rendre ses plaies las douloureuses. Deux malfaiteurs neifiés avec lui , un de chaque côté, ment à ce qu'avait prédit un pron'il serait mis au nombre des trans-L Pilate avait ordonné aussi que de l'accusation intentée contre lui taché à sa croix. L'inscription était n, en erec et en latin, les trois lanlus commes alors, et contenait ces lans de Nazareth, roi des Juifs, » Les us de la mation , mécentents de cette en, voulurent engager Pilate à la et à faire mettre, au lieu de « roi h, se disant roi des Juifs. » Mais, plus l'il ne l'avait été jusqu'alors, il les avec cette réponse hautaine : « Ce 'ai écrit, je l'ai écrit. » Sur ces m. les soldats accomplismient un mi avait prédit que le sort devait sur con vétement, pendant que les t les anciens en accomplissaient un n lui tenant les discours les plus le on milieu de ses souffrances. « Il é les autres , » disaient ils d'un ton ', a qu'il se sauve à présent lui-: il s'ast toujours vanté de mettre fance en Dieu; si Dieu l'aime, qu'il vre maintenant. »

example fut imité par ceux qui se nt présents à son supplice; les brinames qui pertegenient son triste purent s'empêcher de l'insulter, z que l'un d'eux, touché tout-à-coup timent de repentir, consura sévèrea compagnon : puis , s'adressant à se reconnut compable, et exprima les chrétiens de tous les siècles; ce qui lui valut de la part de celui qui, dans tous les temps, est l'arbitre de la vie et de la mort. cette consolante assurance : a Tu seras aua jourd'hui avec moi dans le ciel. »

Dans le temps que Jésus était suspendu à la croix, il apercut sa triste mère, éprouvant alors la vérité de la prédiction du bon Siméen : « Qu'une épée percerait sa propre » Ame .» Son disciple bien-aimé, Marie-Magdeleine, et quelques autres femmes étaient avec elle. Un si touchant spectacle attendrit le Sauveur; et, pour soutenir sa mère dans cet état d'abandon où sa mort la laissait, il la recommanda aux soins de ce disciple favori , les exhortant à se rendre réciproquement les devoirs de mère et de fils; et dès lors Jean loges Marie dans sa maison. Toutà-coup une horrible obscurité vint convrir la face de la terre, tous ceux qui se trouvèrent enveloppés de ces ténèbres furent saisis d'épouvante. Les uns s'en retournérent à Jérusalem, se frappant la poitrine, et rendant justice à son innecence, pendant que les autres, plus endurcis, gardaient un morne silence. Cette obscurité surnaturelle, qui dura depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, c'est-à-dire depuis midi jusqu'à trois beares, redoubla quand Jesus, succombant sous le poids de son auxiété et de ses souffrances, s'écria : a Éli! Éli! Lama Sabachtani! » A yant ensuite goûté du vinaigre mélé de fiel qui lui était offert, comme si quelque degré d'amertume eût manqué à sa situation, il remit son Ame entre les mains de son père céleste, et expira.

Au même instant, la nature parut comme bouleversée, la terre trembla, les sépulcres s'ouvrirent, les morts revirent la lumière. et le voile du temple se fendit du haut en bas, comme pour annouver que tous les mystères de l'économie mossique étaient accomplis per la mort du Souveur, qui , dans son agenio, prononça aussi ces remarquables paroles: a Tout est accompli. » Le centenier et quelques-uns des soldats romains, à la vue de ces étranges merveilles, frappés d'étounement et de frayeur, aventrent que celui qui vennit de mourir était le fils de Dieu : t une piété dignes d'être imitées per aven qui ne fut imité ni per les prêtres , ni par les anciens, dout l'obstination et l'incrédulité résistèrent à tant de prodiges; ils s'affermirent, au contraire, dans leur impiété.

Il était dé à plus de trois heures après midi, temps auquel l'agneau du soir devait être offert chaque jour ; c'était la veille du sabbat et d'une des grandes sètes des Juiss. Afin que cette solennité ne sût pas souillée ni troublée par la vue de trois cadavres suspendus à des croix, ils prièrent Pilate d'ordonner au'on romptt les jambes aux suppliciés, et qu'on les enlevât. Le gouverneur romain y consentit, et l'ordre qu'il donna fut exécuté à l'égard des deux malfaiteurs ; mais les soldats s'apercevant que Jésus était dejà mort, le respectèrent : un d'eux néanmoins, par une brutalité barbare, lui perce avec-une lance le côté, dont il sortit aussitôt de l'eau et du sang. Tout cela arrive par un -ord: e particulier de la providence, pour qu'il n'v cut aucun doute que Jésus ne sut récliement mort, et en même temps pour vérifier deux prédictions remarquebles concernant le messie; l'une, qu'aucun de ses os ne serait rompu; et l'autre, que les habitants de Lérusalem verraient colui qu'ils auraient pereé.

Pendant que tout ceci se passait au mont Calvaire, Joseph d'Arimathie, homme distingué entre les Juiss par son rang et par ses richesses, et disciple de Jésus, quoiqu'il ne se fût pas déclaré tel ouvertement, alla trouver Pilate. Après avoir relevé courageusement l'injustice et les cruautés exercées envers le Sauveur, il pria le gouverneur de lui permettre d'enlever son corps et de l'inhumer. Pilate eut d'abord quelque peine à croire qu'il fût déjà mort; mais la chose lui ayant été attestée par le centenier, il consentit à la demande de Joseph. Celui-ci avait dans le voisinage du lieu où Jésus venait d'être crucifié, un jardin, et dans ce jardin un sépulcre nouvellement taillé dans le roc, qu'il avait fait construire pour lui-même, mais qui, par une volonté particulière de la providence, servit de tombeau au mattre de Joseph. Ceux qui mouraient par les mains de la justice étaient enterrés à part; mais en déposant le Messie dans un tombeau où personne n'avait jamais été inhumé, fut accomplie une

autre prophètie du chapitre I.III, d'Isaie, où, en traçant le tableau fidèle des souffrances du Sauveur, il prédit que quoiqu'en mourant il eût été mis au nombre des transgresseurs, cependant il se trouverait avec les riches après sa mort.

Nicodème, un autre disciple secret de Jésus, aida Joseph à rendre les derniers devoirs à leur commun maître : ils enveloppèrent le corps dans un linceul blane après l'avoir embaumé avec des aromates, et le descendirent dans ce sépulere neuf, dont ils convrirent l'ouverture d'une grande pierre. Quelques Juifs allèrent dire à Pilate que Jésus s'était vanté autrefois qu'il ressusciterait le troisième jour, qu'ainsi il était nécessaire que son tombeau fût gardê jusqu'à ce temps-là, de peur que les disciples n'enlevassent son corps et ne publiassent ensuite qu'il était ressuscité; ce qui rendeait cette dernière imposture, disaient-ils, plus dangereuse que la première! « Vous avez une garde (1), » leur répondit Pilate, a employez-la comme vous le » jugerez à propos. » Ils placèrent donc des soldats à l'entrée du sépulere et en sostlerent la pierre : précautions insensées. qui servirent à mettre dans tout son jour la merveille de la résurrection du fils de

(1) Une particularité remarquable; et qui sert auxi à confirmer la vérité de la résurrection de Jéas-Christ, c'est que les gardes qu'on plaça près de son tombeau n'étaient pas des Romains, mais des Jaik. Les premiers, en supposent que les disciples eusent voulu enlever le corps de leur maître, auraient pu aisément se laisser corrompre, ne prenant aucan intérét à toute cette dispute; mais il n'y avait riea de pareil à craindre par une garde de Juifs, qu'an évangéliste appelle une compagnie de soldats et d'officiers de la part des sacrificateurs.

C'était pour cela apparemment que Pilate, qui semble avoir conçu à la fin une plus haute idée de Jésus que celle qu'il avait eue d'abord, voulut ôter tout soupçon, en disant aux chés de la nation qu'ils u'avaient qu'à employer leur propre garde. Ce n'est pas que les Romains leur permissent de tenir des troupes sur pied; mais le grand-prêtre, quoique déchu de son ancienne puissance, avait conserré probablement un corps plus ou moins nombreux, qui lui servait de garde.

le la Terre-Sainte depuis la rction de Jésus-Christ jusqu'à la tion totale de Jérusalem et du

vons vu jusqu'ici le Souveur du ns le plus profond abaissement : , accusé et condamné à subir un solenz: expirant our une croix. less un sépulcre. Le troisième jour ort, qui était le premier de la secinquième du mois d'avril, il rerie nouvelle, conformément à ses el aux anciens oracles, qui avaient drinement. A la pointe du jour. immes pieuses, qui avaient préné ange précieux pour embaumer s'avancèrent vers le sépulcre, où ! déposé deux jours anvaravant. Il iles n'étaient pas instruites qu'une ent été placée en cet endroit, puisnique inquiétude était de trouver d'écarter la pierre qui fermait l'enrelere; mais cet obstacle avait déià. r un tremblement de terre mirai avait pareillement mis les gardes. L'heur arrivée, elles trouvèrent la s, et un ange, dont le vêtement indiseant, assis dessus. Lour éton-. louble quand elles outrent le mesde blamer leur desseiu pieux, mais mison, et leur dire : « Pourquoi +vous parmi les morts celui qui est. me vous souvenant pas de ce qu'il lit tant de fois, qu'il devait soufert et reseasciter le troisième jour ? lieu où il a été mis. Allez donc moe dire à ses disciples qu'il est é, et que, suivant sa promesse, rerrez en Galilée. » Elles concurent mp s'acquitter d'une commission si e: mais elles les trouvérent pen ajoutez foi à leur rapport.

l'entre cux néanmoins curent la. d'alter voir le sopulere. Jean, me des deux, y arriva le premier, at qu'en effet Jesus n'y était plus. son tour, voulut entrer dans le et n'y trouve que les linges dont

qu'on avait mis sur sa tôte, phié à part. Saisis d'étonnement, tous deux retournèrent alors annoncer aux autres disciples ce qu'ils venaient de voir. Pondent qu'ils élaient encore au sépulere avec les femmes. Marie-Madeleine, qui s'était arrêtée dans le jardin pour chercher si elle n'y trouverait pas dans quelque endroit le corps de Jéans, vint à cux, et assura que le Seigneur lui avait anpara en ce même endroit. Mais cette nouvelle preuve ne fut pas capable encore de vaincre leur inquiétude et leur incrédulité; il fallut que Jésus vint se montrer ini-même à leurs yeux. Il leur dit : « Le paix soit avec vous, » et lour recommanda d'avoir bon courage. et d'être persuadés que, suivant sa promesse, il les reverrait dans peu en Galilée.

Quelques-uns des gardes qui avaient pris la fuite, étaient allés à la ville pour appres. dre aux principeux sacrificateurs ce qui venait d'arriver. Ces derniers s'assemblérent aussitôt avec les anciens ; et , après aveir délibéré ensemble sur le parti qu'ils devaient prendre, tous furent d'avis qu'il-fallait denner une somme d'argent aux soldats pour les engager à dire que les disciples de Jésus étaient venus la nuit et avaient enlevé le corps de lour maltre. Les soldats acceptèrent l'argent, et tinrent le langage que l'en exigeait d'eux. Ce faux bruit fut reçu avec avidité par les Juis, et ils le firent valoir comme un argument victorieux. Le soir de ce même jour, deux des disciples allant à un village appelé Emmaüs, éloigné environ de soixagte stades au mord-ouest de Jérusalem, s'entretenaient des choses étranges arrivées depuis Leu, lorsque Jésus les aborda; et, sans se faire conneltre, il leur demanda de quoi ils s'entretenaient, et cu qui les rendait si tristes. a Il a'y a que vous , a lui répendit Cléophas. un de ses disciples, a qui soit sesez étranger a dans Jérusalem pour ignorer ce qui vient de n s'y passer à l'occasion de Jésus de Nezareth.» lis lui recontèrent ensuite se propre histoire, m'ils termin'rent en disant qu'ils avaient jusqu'alors regardé Jésus comme le libérateur de lour melboureuse nation ; mais que l'ayant va expirer sur une creix, il y avait treis jeurs, toutes leurs espérances s'étaient évausuies, e avait été couvert, et le suaire quoique quelques femmes ennent assuré qu'il

etait ressuscité, et que quelques-uns des anêtres eussent confirmé ce miracle. Jésus blâma leur manque de soi à la Sainte Écriture. où mon sculement ses souffrances et sa mort, mais oussi sa résurrection et sa gloire étaient prodites, et il leur explique les différents eracles qui avaient rapport à ces événements. Lorsqu'ils furent arrivés à Emmais, Jésus prétexta, pour les quitter, le dessein d'aller plus loin. Les deux disciples, charmés de sa conversation, le supplièrent de passer la muit avec eux, parce que le jour commençait à baisser. Il y consentit, et s'étant mis à table, il rempit le pain de la manière qui lui était ordinaire en pareille occasion, ce qui le fit reconnatire; meis dans l'instant même il disparut. Cette étonnante découverte, jointe à l'émotion qu'ils avaient éprouvée quand Jésus leur expliquait l'Écriture, ne leur permit pas de rester plus long-temps en cet endroit ; et, cette même nuit, ils s'empressèrent d'aller faire part de leur joie aux disciples assemblés alors à Jérusalem, auxquels ils assurerent que Jésus leur avait apparu.

Toutes ces circonstances, loin de convainere ees derniers, n'avaient servi qu'à leur faire croire que ce qu'ils avaient vu n'était qu'un fantôme. Ils en furent encore plus persuadés, lorsqu'étant assis pour souper, les portes fermées de peur des Juiss, il parut au milieu d'eux, et leur adressa la salutation ordinaire. « La paix soit avec vous. » Pour les convaincre de leur erreur, il leur ordonna de s'approcher, et d'examiner ses pieds et ses mains, pour pouvoir juger s'il était réellement leur maître ou non. Pendant qu'ils flottaient entre la persuasion et le doute, il leur rappela ses anciennes promesses, expliqua les oracles qui le concernaient, renouvela la commission et la puissance qu'il leur avait données de prêcher l'Évangile, et de le prêcher avec succès, et il les laissa cette nuit remplis de joie et d'étonnement, au seul souvenir des merveilles dont ils venaient d'être témoins.

Thomas, un des douze apôtres, nommé Didyme, n'était pas avec les disciples lorsque Jésus les visita. Quand on lui apprit ce qui était arrivé, il protesta qu'il n'en croirait ien avant qu'il eût vu aux mains de Jésus les marques des clous, et qu'il eût mis la

main dans l'endroit de son côté où il avait été blessé. Huit jours après, c'est-à-dire le douzième d'avril , Jésus reparut encore au milieu d'eux, et invita Thomas à satisfaire son incrédule curiosité; mais cet apôtre. pleinement convaincu, se jeta à ses pieds, et, dans un transport de joie, l'appela son Seigneur et son Dieu. Jésus le renvoya, en lui adressant ce léger reproche : « Tu as cru-» Thomas, parce que as vu; bienheureux sont » ceux qui n'ont point vu , et qui croient ! » Quelques jours après, ils sortirent tous de Jérusalem , et se rendirent , suivant l'ordre de leur maître, en Galifée, où il leur apparut de nouveau, et leur dit : « Tout pouroir » m'a été donné dans le ciel et sur la terre : » allez donc, enseignez toutes les nations. n les baptisant au nom du Père, du Fils et » du Saint-Esprit, etc. » Sept d'entre eux. savoir : Pierre , Jean , Jacques , Thomas , Bathélemi ou Nathaanaël, et deux autres qui ne sont point nommés, étapt allés peu de temps après pour pêcher dans la mer de Tibériade, et n'ayant rien pris de toute la nuit. Jésus leur apparut le matin : et, après avoir opéré un miracle en leur faveur, il mangea et but avec eux. Après le repas, le Sauveur s'adressant à Pierre, fui demanda a s'il l'ai-» mait plus que ne faisaient les autres, » Pierre lui ayant répondu que oui . Jésus lui ordonna de conduire son troupeau. Il répéta encore deux fois la même question. Pierre. affligé du doute de son mattre, lui répondit enfin : « Seigneur, toi qui sais toute chose, » tu dois savoir que je l'aime. » Après ce triple aveu, destiné probablement à expier sa triple abnégation, Jésus lui déclara que le temps viendrait où il le consesserait d'une manière plus solennelle, lorsqu'il se verrait lié et conduire au martyre, à son exemple, et pour l'amour de lui ; faisant entendre parlà, comme l'Évangile le remarque, qu'il subirait le supplice de la croix : supplice qu'il souffrit avec une constance digne d'un grand apôtre.

Ce fut la troisième fois que Jésus apparut à ses disciples depuis sa résurrection. Après la prédiction faite à Pierre, le Sauveur ordonna à ses disciples de le suivre. Pierre obéit; et ayant vu en se tournant le disciple que Jésus il demenda au Souveur ce qui arri-Jean. Mais Jésus réprima sa témériosité, en lui disent, « Si je veux lemeure jusqu'à ce que je vicane, que importe? » Celte réponse fit naître e qui s'étal·lit parmi les apôtres, que de me subirait point la lei du trépas. des paroles de Jésus-Christ fut pront que Jean resterait sur la terre pour sin du châtiment redoutable que le afligarait à ses mourtriers, ce qui fut par l'événement.

la Sauveur resmecité se monifficates personnes pendent l'esguerante jours. Cet intervalle de Lemployé à les instruire et à les conmanir leurs doutes, à diminuer leurs , et à les fortifier par la glorieuse e d'un bonbour à venir. A la fin, le : sen départ étant venu, il rassemble 1 de ses disciples ; saint Paul en fait is nombre à plus de cinq cents; et s avoir menés dans un endroit soliune montagne, il leur réitéra les an de son amour et de sa protection, a fin des siccles ; reneuvela leur comsainte, et leur déclara au'une effuadante des dons du Saint-Esprit ali non les rendre propres au glorieux de la conversion du moude.

rendenna de retourner à Jérucalem, rerraient encore avant son ascende rester dans cette ville jusqu'à reçussent le consolateur qui leur i promis. Mais leur esprit ne misit une de ces dernières paroles, car plirent de nouveau leur cesur de la idée que leur mattre alleit rétablir me d'israil.

les mena ensuite hors de la ville jushenie, sur la montagne des Oliviers, junt les moins, il leur donna sa béné-Mais dans le temps même qu'il était les hénir, il s'éleva teut-à-coup vers à une brillante nuée le dérobe à lours . Pandant que lours regards le sui-

e Senover fut dord ou ciel, suivent le celr, un joudi, 14 de mei, qui est le neuvitme sande judelque, dans la treate-treidime, vaient encore, deux anges vêtas de blanc se présentèrent devent eux, et leur dirent : « Pourquoi vous tenez-vous là à regarder » vers le ciel? Ce même Jésus qui a été enlevé » au ciel en descendra de la même menière » que vous l'y avez vu monter. » Cas deux anges voulaient probablement indiquer par là le jour du dernier jugement, le Sauveur devant rester jusqu'à ce grand jour à la droite de son Père.

Les disciples reprirent immédiatement après le chemin de Jérusalem, où ils posstrent leur temps en prières, en johnes, et dans la pratique des devoirs les plus propres à les préparer à recevoir le consolateur premis. Ils étaient environ au nombre de cent vingt. Le lieu où ils s'assemblaient était une chambre houte (1). Ce fut là que Pierre, peu de jours après l'ascension du Souveur, représents à ses frères combien il était nécessaire, avant que de commencer leur tâche, d'augmenter le collège apostolique d'un nouveau membre qui remplacht l'infame Judas. Cette proposition ayant été approuvée, ou proposa deux sujets; savoir, Joseph, appelé Barsabas, et surnommé le Juste (que quelques savants croient avoir été le frère de Jacques-le-Mineur, et d'entre le même que Barnabes); et Matthias, qui était un des soixente-dix disciples (2). Après une courte prière destinée à implorer l'inspiration de Dieu dans le choix qu'ils allaient faire, ils jetèrent le sort, qui tombe sur Matthias.

ou, solon d'autres, la tronto-sizième sande de sun àge, et la dis-montieme du règne de Tibère.

(1) Les mois set re un tresser significat certainement qualque chambre haute d'une meison, et mon pes un appartement supériour du temple, comme plasseus sevents l'ont cru. Rien n'emplethe que cette chambre n'ait été la même que celle dans laquelle motre Seigneur célébra la dernière pâque erce seu disciples, et qu'on croit avoir appartemn à Jean, surroumé Mere. On assure que per la suite une superhe delice fut bêtie su même endreit.

(2) Co que la tradition nom apprend de ces describements, et de quelques autres de laure collignes, est très-incertain. Si le sersons de Bersehes est le misse que caloi de Bersehes, il se treuvers que ce Joseph a del un lévite originaire de Cypre. Mosthies est autre le même que Beshée, qualque ce dernier ne celt devous disciple de Jérus-Christ que pou de stumines evant se mort.

Le jour de la Pentecôte, le cinquantième après la résurrection du Sauveur, les disciples étaient tous assemblés lorsqu'un bruit soudain se fit entendre du ciel, tel que celui d'un vent impétueux : au même instant ils virent des langues de feu qui descendirent sur la tête de chacun d'eux. Tout-à-coup ils se sentirent remplis du Saint-Esprit. Ils commencèrent avec étonnement à parler diverses langues, et se trouvèrent doués de plusieurs autres dons surnaturels, et nécessaires pour les rendre capables de travailler avec succès à l'important ouvrage de la conversion du monde.

Jérusalem était stors remplie d'un grand nombre d'étrangers qui s'y étaient rendus de divers pays pour assister à la fête solennelle; tous farent également surpris d'entendre des Galiléens ignorants, qui à peine savaient leur langue maternelle, énoncer en toutes sortes de langues les sublimes mystères de l'Évangile. L'histoire sacrée fait l'énumération de quinze pays différents dont ces étrangers étaient venus à Jérusalem. Les uns. frappés d'étonnement de ce qu'ils entendaient et de ce qu'ils voyaient, demandaient ce que cela pouvait être ; d'autres attribuaient sollement tout cela aux effets du vin nouveau. avec lequel ils supposaient que les apôtres s'étaient enivrés le matin. Mais Pierre leur fit un discours, eu, après avoir réfuté leur outrageante supposition, en leur rappelant qu'il n'était que la troisième beure du jour, c'està-dire neuf heures du matin, il leur prouva par l'Écriture que de tout ce qui venait d'arriver il n'y avait rien qui n'eût été prédit par quelqu'un des prophètes. Passant ensuite à d'autres oracles, qui faisaient mention de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, le véritable Messie, il parla avec tant de sorce et d'éloquence, qu'il convertit jusqu'à trois mille de ses auditeurs.

Quelque temps après, Pierre et Jean, s'étant rendus au temple le soir, à l'heure de la prière, guérirent un pauvre boiteux qui demandait l'aumône à la porte du temple. Ce miracle attira autour d'eux un grand concours le peuple, à un endroit nommé le Portique e Salomon. Pierre, lisant dans leurs regards que c'était à Jean et à lui qu'ils attribuaient ce prodige, dissipa cette erreur, et leur avous que l'honneur en était du à ce même Jésus que les anciens et les chess de la nation avaient crucifié. Il termina son discours en leur mettant si clairement devant les yeux le danger d'une incrédulité obstinée, et les avantages incrprimables de la foi et de la repentance, que le nombre des croyants s'accrut de cinq mille. Mais les conquêtes sacrées ne furent pas seulement remarquables par le nombre, elles le furent aussi par les liens de sainteté, de rêle et de charité qui les unissaient ensemble. On vit ces nouveaux chrétiens mener sur la terre une vie presque céleste, vendre leurs biens, en déposer le prix aux pieds des apôtres pour être distribués aux pauvres. Ainsi furent socomplies les promesses que Jésus-Christ avait faites à ses apôtres, de les rendre espables d'opérer les conversions les plus étonnantes, malgré toutes les oppositions des Juifs et des paiens. Mais la haine que les prêtres et les chefs du peuple avaient contre le Rédempteur ne devait pas se borner à lui seul, Le prodige qui venait d'arriver et l'effet dont il avait été suivi , joints au rèle et à la persuasive éloquence des apôtres, les excitérent à chercher les moyens d'étouffer une secte dangereuse : c'est ainsi qu'i's appelaient cette doctrine nouvelle. Ayant donc fait renir devant eux les apôtres, et celui qui avait été boiteux, Pierre leur déclara que c'était au nom et par le pouvoir de leur divin maître, qui était monté dans le séjour de la gloire, qu'ils avaient fait ce dernier miracle; et il leur prouva par l'Écriture, que Jésus était cette pierre angulaire que les architectes devaient rejeter, et que son nom était le seul par lequel les hommes pussent être sauves. Le sanhédrin, confus d'être réduit au silence, mais n'osant pas user de violence, parce que la multitude paraissait prévenue en faveur des apôtres, se contenta de leur défendre de parler davantage au nom de Jésus. Pierre lui répondit : Dieu nous a commandé le contraire, et je vous laisse à juger s'il est plus juste de vous obéir qu'à Dieu même.

Pierre ayant rejoint ses collègues, les instruisit de ce qui venait d'arriver, et des

n'ils avaient reçus de la part des rx du pouple. A cette nouvelle, ils lours eccurs à Dieu, et le sup-mt unanimement de fortifier leur slour donner le courage de contifiment avec succès l'exercice de leur. A peine enront-ils achevé leur me le tieu où ils étaient assemblés et qu'ils se sentirent animés d'un ne put être affaibli dans la suite, se persécutions, ni même par les les plus cruels.

midrin, qui était principalement de madducéens, voyant les effets de la met des miracles (1) de ces hom:res ingèrent qu'il était temps d'em-M movens plus sévères, et de se auêtres. En conséquence, ils les et conduire en prison. Mais, pome qui suivit cet emprisonne-1 sage viat ouvrir les portes de M. et leur ordonna de continuer estion, ce qu'ils firent. Le conseil emblé pour délibérer sur ce qu'il repes de faire en cette occasion. buissiers qu'ils avaient envoyés reber les apôtres, vincent leur qu'ils avaient trouvé la prison vide. An même temps, on vient pue les apôtres étaient au temple. signaient le peuple. Leur crainte avec leur surprise ; ils les firent is sans violence. Caïpbe leur ayant leur désobéissance aux ordres du , ils répondirent hardiment, que rate autorité humaine cessait des trouvait on opposition avec celle le s'étaient crus obligés de prêcher etion du Christ, et la rémission I per see moves.

pladreuse réponse excita tellement les de coux à qui elle était adres-

dractes étalent si fréquents et si connus mando, qu'ils attiraient à Jérusalem un digions d'habitouts des villes voisines, aut lours melades pour qu'ils fuseque me de Pierre rendit la santé à plusieurs qui ne pouraient pas l'alorder à cause qui ne pouraient pas l'alorder à cause sée, que les apôtres eussent éprouvé tout leur ressentiment, si Gamaliel, un des membres du sanhédrin, de la secte des pharisiens, mais homme modéré et savant, ne se fût levé et n'eût calmé leur fureur, au moins pour un temps, en disant que si l'entre-prise des apôtres était nne entreprise humaine, elle se détruirait elle-même, mais que si elle était autorisée de Dieu, il ne sonait pas possible de la ruiner. Voici donc, ajouta-t-il, quel est mon avis dans cette affaire. Laissez ces gens en liberté, et attendez l'événement, de peur que vous ne couriez risque de faire la guerre à Dieu même.

Ses collègues se rendirent à son conseil, et ayant fait appeler les apôtres, ils les firent fouetter, et leur défendirent de parler à l'avenir au nom de Jésus; après quoi ils les relâchèrent.

Le tétrarque Philippe, frère d'Hérode, mourul cette année à Juliade, après un rèune de 37 ans. Il fut enterré dans un magnifique tombeau, qu'il s'était fait bâtir durant sa vie. Comme il n'avait point d'enfants. Tibère réunit ses États à la Syrie, dont le gouvernement se trouvait alors entre les mains de Flaccus Pomponius, mais à condition que l'argent du revenu qui en proviendrait resterait dans le pays. Josephe assure que c'était un prince fort modéré, et qui ne ressemblait nullement à son père ni à son frère. Lorsqu'il allait à la campagne, il menait seulement avec lui un petit nombre de ses amis, et faisait porter un siège, espèce de trône, pour s'asseoir et rendre la justice; car il s'arrêtait aussitét que quelqu'un avait quelque plainte à lui faire.

Ce fut vers ce même temps que le: a, ôtres, par égard pour les prosélytes grecs, établirent sept diacres, pour avoir soin de recueillir et de distribuer les aumônes. Tout ce que nous savons de cinq d'entre eux, se réduit à leurs nous, que le lecteur trouvera au bas de la page (1). Quant à Étienne,

<sup>(1)</sup> Étienne, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, Ce denice est déngné par le titre de prosélyte d'Antioche. Comme tens les autres nouse sont sumi grecs, il paraît que cet d'ablinement fut fait en favour des hellénières.

c'était un homme distingué par sa foi, ses connaissances, son zèle, et des dons si miraculeux, que les Juiss en prirent ombrage. Il avait confendu plusieurs de leurs cheis, en disputant avec our dons leurs synagegnes, sur la perpétuité de la loi mosaiupe. Il fut cité à cette occasion devant le sanhédrin, et après avoir obtenu du souverain sacrificateur la permission de parler. il commença son apologie par expliquer en quoi consistait essentiellement le culte de Dieu, et prouvaque les rites mosaïques avaient été abolis, pour être remplacés par une religion plus parfaite sous le messie promis. Ce discours fut accompagné de tant de force et de majesté, et mêlé en même temps de reproches si vrais sur l'opiniatre résistance que les membres du sanhédrin avaient toujours opposée au Saint-Esprit, et sur la manière cruelle dont ils avaient perséculé ceux qui leur annoncaient les divins oracles, que, ne voulant plus entendre ce qu'ils appelaient ses blasphèmes, ils le condamnèrent à la mort, et le firent trainer, suivant la coutume en pareil cas, hors de la ville. Là, les faux témoins qui devaient jeter les premières pierres, déposèrent leurs habits aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, alors ennemi mortel de la religion chrétienne, mais qui devint dans la suite le grand apôtre des gentils. Ainsi fut lapidé Etienne, qui souffrit ce supplice en priant Dieu de pardonner sa mort à ses bourreaux, et en remettant son âme entre les mains de son rédempteur. Les savants ne sont pas d'accord sur l'année de sa mort; mais la plupart, après Usher et Pearson, la placent environ un an après celle de son divin maître.

Le martyre d'Etienne fut suivi d'une persécution générale, qui, bien loin de détruire les chrétiens, ne servit qu'à en augmenter le nombre, et à répandre, par la dispersion de plusieurs d'entre eux, la connaissance de l'évangile en divers endroits de la terre. Ceux qui abandonnèrent en cette occasion la Judée, ne firent qu'obéir à l'ordre que le Sauveur leur avait donné : « Quand » ils vous persécuteront dans une ville, fuyez » dans une autre. » En sorte que les apôtres restèrent à Jérusalem presente sculs. ¿ endar. que les autres altèrent prècher en différentes contrées, comme Samarie, Cypre, etc.; mais toujours devant des Juifs, le temps de la conversion des gentils n'était pas encore venu. Le jeune Saül, dont nous venons de parler, était alors un des plus ardents persécuteurs de la religion nouvelle. Il avait obtenu du souverain sacrificateur des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il juît faire enchaîner et conduire à Jérusaiem tous les chrétiens qu'il trouverait à Damas; mais comme il était en chemin, et déjà proche de cette ville, il fut converti lui-même d'une manière miraculeuse.

Durant cette persecution, Samarie avait reçu l'Évangile par la prédication de Philippe, et de Simon le magicien, qui, après en avoir imposé aux Samaritains par ses prestiges, avait embrasse lui-même la doctrine de l'Évangile. Le collège apostolique. instruit de la conversion des Samaritains. envoya vers eux Pierre et Jean, qui imposèrent les mains à plusieurs de ceux qui avaient cru, et leur conférèrent par ce moven les dons du Saint-Esprit. Simon, frappé de l'étonnante efficacité de cette cérémogie. offrit de l'argent aux apôtres, pour qu'ils lui accordassent les mêmes faveurs ; proposition que Pierre rejeta avec indignation, et qui renferme un crime ignoré jusqu'alors, qu'on a désigné ensuite par le mot nouvem de simonie.

Au commencement de l'année suivante. L. Vitellius, avant été fait proconsul de Syrie, par Tibère, entra dans Jérusalen vers la fête de l'àques, et y fut recu par les magistrats de cette capitale, de la manière la plus honorable. Pour leur en témoigne sa reconnaissance, il remit aux habitanti les droits que l'on prélevait sur les fruits qui se vendaient, et permit aux sacrificaleurs de garder, comme autrefois . l'éphod et tous les ornements sacerdotaux, qui étaient alors dans la forteresse Autonia, où commandait un officier romain. Il ota ensuite la charge de grand sacrificateur à Cauphe, pour la donner à Jonathas, fils d'Ananus; et il reprit le chemin d'Antioche.

Il arriva pen de temps après à Samare une sédition qui lit perdre à Pilate ser son unt. Un impostour ( quolques savants ane ce fut Simon le magicien ) avait as Someritains à s'assembler sur le ne de Gerizzim, premettent de leur ir des vases sacrés que Motse y avait L Ser cette assurance, ils prirent les at allerent camper devant le bourg thaha. Pilato s'étant avancé avec sa e et son infanterie, les attaque auce bourg, les mit en fuite, en prit s, et fit trancher la tête aux prin-Les chefs des Somaritains allérent idre à Vitellius d'un si cruel profirent si bien que ce gouverneur Marcellus, un de ses amis, prendre affaires de la Judée, et commanda d'aller se justifier devant l'empe-Hate avait gouverné dix ans la I se mit en chemin pour se rendre à nois Tibère mourut avant qu'il y ar-

ut que ceci se pessait en Judée , Hénit à Arêtas la malheureuse guerre B avons déjà eu occasion de parler : D. imquiet du succès des armes de er, avait naguère donné ordre à d'envahir son pays, et de le prenmanier, ou d'envoyer sa tête à Vitellius se disposa à marcher m Arabes; mais il s'en abstint. ner les instances des principaux ur qui la vue des étendards romains sujet de scandale. Après un trait rqué de condescendance, Hérode et M à Jérusalem, où ils offrirent ensu secrifices ordinaires, et dévomethos de la souveraine sacrificane la donner à son frère Théophile. cur aljour dans cette ville, ils remouvelle de la mort de Tibère : ce Ma Vitallius à y rester encore pour le serment de fidélité du peuple à seconcur de Tibère. Jérusalem fut ment la premiere ville de l'Orient la nouvelle de son avénement, et

des secrifices en sa faveur. me ayant vers ce même temps sucdins, en Arabie, Vitellius alla faire d'alliance avec lui sur les bords de le, où Hérode les traita magnifiquement sous un superbe pavillon qu'il avait fait dresser à une petite distance de ce fleuve Lo général romain informs l'empereur de ce qu'il venait de faire, et il fut surpris d'apprendre par sa répouse, qu'Hérode l'avait déjà prévenu; ce qui, depuis ce temps, lui fit concevoir une haine mortelle centre ce prince.

Cependant l'Église chétienne faissit un grand nombre de prosélytes, non-sculement dans la Judée, mois aussi dans plusieurs autres pays de la terre, où les apôtres allèrent annoncer l'Évangile, après avoir fait Jacquesle-Mineur évêque de Jérusalem.

Nous ne pouvons suivre les apêtres dans les différentes régions qu'ils parcoururent, ni recueillir sur leurs traces des événements dont le récit nous écarterait trop de notre sujet. La seule digression que nous nous permettrons, sera pour dire un mot de la conversion de Corneille le centenier romain, qu'en peut regarder comme un des prémices de la couversion du monde palen.

A la vérité, la puissance des Juiss avait déjà été extrêmement affaiblie; mais elle n'était pas anéantie, cette nation ayant encore ses lois, et son sanhédrin qui avait le droit de vie et de mort, comme on l'a vu par le supplice de saint Étienne.

Mais depuis ce temps leur droit à cet égard diminua tellement, qu'il n'en resta pas la moindre trace, même avant le dernier siège de Jérusalem. Comme la conversion du centenier romain allait servir de commencement à une nouvelle époque, il n'y a pas lieu de s'étonner qu'elle ait été accompagnée de plusieurs circonstances merveilleures. D'abord la piété et la charité de ce presélyte ; l'avis miraculeux qu'il recut au sujet de Pierre. qui devait lui anuoncer Jésus-Christ; la vision que cet apôtre eut vers le même temps ; puis enfin l'empressement avec loquel Corpeille, et ceux qui étaient avec lui , recurent la parole et les dans extraordinaires de Saint-Esprit, dont ils furent comblés même avant leur baptême. Toutes ces particularités sont trop commes your nous y arriter plus long-temps; ainsi nons nons contenterons de faire observer que de pos els prodiges étajent absolument nécessires pour déterminer l'ierre, malgré les déclarations formelles et réitérées de Jésus-Christ, à croire que les paiens dussent être admis à l'alliance évangélique. Peu de temps après la mort de Tibère, les Juiss recurent de Rome un nouveau gouverneur, nommé Marulle, à la place de Ponce-Pilate, ou plutôt de Marcellus, auquel le gouvernement de Judée avait été confié après la déposition de Pilate. Vers le même temps, Caius Caligula donna à son ancien ami Agrippa, fils d'Aristobule, et petit-fils d'Hérode-le-Grand, dont nous avons parlé ci-dessus, la tétrarchie de son oncle Philippe, qui était mort, et y ajouta celle d'Abydène en Syrie, qui avait autrefois appartenu à Lysanias. Agrippa, que saint Luc désigne par le nom commun d'Hérode, avait été élevé à Rome avec Drusus, fils de Tibère, et s'était fait à cette cour des partisans par sa libéralité; mais Drusus étant venu à mourir. l'empereur éloigna de sa personne tous ceux qui avaient été attachés à ce prince, dans la crainte que leur présence ne lui rappelât le souvenir de son fils; de sorte qu'Agrippa se trouva alors dans la situation la plus embarrassante, sans amis et perdu de dettes. Réduit au désespoir, il alla se renfermer dans un château d'Idumée, résolu de s'y laisser mourir de faim. Sa semme Cypros, fille de Phazaël, lui fournit quelque argent, qui fut bientôt dépensé. Hérode, époux d'Hérodiade, lui fit aussi quelques présents, et lui conféra la principale magistrature de Tibériade, pour qu'il pût subsister avec quelque espèce d'honneur; mais l'avidité d'Agrippa, qui n'était point satisfait, indisposa tellement Hérode contre lui, qu'il lui reprocha un jour sa pauvreté et le bien qu'il lui faisait.

Agrippa, ne pouvant supporter cet outrage, alla trouver Flaccus, gouverneur de Syrie, avec lequel il se brouilla peu de temps après. Il reprit le chemin d'Italie, et après plusieurs aventures, il fut arrêté, chargé de chaînes par la perfidie d'un de ses affranchis. Tibère étant venu à mourir, Caius, avec lequel Agrippa avait des liaisons d'amitié, le fit passer de la prison dans son palais, le revêtit de pourpre, lui donna une chaîne d'or du même poids que celle de fer qu'il avait portée, lui mit le diadême sur

la tête, et l'établit roi de la tétrarchie que Philippe avait possédée. Agrippa s'arrêta une année catière à Rome; au bout de ce terme, il partit pour se rendre dans ses nocveaux États. Il passa en Judée apres avoir traversé l'Egypte : il s'embarqua à Putéoles, vers la fin du mois de juillet, il arriva peu de jours après à la hauteur d'Alexandrie. La magnificence de son entrée dans cetts ville, quoiqu'il la fit de muit pour n'être pas trop remarqué, lui attira l'envie des Alexadrins, qui se moquèrent de sa nouvelte grandeur (1). Flaccus, gouverneur d'Alexandrie. qui n'aimait pas les Juifs, n'eut garde de réprimer cette insolence. Agrippo, ayant appris que ce gouverneur avait tâché d'animer l'empereur contre la nation israélite, cut d'autant plus d'empressement à quitter Alexandrie, que les Juiss y étaient cruellement persécutés. Le détail de leurs souffrances est étranger à notre sujet. Nous verrous dans la suite que les Juifs, qui demeuraient dans le sein de leur patrie, quoiqu'ils eussent un puissant intercesseur dans la personne du roi Agrippa, auraient aussi été très-moitraités par Flaccus, si la mort de Cajus n'avait pas renversé son projet impie de se faire adorer comme un Dieu. Agrippa, qui s'élait mis en chemîn pour son royaume, avail isformé l'empereur des cruelles scènes qui se passaient à Alexandrie. Ce prince dépêchi aussitôt Bassus, avec ordre d'amener le gouverneur prisonnier à Rome, où il fut dépouillé de toutes ses richesses, envoyé en exil dans une île de l'Archipel, et à la fin mis à mort dans le lieu de son bannissement.

Hérode Antipas, qui avait traité autrefois Agrippa avec tant de mépris, ne put voir sans envie les éclatantes marques de protection dont Caligula venait de l'honorer. Sa semme, qui était d'un caractère hantain, trouvant insupportable que son mari

<sup>(1)</sup> Une de ces insultes fut de revêtir un mendiant d'ornements royaux, et de le promener dans les principaux endroits de la ville, avec une garde composée de gueux comme lui, et qui criaient à hente voix, Maris, ce qui signifie, Dieu bénisse le roi, pendant que d'autres venaient lui présenter des requêtes, etc., pour tourner la royauté d'Agrippa en ridicule.

vi. l'engages à faire un voyage à solliciter ce titre de l'empereur. negna, espérant que sa présence il à lui faire obtenir cette fa-Agrippa ayant été averti à temps st, out soin d'envoyer à Rome Bronchis, nommé Fortunat, pour rede d'eveir en part à la conspiijon, avec ordre d'alléguer comme de la vérité de cette accusation, dans ses arsenaux de quoi armer t mi le hommes. Fortunat présenta ettre de son maître, dons le temps drode vint rendre ses devoirs au Colui-ci, après avoir lu la lettre. Bérode s'il était vrai qu'il côt s dens ses arsenaux; ce prince le nier, l'empereur lui éta m et l'envoya en exil à Lyon dans lains, ayant appris qu'Hérodiade d'Agrippa, voulut exempter cette s bennissement, et lui offrit même myer de toutes les sommes qu'elle sies à Agrippa; mais elle refusa utre de ces faveurs : et avant été diagrace d'Hérode, elle ent la gévouloir la partager avec lui (1). a sa tétrarchie et tous ses biens à

i peu près dans ce temps-là que relat faire placer se statue dens le da temple. Il cavoya ordre à Pérs gouverneur en Syrie, de tenir nas un corps de troupes pour que de son projet ne rencontrât aucus : la port des Juifs. Pétrone, qui le sele religieux de ceux-ci, annai coractère impétueux de son mallout ce que cette commission avait sont; pour gagner du temps, d'habiles statuaires et les matésaires de différents pays, et ras-

e dit dess un sutre endroit, qu'il fut bpegae et qu'il y finit ess jours. Il peira deas se dernier reysums, ca, im probable, qu'il y fut envoyé quead ippe viercet à Lyon, et y firent quel-Cot Bárodo est colei devant qui Járo-

a tétrarque, pendent que son sembla une armée aux environs de Ptolémaide. Les Juiss, alarmés de ces préparatifs de guerre, en demandèrent la cause à Pétrone, qui se vit alors contraint de leur faire part des ordres qu'il avait reçus. Les chefs de la nation lui déclarèrent d'une manière soumise qu'ils aimeraient mieux perdre tout ce qu'ils avaient de plus cher au monde, et même la vie, que de permettre une si coupable profanation. En vain le genverneur leur rappela que leur résistance était aussi inutile que dangereuse, et que nour lui il ne nouvait qu'obéir à son maître. Ils lui répondirent que les prières et les sacrifices qu'ils offraient journellement à Dieu pour l'empereur, prouvaient suffisamment leur fidélité. Copendant, ajoutérent-ils, nous avons si peu dessein de prendre les armes, nous tendrons la gorge à l'épée de ves soldats : c'est là toute la résistance que vous éprouverez de notre part si vous persistez dans l'exécution de ce projet abomineble.

> Aristobule, frère d'Agrippa, accompagné de quelques personnes de la famille revale. viat trouver Pétrone, et lui demanda permission d'envoyer une ambassade à l'emuereur, pour tâcher de fléchir ce prince. Le gouverneur rejeta cette proposition; mais il consentit à écrire une lettre en favour des Juiss. Cette missive contenuit en substance : qu'il n'avait pas trouvé encore des ouvriers aussi habiles qu'il le souhaitait. ol que la statue qui serait un chef-d'amvre en son genre, ne pourrait pas être élevée de quelque temps, pour différentes raisons qu'il alléguait, et qui, bien loin d'apaiser l'empereur, ne firent que l'irriter davantage. Pendant que Caligula lisait cette lettre, le rei Agrippa, qui était alors à Rome, sa présenta devant lui. Le colère. qu'il aperçut dans ses regards le trouble; mais sa frayour n'eut plus de bornes anand il entendit sortir de la bouche de l'empercur ces mots impies : « Ves miets in n sont d'étranges gens de ne pas vouloir » me recennettre rour un Dieu. J'avais » prescrit d'ériger une statue de Jupiter » dens lour temple ; il semble que mes ordres a trouvent on our une résistence que le me

» puis envisager que comme une rébellion » déclarée. »

A ces mots, Agrippa, comme frappé de la fondre, fomba à terre sans connaissance, et fut porté dans son palais, où il resta dans le même état jusqu'au troisième jour. Étant alors un peu revenu à lui, il écrivit à l'empereur.

Caligula, peu touché de l'état où il avait va le roi, ne pouvait lui pardonner d'avoir osé s'intéresser en faveur d'une race jugrale: c'est ainsi qu'il traitait les Juifs. Cependant la lecture de la lettre d'Agrippa calma sa fureur, et celui-ci tirant un bon augure de ce qu'il ne lui avait pas répondu, prit la liberté de l'inviter à un superbe festin; Caligula s'y rendit. Le prince juif, après avoir mis son convive de bonne humeur par des vins exquis, commenca à faire l'énumération de toutes les faveurs dont il était redevable à l'empereur : il l'en remercia de nouveau avec des transports de reconnaissance, et fit si bien par ses éloges et ses flatteries, que Caligula s'engagea à lui accorder ce qu'il voudrait lui demander.

« Puisqu'il vous platt, répondit Agrippe, » d'ajouter une nouvelle faveur à toutes » celles dont vous m'avez comblé, j'en de-» manderai une qui pourra être en même . lemps un monument de votre bonté et » une source de bénédiction pour vous. Cette » faveur que j'implore, c'est que vous dai-» gniez révoquer l'ordre que vous avez donné » d'ériger une statue dans le temple de Jé-» rusalem. » Cette demande, qui prouvait son désintéressement et la sincérité de son amour pour sa religion et pour son pays, fit un tel esset sur l'empereur, qu'il écrivit surle-champ au gouverneur que si la statue n'était pas encore dressée, il fallait en demeurer là, ajoutant qu'il avait changé de dessein par amitié pour Agrippa. Cependant sa légéreté naturelle le fit bientôt repentir de sa complaisance, et il forma une seconde fois la résolution d'exécuter son projet à l'insu d'Agrippa; celte idée avant rallumé sa fureur contre Pétronne, il lui envoya ordre de mourir; mais, heureusement pour ce gouverneur et pour les Juiss, Caligula sut assassiné avant qu'aucun de ces deux ordres eût pu être exécuté.

Agrippa, qui était toujours à Rome, contribua beapcoup à faire monter Claude sur le trône, service dont cet empereur le récompensa, non-seulement en ratifiant tous les dons que Caligula lui avait faits en Judée, en Samarie, et dans toutes les parties méridionales d'Idumée, mais aussi par une alliance solenpelle qu'il fit avec lui, et par plasieurs édits mu'il rendit en faveur des Juis. Ce fut à sa sollicitation qu'il donna le royanme de Chalcide à son frère Hérode, qui étal en même temps son gendre. Agrippa oblist l'honneur du consulat, et Hérode celui d'être fait préteur; l'un et l'autre eurent en outre la permission de prendre séance au senal. et de faire à l'empereur leurs complimean en grec, et non en latin comme c'étal l'usage. Tous ces priviléges furent grave sur des plaques d'airain qu'on suspendit dans le Capitole. Agrippa, dont la grandent et la puissance se trouvaient par là supéricures à celles que son grand-père Hérok le Grand avait possédées, s'en retourna dans son royaumo, où il fit éclater plus de zele pour la religiou judatque que n'avoit foit auco de ses prédécesseurs. Il obligea les Nazaréent à se couper les cheveux, et lit mettre dans la sacristic la chaîne d'or que Caligula lui avait donnée, comme un témoignage de l'isconstance de la fortune. Ce prince ôta ensuite la grande sacrificature à Théophile, et la donna à Simon, surnommé Canthara, fils de Boëtus. Simon ne garda pas long-temps cette charge, elle fut conferée à Jonathas, fils d'Apanus, qui en avait déjà été revêla : mais ce dernier supplia Agrippa de le dispenser de recevoir cet honneur, dont il be se jugeait pas digne, aven modeste dont le roi fut si teuché, qu'il donna la charge Matthias , frère de Jonathas,

Agrippa ne se distingua pas sculement pri un attachement sincère pour sa religion, mais il se rendit aussi recommandable par plusieurs actes de générosité et de clémence. Il employa de grandes sommes à bâtie et à fortifier un nouveau quartier dans la partie septentrionale de la ville, qu'il nomma Bézétha, ou la ville neuve, et il sollicita la permission de l'empereur pour entourer ce quartier d'une haute muraille, par le e inquelle, s'il est réussi dons sa del carait rendu sa capitale imprenal Vivins Morens, euccesseur de Pégouvernement de la Syrie, représérant ce qu'il y avait de dangeseute entreprise, qui était déjà exépartie, que Cloude ordonne sur lerou discontinuêt ce travail.

pa était si respecté de ses voisins, un voyage qu'il fit à Tibériade, il sité et complimenté per einq rois, antiochus, roi de Comagène; Samproi des Émesséniens; Cotis, roi de brunénie; Polémon, prince de Pont, se, roi de Chalride. Cette affinence unne tant d'embrage à Marsus, qu'il à Tibériade, où il ordonna à tous se de s'an retourner cher eux. Agrippa rant piqué de cet affront, qu'il derappel de Marsus. Cloude lui accorda se cette grâce, mais il vint à mouque lus ordres fassent arrivés en

our à Jérusaless, Agrippa dépouilla pursaine sacrificature Matthias, fils L nour la donner à Élionée, fils de

Pour se concilier l'affection des numere, à perséculer les chrétiens, sient pas été inquiétés à Jérusalem e conversion de saint Paul. Le prectime de sa complaisance pour le agle du peuple fat Jacques le Mivoume Bounerge, que ce prince fit (1). La satisfaction que les Juifs en brunt l'engagen à faire mettre Pierre a, dans le dessein de le condamner er supplice, immédiatement après la lagues de cette aunée, qui était la

n'était pas er Jacques dont nous avons fait ni-donns comme d'un proche parent de reur, et qui, à cause de cela même, fut éta Jérmaleus, mois un des fils de Zébédée, et

ajento, sur le témolynage de Clément, Alexandrie, que l'officier qui le mena an st annoveti ou christinnisme par l'applogie milit faire à cet apètre de sa croyanes, et signisent le martyre ensemble. Plusieurs signisettes seletires à se pitté, et à l'eustè a genesars, se nom sont sennecs que per quarante-quatritme de l'ere chrétienne. La porte de la prison en l'apêtre était renfermé était gardée per quatre accoundes de quatre soldats chacune, et lui-même était lié de fortes chaînes. Dans ce péril extrême, tous les chrétiens de Jérusalem offraient Jeurs prières à Diou en sa favour. Leurs vanux furent exaucés, car la même unit qui devait précèder son mortyre, un ange l'éveille, et lui ordonna de le suivre. Aussitêt les chaînes tombèrent de ses mains, et Pierre sortit avec son libérateur.

Peu de temps après, Agrippa revint à Césarée, où il avait dessein de donner quelques spectacles en l'houneur de Claude César. Le second jour de ces spectacles, il parut de grand matin au théâtre, avec un vêtement dont le fond était d'argent, travaillé avec taut d'art, que lorsque le soleil l'eut frappé de ses rayons, ce prince éclata d'une si vive lumière, gu'au ne pouvait le regarder sans être touché d'un respect mêlé de crainte. Il fit un discours éleguent aux députés de Tyr et de Sidon, qui étaient venus lui faire réparation de quelque sujet de mécententement que leurs maîtres lui avaient donné. Sa harangue étant achevée, les députés s'écrièrent que c'était la voix d'un Dieu, et non celle d'un homme qu'ils vennient d'entendre, et ils accompagnèrent cette exclamation de quelques marques extérieures d'adoration. Le roi souffrit cette impiété, et par cette compable complaisance, s'attira sur-lechamp une maladie terrible, qui termina sa vie, après l'avoir fait languir cinq jours dans les plus cruels tourments (1).

Il laisa un fils aussi nommé Agrippa, qu'il avait fait élover à Rome, et qui pouvait avoir alors dix-seit ans ; trois filles, Bérénice, épouse d'Hérode, âgée de seize aus ; Mariamne et Drusille, toutes deux plus jeunes : la première était fiancée à Jules Archélaila, fils de Chelcias, et l'autre à Épiphane, fils

<sup>(1)</sup> L'histoire sorrée dit qu'il fut rongé de vers, et Josephe, qu'il ressentit de si violentes deuleurs dess les entroilles, qu'il ne put s'empêther de relever l'indignité de ses aduletours, qui lui orsient denné le titre de Dion, dons le temps qu'il elleit mourie comme le plus misérable de tous les homeses.

d'Archélats, roi de Comagène. Agrippa mourut dans la cinquante-quatrième année de sa vie, la septième de son règne.

L'empereur Claude, pour dégager se parole, voulut envoyer sur-le-champ le jeune Agrippa prendre pessession de son royaume; mais ses confidents le firent changer de dessein, en lui représentant que ce prince était trop jeune pour gouverner un si grand État. Leurs conseils déterminèrent Claude à réduire la Judée en province de l'empire romain. Il envoya Cuspius Fadus en qualité de gouverneur, avec ordre de châtier sévèrement les habitants de Césarée et de Séhaste, des outrages qu'ils avaient faits à la mémoire du seu roi (1). Il kui ordonna aussi d'envoyer dans le Pont les gens de guerre qui étaient dans ces deux villes. Mais ce dernier ordre fut révoqué, ce qui devint une source de malheurs pour la Indáe.

La famine prédite par Agabus commença vers ce même temps à se faire sentir, et détermina les églises fondées à Antioche et dans d'autres endroits, à faire parvenir leurs charités à leurs frères de Jérusalem par les mains de Paul et de Barnabas.

Le premier soin de Fadus, en arrivant en Judée, fut de purger ce pays d'une troupe nombreuse de brigands, et d'apaiser un sou-lèvement que les Juis avaient excité contre les habitants de Philadelphie, qui était la ville de Rabbah, capitale des Ammonites. Claude, pour témoigner le respect qu'il avait pour la mémoire d'Agrippa, ôta à Marsus le gouvernement de Syrie, et le donna à Longidus.

Ce dernier, aussitôt qu'il se fut rendu à Jérusalem, manda les sacrificateurs et les principaux habitants, pour leur ordonner, de la part de l'empereur, de remettre dans la forteresse Antonia les habits pontificaux. Surpris de cet ordre, ils demandèrent qu'il leur

fût permis de députer vers l'empereur, pour le supplier de leur laisser la garde de ces vêtements sacrés, permission qu'ils n'obtinrent du gouverneur qu'après que plusieux principaux de la nation lui eurent remis estre les mains leurs fils en qualité d'otages. Claude, en accordant aux députés ce qu'il désirajent, leur dit qu'ils en avaient l'obligation à Agrippa, en considération duquel il leur faisait cette grâce. Dans ce même temes Hérode, prince de Chalcide, obtint de cetenpereur la surintendance du temple et du trèsor sacré, et le droit de conférer la charge de souverain sacrificateur. Ce fut en verin de ce droit qu'il ôta la grande sacrificature à Canthara, et qu'il la donna à Joseph, fils de

Durant le gouvernement de Fadus, il s'é leva un imposteur, nommé Theudas (1), qu avait su persuader à un grand nombre de Juil de le suivre jusqu'au Jourdain, s'engagent à leur faire passer ce fleuve à pied sec. Fadm envoya contre eux quelques troupes de caulerie, qui en tuèrent une partie, et prirm! Theudas, dont on porta la tête à Jérusalen. C'est, suivant Joséphe, ce qui arriva de plus remarquable sous le gouvernement de Cuspius Fadus, qui , peu de temps après , el pour successeur Tibere-Alexandre, juif apostat, de race sacerdotale, et neveu de Philon. Un des premiers exploits de ce nouvem gouverneur fut de faire crucifier Jacques et Simon, fils de Judas de Galilée. Dans et même temps, Hérode, roi de Chalcide, ayant ôté la grande sacrificature à loseph, la donna à Ananias, fils de Nébédée. Ce prince mourut dans la fuitième année du règne de Claude, qui donus le royaume au jeune Agrippa, au préjudice d'Aristobule, fils aîné du défunt.

Ventidius Cumanus succède à Alexandre en qualité de gouverneur de la Judée. Ce fut de son temps que commencèrent des troubles qui ne finirent que par la destruction du peuple

<sup>(1)</sup> Ces misérables portèrent l'ingratitude, nonseulement jusqu'à donner des marques publiques de jeie à l'occasion de la mort d'Agrippa, et à noircir a mémoire par les injures les plus outrageantes, mais aussi jusqu'à arracher du palais les tableaux des princesses ses filles, pour les porter dans ces lieux infâmes où une honteuse prostitution rassemble les victimes de l'impudicité publique.

<sup>(1)</sup> Il no fatt pas confondre ce Theudas de José ple, avec un autre qui parut aur la scène imméditement après la mort d'Hérode-le-Grand, et dost nous avons parlé ci-desus. On croît que ce dernier est le même que le fils d'Ézéchias, dont Joséphe ha escution sous le nom de Judas.

rand concours d'étrangers que les nelles amenaient à Jérusalem avait Romains à mettre durant ces fèarde devant les portes du temple. cher le tumulte. Le quatrième jour de Paques, un soldat romain, qui rde, cut l'insolance de montrer à nu, le teut le monde, ce que la pudeur ilus de cacher. Un tel attentat aux rite tellement ceux qui en furent s, qu'ils s'écrièrent que ce n'était unt eux qui étaient outragés, mais ne. Cumanus tâcha d'apaiser ce missant per les voies de la douis, voyant qu'on ne lui répondait m injures, il ordonna à toutes ses prendre les armes. Le peuple, épouvue des gens de guerre, se mit à ne les chemins étaient sort étroits. Juifs s'imaginaient, dans leur peur, ms de guerre sondaient sur eux, parent de telle sorte, qu'il y en cut s mille d'étouffés; les copies d'Eumint Jérôme disent trente mille. o fat suivi d'un autre en Samarie. es Juis galiléens surent insultés, stre eux tué. Cumanus, gagné par itains, n'ayant aucun égard aux m'en lui fit à cette occasion, l'afsertée devant le tribunal de Quauverneur de Syrie, qui envoya à principoux des Samaritains et des , et Cumanus lui-même pour idessent leur cause en personne. ritains furent punis du dernier Cumanus envoyé en exil, et de ses tribuns qui était impliqué ire, condamné à être trainé par les rusalem, et ensuite mis à mort. panivante, Claude Félix, frère de

rent envoyés à Rome enchaînés, quoiles principaus de leur nation. Les départ des Julis étaient Anne et Junestes, det tous deux souverains pontifes. Annrund servificatour, et son fils, capitaine en plutôt chof des lévites, auxquels la toit confide, et quelques autres. Ceux lains étaient auxi d'un rang dis inqué; r'ils fissent protégés par les amis de Cacrédit du jeuns Agrippa à la cour de maher le balonce en favour des Juifs. Pallas, savori de l'empereur, sut nommé successeur de Cumanus au gouvernement de la Judée. Depuis ce temps, les affaires de la Judée allèrent de mal en pis. Ce pays était plein de volcurs et de magiciens, et il ne se passait point de jour que Félix n'en fit mourir quelques-uns. Outre cette foule de scélérats, il y avait encore partout des assessins (1), qui commettaient les mourtres les plus horribles, sous prétexte de zèle pour leur religion et pour le maintien de leur liberté. Parmi les saux prophètes qui séduisaient les malheureux Juiss, il y en avait un, venu de l'Égypte, qui avait rassemblé autour de lui plus de trente mille hommes par la flatteuse promosse d'une prompte délivrance. Les troupes romaines eurent bientôt dispersé toute cette bande superstitiense: mais à peine un imposteur était-il chassé ou tué, qu'il s'en élevait un autre; et les remèdes les plus violents ne faisaient qu'irriter le mal au lieu de le guérir. Félix ne faisait pes sentir aux rebelles seuls les effets de sa cruanté, mais indistinctement à tous coux dont on lui demandait la mort par quelque motif de vengeance ou d'avarice. Une conduite si injuste obligea le grand sacrificateur Jonathas. à la prière duquel l'empereur lui avait donné ce gouvernement, à lui saire des remontrances : Félix en sut tellement irrité, qu'il paya un assassin, nommé Dora, pour poignarder Jonathas; ce qui sut exécuté (2).

Ce meurtre resta impuni, parce que celui qui devait en tirer vengeance en était le principal auteur; il fut le signal d'une mul-

<sup>(1)</sup> Ces amassins se métaient dans la foule, et enfonçaient en plein jour dans le sein de ceux qui s'approchaient d'eux des poignards qu'ils tenaient cachés sons leur robe, après quoi ils ctavent les premiers à crier ou meurtre. Par cette euterable perficie, ils se défaissient som-soulement de leurs ennemis, mais ils se lousient auns pour une modique somme en qualité d'anassins. Ces secterats, dont le hande avait déjà commencé à se rendre resoutable cinquant que auparavant, s'accrut de jour en jour, malgré la vigilance et la sévéri é des Bosneins. I e furent mieux somme dans la suite sons le nom de sélateurs.

<sup>(2)</sup> On no murait décider, d'opres le récit de Josephe, en qual temps ce moortre fet commu. Ses expressions semblent soulement indiquer que re fut en commencement de gouvernement de Félix.

titude de crimes qui se commirent jusque dans le temple : car, à l'exemple du gouverneur, les chefs de la nation, et les pontifes mêmes, ne se firent plus aucun serupule d'employer des assassins à gages pour se défaire de ceux qui les incommodaient.

Nous avous déjà dit que Drusille, fille d'Agrippa, avait été promise à Epiphane; mais celui-ci refusant de se faire circoncire, le frère de cette princesse la maria à Azize, roi d'Emesse, qui en était trop amoureux pour refuser de se soumettre à cette cérémonie. Drusille était une des plus belles personnes de son temps, mais une des moins vertueuses. Félix en devint amoureux, et lui persuada facilement d'abandonner son mari pour l'épouser, quoique païen (1). C'est ce dont sa conscience lui rendit un témoignage sincère, lorsque saint Paul comparut devant lui, et parla avec tant de force sur la justice, la tempérance et le jugement à venir, que Félix effrayé s'écria : « Va-t-en ; quand j'aurai plus » de loisir je te rappellerai. » A la vérité, ces remords furent bientôt assoupis. Félix le fit bien rappeler plusieurs fois, mais pour tacher d'en tirer quelques présents, et nullement pour s'instruire de ces grandes vérités dont il avait d'abord été frappé; de sorte qu'au bout de deux ans, voyant qu'il n'en pouvait rien obtenir, et qu'il allait être révoqué, Félix prit le parti de laisser saint Paul en prison, pour adoucir par cette complaisance les Juiss que ses cruautés avaient extrêmement irrités contre lui.

Portius Festus, qui lui succéda, trouva

[4] Ses deux sœurs n'étaient pas plus chastes qu'elle. Bérénice l'ainée, veuve de son oncle Hérode, roi de Chalcide, était violemment soupponnée d'inceste avec son frère Agrippa. Pour faire taire la médiance, elle se remaria à Polémon, roi de Pont et d'une partie de la Cilicie; mais elle le quitta bientôt, et confirma par sa mauvaise conduite tous les bruits qui avaient couru. Son mari, de son côté, qui avait embrassé le judaisme pour l'épouser, retourna à son ancienne religion des qu'ill se vit abandonné de sa femme.

Mariamne la cadette avait été: mariée à Archélaus, fils d'Elchias, on Chelcias, qui était probablement de la famille d'Hérode. Elle quitta aussi son mari pour épouser un certain Démétrius, Juif d'Aexandrie des plus viches, et chef de cenz de cette ille. l'état de la notion empiré par une guerre civile qui s'était élevée parmi les prêtres la dernière année du gouvernement de Félix. Il paraît que la déposition fréquente des souverains pontifes en fut la cause. Ceux qui étaient déposés prétendaient dans les dimes une plus grande portion que les prêtres d'un rang inférieur ne pouvaient la fournir. L'année précédente, Agrippa avait encore déposé Ananias et mis Ismaël à sa place: entin, il y avait un si grand nombre de nontifes déposés, qui tous voulaient jouir des mêmes revenus qu'ils avaient pendant leur dignité, que le bas clergé n'y pouvait suffire. L'aigreur en vint au point que les deux partis ne marchaient plus qu'accompagnés d'une troupe d'assassins, et se chargeaient avec foreur partout où ils se rencontraient. sovillant de meurtre et de sang la campagne. la ville, et le temple lui-même. Ainsi Festat se vit obligé de commencer son gouversement par des actes d'une extrême sévérité. pour tâcher d'étousser trois espèces de guerres civiles qui concouraient à la destruction de la Judée; savoir, celle des prêtres entre eux; celle des laîques séditieux contre les Romains et les Juifs qui leur étaient volontairement soumis; et enfin la guerre, plus cruelle encore, des bandits qui coursient tout le pays, pillant, saccageant et massacrant sans merci tout ce qui leur tombait entre les mains. Le peu de temps qu'il gouverna la Judée sut tout employé à réprimer les séditieux, et à en saire sévérement punir les chefs.

Trois jours après son arrivée dans la prevince il vint à Jérusalem. Ananias, le grand sacrificateur, et les principaux des Juis lui demandèrent justice de Paul, qui était encore prisonnier à Césarée. Festus, de retour en cette ville, le fit comparaître devant lui; et après avoir entendu les deux parties, le déclara innocent de tout crime capital. Mais ses ennemis, soulenant toujours qu'il devait être puni de mort, Paul se servit du privilége que les lois lui accordaient, et en appela à César pour se mettre à couvert des effets de la méchanceté de ses ennemis. Agrippa, qui était alors à Césarée avec sa sœur Bérénice, ou ils étaient venus complimenter le mouveau

r. témoigne quelque envie de voir e prisonnier; et Festus, qui savait ince était perfaitement instruit des contumes des Juiss, consentit vose Paul su encore examiné devant -ci ayant obtenu la permission de son apologie d'une manière si nte, que Festus le jugea de nousent, et ne lui trouva d'autre défaut ir le cerveau dérangé par trop de pripos, qui sentait mieux la vérité des raisonnements de Paul, avoua . à peu près convaincu de ce qu'il après une conférence particulière as, ils conclurent que le prisonnier être délivré s'il n'en avait pas ap-

a avait succédé à son oncle Hérode rintendance du temple, et logesit de cet édifice quand il venait à Jé-Il concu le projet de bâtir un patel endroit, et de l'élever assez haut iner sur la cour intérieure du temzi deplut d'autant plus aux Juis, s et les Romains de sa suite aude là tout ce qui se saisait dans r. Ils prirent donc le parti de con-1 mar encore plus élevé que le pas le roi et le gouverneur, considé-: précastion comme un affront, ort qu'on abattit le mur. Les Juiss s'y st vivement, et curent enfin la perl'envoyer des députés à Rome, où ils de l'empereur, par l'intercession e (1), la permissien de conserver . Ismaël, alors grand-prêtre, et qui ¿Le de cette députation, déplut, le qu'il montra en cette occasion, à qui le déposa et mit à sa place Joirnommé Cabbis, fils de Canthara, aussi été grand-prêtre peu aupara-

pho fait de grante éloges de la piété de vatrios, en qui il ne parat jaman d'autre verta que son inclin-tion pour la nation contraire, elle n'est connue que par sea reglera, par le meurtre de plusieurs homium datingués de Rome, et par la répudianaminement et la mort de la vertieune a sont les degrés just lesquels elle "Yonts imperiatrice.

vant. Joséphe ajoute que Poppée retint Ismaël et Chalcias en otage à Rome.

Festus monrut à la fin de cette année, et Néron nomma Albinus pour lui succéder. Agrippa avait déjà déposé Cabbis, et donné sa place à Ananus, sadducéen des plus orgueilleux. Ce dernier prit son temps avant l'arrivée du nouveau préteur pour assembler un conseil, où il fit condamner l'apôtre saint Jacques, évêque de Jérusalem, et quelques autres chrétiens qui surent lapidés. Ce que le gouverneur ayant appris à son arrivée à Alexandrie, il en témoigna son ressentiment par une lettre menacante qu'il écrivit à ce pontife. Agrippa, craignant les suites de cette affaire, se pressa de déposer Ananus et d'installer Jésus, fils de Damnée, avant qu'Albinus arrivat à Jérusalem. La Judée ne gagnait rien à changer de gouverneurs et de poutifes : la rapacité prodigieuse d'Albima fit trouver Félix et Festus honnètes gens: cependant il fut moins méchant que son successeur, en ce qu'il tâchait au moins de colorer ses injustices de quelques pré-

Il mit ses premiers soins à détruire les veleurs, les bandits et les assassins, dont le nombre et l'audace augmentaient tous les jours. Il punit sévérement tous crax qui tombèrent en son pouvoir, et néanmoins les autres n'en devinrent que plus insolents. Ils retrept même entrer la nuit dans la ville, pendant une fête; ils enlevèrent Eléazar, file d'Anamas, pontife déposé, qui était secrétaire du temple, et firent savoir à son père qu'ils ne le lui rendraient qu'après qu'il aurait fait relacher dix de leurs compagnons au'Albinus tenait en prison. Ananias était fort riche, et obtint socilement cette grâce du gouverneur, moyennant une grosse somme d'argent; mais ce sut un exemple qui lui coûta cher dans la suite, et il se vit obligé de racheter quelqu'un de ses parents, toutes les sois que quelques bandits tombaient entre les mains du proteur. D'un autre côté, Agrippa ayant ôté la grande prêtrise à Jésus. fils de Damaée, pour la donner à Jésus, fils de Gamaliel, ces deux antagonistes assemblérent des gens armés, et il n'y eut sorte de violences qu'ils ne commissent l'un cont

l'antre, et même contre les prêtres d'un rang inférieur, qu'ils pillaient impitoyablement. Vers ce temps-là, les lévites et les chantres, qui n'avaient point eu alors d'habillements particuliers qui les distinguassent des latques, obtinrent d'Agrippa la permission de porter des robes blanches comme les prêtres en portaient, et quelques autres priviléges contraires à la loi. Cette innovation déplut autant à la nation qu'aux prêtres mêmes. Ce prince s'était déjà rendu odieux à ses sujets par les impositions excessives que son luxe et ses profusions en spectacles, en jeux et en dépenses de toute espèce rendaient absolument nécessaires.

Le bâtiment du temple étant alors achevé, et dia-huit mille ouvriers se trouvant par là tout-à-coup sans occupation, on proposa à prince de les employer à abattre une vieille galerie du temple, de quatre cents coudées de hauteur, qui menaçait ruine, et d'en construire une nouvelle; mais la dépense et la longueur de l'ouvrage l'en détournèrent, et I proposa luj-même aux principaux Juiss d'employer ces gens à paver les rues de la ville de nierres blanches. Ce projet n'avant pas été plus goûté que le premier, la plupart de ces ouvriers, dans la crainte de mourir de faim, se jetèrent parmi les bandits. Albinus fut rappelé après deux années de gouvernement. Il eut pour successeur Gessius Florus, le dernier gouverneur de la Judée, et le plus cruel de tous. Josèphe ne trouve pas de couleurs assez noires pour le dépeindre, ni de monstre à qui il puisse le comparer. Ses rapines, ses cruautés, ses intelligences intéressées avec les plus déterminés bandits, étaient si publiques et si révoltantes, que les Juiss le regardèrent moins comme un magistrat envoyé pour les gouverner, que comme un bourreau destiné à les exterminer. Son but était de les porter à une rebellion ouverte, pour avoir le plaisir cruel de les voir périr par eux-mêmes, ou pour empêcher qu'on en vint à l'examen de son horrible administration. Il ne réussit que trop bien dans cet affreux dessein, et il jeta de telles semences de discorde, qu'il parvint à allumer une guerre qui ne finit que par la suine totale de la nation juive. Cet événement, si clairement prédit par Jésus-Christ, et si vivement décrit par un habite historien juif, qui en fut lui-même un triste témoin, mériterait de trouver iei sa place; mais, outre qu'il allongerait trop notre récit, il est si connu, et forme un tableau si horrible, que nous nous contenterons d'en rapporter quelques traits des plus remarquables.

Environ quatre ans avant que cette guerre éclatăt, et sept aus avant le siège de Jérusalem, dans un temps où les Juiss jouissaient encore d'une ombre de paix, un paysan, nommé Jésus, pendant la fête des tabernacles, fut subitement saisi d'une étrange frènésie (c'est ainsi que les Juiss en jugèrent). et se mit à crier : « Malheur sur la ville! » malheur sur le temple! voix du côté des n quatre vents! voix contre Jérusalem! voix » contre tout le peuple! » Il courait quit et jour par les rues de la ville, en les remplissant de ces cris funestes; et les jours de fête ou de sabbat il redoublait ses clameurs sam que jamais sa voix en fût affaiblie; et ce qu'il y avait de plus surprenant, ni les menaces, ni les châtiments les plus sévères (1), ne purent lui imposer silence, ni lui arracher des plaintes, ni même d'autres paroles que ces menaces terribles, jusqu'à ce que, voyant que ses prédictions commençaient à s'accomplir par le siège de la ville, il ajouta d'un ton plus lamentable encore : « Malheur aussi » à moi! » et dans l'instant il fut tué d'un! coup de pierre partie des machines des assiégeants. Les Juiss surent avertis de leur perte prochaine par bien d'autres prodiges qui frappèrent en vain les yeux de ce peuple aveugle, mais qui sont une preuve éclatante de la patience de la Divinité, que tous les crimes et l'ingratitude de cette misérable nation eurent peine à lasser.

La Judée se trouvant dans ce triste étal.

(1) Josèphe ajoute que quelques-uns des principaux des Juifs, indignés contre cet homme, lui firent donner le fouet, sans pouvoir l'obliger à se taire, ni à répondre à une seule question, et qu'ensuite is le conduisirent devant Albinus, qui le fit fouetter encore jusqu'à le mettre tout en sang, sans qu'il lui échappât un mot ou un gémissement. On l'absodonna comme un fou, et il continua ses malédictionssans injurier ceux qui le battaient, ni remercier ceux qui lui donnaient à manger.

ientôt abendonnée d'un grand nomes habitants, qui allèrent en pleurant r dans d'autres contrées un asile pai-'ils ne trouvaient plus dans leur pauz aui demourèrent crurent devoirer à Cestius Gallus, alors gouverneur s. qui se trouvait à Jérusalem à l'ocle la Pâque : ils le supplièrent d'avoir lours moux, et de les délivrer des is d'un homme qui avait juré leurlorus, qui était présent à ses remon-, les sourma en raillerie, et Cestins, mbarrasser d'approfondir l'affaire, les Juifs avec la simple promesse que e conduirait mieux à l'avenir. Tout a fat ensuite de faire le dénombres Juifs qui se trouvaient à Jérusalem, rendre compte à Néron; ce qu'il fit ombre des agneaux sacrifiés pendant 1): il trouva que celui des Juss mon-MR millions cing cent cinquente-six alcul peu exact, si on en croit Josèi perte leur nombre à trois millions. voès entre les Juiss et les Syriens, ville de Césarée, qui durait depuis rmement de Félix (2), fut enfin dé-

dinombrement ne pouvait pas être fort s'y evait, à la vérité, que des Juis qui ofes agraceus à cette fête ; mais tous ceus qui satracté quelque souillure légale ne poun offrir. D'ailleurs un agneau pouvait er vingt personnes, mais jamais pour dis. Ce fut pourtant sur ce dernier noml'en établit le calcul, et on trouve que le les especus montait à deux cent cinquanille; or, parmi les pauvres gens , un agnesu nairement pour plus de dix personnes, et tre même pour vingt. Ainsi Joséphe a rairaire que le nombre des Juis devait être d qu'on ne l'estime, quoique si l'on fait atla grandeur de la ville, on ait lieu d'être s'elle pat contrair une si prodigieuse mut-

. Juifs prétendaient que cettte ville leur apparce qu'elle evait été bâtie par Hérode; iens soutenaient que c'etait une ville grecn alfégusient pour preuve que ce prince it élever des temples et des statues. La diiint eu point que les deux partis prirent , et que l'élix eut bien de le peine à les à envoyer de part et d'entre des députés à ur plaisler lour cause. Elle y resta pendente temps et Méron , par sa décision , donne és f.r.d. : Ju fa.

cidé en faveur des derniers. Cette sentence fut en Judée un signal pour prendre les armes, et alluma la plus fatale de toutes les guerres, la deuxième année du gouvernement de Florus, la douzième du règne de Néron, la dix-septième de celui d'Agrippe, el la soixante-neuvième depuis la naissance de Jésus-Christ. Agrippa se trouvait à Jérusalem lorsque cette révolte commence, et fit tout ce qu'il put pour calmer les Juifs : il leur fit entre autres une harangue fort longue. qu'ils écoutèrent avec assez d'attention : moi quand il vint à les exhorter à se soumettre à Florus, jusqu'à ce qu'on pât obtenir de Rome un autre gouverneur, cette idée les irrita au point ou'ils se mirent à lui leter des pierres, et qu'il sut obligé de sortir premptement de la ville, où la sédition n'eut bientôt plus de bornes. Florus vegait ce désordre avec un plaisir cruel, et n'avait garde de prendre aucune mesure pour l'arrêter, quoiqu'il en fût sollicité par la partie respectable de la nation. Agrippa lui envoya trois mille hommes; mais ce nombre n'était pas suffisant pour agir contre une multitude pleine de rage et sous les armes. Cette contagion se répandit bientôt dans tout le pays; et, queique les Juifs sussent partout la partie sousfrante, leur fureur n'en diminuait pas pour cela. On ne voyait de tous eôtés que pillages, meurtres , cruautés , et toutes les horreurs de la guerre civile la plus épouvantable ; les villes et les villages étaient remplis de cadavres de gens de tous états, de tout sexe, de tout âge, sans excepter la plus tendre enfance. Les Juis, partout où ils avaient la supérierité, n'éparguaient ni Syrien ni Romain, el reux-ci, en revanche, massacraient sons pitié même les Juiss qui se tennient en poix dons leur domeure. Les habitants de Cécarde en tuèrent ainsi v ngt mille; il y en ent deux mille d'égorgés à Ptolémaide, et cinquante mille à Alexandrie. A Jérusalem même. l'exécrable Florus envoya un jour des soldats piller le marché, avec ordre de tuer coux qu'ils y trouversient; trois mille cinq cents personnes, hommes, femmes et enfants, furent égergées par ces bourreaux, et ils auxnèrent à Florus plusieurs prisonniers, parmi les quels il y atait des gens de distinction :

et qui même avaient été faits chevaliers romains. Ce titre d'honneur ne put les garantir de la crusulé de ce gouverneur, qui les fit fouetter devant son tribunel, et essuite erucifier.

Bérénice était restée à Jérusalem, après le départ de son frère, retenue par un nazanest de trente jours qu'elle avait voué, et an'elle voulait accomplir. Elle n'épargna ni prières, ni messages, ni visites pour fléchir la cruauté de Florus : il pensa même lui en coûter la vie, et elle eut bien de la peine à regagner son palais avant que les émissaires de ce tyran pussent l'atteindre. Ce péril ne la découragea point; elle osa retourner le leudemain pieds aus chez le gouverneur, se presterna devant son tribunal, et le supplia, dans les termes les plus soumis et les plus touchants, d'arrêter cette horrible effusion de sang humain. Le barbare, loin d'être touché, n'eut pas pour cette princesse le moindre des égards qui étaient dus à son sexe et à son rang; il poussa même la férocité jusqu'à vouloir faire attenter à sa vie, et elle eut autant de peine à regagner son palais que le jour précédent. Ce trait seul suffit pour donner une idée du caractère de Florus. Cependant, comme il dependait du gouverneur de Syrie, il eut soin de lui écrire pour rejeter sur les Juiss la saute de tous ces désordres; en sorte que Cestius, incertain, ne savait s'il devait croire le rapport de Florus ou bien ceux d'Agrippa, de Bérénice et des principaux de la nation juive, qui lui représentaient les choses d'une manière tout opposéc.

Enfin, les assassins s'étant joints aux autres séditieux, ils chassèrent les Romains des forteresses de Massada, d'Antonia et des tours de Phasaël, de Mariamne et autres lieux forts, et tuèrent tout ce qui fit résistance: ensuite ils mirent le feu aux palais d'Agrippa, de Bérénice, du grand-prêtre Ananias et de son frère Ezéchias: ces deux derniers, qui s'étaient cachés, ayant été découverts, furent massacrés. Ménahem, fils de Judas, qui avait été chef des Gaulonites, s'était mis à la tête des assassins, qui se désignaient par le nom de zélateurs. Ce brigand, étant entré à Jérusalem, fut élu chef des séditions, qui s'en défirent cenembri bientôt, en le massacrant avec un grand nombre de ses partisans. Son neveu Eléazar fut choisi par les rélateurs pour lui succéder, et serra de si près les Romains dans leur forteresse, qu'il les obligea enfin à l'évacuer, sans autre condition que celle d'avoir la vie sauve. Eléazar ne tint pas sa promesse, car il les fit tous massacrer des qu'il les ent en son pouvoir, quoique ce fût un jour de sabbat. Les représailles de cette perfidie coûtérent cher aux Juifs de Scythopolis ou Bethséan, dignes par leur générosité d'un meilleur sort. Ils avaient offert aux Grees leurs concitoyens de les aider à défendre la ville contre leurs frères rebelles qui l'assiégeaient; mais les Grees, se défiant de leur sincérité, les obligèrent à se retirer dans un bois voisin , où ils allèrent les surprendre la puit du troisième jour après, en tuèrent treize mille. et pillèrent tout ce nu'ils possédaient (1).

Les Juis révoltés poussaient cependant leurs conquêtes de l'autre côté du Jourdain. Ils prirent les forteresses de Macheron et de Cyprus, et rasèrent cette dernière, après avoir passé tous les Romains qu'ils y trouvèrent au fil de l'épée. Cestius Gallus, qui jusqu'alors était resté tranquille spectateur de tous ces ravages, crot qu'il était temps de commencer à agir. Il entra dans la Judée à la tête d'une armée considérable, brûlant les villes et les villages qu'il trouvait sur sa route, et faisant massacrer tous les Juis qui lui tombaient entre les mains, et vint enfin camper devant Gabaon (2). A cette nouvelle,

(1) Ce fat dans cette occasion qu'un Juif des plas considérables, nommé Simon, qui s'était signalé dans la défense de Scythopolis contre ceau de sa propre nation, voyant la cruelle récompense que est concitoyens en recevaient des Grecs, entra dans un tel accès de rage et de désespoir, qu'il tua son père, sa mère, sa femme, et ses enfants qui se serraient autour de lui, etse perça de son épée sur le moncasu de toutes ces victimes qu'il venait d'immoler.

(2) Cette ville, capitale des anciens Gabaonites, était au nord de Jérusalem, à la distance de cinquante stades ou de sept milles, et située sur une éminence, comme son nom le fait connaître. Josèphe dit pourtant dans un autre endroit qu'elle n'était qu'à quarante stades de Jérusalem.

L'armée de Cestius était composée de toute la douzième légion, de deux mille hommes tirés des L. cui était accemblé dans Jérusalem Mte des tabernacles, prit sur-lees armes; et quoique ce fût le jour t, ils marchèrent droit aux Romains. argèrent avec une telle furie, qu'ils ent défaits, selon toutes les appasi l'infanterie romaine n'avait été spos secourne par la cavalerie. Ils y t plus de cina cents hommes, et les plement vingt-deux. Ces derniers maorés de tous les passages d'alentims fut obligé de s'arrêter trois jours s Béthoron, où Agrippa le joignit la de ses troupes, de sa personne et ascila. Il voulut encore casayer de les Juis à leur devoir en leur enoux de ses principaux efficiers pour r le perdon et la paix; mais ces fuvia de vouloir écouler aucune pro-, tuérent un de ces officiers et blasustre, qui ent bien de la peine à leur . Cette indigue action, qui fit borplus modérés d'entre les Juiss, mit L'en permi eux : Cestius en profita : argea brusquement, et les poussa juaqu'à Jérusalem. Il s'arrêta trois icopas, à un mille de cette capitale, e si la crainte n'aurait pas ralenti mr; ensuite il marcha vers eux en bataille, le 30 d'octobre. L'appro-Romains les jeta dans une telle cons-1. qu'ils abandonnèrent tous les quargnés de la ville, et se retirèrent dans enceiale, auprès du temple. Cestius e le seu aux parties ahandonnées, et pa le siège du reste, en établissant scipal quartier dans le palais des

siège cût été poussé avec vigueur, ment on aurait bientôt vu la fin de olte; mais cette malheureuse nation damnée à des châtiments plus sévères et le siège fut bientôt levé par les in-

ione, de sis cobortes d'infanterie, et de rpe de cavalerie; outre cele, de trois mille t de sis mille hommes de pied, envoyés pa et Antiochus, et de quatre mille en-Sobeme; ce qui faisait en tout vingt masse d'infanterie et cinq milla hommes se.

trigues de quelques-uns des principaux elficiers de Cestius que Florus avait corrompus. Les Juis reprirent courage, et poursuivirent l'armés romaine jusqu'à son camp de Ga baon, en harcelant continuellement l'arrière garde, pendant que ceux qui s'étaient sai sis des passages la chargeaient en flanc. L'ar mée ne pouvant avancer ni reculer, faisait retentir les montagnes de cris affreux, et se voyait presque réduite au désespoir : elle ent cenendant le bouheur d'échapper par les détroits de Béthoron, à la saveur de la muit, mais avec perte de quatre mille hommes de pied, de quatre cents de cavalerie et d'une grande partie de son bagage. Cette action se passa le 8 novembre [69]. Les Juiss, après cet av intage, eurent le loisir de s'occuper des movens de soutenir la guerre. Ils firent choix de quelques-uns de leurs plus braves chefs pour commander dans les places et dans les différents cantons de la Judée. Joseph, fils de Gorion, et le souverain sacrificateur Ananus, curent le commandement dans Jérusa!em. Josephe l'historien, si connu dans cette guerre, homme de tête et de valeur, et considérable dans l'ordre des prêtres, eut le gouvernement des deux Galilées, et Eléazar, le chef des zélateurs, celui d'Idumée.

La grandeur du danger ne diminua pas les dissensions qui régnaient parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux et des plus considérables, craignant les effets de cette mésintelligence, et prévoyant ceux de la vengeance des Romains, sortirent de Jérusalem. Les chrétions, de leur côté, se souvenant des avertissements que leur divin maître leur avait dounés, cherchèrent un saile à Pella, petite ville andelà du Jourdain, dens la tétrarchie d'Hérode, où cette guerre ne pénétra pas.

Les nouveaux gouverneurs des Juiss n'oublièrent rien pour se mettre en état de défense. Juseph, fils de Gorion, rétablit les fortifications de Jérusalem; Joséphe l'historien fortifia les places de la Galilée, leva des troupes jusqu'au nombre de 100,000 hommes, et fit provision d'armes et de munitions; Eléazar en fit autant en Idumée. Le bruit des préparatifs et des mauvais succès de Cestius étant pervenu à Néron, ce prime nomma pour continuer cette guerre Vespasien, qui s'était déjà acquis une grande réputation par la manière dont il s'était conduit dans la Germanie et dans la Bretagne, et qui se trouvait alors en Achaie, auprès de cet empereur. Ce général se rendit bientôt en Syrie, où il assembla toutes ses forces et celles des alliés, dont Agrippa ne fournit pas la moindre partie. Outre cela, Vespasien envoya son fils Titus à Alexandrie avec ordre d'en ramener la cinquième ct la dixième légion. Cestius ne survécut sans doute pas long-temps à sa honte, car il disparaît à cette époque; et depuis, l'histoire n'en fait plus aurune mention. Les Juiss. enhardis par sa défaite, et peut-être par sa mort, tentèrent de former le siège d'Ascalon. Antoine, qui y commandait, vint au-devant d'eux, et leur tua 10,000 hommes : ils voufurent revenir sur leurs pas, mais ils se laissèrent surprendre, et cette dernière affaire leur coûta encore autant de monde que l'autre. Niger, qui les commandait, se jeta dans une tour, où Antoine fit mettre le feu, après quoi il se retira, ne doutant point que Niger n'eût péri dans les flammes : cependant les Juiss étant venus trois jours après pour enterrer leurs morts, ils le trouvèrent encore en vie dans une cave, où il s'était mis à couvert de l'incendie.

Au commencement de l'année suivante, Vespasien, accompagné d'Agrippa, après avoir envoyé Placide pour secourir les habitants de Séphoris (1) contre les Juis, s'avança vers Ptolémaïde, et y sut joint par Titus, avec les troupes qu'il commandait. Titus avait continué sa marche, quoiqu'au cœur de l'hiver, et il arriva plus tôt qu'on ne l'attendait. Toute l'armée ainsi rassemblée montait à 60,000 combattants, tous gens bien disciplinés: elle entra en Galilée, et après avoir brûlé Gadara, elle alla saire le siège de Jotapa. Josèphe, qui commandait dans cette province, se jeta à temps dans la place, et la désendit avec beaucoup de cou-

(1) Cette métropole de la Galilée était très-considérable par sa force, sa situation, sa grandeur et son opulence; son attachement au parti des Romains lui avait attiré la haine des Juifs; et elie en aurait en tout à craindre, si Vespasien ne lui avait envoyé du accours à temps. rage et de prudence, pendant quarante-ept jours, malgré l'habileté et la valeur des assiégeants. La ville fut prise d'assaut vers le commencement de juillet. Le seu et le ser détruisit tout, et pas un seul Juis ne se sauva pour en aller porter les nouvelles; il y en eut 40,000 de tués, et seulement 1200 faits prisonniers.

Josèphe sut du nombre de ces derniers: il s'était caché dans une profonde caverne. où il fut découvert au bout de quelques jours; et il se rendit enfin aux offres généreuses et aux propositions de Vespasien, contre l'avis des Juifs qui étaient avec lui. Il fut conduit au général romaiu, au milier de toute l'armée, qui s'était assemblée pour le voir ; et on le garda soigneusement , dans le dessein de l'envoyer à Néron : mais des qu'il en fut averti, il demanda à parler à Vespasien, et en avant obtenu la permission, il lui tint ce discours : « Ce que j'ai » à vous dire de la part de Dieu vous est » de bien plus grande importance que ma » prison, ou le projet de m'envoyer vers » l'empereur. Sans l'obligation que m'impose » cette mission, j'aurais préféré la mort à » la prison, ainsi qu'il convient à un homme » qui a l'honneur de commander les armées » juives. L'intervalle entre la mort de Néron » et le temps où vous devez remplir sa place » doit être si court, que je vous regarde » déjà comme empereur, et votre fils Titus » comme votre successeur. Faites-moi garder » comme votre prisonnier; et si vous trou-» vez que j'aie abusé du nom de Dieu, en » vous promettant l'empire du monde, faites-» moi punir de la mort la plus cruelle. »

Vespasien le prit au mot, et le traita avec beaucoup d'égard, quoiqu'il le fit garder soigneusement, en vue d'en tirer quelque utilité dans cette guerre. Cette prédiction de Josèphe est aussi attestée par Suétone et par Dion Cassius. Lactance parle d'une prédiction semblable, mais accompagnée de circonstances funestes pour les Juifs, et faite à Rome par les apôtres saint Pierre et saint Paul. Au bruit de la prise de Jotapa, les Juifs de Jérusalem, croyant que Josèphe y avait été tué, le regrettèrent extrêmement: mais ayant appris, que'que temps après,





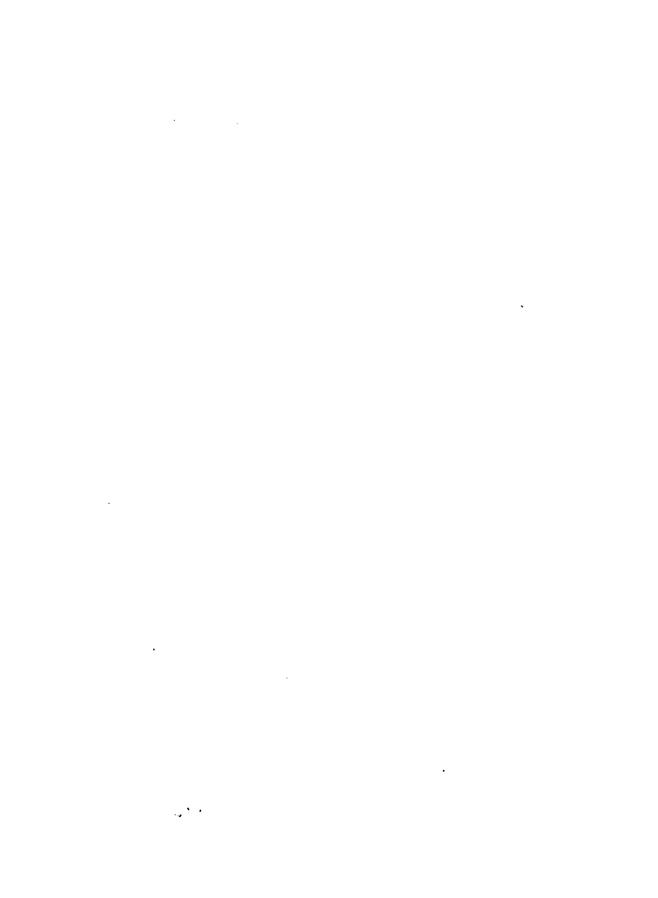

rendu prisonnier, ils changèrent espect et leur estime pour lui en m horreur, et ils ne perdirent a aucune occasion de lui en donaves.

le siège de Jotapa, Trajan avait pour faire aussi celui de Japha, e de la première. Celle-ci sut de juin par Titus, que Trajau lé au dernier assaut pour lui doire de cette conquête. Les ha-Mendirent jusqu'à la dernière exsontineent le combat de rue en rue : heures, après que la place fut forent tous passés au fil de l'évée. et les enfauts furent réduits en Juciques jours après, les Samas'étaient assemblés sur la monarizzim, y furent bloqués par nent de l'armée romaine, com-Cáréalis : ils souffrirent beaumanque d'eau, plusieurs même le soif, et ceux qui ne voulurent re farent tous massacrés. Joppé, Cestins, avait été rétablie par ni ravageaient tout le pays voiien y envoya des troupes, et eut le sort des autres villes : atre mille Juiss, en voulant se massacre dans des vaisseaux qui a rade, furent repoussés vers la a tempéte soudaine, et périrent ser ou dans les eaux. Tarichée s forent prises immédiatement a première élant située sur une se bord du lac de Génézareth, par terre et par eau, et se déreusement jusqu'à ce que la dismit entre les habitants. Titus, ndait à ce siège, s'étant apercu ire, fit donner l'assaut, emporta

t villes appartenaient à Agrippia, mais révoltées. Dans la dernière, il y avait fétait opposé sus séditieus. Vespasien ses officiers pour persuader aux habimmettre. Les séditieus, bien lo'n de suiurent les tuer. Lorsque la vil e fut naîme à leur tour se préparèrent à la les citoyens qui avaieut été pour la Aérent leur innocence à Agrippa, qui reus, et obtint leur pardon.

rendu prisonnier, ils changèrent la place, et condamna tous les séditieux à

Après la prise de ces deux villes, toute la Galilée se soumit aux Romains, excepté Giscala, Gamala et la montagne d'Itabutim. Les Romains surent obligés d'aller renforcer Agrippa, qui pressait vainement Gamala depuis sept mois. Ce prince voulut encore cosayer par ses discours d'amener les habitants à se rendre; mais ils ne lui répondirent au'à coups de pierres, lancées de leurs machines, dont il fut môme blessé au bras. Les Romains, indignés de la conduite de ces misérables à l'égard de leur roi. vincent leur livrer un assaut si furieux. qu'ils forcèrent la ville; mais ils en furent aussitôt chassés avec beaucoup de perte. Les attaques furent continuées avec acharmement, et soutenues avec opiniatreté de la part des assiégés. Enfin trois soldats romains trouvérent moyen de faire tomber une des tours. L'armée entra par la brèche, et tout ce qu'elle rencontra sut moissonné par le ser: quatre mille hommes surent massacrés; un plus grand nombre se donna la mort, en se précipitant des rochers ou des remparts, on par d'autres moyens. Pendant ce siège. Placide fut envoyé contre Itaburim : il attira les Juiss dans la plaine, on seignant adreitement une suite, puis fit volte - face, les défit, et s'empara de la montagne d'Itaburim.

De Gamala, Vespasien envoya Titus assièger Giscala. Celui-ci, dont le massacre de Gamala avait assouvi la colère, voulut détourner un semblable malheur des ha-. bitants de Giscala, et fit tout ce qu'il put pour les porter à se soumettre, les citoyens y étant assez disposés : mais un certain Jean, fils de Lévi, chef des factioux, repondit pour tous; et comme c'était le jour du sabbat, il pria Titus de suspendre les hostilités jusqu'au lendemain, qu'il promit de se rendre : cependant , an lieu de tenir sa parole, il s'enfuit à Jérusalem, où il causa des maux sans nombre. Le matin, les habitants on vrirent leurs portes, et apprirent la suite de Jean au général romain, en le suppliant de ne pas confondre les innocents avec les coupables. Titus écouta savorablement leurs prières, et il se contenta d'envoyer quelque cavalerie à la poursuite des fugitifs. Jean eut le temps de gagner Jérusalom; et tout ce que les Romains purent faire, fut de tuer environ six mille hommes de sa suite, et de ramener trois mille femmes eu enfants prisonniers. La prise de cette dernière place acheva la réduction de la Galilée, et Titus rejoignit son père à Gésarée, où ils firent prendre du repos à leurs troupes, avant de les conduire à Jérusalem.

Les Juiss étaient divisés en deux partis opposés : les uns, prévoyant que cette guerre ne pouvait finir que par la ruine totale de leur nation, voulaient obtenir leur grâce par une prompte soumission aux Romains; les autres, qui se donnaient le nom de zélateurs, suivaient les principes des Gaulomiles, et ne respiraient que la guerre. Ce parti, beaucoup plus nombreuk que l'autre, renfermait un amas de brigands, tels qu'on aurait peine à en trouver de semblables dans l'histoire. Ils étaient orgueilleux, ambitieux, cruels, et commettaient de sangfroid les crimes les plus horribles, sous prétexte de religion : en un mot, dans le pertrait que Josèphe nous en fait, on serait tenté de les prendre plutôt pour des monstres sortis de l'enfer que pour des hommes. Néanmoins, ces scélérats prétendaient n'agir que par zèle pour la gloire de Dieu, qui aurait été blessé, disaient-ils, si son peuple s'était soumis à une puissance étrangère, et bien plus encore à des païens, tels qu'étaient les Romains. Ils disaient que c'était là l'unique motif qui leur avait fait prendre les armes, avec une serme résolution de se délivrer de tout joug étranger, ou de périr (1). Le parti opposé était obligé d'avoir toujours les armes à la main pour se défendre contre ces surieux, dont ils eurent plus à souffrir que des Romains mêmes.

Les zélateurs, après avoir exercé leurs brigandages dans la campagne, se jetèrent

dans Jérusalem, sous la conduite de Zacharie et d'Eléazar. Ananus, qui avait été souverain sacrificateur, s'opposa avec bencoup de courage à ces factieux, et fit un discours très-pathétique au peuple, pour le porter à prendre les armes contre eux , et à riprimer les sorties qu'ils faisaient du temple. dont ils s'étaient saisis et dont ils avaint fait leur repaire. Le peuple, irrité par les outrages et les cruautés de ces scélérats, prit les armes, les attaqua vigoureusement, el, après un combat fort opiniatre, les chaus de l'enceinte extérieure du temple; ensuite Ananus les fit bloquer dans la partie intérieure dont ils restaient les maîtres. Nous avous parlé d'un chef de séditieux, nommé Jean de Giscala, qui s'était sauvé de cette ville à Jérusalem. Cet homme, tout en feignant de suivre le parti des gens modérés, cherchait l'occasion de les trahir; et Ananas, qui n'en avait aucun soupcon (1). l'envoya aux zélateurs, pour leur porter des propositions d'accommodement très-raisonnables. Ce perfule, au lieu de s'acquitter de sa commission, leur persuada de tenir ferme. et d'appeler les lduméens à leur secours. Ce conseil fut suivi, et bientôt on en vit parattre vingt mille devant les murs de Jérosalem. Anauus leur en refusa l'entrée, et les exhorta avec beaucoup de douceur à se retirer chez eux : les Iduméens entrèrent en furent contre lui, et l'accusèrent d'être dans les intérêts des Romains, et tout prêt à leur livrer la ville. Cependant ils campèrent som les murailles, menaçant de leur ressentiment Ananus, et Jésus, fils de Gamaliel, qui était aussi un pontife déposé, s'ils ne leur faisaient ouvrir les portes,

Cette même nuit il y eut une tempête furieuse, accompagnée de tonnerre et de tremblement de terre. Les zélateurs profitèrent de ce désordre de la nature pour scier,

<sup>(1)</sup> Cette cruelle dissension n'était pas renfermée dans Jérusalem; elle infecta tout le reste du pays, et trénetra jusque dans les maisons et dans les familles, corume notre Seigneur l'avait expressément prédit. Un homme trouvait souvent ses plus cruels ennemis dans ses cufants et dans ses domestiques.

<sup>(1)</sup> Il s'était introduit dans tous leurs conseils, et les avait si bien remplis de l'idée de son intégrité, que lorsque quelques-nns des plus défiants eurent formé des soupçons contre lui, le plus grand nombre s'en moqua, et l'on se contents de lui faire promettre par serment qu'il leur serait fidèle; par li il ent toute la facilité qu'il pouvait souhaiter peur les prodre.

us de le cour intérieure du temple. rent les corps de gardes qui les tenesiègés, firent une sortie dans la i introduisirent les Iduméens. It n'y les de berberie et de cruanté que s portis n'exerçassent sur coux du poof : une mort prempte leur paqualque chose de trop doux , ils s'é-A par plaisir à perfectionner l'art tures; et ils n'accordaient la faveur mort à leurs ennemis que lorsque des longs tourments les avait enfin to tout sentiment : douze mille perle distinction, et à la fleur de leur irirent victimes de ces monstres ims: et parmi celles-là se trouvèrent . et Jésus. Els de Gamaliel, dont le ime était de s'être courageusement à ces brigands : enfin la fureur et la des zélateurs étouffa dans la pation re sentiment que celui de la frayeur. n'essit plus gémir, ni pleurer ses sos parents massacrès, ni même leur la signiture.

ndont les Iduméens commencant à r de l'horreur pour cette boucherie. deurs, afin de couvrir d'une ombre ce les meurtres qu'ils avaient encore de commettre, érigèrent une espèce de judicature, composée de soixantearrennes. Le premier qui fut obligé tire devant ces prélendus juges sut ie, fils de Baruch. On produisit ini une liste d'accusations atroces. 'out pas de peine à résuter. Non de faire son apologie, il reproses accusateurs leurs crimes, avec re energie. Les juges, convainson discours, le déclarèrent innole jugement inspira aux zélateurs s rage, qu'ils tuèrent Zacharie sur , en lui disant que cette absolution m sûre que celle de ses juges : après chassèrent coux-ci de leurs siéges, want pas qu'ils répondissent à leur et le corps de Zacharie fut jeté dans nde vallée qui était à côté du temple. micus, bonteux enfin d'être plus and les complices de ces assassins.

e entendas, les gands et les verroux se retirèrent dans leur pays, après avoir désins de le cour intérioure du temple. livré deux mille prisonniers qu'ils avaient centre les mains, et laissèrent les zélateurs en pleine liberté d'exercer leur fureur. Ils en profitèrent en redoublant de berbarie. Comme rien n'était plus edieux à ces séclérats que la réputation d'être homme de pasé : une mort prompte leur paquisse chase de trop doux, ils s'é-

Leur rage ne s'arrêta pas encore là; elle aurait en des bornes, si elle n'ent attaqué que des personnes distinguées; elle s'étendit jusque sur le peuple. C'était un crime capital que d'avoir paru leur être opposé ca quelque chose : ceux qui demeuraient dans l'inaction étaient des espions, et quiconque n'applaudissait pas à toutes leurs influes actions était mai intentionné : mais si l'on avait le malheur de passer pour riche, on de déplaire à un zélateur, on était sûr de périr. L'horreur de leur situation forca besucoup de Juiss à suir de Jérusalem pour aller implorer la clémence des Romains, quoique les portes et les environs de la ville sussent étroitement gardés, et qu'il n'y cut aucune grâce à espérer pour ceux qui élaient arrêlés en s'enfayant. Durant tout ce temps. Vespasien était à Césarée, spectateur fort tranquille en apparence des fureurs des Juifs. Ses officiers, surpris d'une inaction qui ne lui était pas ordinaire, prirent la liberté de lui représenter qu'il semblait négliger la plus belle occasion de se rendre mattre de Jérusalem et de toute la Palestine. Vespasien, dont la vue perçait plus loin, leur fit remarquer que cette inaction était le moyen le plus sûr pour obtenir le succès qu'ils désiraient, sans travail et sans péril pour ses troupes; que les Juiss s'épuisaient de jour en jour par leurs divisions et leurs massacres, tandis que ses gens se rafratchissaient, et se mettaient en état de les écraser bieutôt, on de les soumettre.

Tout cela arriva comme il l'avait prévu : les zélateurs ayant massacré une gra de partie de ceux qui leur étaient opposés, et mis le reste en fuite, tournérent leurs armes contre eux-mêmes. Jean de Giscala, dont l'ambition n'avait point de bornes, et qui ne nouvait soufirir de rivaux dans le ca mandement, s'attacha les plus scélérats des zélateurs, et s'en fit un parti. Les autres ches sormèrent une faction opposée; et les uns et les autres ne s'occupaient plus qu'à se détruire, ou à piller le reste du peuple. Tandis que la ville était réduite à cet état déplorable, il se forma dons la campagne une nouvelle troupe d'assassins, qui se saisit de la forteresse de Madassa, et s'en fit un lieu de retraite, où ils rapportaient le butin qu'ils faissient en ravageent impitoyablement tout le pays. Ils avaient pour chef un certain Simon, fils de Gorias de Gélasa, jeune homme hardi et ambitieux, qui, pour augmenter sa troupe, fit publier partout qu'il donnerait la liberté aux esclaves qui viendraient le joindre, et aux hommes libres des récompenses à proportion. Cette proclamation lui réussit : sa troupe devint en peu de temps une armée considérable, et lui-même se vit obéi et respecté comme un monarque. Un grand nombre de Juis, même des personnes qualifiées, se mirent sous sa protection pour se garantir de la cruauté des autres partis.

Pendant que tout ceci se passait en Judée. Néron, que le sénat avait enfin déclaré ennemi de la république, sut contraint de se donner la mort, pour éviter les supplices qu'on lui destinait. Vespasien ignorait encore cette révolution, et, ne faisant pas grand cas de la prédiction de Josèphe, il s'occupait des préparatifs nécessaires pour le siège de Jérusalem. Simon faisait en même temps la guerre aux zélateurs. Ceux-ci. avertis des grands magasins que Simon formait, dans le dessein de se mettre en état de les investir, crurent qu'il était temps de travailler à dissiper ses forces par une vigoureuse sortie; mais ils furent défaits et mis en fuite. Cependant, Simon ne se trouvant pas assez fort pour former le siège de Jérusalem, s'en éloigna, et se jeta sur l'Idumée à la tête de vingt mille hommes. Les I luméens marchérent contre lui avec vingtcinq mille, qu'ils avaient eu à peine le temps de rassembler. Ils se livrèrent une bataille qui dura depuis le matin jusqu'au soir, sans avantage de part ni d'autre. Mais Simon, bientôt après, trouva parmi les l·luméens un

traftre (1), qui, avant su se faire élire général des troupes de sa nation, les lui livra, comme ils en étaient convenus. Simon ravagea cruellement cette province, et se nouvelle conquête le rendit si redoutable sux zélateurs, qu'ils n'osèrent plus reparaître en campagne devant lui. Ils se contentirent de lui dresser des embûches continuelles. dans l'une desquelles ils curent le bonheur de faire sa femme prisonnière. Ce succis releva beaucoup leur courage, dans la persuasion que, pour la retirer de leurs mains, Simon serait tout prêt à mettre bas les armes; mais ils se trompèrent. Ce général n'ent pas plutôt appris ce malheur, qu'h vint se poster avec son armée devant la portes mêces de Jérusalem, où il jeta par ses cruautés une telle épouvante dans l'âms de ses ennemis, qu'ils s'estimèrent houreux de lui reudre sa femme. Alors Simon is laissa, pour aller achever les ravages du tristes restes de l'idumée. Les laluméens effrayés par cette dévastation, et par lo massacres horribles qu'il y commit, bu abandonnèrent leur malheureuse patrie, & coururent chercher un asile dans Jérusalem, poursuivis par ses assassins jusque sous les murs de cette ville.

Ainsi Simon et Jean, l'un hors de Jérasalem, et l'autre dans le sein de cette ville, semblaient se disputer l'honneur de commeltre les plus grandes barbaries et des crimes inouïs. Tous ceux qui tombaient entre leurs cruelles mains pouvaient compter être massacrés sans miséricorde, de sorte qu'il n'y avait aucun asile, ni dans Jérusalem ni dehors. Les fureurs de Jean irritèrent à la fia les Iduméens même de son parti qui étaient restés dans la ville. Indignés de tant d'hor-

<sup>(1)</sup> Cet homme se nommait Jacques, et étais un des principaux chefs des Iduméens. Il fut abosi pour aller reconnaître l'ennemi, et aous ce présete it partit d'Otture, où les Iduméens étaient campés et alla secrétement vendre sa patrie à Simon, sur lequel il convint qu'il lui livrerait l'armée et le pays sous promesse d'une grande récompense. Il retouris ensuite vers ses gens, leur dépeignit l'armée ennemie beaucoup plus nombreuse et plus forte qu'els n'était, leur persuada de le choisir pour général et chef, et trouva ainsi moyen d'exécuter son infame dessein.

se révoltèrent, tuèrent plusieurs Uites, pillèrent le palais où ce nit retiré, et le sorcèrent à se réle temple. Cependant le neuple. l'idée qu'il ferait une sortie penit. et mettrait le seu à la ville, pour délibérer sur le parti qu'il dre. Il ent recours à un remède mal, en ouvrant les portes de Jé-Simon et aux siens pour les opm et à ses rélateurs. Matthias . le acrificateur, que Jean avait déposé tà sa place un prêtre obscur, prêta l'exécution de ce projet, sans se eine des conséquences, et se chariller informer Simon. Ce dernier ses la ville, et ne s'occupa d'a-Sermir son autorité et à l'étendre. vue, il traita à peu près de même avaient appelé et ceux contre qui le faire agir, quoique les premiers scu avec des acclamations de joie libérateur. Mais l'ingratitude et n'offraient rien d'odieux à un brirait dépouillé tout sentiment d'hune laissa pas d'attaquer Jean et a parti ; mais ayant été repoussé, sta alors de les tenir assiégés dans

sains, de leur côté, demeurèrent ant cette année. Les habitants de ir avant offert de leur remettre , ils avaient envoyé Placide pour possession. Ce capitaine fut obligé jour à travers plusieurs troupes de I en surprit un grand nombre au l'ils allaient passer le Jourdain : environ quinze mille sur la place, ier beaucoup d'autres qu'il tua en encontres on qu'il fit prisonniers. . Placide se conduisit si habileil réduisit bientôt sous son obéiseste partie de la Judée qui est à Jourdain, excepté le château de : toute cette expédition se fit en commencement du printemps, portit de Césarée et s'avança presne centre de l'Idumée, livrant tout I fou , et n'éporgnant que les enlaissait une garnison romaine pour tenir le pays en respect. Il y avait déjà quelque mois que Vespasien avait recu la nouvelle de la mort de Néron et de l'élection de Galba son successeur. Titus fut aussitôt dépêché à Rome pour complimenter le nouvel empereur, et recevoir ses ordres sur la réduction de la Judée. Agrippa témoigna le désir de l'accompagner; mais comme l'hiver n'élait pas encore passé, et que leurs vaisseaux n'avançaient que lentement à cause do leur pe anteur, ils recurent en Achaie la nouvelle que Galba avait été massacré, après un règne de sept mois, et qu'Othon vennit d'être proclamé empereur à sa place. Agrippa résolut de continuer son voyage : mais Titus. comme par inspiration, se rendit à Césarée, où son père était revenu après son expédition d'Idumée. Ils quittérent Césarée le 5 de juin, et menèrent leur armée vers Jérusalem. Ils s'emparèrent sur leur chemin de toutes les places, à l'exception d'Hérodion, de Macheron et de Massada, pendant que Céréalis, un de leurs généraux, ravageait la haute ldumée avec un nombreux corps de troupes.

L'empire romain se trouvait alors dans une situation qui n'était guère plus heureuse. Ce n'est pas ici le moment de faire l'histoire des meurtres de Galba, d'Othon et de Vitellius. Suétone compare Rome à un vaisseau battu par des vents contraires, et sur le point d'être englouti lorsque Vespasien fut élu empereur. Ce prince rendit le calme à l'empire, et s'etant rappelé les prédictions de Josèphe, il crut qu'il était temps de lui rendre la liberté, et d'ajouter à cette faveur d'autres marques de son affection (1). Dès que Vespasien eut reçu la nouvelle que son élection avait été approuvée à Rome, il laissa ses meilleures

(1) Joseph, Bril. Jud. aés apr., c. 12. Vespasien était alors à Bêryte, ch il fut complimenté sur son élection par des ambassadeurs de distrente peuples. Il tint en cet endroit un grant conseil, dans lequel, après avoir sualté le courage de Joséphe, il rapporta le prédiction que ce commandant lui svait faite pendant le vie de Nérèn. Trims, qui était présent, et qui avait conçu hesescoup d'estime peur lui, dit qu'il regardait comme une chose juste de rempre ass fur (cirémonie qui se pratiquait permi les Romains à l'égard de ceux qu'on remettait en liberté), et de lui rendre le rang dent il avait joul avent ce captivité. Vespasien lei accorde sur-le-champ l'une et l'autre de ces graces.

troupes à son fils, avec ordre de faire le siège de Jérusalem et de détruire cette ville; après quoi il se prépara à gagner la capitale de son empire.

Cependant les dissensions des Juiss allaient en augmentant. Eléazar, fils d'un autre Simon, homme de sens, courageux et de race sacerdotale , trouva moven de former un nouveau parti, et d'engager dans ses intérêts plusieurs de ceux qui avaient servi sous Jean de Giscala. Dès que son parti sut assez nombreux, il s'empara du parvis des prêtres, et confina Jean dans celui des Israélites. Les avenues en étaient si bien gardées, que personne ne pouvait entrer dans cette partie du temple, à l'exception de ceux qui venaient offrir des victimes. Jean se trouvait alors embarrassé par deux puissants ennemis, Eléazar d'un côté, et de l'autre Simon, qui était maître de la ville. Il se désendit contre le premier par le moven de ses machines. à l'aide desquelles il accablait ses gens de pierres : et quand il faisait des sorties contre le dernier, il mettait le seu partout où il pouvait atteindre, réduisant en cendres une grande quantité de blé et d'autres provisions qui auraient pu aider les habitants à soutenir un siège pendant plusieurs années. C'est ainsi que, par un acharnement inconcevable, ces trois factions ne faisaient que s'entre-détruire. Simon avait l'avantage par le nombre des troupes et des munitions de guerre et de bouche; son armée était composée de dix mille zélateurs et de cinq mille Iduméens; mais en revanche sa position était la plus désavantageuse : celle de Jean était plus favorable; mais son armée n'était que de six mille hommes, auxquels il ne pouvait procurer des vivres que par des sorties continuelles. Eléazar n'avait que deux mille quatre cents hommes: mais le poste qu'il occupait était bon, et les offrandes que le peuple portait au temple servaient à nourrir ses soldats.

Tel était l'affreux état de Jérusalem quand Titus entreprit d'en faire le siége. L'armée de ce prince se composait des trois légions qui avaient servi sous son père, et de la cinquième légion, si maltraitée par les Juifs du temps de Cestius, qui brûlait du désir de venger sa défaite. Outre ces troupes,

Agrippa, Soëme, Autiochus et quelques autres villes alliées lui avaient fourni vingt régiments d'infanterie et huit de cavalerie, sans compter un graud nombre d'Arabes, beaucoup de volontaires, tant d'Italie que d'autres pays, qui vinrent se ranger sous se étendàrds. Titus fit prendre à la cinquième légion le chemin d'Emmais, et à la dixième celui de Jéricho; les deux autres légions le suivirent. Cette marche se fit au commencement d'avril, vers la fête de Pàques, qui attira cette année à Jérusalem un nombre de Juis plus grand qu'on n'en eût jamais vu à aucune fête solemnelle.

Titus, se voyant si près de la ville, voulet aller lui-même en reconnaître la force et les avenues, accompagné sculement de six cuis chevaux : il esp. rait que le parti qui élait pour la paix lui ouvrirait les portes : mais, à son grand étonnement, les factions front sur lui une sortie si vigoureuse, qu'il se treuva entouré d'ennemis dans un défilé étroit, d'oi il trouva cependant moven de se sauver me une espèce de miracle, sans avoir recu k moindre blessure, et seulement avec une perte de deux hommes. Il ordonna ensuite à sot armée d'approcher de Scopas, pour conmencer le siège pendant que les factieux # réjouissaient du petit avantage qu'ils venaient de remporter. Sa légion, qui avait pris la ronte de Jéricho, étant arrivée, il la fit camper sur la montagne des Oliviers, qui était séparée de la ville à l'orient par le torrent de Cédron; mais à peine y eut-elle pris sen poste, qu'elle sut assaillie par les assiégés avec tant de fureur, qu'elle aurait conru risque d'être taillée en pièces si Titus n'étail accouru à son secours (1).

Les trois factions se voyant entouréet d'une puissante armée, commandée par un si vaillant général, songèrent à se réunir contre l'ennemi commun; mais leur union fut de peu de durée. Le 14 avril, qui était le jour de Pàques, Jean de Gisca!a trouva moyen de faire entrer plusieurs des siens dans le

<sup>(1)</sup> Dion ajoute au récit de Josèphe, que Titus en vint plusieurs fois aux mains avec les assiégés, et qu'il se fit à cette occasion des prodiges de valeur de part et d'autre; cependant à la fin les Juifs étaient toujours repouses.

occupé par Eléazar, et dont ce derrait feit ouvrir les avenues pour que le ph venir offrir des sacrifices. Dès m virent en force, ils tirerent tout-àsars armes cachées sous leurs babils, radirent maîtres du parvis des prêtres l'avoir insudé de sang. Ce stratagème réduisit les trois sactions à deux, les Eléazar ayant été tués ou s'étant sou-Simon. Ce dernier, qui était maître de L agissuit en quelque sorte de concert un quand il était question de faire des contre l'ennemi : mais ensuite ils remenicut l'un envers l'autre leurs hosordinaires, comme s'ils avaient juré dre leur ruine plus aisée aux Romains. erniers s'approchaient cependant de n plus des murailles, après avoir , à force de travail, le terrain qui était scopes et eux; cet ouvrage fut achevé are jours.

s l'intervalle, Titus avait fait aux asquelques propositions de paix, mais prent rejetées avec mépris : le lendeils seignirent de les vouloir accepter: to que quelques Romains, se fiant à pporence de sincérité, entrèrent dans le contre l'ordre de leur général, et unt le risque d'y être massacrés. Il pune seconde fois Nicanor et Joséphe p nouvelles offres. Nicanor ayant recu sute réponse une blessure à l'épaule, résolut de commencer sérieusement me. Il ordonna à ses gens de raser les rgs, d'abattre tous les arbres, et de r des plate-formes contre la muraille. schines des Romains, dressées avec une · increyable, commencèrent bientôt à In ville. Ce fut par une d'elles que fut me, fils d'Ansans, dont la bouche ne de prophétiser la destruction de la juive.

Juifs avaient placé sur les murs de file les machines eulevées à Cestius, se dernier fit une si honteuse retraite; is n'étaient pas en état de s'en servir; suite, quelques déserteurs romains apprirent l'unege. Jusqu'alors ils n'ateuté avec succès que de fréquentes

Les machines des Romains saisaient un terrible effet, les moindres pierres qu'elles lançaient pesaient près de cent livres Ces pierres étaient jetées à la distance de deux stades ou de deux cent cinquante pas, et avec lant de force, qu'après avoir écrasé le premier rang, elles blessaient encore ceux qui se trouvaient derrière. Titus avait sait élever trois tours. Une des trois, en tombant au milieu de la nuit, répandit l'alarme dans le camp des Romains, qui coururent aussitét aux armes; mais Titus, instruit de la cau e de leur frayeur, les renvoya, et fit rebâtir la tour. Ces tours étant garnies de ser, les Juiss essayèrent inutilement d'y mettre le seu, et ils furent à la fin obligés de se retirer hors de la portée des pierres qui leur étaient lancées de là : alors l'action des béliers ne trouvant plus d'obstacle, ils curent bientôt ouvert une brèche à la muraille extérieure, que les Juiss abandonnèrent pour se retirer derrière la muraille suivante. Cet événement arriva le 28 d'avril, quinze jours après le commencement du siège.

Jean désendait le temple et le château d'Antonia, et Simon le reste de la ville, Titus fit dresser ses béliers contre la seconde muraille. Une des tours, qui était située du côté du nord, sut tellement ébranlée à force de coups, que ceux qui s'y trouvaient firent signe aux homains qu'ils avaient dessein de se rendre; mais dans le même temis ils firent avertir Simon de se tenir prêt à charger l'ennemi. Titus, avant demêle leur ruse, fit redoubler l'attaque, qui devint à la fin si furieuse, que les Juiss qui étaient dans la tour y mirent eux-mêmes le seu et se précipitèrent dans les flammes. La destruction de la tour forma une brèche à la seconde muraille cinq jours après la prise de la première. Titus, voulant conserver la ville, défendit qu'on de moitt la moindre partie des murs: ce qui fut cause que, dans une autre attaque de Simon, les Romains, manquant de place pour se retirer par la breche, perdirent beaucoup de monde.

Aux horribles ravages que la famine faisait dans la ville, se joignirent blentôt ceux de la peste. Ces fiéaux ne firent qu'irriter er core davantage la rage des factieux, qui q levaient au peuple, avec une cruauté inouie, le peu de vivres qui lui restaient. Ils forcaient les maisons, et s'il y avait quelques provisions, ils massacraient ceux entre les mains desquels ils les trouvaient pour avoir voulu garder ces aliments pour eux-mêmes. S'ils ne découvraient rien, ils leur saisaient souffrir les tortures les plus cruelles pour les contraindre à dire où ils avaient caché leurs vivres. « Ce serait une tâche impossi-» ble, » dit Josèphe, « que de vouloir don-» per un détail exact de toutes les cruautés » de ces scélérats : il suffira de dire que je » ne crois pas que depuis la création aucune » ville ait jamais éprouvé de si horribles ca-» lamités, ni abondé en hommes aussi aban-» donnés au crime. »

Titus, toujours porté à la clémence, leur accorda un repos de quatre jours, durant lesquels il passa son armée en revue. Les Juiss accoururent de toutes parts pour être témoins de ce spectacle. Joséphe fut chargé d'aller parler aux zélateurs, afin de les engager, s'il était possible, à prévenir une ruine inévitable. Mais rien ne fut capable de toucher des hommes en qui tout sentiment d'humanité semblait être éteint, et que des offres, dictées par la clémence, rendaient plus obstinés et plus féroces.

Pour hâter leur ruine, en empêcher qu'ils ne recussent quelques provisions du dehors, ou qu'ils n'échappassent à sa vengeance par la fuite, Titus fit entourer la ville d'une forte muraille. On ne voyait plus dans les rues de Jérusalem que des monceaux de cadavres qui pourrissaient sur terre, des misérables exténués se trainant à peine ou expirants. Tous ceux que les Romains faisaient prisonniers étaient mis en croix par ordre de Titus pour inspirer de la terreur aux autres; mais les zélateurs eurent soin de répandre le bruit que les Romains infligeaient ce cruel supplice à ceux qui se rendaient à eux. Titus, pour les démentir, renvoya à Jérusalem un prisonnier à qui il avait fait couper les mains. Ce malheureux détrompa ses concitoyens, et leur apprit que tous ceux qui se rendaient volontairement étaient sûrs d'être épargnés. Ce rapport détermina plusieurs Juiss à sortir de la ville, quoique les avenues en sussent

exactement gardées per les factions, qui tuaient sans miséricorde tous coux qui étaient pris en voulant se sauver.

[13]

Par un maiheur plus cruel encere, cui qui avaient cru trouver un asile dans le cine des Romains furent inhumainement me crés par des soldats, qui, dans la perm que ces malheureux avaient une en quantité d'or, en égorgèrent junqu'à de mille dans une nuit. Titus, en appe cette affreuse barbarie, fut sur le point à condamner à la mort ces infâmes au mais le nombre en était si grand : on'il fai obligé de les laisser vivre, et de se barner à faire publicr per tout le camp qu'il ferait panir de mort sur-le-champ quicenque estri à l'avenir se rendre coupable d'une action pareille. Cependant les calamités des auit gés devenaient de jour en jour plus affre La barbarie des zélateurs était à la fin per venue au point qu'ils insultaient leurs frieu malheureux expirant de faim et de maldie et se divertissaient à les percer de less épées pour essayer le tranchant de less lames.

Les zélateurs, voyant que malgré leur gardes et les traitements cruels exercés es tre ceux qui tâchaient de s'enfuir, plusient de ces infortunés s'obstinaient à chercher m asile dans le camp des Romains . s'avisèrent d'un autre expédient : ils engagèrent quelques imposteurs à contrefaire les prophètes, ei à promettre au reste de ce malhenreux peuple une prompte délivrance. Ces tronpeuses prédictions, en augmentant l'opiniltreté des Juiss, mirent le comble à leurs misères. Nous n'entrerons pas dans l'effrayant détail des moyens que ces misérables enployèrent pour prolonger une vie plus affreuse que la mort même. Un seul exemple pourra tenir lieu de tous les autres.

Une dame, nommée Marie, fille d'Eléazar, et sort riche, vint se résugier à Jérusalem, et s'y trouva assiégée. Les rélateurs barbares, non contents de lui ravir tout ce qu'elle avait de plus précieux, lui arrachèrent en dissérentes sois les vivres qu'elle avait cachés pour sa subsistance. La douleur de se voir traitée de la sorte la jeta dans un tel désespoir, qu'après avoir sait mille im-

nescations contre cux, il n'y ent point de paroles outragrantes qu'elle n'employat pour les irriter, afin d'en obtenir la mort; mais, soit par pitié, soit per crusuté, aucun de cas tigres ne lui fit cette grâce. Réduite à la alus affreuse extrémité, la faim qui la dévoit, et plus encore la rage que ces monstres araient allumée dans son oœur, lui inspirérent une résolution qui fait horreur à la na-Aure. Transportée d'un délire atroce, cette mère arracha son fils de sa mamelle, l'égorgen, et l'ayant fait cuire, elle en dévora une pastie et cacha le reste. L'odeur de ce mets minable attira bientôt quelques zélateurs affirmés, qui menacèrent de la tuer si elle me leur montrait pes sur-le-champ ce qu'elle vannit de préparer. « il m'en reste encore o une portie, » leur répondit-elle, en leur présentant les restes de son affreux repas. Saisis d'horreur à ce spectacle, les soilérats euz-mêmes demeurérent immobiles; mais elle, dans le transport de sa fureur : « Oui, o c'est mon fils, o ajouta-t-elle avec un viman acturé, « c'est mon propre fils que vous » voyez; c'est moi qui ai trempé mes mains a dans son sang; vous pourrez bien en mann ger, puisque je vous en ai donné l'exem-» ple. Etes-vous moins déterminés qu'une o femme, ou avez-vous plus de compassion » qu'une mère? » Ce discours fit une telle impression sur ces hommes inhumains, qu'ils se retirèrent tout tremblants, lui laissant les nutes de cet aliment exécrable.

La nouvelle de cet horrible événement répandit dans la ville une consternation générate. Ce fut alors que les habitants se crurent abandonnés de Dieu, qu'ils commencèrent à envier le bonheur de ceux qui avaient péri, et à désirer que leur tour arrivat enfin avant ene les derniers coups sussent frappés. La persussion que leurs maux étaient sans remede fut bientot justifiée par l'événement. Titus ayant appris cette action barbare, jura la destruction totale de la ville et de la nation, a Puisqu'ils préférent, a dit - il , a la a révolte à l'obcissance, la guerre à la parx, o la famine à l'abondance, je veux ensevelir » catte exécrable ville sous ses ruines, et que a le soloil n'éclaire jamais de ses rayons une a calé où des mères ont véeu de la chair de » leurs enfants, et où les pères n'ont pas été
» moins coupables qu'elles, puisque de si
» étranges misères n'ont pas été capables de
» les fléchir. Au reste, je prends le ciel à té» moin que je suis innocent de toutes les
» calamités que cette nation s'est attirées
» volontairement (1). »

Cette horrible action fut commise vers la fin de juillet. Ce sut à neu près dans le même temps que les Romains se rendirent mattres de la forteresse Antonia; ce qui obligea les Juiss à mettre le seu aux galeries qui joignaient cette forteresse au temple, pour ôter aux assiégeants le moven de s'introduire dans ce saint lieu. Cependant les zélateurs demouraient toujours égulement obstinés. Ce sut en vain que Titus fit rassembler promptement des matériaux pour bâter la prise de la ville par la construction de différents ouvrages, el sauver au moins quelques-uns de ces malheureux, s'il était possible. Après une rencontre fort vive, dans laquelle les Romains perdirent quelque monde, Titus at mettre le seu aux portes. Les Juis, ayant auercu les flammes, furent saisis d'une telle frayeur, qu'ils s'en laissèrent dévorer sans faire le moindre effort pour les éteindre ni pour se sauver eux mêmes.

Dans le même temps, Matthias, le grandprêtre, qui avait engagé le peuple à introduire Simon dans la ville, reçut de ce monstre même la récompense qu'il avait méritée. Après l'avoir fait appliquer à la torture, celui-ei le fit mourir avec trois de ses fils; le quatrième se sauva à temps. Le prétexte de leur supplice fut une accusation de correspondance avec les Romains. Pour toute grâce, le vieux pontife demanda qu'on le mit a mort avant ses fils; triste faveur qui lui fut même refu-

<sup>(1)</sup> Nom alevone presenté qu'un seul tableau des différents traits dont Josephe a dépoint les terribles effets de cette famine, pour ne pas intétrompre le fit de nutre narration.

Tout ce que nous ajouterons comme dernie s traits, c'est que même cens qui purent parent prepara camp de Bimains, et qui en furet timo reçus, mouvement la pimpart un indica de l'alton dance de veres, plusseurs espererant les metra le bouche. L'empressement escent à prondre de la comparaire causs all'autres afferents ancients amourture causs all'autres afferents ancients amourtures.

ť

see. Son supplice fut suivi de celui d'Ananias, et d'environ dix-sept personnes d'un rang distingué, sans compter un grand nombre d'autres, qui payèrent de leur vie l'imprudence qu'ils avaient eue de pleurer la mort de leurs amis. Durant tout ce temps, Josephe ne cessait d'exhorter ses compatriotes à se rendre, en leur représentant les sunestes suites d'une résistance obstinée. Un jour qu'il les sunpliait ainsi d'avoir pitié d'eux-mêmes, il fut frappé à la tête d'un coup de pierre qui le renversa pour mort, et à l'instant même les Juis firent une sortie dans le dessein de se rendre maîtres de son corps; mais ils furent repoussés par les Romains, qui, étant accourus à temps, emportèrent le blessé dans leur camp (1).

La faction de Jean, après avoir dépouillé également les pauvres et les riches de tout ce qu'ils possédaient, enleva du temple une quantité de vases d'or, et tous les présents qui avaient été faits à ce lieu sacré par des rois juifs, par Auguste, par Livie et par d'autres princes étrangers. Jean s'empara aussi des vaisseaux dans lesquels on gardait l'huile destinée à entretenir les lampes, et le vin pour les sacrifices ordinaires. Une profanation si criminelle ne fut cependant point capable d'ouvrir les yeux à un peuple assez aveuglé pour s'imaginer que Dieu ne permettrait pas que sa maison fût souillée par des paiens, et qui se repaissait toujours du fol espoir de quelque délivrance miraculeuse. Jean lui-même, ce monstre d'impiété qui commandait dans le temple, paraissait avoir conçu cette espérance, du moins il le feignait;

car lorsque Josèphe alla, pour la dernière fois, lui reprocher que par son obstination il exposait la maison de Dieu et les misérables restes de son peuple à une destruction sondaine et inévitable, ce scélérat ne lui nipondit que par des injures, ajoutant qu'il désendait le domaine de Dieu, dont aucme puissance n'était capable de s'emparer. Es vain Josèphe lui rappela par combien de mnières il avait souillé la ville et le temple, et quels fleuves de sang il avait fait couler, et toutes les horreurs qui, suivant les prédictions des prophètes, étaient le signe d'un destruction prochaine. Jean demenra toujours aussi inflexible que s'il avait en les asserances les plus solennelles de la protection de Dieu.

Cependant son discours fit une telle impression sur plusieurs Juifs, parmi lesquels se trouvèrent Joseph le fils de Cabbi, et Jéans le fils de Damnée, qui avaient été tous deux souverains sacrificateurs, qu'ils se sauvèrent dans le camp des Romains. Titus les reçut de la manière la plus favorable, et les enveya à Gophna, place située entre Samarie et Lydda; mais il fut obligé de les faire revenir pour dissiper le bruit répandu par les factieux, qu'il les avait fait mourir.

Titus, plaignant la destruction d'un superbe édifice qu'il souhaitait conserver, daigna lui-même aller parler aux factieux; mais ces scé!érats, imputant cette généreuse condescendance à un motif de crainte, n'en devinrent que plus furieux, et le contraignirent à en venir aux dernières extrémités. Au mois de juillet, pour donner à son armée, qui devait attaquer le temple, plus de facilité à traverser la forteresse Antonia, il fit abattre une partie considérable de la muraille, qui se trouva si forte qu'on employa jusqu'à sept jours à cet ouvrage.

Ce fut le 17 de ce mois, suivant toutes les copies de Josèphe, que le sacrifice journalier cessa pour la première fois depuis qu'il eut été rétabli par le vaillant Macchabée, aucun de ceux qui pouvaient offrir ce sacrifice n'osant plus rester dans le temple. Titus fit faire à ce sujet des reproches aux factieux, et exhorta Jean à prendre les moyens nécessaires pour continuer le culte de Dieu; en

<sup>(1)</sup> Josephe, à en juger par sou propre récit, était vu d'assez mauvais œil, tant des Romains que de ses compatriotes. Ces derniers le regardaient comme un vil apostat, et comme un traftre à Dieu et à sa patrie. Ils avaient mis sa mère en prison, et lui auraient fait à lui-même les traitements les plus cruels, s'ils avaient pu l'avoir entre leurs mains.

D'un autre côté, les officiers romains l'envisageaient comme un perfide, qui, sous prétexte d'aller exhorter les assiégés à se rendre, les animait à tenir bon jusques à la derniere extrémité. Plusieurs officiers portèrent cette accuration contre lui devant Titus; mais heureusement pour Joséphe, ce prince était trop prévenu en sa faveur pour concevoir le moindre soupçon sur sa fidélité.

nonce il lui proposa le combat hors ple, afin d'épargner cet édifice sacré. mains, voyant que rien n'élait capatoucher les Juifs, mirent le sen à la qui servait de communication entre le et la forteresse Antonia. Les assiósemes nous l'avons dit, avaient dé-I la longueur d'environ vingt coure second embrasement, auquel les s contribuèrent, en consume quatorze soudces. Lo 27 juillet, les Juis remune portie du portique occidental de s combastibles, après quoi ils firent nt de se sauver avec effroi. Les Rocomment pour les poursuivre ; mais rent pes plus tôt gagné le portique, o trouvérent au milien des flammes. i qui donnérent dans ce piège, les uns réduits en cendres, et les autres tomtous brisés à terre en se précipirtorius seul conserva sa vie par son (1).

mdemaiu, les Romains mirent aussi n portique du nord, et le brûlèrent a coin qui regardait l'orient, bâti sur de la vallée de Cédron. Ce fut en vain as fit hattre une des galeries du parvis res avec une bélépole. Il se vit réduit r ses béliers sur une plate-forme qui d'être dressée; mais il n'y cut pas d'entamer la muraille à coups de bésign'on travaillat en même temps à r les fondements. Il faliut donc en vese escelade, qui coûta aux Romains s drancaux et beaucoup de soldats. poyant que le désir de conserver un à des étrangers coûtait la vie à un si ombre des siens, fit mettre le feu aux in temple. Comme elles étaient cou-'argent, l'embracement continua duunte du jour et la nuit suivante. Les i lieu d'accourir pour éteindre l'incenpatentèrent de donner toutes sortes de tions aux Romains. Le lendemain,

chial veyant un de ses compagnons su bas pas, lui promit de le faire son héritier s'il 4 antre em bras lorsqu'il se jetterait du baut dermisrascepts cette proposition, account area la vie à Artorius; mais accablé d'un poids, il tembe et meurut à l'heure même. que roulaient détraire le temple.

Titus assembla ses principanz chess pour les consulter sur le parti qu'il convenait de prendre au sujet du temple (1). Titus fut d'avis que, quoique les Juiss se servissent du temple comme d'une place de guerre, il ne fallait pas réduire en cendre un ouvrage dont la conservation serait un si grand ornement pour l'empire. La plupart des généraux étaient d'un sentiment opposé; mais à la fin ils adoptèrent celui de leur chef. Le lendemain, 10 sout, fut fixé pour un assaut général. La nuit qui précéde ce jour, les Juiss firent deux sorties sur les Romains. Dans la dernière. Titus étant venu au secours des siens. contraignit les Juiss de se renfermer dans le temple.

Mais soit que ce dernier effort des sactieux est mis les assiégeants en sureur. soit que la Providence l'eût ainsi erdonné, un des soldats romains, de son propre mouvement, se fit soulever per un de ses compagnons, et jeta par la fenêtre une pièce de bois tout enflammée dans un des appartements qui entouraient le sanctuaire. Le son y prit aussitôt, et réduisit le temple en cendres, la deuxième année du règne de Vespasien, la vingt-unième de colui du roi Agrippa, et, ce qu'il y a de remarquable, au même mois et av même jour que Nabuchodonosor l'avait autrefois fait brûler. Titus, qui, au retour du combat, prenait un peu de repos dans sa tente, sut averti que le temple était en feu. Ce prince accourut à l'instant pour le faire éteindre : mais la confusion était si grande qu'il pe put jamais se faire obéir ai même se faire entendre. Les Romains ne songesient qu'à massacrer des Juiss ou à augmenter l'incendie. Titus entra dans la sacristie et dans le lieu très-saint, dont il trouva la magnificence et la richesse bien supérioures encore à tout ce que la renommée en publiait. Il sauva du premier de ces endroits le chandelier d'or, la table des pains de proposition, l'autel des parfums,

(1) C'est-b-lire le secristir, le tien trin-saint, aves toutes les galeries, etc. qui en dépendaient. Tibbre Alexandre, probablement le même Just apastet qui avait eté prétour de Judée, et qui était alors un de chefe des légions romaines, fat de nombre de ces

le tout de pur or, et le livre de la loi enveloppé dans un riche tissu; mais il ne trouva rien dans le lieu très-saint, sans doute parce on'on n'avait point construit de nouvelle arche depuis la perte de celle de Salomon. Dès qu'il sut hors de ce lieu sacré, quelques soldats y mirent le seu, ce qui obligea ceux qui y étaient encore d'en sortir promptemeut. Après que le soldat romain eut assouvi son avarice, en arrachant les lames d'or dont les portes étaient couvertes et en pillant tout ce qui se trouvait de précieux sous sa main. le massacre commença. Plusieurs milliers de Juis périrent par l'épée, d'autres par les flammes, et d'autres enfin se précipitèrent du haut des galeries du temple. Parmi ces malbeureuses victimes, il y cut jusqu'à six mille personnes qu'un faux prophète avait su engager à se rendre dans le temple, dans l'esnérance qu'elles y recevraient ce même jour les essets les plus marqués de l'assistance de Dieu. Quelques-uns de ces misérables se tiprent pendant cinq jours sur le mnr du temple à attendre inutilement ce secours du ciel. la faim les contraignit enfin de descendre. On les mena devant Titus, qu'ils prièrent de leur pardenner; mais ce prince leur répondit que le temps de la clémence était passé, et les envoya au supplice (1).

Le massacre et le pillage ne cessèrent qu'après que tout fut détruit, à l'exception de deux portes du temple, et de la partie du parvis destiné pour les femmes. En mémoire de cette destruction et de celle qui arriva sous Nabuchodonosor, les Juis célèbrent un jeûne solennel le neuvième jour du mois d'ab, qui répond à notre mois d'août. Ce jeûne, qu'ils observent avec la dernière rigueur, est de vingt-quatre heures : quelquesuns d'entre eux, par un raffinement de mortification, restent pieds aus et en prières

(1) Probablement pour être crucifiés, car Josephe nous apprend qu'à son retour de Teckoah, il en vit plusieurs attachés à des croix, et encore en vie. Il reconnut entre autres, trois de ses amis, en faveur desquels il intercéda auprès de Titus. Ce prince ordonna sur-le-champ qu'on les détachêt, qu'on les mit entre les mains de quelques habiles chirurgiens, qui ne purent conserver la vie qu'à un seul, les deux autres mouvurent entre leurs mains.

depuis le coucher du soleil jusqu'à celui de lendemain.

Les factioux, après avoir fait les plus grands efforts de valeur, gagnèrent la ville, dont ils trouvèrent les avenues si bien gardées, qu'il ne leur fat pas possible d'en setir; ils furent obligés de se retrancher coume ils purent dans la partie méridionale, d'ei Simon et Jean de Giscala en veyèrent denneder à Titus une entrevue. Ce prince répondit que quoiqu'ils fussent les auteurs de tous les désastres de leur patrie, il leur linserait la vie s'ils mettaient bes les armes.

« Nous avons fait serment, » répliquèresils, « de ne nous jamais rendre; ainsi nou » demandons qu'il nous soit permis de nou » retirer dans les montagnes avec mosfemms » et nos enfants. »

Titus fut tellement irrité de sotte imlence, qu'il leur fit déclarer qu'ils n'avaint qu'à se bien défendre pour se sauver a'ils le pouvaient, que pour lui il les traiterait sess la dernière rigueur.

Il abandonna casuite la ville au pillega. Ses soldats y mirent le feu, et pertirent partout la désolation et le carnage, passet au fil de l'épée tous ceux qui tembaient entre leurs mains, pendant que les factions se retiraient dans le palais royal, où ils tuèrent plus de huit mille Juifs qui s'y étaient réfugiés.

Depuis le 20 d'août jusqu'au 7 de septembre, les Romains s'occupèrent à faire des préparatifs pour se rendre maîtres de la haute ville. Durant cet intervalle, ils virent arriver dans leur camp un nombre predigient de transfuges, parmi lesquels se trouvaient quelques lduméens, et deux prêtres qui découvrirent à Titus un endroit qui renfermait deux chandeliers, des tables, des coupes et d'autres vases d'or massif, des habits accendaux et des pierres précieuses : cette découverte leur valut leur grâce.

Le 7 septembre, les machines des assiégeants commencèrent à jouer avec tant de succès, que les factieux perdirent toute espirance de pouvoir conserver plus long-tanps la ville. La terreur dont ils furent frappés fait telle, qu'au lieu de gagner les forierens d'Hippicos, de Phasaël et de Marianne, qui

, dans le dessein d'attaquer le mur de vallation et de sortir de la ville ; mais ent repoussés; et n'étant plus en état. Voiri cette sanglante liste : re aucune résistance, il ne leur resta l'autre moven de pourvoir à leur salat se cacher où ils purent : lous ceux que anains trouvèrent farent toés.

fut le 8 de septembre que Jérusalem fut et que Titus y fit son entrée. Il aurait faire cesser le massacre; mais ses solitaient trop animés : ils n'épargnèrent un qui étaient capables de servir, et les sèrent dens le porche du temple desour les femmes. Fronton, à la garde I ils étaient commis, réserva les plus et les plus beaux pour le triomphe de , et envoya enchaînés en Égypte ceux nient au-dessus de dix-sept ans pour y ller aux ouvrages publics. Titus en sa un grand nombre dans les provinces ins spectacles de gladiateurs et des comentre les lêtes farouches. Le nombre s prisonniers montait à quatre-vingt- v pt mile hommes, sans compter onze nutres qui mourarent de faim ; les uns qu'ils se voulurent point prendre de co iture, et les autres parce que leurs gardes rent de leur en donner (1). Nous avons de n occasion de marquer le nombre des et celui des prisonniers suivant Joséphe. se et Cornélius Népos diminuent extrênt le nombre des morts, et ne le font r qu'à six cent mille. Mais si l'on conqu'ils out écrit dans un autre pays, in-temps après l'événement, on sera inan que le témoignage de Joséphe. ait Joif, et qui en fut témoin oculaire, tétrable su leur. Il se pourrait néanque cet histories est un peu exagéré s nire sa cour son Romains. Un écrivain

uvaient être prises que par famine, ils célèbre a pris la peine de faire, d'après Jorent comme des gens hors de sens vers séphe même, le calcul de tous ceux qui périrent, tant dedans que dehors le royaume de Judée, durant tout le cours de la guerre (1).

| TOTAL CELE MILBINITE INTE .     |           |
|---------------------------------|-----------|
| A Jérusalem par ordre de Flo-   | •         |
| rus                             | 630       |
| Par les habitants de Césarée    | 20,006    |
| A Scythopolis en Syrie          | 30,000    |
| Par les habitants d'Ascalon en  |           |
| Palestine                       | 2,500     |
| l'ar ceux de Ptolémaïde         | 2,000     |
| A Alexandrie en Égypte , sous   | ,         |
| Tibère Alexandre, Juif apostat. | 50,000    |
| A Damas                         | 10,000    |
| A Damas                         | 8, 100    |
| Sur le mont de Cabulon          | 2.000     |
| Dans un combat à Ascalon        | 10,000    |
| Dans une embuscade              | 8,000     |
| A la prise d'Aphek              | 15,000    |
| Sur le mont de Garizzim         | 11,600    |
| Noyés à Joppé                   | 4,200     |
| A Tarichée                      | 6,500     |
| A Gamala, où il ne resta en     |           |
| rie que deux saurs              | 9,000     |
| En quittant Giscala             | 2,000     |
| Au siége de Jotapa, où Josèphe  |           |
| commandait                      | 30,000    |
| Des Gadaréniens, sans comp-     |           |
| ler ceux qui se noyèrent        | 13,000    |
| Dans le village d'Idumée        | 10,000    |
| A Gérasium                      | 1,000     |
| A Machéron                      | 1,700     |
| Dans le désert de Jardes        | 3,000     |
| A Massada, tués de leurs pro-   |           |
| pres smains                     | 960       |
| En Cyrène, par ordre du gou-    |           |
| rerneur Catulus                 | 3,000     |
| A Jérusalem, par l'épée, la     |           |
| lamine, la peste, et durant le  |           |
| nége                            | 1,100,600 |
|                                 |           |

de était alors dess uns si grande fe de Titus, cu'il elettet de ce pris per de sos parents et de sos amit, et en y le de son frère Matthies, le tout as our loi ereit eus parade de el r qu'il pourroit trouver permi les :

seare alember à ce nombre rarent dans des h. en exil et de 1- et dix mille de "I cites s'as

Total des morts. . . . 1,351,490

compte que trente mille, tandis que Josèphe en porte le nombre jusqu'à quarante mille.

Dans l'énumération que nous venons de faire, on ne comprend point les quatre-vit gidix-sept mille prisonniers, condamnés probablement à une servitude plus dure que la mort, et les onze mille qui moururent de faim, volontairement ou par un effet de la truauté de leurs gardes. Ce qui rend cette destruction plus terrible, c'est que la plupart de ces Juiss étaient des étrangers venus de différents pays, à la sollicitation de leurs frères de Jérusalem, pour les aider à désendre leur religion, leur liberté, leur pays, leur ville et le temple de Dieu. C'est ainsi que la Providence enveloppa dans un même châtiment ceux qui avaient crucifié le Sauveur du monde, et ceux qui avaient rejeté l'Évangile dans les différentes contrées où il leur avait été prêché. Titus lui-même reconnut plus d'une sois la main de la Providence, tant dans la difficulté de l'entreprise dont il était venu à bout, que dans l'opiniâtreté invincible avec laquelle les Juiss persistèrent jusqu'à la fin à préférer leur destruction totale aux offres de pardon qui leur furent faites plus d'une fois. Josèphe attribue dans presque tous les chapitres de cette tragique histoire. les calamités et la ruine de sa nation, de la ville et du temple, à une puissance supérieure, c'est-à-dire à la Divinité irritée des erimes du peuple; mais il ne le fait en aucun endroit plus pathétiquement que dans le chapitre où il joint aux anciennes prophéties plusieurs avertissements effrayants, moins donnés pour les porter à l'obéissance que pour les empêcher de se tromper sur la source d'où partaient les maux terribles qui allaient inonder leur patrie. Nous avons déjà fait mention de cet homme extraordinaire, qui, durant sept années entières, ne cessa de crier : Malheur au temple! malheur à la ville! et nous terminerons l'histoire de cette sanglante catastrophe par le récit de quelques prodiges qui en furent les précurseurs.

Une comète ayant la forme d'une épée parut sur Jérusalem durant une année entière. Un peu avant la guerre, on vit à la neuvième heure de la nuit, pendant une demi heure, autour de l'autel et du temple, une si grande lumière qu'on murait eru qu'il était jour : les ignorants regardèrent es predige comme un préssge hourent, mois les plus sages en jugérent autrement.

Au milieu de le nuit, la porte da tatale qui regardait l'erient, et qui était el pannie que vingt hommes pouvaient à palse le pousser, quoique fermée avec de gresse serures et des horres de for, s'ouvrit d'illemême.

Un jour, avant le lever du seleil, es vix dans l'air des chers pleins de gens armés; prodige dont Josèphe assure qu'il existit encore plusieurs témoins de son tames.

Le jour de la fête de Pentecôte, les corificateurs étant la nuit dans le temple intérieur, entendirent du bruit, et, un instant après, une voix qui répéta plusieurs feis, sortons d'ici. Malgré d'anssi formidales avertissements, les Juifs s'obtindrent à ajouter foi aux flatteures prédictions de tous les imposteurs qui entreprenaient de les sédaire, par l'espoir d'une délivrance miraquisses.

Pendant que le seu réduisait en contra les restes de la ville, et que les soldats remains passaient au fil de l'épée teus les Jui qu'ils rencontraient, Simon et June, les odicux chess des rebelles, surent à le fa forcés de se découvrir eux-mêmes : on les mena devant Titus, qui ordonna qu'on les réservat pour son triomphe. Jean fut contraint le premier, par la faim, de sortir de sa retraite; et ayant demandé la vie, il l'obtint; mais il sut relégué dans que prises perpetuelle. Simon, mieux pourvu de vivres dans sa retraite, s'y maintint jusqu'à la fia d'octobre. Réduit par la famine aux deruières extrémités, on le vit paraître toutà-coup sur les ruines du temple en habit blanc, avec un manteau de pourpre. Les Romains surent d'abord surpris de cette espèce d'apparition : mais ayant su qui il était, Térentius Rusus le sit charger de chaînes, et l'envoya à Césarée, d'où on le mena à Rome pour servir au triomphe du vainqueur.

Dès que les Romains eurent cessé de tuer et de propager l'incendie dans la ville, Titus leur ordonna de raser jusqu'aux fondements tous les édifices qui étaient encore reside del est





dons Jérusalem, et par cet ordre il accomplit la prédiction du Sauveur. Rien ne sut épargné qu'une partie du mur occidental et les trois tours d'Hippicos, de Phazaël et de Marianne; la partie du mur pour servir comme de rempart à la dixième légion que Titus laisse à Jérusalem; et les trois tours pour que la postérité put se sormer quelque idée de la force de la ville, et des talents militaires de celui qui l'avait réduite à cet état déplorable. Ses ordres furent si ponctuellement exécutés qu'à l'exception du mur et des trois tours, il ne resta pas la moindre trace d'habitation (1). Aussi lorsqu'il se rendit de Césarée à Alexandrie, dans le dessein de s'embarquer pour Rome, Titus, en passant par l'endroit où avait été Jérusolom, ne put s'empêcher de répandre des larmes à la vue d'une si horrible désolation. et de faire des imprécations contre les scé-Mrats qui en avaient été les auteurs.

Nous ne suivrous pas cet empereur dans en capitale. Ce n'est pas ici le moment de décrire la magnificence de son triomphe, le plus grand que Rome eut jamais contemplé. Tout ce qui nous reste à dire sur ce sujet, c'est que Jean et Simon, à la tête de sept mille prisonniers juis, les mieux faits, servirent d'ornement à ce triomphe. Simon fut premené ensuite par les rues, la corde au cou, cruellement fouetté, et mis à mort avec quelques antres chefs des Juis. Jean fut confiné dans une prison pour le reste de m vie.

Il y avait encore trois châteaux dont Titus ne s'était pas rendu maltre; savoir, ceux d'Hérodion, de Massada en deçà et de Macheron au dela du Jourdain. Le premier de ces châteaux fut pris peu de temps apres par capitulation, et se rendit à Lucilius Bosses, qui avait été fait lieutenant de la Julée. Il entreprit peu temps après le siège de Macheron, place très-forte, et qui devait

(1) Si l'on en croit une tradition jud depre. Titus y fit passer la charve, cérémonie que, auvant une lui des Remains, condamnait le heu à n'être plus justels bahaté. Mais desemble qu'il y ait que lque exaglaction dans ou récit, aussi ben que dans ce us de Jacquits, car plusions vestiges de ruine subsitaient carang du tempe de l'empereur Adrion.

tenir long-temps; mais un accident (1) obligea les assiégés à se rendre, à condition qu'ils pourraient se retirer où ils voudraient. Dès qu'ils se virent en liberté, ils coururent se joindre aux Juiss révoltés qui s'étaient retirés dans la sorêt de Jardes. Bassus alta les y attaquer, et après un combat obstiné, il les désit entièrement avec Judas leur ches, qui s'était sauvé de Jérusalem par un des aqueducs de cette ville.

Bassus étant mort avant la fin de cette guerre, Flavius Silva, son successeur, rassembla toutes ses forces pour attaquer Massada, la seule forteresse qui sut restée aux rebelles. La nature et l'art avaient également contribué à fortifier cette place. qui d'ailleurs était pourvue de toutes sortes de vivres, et d'une nombreuse garnises composée de sicaires, à la tête desquels se trouvait un certain Éléazar, petit-fils de Judas le Gaulonite , dont il a été plus d'une fois fait mention. Silva ayant inutilement fait jouer ses béliers contre la place, la fit entourer d'une haute et forte muraille, et commanda ensuite qu'on mit le feu aux pertes. Comme le vent savorisait son dessein. les flammes se répandirent avec tant d'impétuosité dans la ville, qu'Eléazar, dans un accès de désespoir, conseilla aux assiégés de commencer par tuer leurs femmes et leurs enfants, et de choisir ensuite au sort dix hommes qui seraient chargés de tuer tous les autres ; après quoi un de ces dix tuerait ses neul compagnons et se tuerait ensuite lui-même après avoir mis le seu à la place. Le jour suivant, les Romains, qui se pré-

'1) if y avait dans ce château un joune homme d'une famille et d'une valeur dotinguée, qui, apres avoir repopuer les au egeants dans une sortie, au lieu de rentres dans la place, s'arrêta debors à parler à ceux qui étaient sur les murvilles, comme pour braver les Romains; alors un soklat de l'armée remaine, nomme Rufus, egyptien de naimance, accourut, l'enlesa tout arme, et l'emporta dans le camp. Lassus le fit etendre tont nu, et battre de verges à la vue des assogner à ce spectacle, ils firent retentie l'air de cris de doub ur . Rissus remarquant ce some decompassion, fit dever une croix, comme à dessem de le crucifier. L'ette fainte produin l'effet qu'il s'en était promo, les Jude comentment aussited a capituler, et rendirent la place sus conditions 1 1 ...



le peu de vivres qui lui restaient. Ils forcaient les maisons, et s'il y avait quelques provisions, ils massacraient ceux entre les mains desquels ils les trouvaient pour avoir voulu garder ces aliments pour eux-mêmes. S'ils ne découvraient rien, ils leur faisaient souffrir les tortures les plus cruelles pour les contraindre à dire où ils avaient caché leurs vivres. « Ce serait une tache impossi-» ble, » dit Josèphe, « que de vouloir don-» ner un détail exact de toutes les cruautés » de ces scélérats : il suffira de dire que je » ne crois pas que depuis la création aucune » ville ait jamais éprouvé de si horribles ca-» lamités, ni abondé en hommes aussi aban-» donnés au crime. »

Titus, toujours porté à la clémence, leur accorda un repos de quatre jours, durant lesquels il passa son armée en revue. Les Juiss accoururent de toutes parts pour être ténious de ce spectacle. Josèphe fut chargé d'aller parler aux zélateurs, afin de les engager, s'il était possible, à prévenir une ruine inévitable. Mais rien ne fut capable de toucher des hommes en qui tout sentiment d'humanité semblait être éteint, et que des offres, dictées par la clémence, rendaient plus obstinés et plus féroces.

Pour hâter leur ruine, en empêcher qu'ils ne recussent quelques provisions du dehors, ou qu'ils n'échappassent à sa vengeance par la fuite, Titus fit entourer la ville d'une forte muraille. On ne voyait plus dans les rues de Jérusalem que des monceaux de cadavres qui pourrissaient sur terre, des misérables exténués se traînant à peine ou expirants. Tous ceux que les Romains faisaient prisonniers étaient mis en croix par ordre de Titus pour inspirer de la terreur aux autres; mais les zélateurs eurent soin de répandre le bruit que les Romains infligeaient ce cruel supplice à ceux qui se rendaient à eux. Titus, pour les démentir, renvoya à Jérusalem un prisonnier à qui il avait fait couper les mains. Ce malheureux détrompa ses concitoyens, et leur apprit que tous ceux qui se rendaient volontairement étaient sûrs d'être épargnés. Ce rapport détermina plusieurs Juiss à sortir de la ville, quoique les avenues en sussent

levaient au peuple, avec une cruauté inoule, exactement gardées par les factions, qui le peu de vivres qui lui restaient. Ils fortuaient sans miséricorde tous coux qui étaient çaient les maisons, et s'il y avait quelques pris en voulant se sauver.

Par un malheur plus cruel encore, conx qui avaient cru trouver un asile dans le comp des Romains furent inhumainement massicrés par des soldats, qui, dans la persua que ces malheureux avaient une grande quantité d'or, en égorgèrent jusqu'à dent mille dans une nuit. Titus, en apprenuit cette affreuse barbarie, sut sur le point de condamner à la mort ces infâmes assassins: mais le nombre en était si grand, qu'il fat obligé de les laisser vivre, et de se berner à faire publier par tout le camp qu'il serait panir de mort sur-le-champ quiconque eserait à l'avenir se rendre coupable d'une action pareille. Cependant les calamités des assisgés devenaient de jour en jour plus affrenss. La barbarie des zélateurs était à la fin acrvenue au point qu'ils insultaient leurs frères malheureux expirant de faim et de maladie. et se divertissaient à les percer de leurs épées pour essayer le tranchant de leurs lames.

Les zélateurs, voyant que malgré leurs gardes et les traitements cruels exercés esstre ceux qui tâchaient de s'enfuir, plusieurs de ces infortunés s'obstinaient à chercher un asile dans le camp des Romains, s'avisèrent d'un autre expédient : ils engagèrent quelques imposteurs à contrefaire les prophètes, et à promettre au reste de ce malheureux peuple une prompte délivrance. Ces trompeuses prédictions, en augmentant l'opiniltreté des Juiss, mirent le comble à leurs misères. Nous n'entrerons pas dans l'effravant détail des moyens que ces misérables employèrent pour prolonger une vie plus affreuse que la mort même. Un seul exemple pourra tenir lieu de tous les autres.

Une dame, nommée Marie, fille d'Eléazar, et fort riche, vint se réfugier à Jérusalem, et s'y trouva assiégée. Les rélateurs barbares, non contents de lui ravir tout ce qu'elle avait de plus précieux, lui arrachèrent en différentes fois les vivres qu'elle avait cachés pour sa subsistance. La douleur de se voir traitée de la sorte la jeta dans un tel désespoir, qu'après avoir fait mille im-

précations contre cux, il n'y cut point de paroles outragrantes qu'elle n'employat pour les irriter, afin d'en obtenir la mort; mais, soit par pitié, soit par cruauté, aucun de ces tigres ne lui fit cette grâce. Réduite à la alus affreuse extrémité, la saim qui la dévoit, et plus encore la rage que ces monstres assient allumée dans son occur, lui inspirérent une résolution qui fait horreur à la naaure. Transportée d'un délire atroce, cette mère arracha son fils de sa mamelle, l'égorges, et l'ayant fait cuire, elle eu dévora une pastie et cacha le reste. L'odeur de ce mets ominable attira bientôt quelques zélateurs umés, qui menacèrent de la tuer si elle ne lour montrait pas sur-le-champ ce qu'elle vanait de préparer. « Il m'en reste encore » une portie, » leur répondit-elle, en leur présentant les restes de son affreux repas. Saiis d'horreur à ce speciacle , les scélérais eux-mêmes demeurèrent immobiles; mais elle, dans le transport de sa sureur : « Oui, o c'est mon fils, o ajouta-t-elle aves un vimage assuré, . c'est mon propre fils que vous o voyez; c'est moi qui ai trempé mes mains » dans son sang; vous pourrez bien en man-» ger, puisque je vous en ai donné l'exem-» ple. Etes-vous moins déterminés qu'une » femme, ou avez-vous plus de compassion men'une mère? » Ce discours fit une telle impression sur ces hommes inhumains, qu'ils se retirérent tout tremblants, lui laissant les rentes de cet aliment exécrable.

La nouvelle de cet horrible événement rémadit dens la ville une consternation générale. Ce fut alors que les habitants se crurent ation lennés de Dieu, qu'ils commencerent à evier le bonheur de ceux qui avaient péri, et à désirer que leur tour arrivat enfin avant que les derniers coups sussent frappés. La persussion que leurs maux étaient sans remede fut bientôt justifiée par l'événement. Titus ayant appris cette action barbare, iura la destruction totale de la ville et de la nation. a Puisqu'ils préférent, » dit-il, « la o révolte à l'obéissance, la guerre à la paix, n la famine à l'abondance, je veux ensevelir a catte exécrable ville sous ses ruines, et que o le soloil n'éclaire jamais de ses rayons une n cité où des mères ont vécu de la chair de

» leurs enfants, et où les pères n'ont pas été » moins coupables qu'elles, puisque de si » étranges misères n'ont pas été capables de » les fléchir. Au reste, je prends le ciel à té-» moin que je suis innocent de toutes les » calamités que cette nation s'est attirées » volontairement (1).

Cette horrible action fut commise vers la fin de juillet. Ce fut à neu près dans le même temps que les Romains se rendirent mattres de la forteresse Antonia; ce qui obligea les Juiss à mettre le seu aux galeries qui joignaient cette forteresse au temple, pour ôter aux assiégeants le moven de s'introduire dans ce saint lieu. Cependant les zélateurs demeuraient toujours également obstinés. Ce fut en vain que Titus fit rassembler promptement des matériaux pour hâter la prise de la ville par la construction de différents ouvrages, et sauver au moins quelques-uns de ces malheureux, s'il était possible. Après une rencontre fort vive, dans laquelle les Romains perdirent quelque monde, Titus fit mettre le seu aux portes. Les Juis, ayant aperçu les flammes, furent saisis d'une telle frayeur, qu'ils s'en laissèrent dévorer sans faire le moindre effort pour les éteindre ni pour se sauver eux mêmes.

Dans le même temps, Matthias, le grandprêtre, qui avait engagé le peuple à introduire Simon dans la ville, reçut de ce monstre même la récompense qu'il avait méritée. Après l'avoir fait appliquer à la torture, celui-ci le fit mourir avec trois de ses fils; le quatrième se sauva à temps. Le prétexte de leur supplice fut une accusation de correspondance avec les Romains. Pour toute grâce, le vieux pontife demanda qu'on le mit à mort avant ses fils; triste faveur qui lui fut même refu-

(1) Nom n'evons présenté qu'un seul tableau des différents traits dont Josephe a dépoint les terribles effets de cette famine, pour ne pas in'errompre le fil de notre narration.

Tout ce que nous sjouterons comme derno :s trate, c'est que même ceus que purent parent ju qu'un camp de Romann, et que en furent lo creçus, moururent la p'upart au milieu de l'alondance de vivres; plusieurs exprerent les mets à la bouche. L'empressement esce aif à prondre de la mourriture cama à d'autres differents analadica mou-

sée. Son supulice fut suivi de celui d'Ananias. et d'environ dix-sept personnes d'un rang distingué, sans compter un grand nombre d'autres, qui payèrent de leur vie l'imprudence qu'ils avaient eue de pleurer la mort de leurs amis. Durant tout ce temps , Josephe ne cessait d'exhorter ses compatriotes à se rendre, en leur représentant les funestes suites d'une résistance obstinée. Un jour qu'il les suppliait ainsi d'avoir pitié d'eux-mêmes, il fut frappé à la tête d'un coup de pierre qui le renversa pour mort, et à l'instant même les Juifs firent une sortie dans le dessein de se rendre mattres de son corps: mais ils furent repoussés par les Romains, qui, étant accourus à temps, emportèrent le blessé dans leur camp (1).

La faction de Jean, après avoir dépouillé également les pauvres et les riches de tout ce qu'ils posséduient, enleva du temple une quantité de vases d'or, et tous les présents qui avaient été faits à ce lieu sacré par des rois juifs, par Auguste, par Livie et par d'autres princes étrangers. Jean s'empara aussi des vaisseaux dans lesquels on gardait l'huile destinée à entretenir les lampes, et le vin pour les sacrifices ordinaires. Une profanation si criminelle ne fut cependant point capable d'ouvrir les yeux à un peuple assez aveuglé pour s'imaginer que Dieu ne permettrait pas que sa maison fût souillée par des païens, et qui se repaissait toujours du fol espoir de quelque délivrance miraculeuse. Jean lui-même, ce monstre d'impiété mi commandait dans le temple, paraissait avoir conçu cette espérance, du moins il le feignait;

car lorsque Josephe alla, pour la dernière fois, lui reprocher que par son obstination il exposait la maison de Dieu et les misérables restes de son peuple à une destruction soudaine et inévitable, ce scélérat ne lui répondit que par des injures, ajoutant qu'il désendait le domaine de Dieu, dont aucune puissance n'était capable de s'emparer. En vain Josèphe lui rappela par combien de manières il avait souillé la ville et le temple, et quels fleuves de sang il avait fait couler, et toutes les borreurs qui, suivant les prédictions des prophètes, étaient le signe d'une destruction prochaine. Jean demenra toujours aussi inflexible que s'il avait en les assurances les plus solennelles de la protection

Cependant son discours fit une telle impression sur plusieurs Juifs, parmi lesquels se trouvèrent Joseph le fils de Cahbi, et Jésus le fils de Damuée, qui avaient été tous deux souverains sacrificateurs, qu'ils se sauvèrent dans le camp des Romains. Titus les reçut de la manière la plus favorable, et les euvoya à Gophna, place située entre Samarie et Lydda; mais il fut obligé de les faire revenir pour dissiper le bruit répandu par les factieux, qu'il les avait fait mourir.

Titus, plaignant la destruction d'un superbe édifice qu'il souhaitait conserver, daigna lui-même aller parler aux factieux; mais ces scélérals, imputant cette généreuse condescendance à un motif de crainte, n'en devinrent que plus furieux, et le contraignirent à en venir aux dernières exrtrémités. Au mois de juillet, pour donner à son armée, qui devait attaquer le temple, plus de facilité à traverser la forteresse Antonia, il fit abattre une partie considérable de la muraille, qui se trouva si forte qu'on employa jusqu'à sept jours à cet ouvrage.

Ce sut le 17 de ce mois, suivant toutes les copies de Josèphe, que le sacrifice journalier cessa pour la première sois depuis qu'il eut été rétabli par le vaillant Macchabée, aucun de ceux qui pouvaient offrir ce sacrifice n'osant plus rester dans le temple. Titus sit saire à ce sujet des reproches aux sactieux, et exhorta Jean à prendre les moyens nécessaires pour continuer le culte de Dieu; en

D'un autre côté, les officiers romains l'envisageaient comme un perfide, qui, sous prétexte d'aller exhorter les assiégés à se rendre, les animait à tenir bon jusques à la dernière extrémité. Plusieurs officiers portèrent cette accuration contre lui devant Titus; mais heureusement pour Josèphe, ce prince était prévenu en sa faveur pour concevoir le moindre peon sur sa fidélité.

<sup>(1)</sup> Josephe, à en juger par son propre récit, étail tu d'asser mauvais œit, tant des Romains que de ses compatriotes. Ces derniers le regardaient comme un vil apostal, et comme un traître à Dieu et à sa patrie. Ils avaient mis sa mère en prison, et lui auraient fait à lui-même les traitements les plus cruels, s'ils avaient pu l'avoir entre leurs mains.

ensace il lui proposa le combat hors uple, afin d'épargner cet édifice sacré. emains, voyant que rien n'élail capae toucher les Juifs, mirent le sen à la e qui servait de communication entre ple et la forteresse Autonia. Les assiénome noms l'avons dit, avaient dé-Mé la longueur d'environ vingt couce second embrasement, auquel les de contribuèrent, en consume quatorze coudes. Le 27 juillet . les Juiss rem-4 une partie du portique occidental de res combustibles, après quei ils firent ent de se sauver avec effroi. Les Roaccourarent pour les poursuivre : mais urent pes plus tôt gagné le portique, se trouvèrent au milieu des flammes. nx qui donnérent dans ce piège, les uns réduits en cendres, et les autres tomi tous brisés à terre en se précipi-Arterius seul conserva sa vie per son · (1).

lendemain, les Romains mirent aussi au portique du nord, et le brûlèrent an coin qui regardait l'orient, bâti sur t de la vallée de Cédron. Ce fut en vain tus fit battre une des galeries du parvis Mres avec une hélépole. Il se vit réduit er ses béliers sur une plate-forme qui d'être dressée; mais il n'y cut pas i d'entamer la muraille à coups de bémoiqu'on travaillât en même temps à er les fendements. Il failut donc en veme escalade, qui coûta aux Romains es drapeaux et besucoup de soldats. , voyant que le désir de conserver un tà des étrangers coûtait la vie à un si sombre des siens, fit mettre le feu sux de temple. Comme elles étaient coud'argent, l'embrasement continua durente du jour et la nuit suivante. Les ne lieu d'accourir pour éteindre l'incencontentèrent de donner toutes sortes de ctions oux Romains. Le lendemain,

institut voyant un de ses compagnens en has igna, lui promit de le faire son hériter a'd nit entre en hese lorsqu'il er jetterait du haut le darmieracepta ente proposition, accourut resserve le vie à Artorius; mais accablé d'en l poids, il teache et mearut à l'heure même. Titus assembla ses principanz chess pour les consulter sur le parti qu'il convenait de prendre au sujet du temple (1). Titus fat d'avis que, quoique les Juiss se servissent du temple comme d'une place de guerre, il ne fallait pas réduire en cendre un ouvrage dont la conservation scrait un si grand ornement pour l'empire. La plupart des généraux étaient d'un sentiment opposé; mais à la fin ils adoptèrent celui de leur chef. Le lendemain. 10 soût, fut fixé pour un assaut général. La nuit qui précéda ce jour, les Juiss firent deux sorties sur les Romains. Dans la dernière, Titus étant venu au secours des siens, contraignit les Juiss de se renfermer dans le temple.

Mais soit que ce dernier effort des factieux eut mis les assiégeents en fureur, soit que la Providence l'est ainsi erdonné, un des soldats romains, de son propre mouvement, so fit soulever per un de ses compagnons, et jeta par la fonêtre une pièce de bois tout enflammée dans un des appartements qui entouraient le sanctuaire. Le son y prit aussitôt, et réduisit le temple en cendres, la deuxième année du règne de Vespasien, la vingt-unième de colui du roi Agrippa, et, ce qu'il y a de remarquable, au même mois et av même jour que Nabuchodonosor l'avait autrefois fait brûler. Titus, qui, se retour du combat, prenait un peu de repos dans sa tente, sat averti que le temple était en seu. Ce prince accourut à l'instant pour le faire éteindre : mais la confusion était si grande qu'il ne put jamais se faire obéir ni même se faire entendre. Les Romains ne songesient qu'à massacrer des Juiss ou à augmenter l'incendie. Titus entra dans la sacristie et dans le lieu très-saint, dont il trouva la magnificence et la richesse bien supérioures encore à tout ce que la renommée en publiait. Il sauva du promier de ces endroits le chandelier d'or, la table des pains de proposition, l'antel des parfums,

(1) Cost-b-lire le sacristir, le lien trènosint, et toutes les galeries, etc. qui en dépendaient. Til Alexandre, probablement le même Just apastel avait été préteur de Judée, et qui était alors me chofe des légions romaines, fat de nombre de ( qui voulaient détraire le temple. le tout de pur or, et le livre de la loi enveloppé dans un riche tissu; mais il ne trouva rien dans le lieu très-saint, sans doute parce m'on p'avait point construit de nouvelle arche depuis la perte de celle de Salomon. Dès qu'il fut hors de ce lieu sacré, quelques soldats y mirent le feu, ce qui obligea ceux qui y étaient encore d'en sortir promptemeut. Après que le soldat romain eut assouvi son avarice, en arrachant les lames d'or dont les portes étaient convertes et en pillant tout ce qui se trouvait de précieux seus sa main. le massacre commença. Plusieurs milliers de Juis périrent par l'épée, d'autres par les flammes, et d'autres enfin se précipitèrent du haut des galeries du temple. Parmi ces malbeureuses victimes, il y cut jusqu'à six mille personnes qu'un faux prophète avait su engager à se rendre dans le temple, dans l'esnérance qu'elles y recevraient ce même jour les effets les plus marqués de l'assistance de Dieu. Ouclques-uns de ces misérables se tiprent pendant cinq jours sur le mur du temple à attendre inutilement ce secours du ciel. la faim les contraignit enfin de descendre. On les mena devant Titus, qu'ils prièrent de leur pardonner : mais ce prince leur répondit que le temps de la clémence était passé, et les envoya au supplice (1).

Le massacre et le pillage ne cessèrent qu'après que tout fut détruit, à l'exception de deux portes du temple, et de la partie du parvis destiné pour les semmes. En mémoire de cette destruction et de celle qui arriva sous Nabuchodonosor, les Juis célèbrent un jeûne solennel le neuvième jour du mois d'ab, qui répond à notre mois d'août. Ce jeûne, qu'ils observent avec la dernière rigueur, est de vingt-quatre heures : quelquesuns d'entre eux, par un rassinement de mortisseation, restent pieds aus et en prières

(1) Probablement pour être crucifiés, car Joséphe nous apprend qu'à son retour de Teckoah, il en vit plusieurs attachés à des croix, et encore en vie. Il reconnut entre autres, trois de ses amis, en faveur desquels il intercéda auprès de Titus. Ce prince ordonna sur-le-champ qu'on les détachât, qu'on les mît entre les mains de quelques habiles chirurgiens, qui ne porent conserver la vie qu'à un seul, les deux autres mourarent entre leurs mains.

depuis le concher du soleil jusqu'à celui du lendemain.

Los factioux, après avoir fait les plus grands efforts de valeur, gagnèrent la ville, dont ils trouvèrent les avenues si bien gardées, qu'il ne leur fut pas possible d'en settir; ils furent obligés de se retrancher comme ils purent dans la partie méridionale, d'ei Simon et Jean de Giscala envoyèrent demender à Titus une entrevue. Ce prince répondit que quoiqu'ils fussent les auteurs de tous les désastres de leur patrie, il leur hissorait la vie s'ils mettaient bas les armes.

« Nous avons fait serment, » répliquèrentils, « de ne nous jamais rendre; ainsi nous » demandons qu'il nous soit permis de nous » retirer dans les montagnes uvec nos femmes » et nos enfants. »

Titus fut tellement irrité de cette imelence, qu'il leur fit déclarer qu'ils n'avaint qu'à se bien défendre pour se sauver s'ils le pouvaient, que pour lui il les traiterait aves la dernière rigueur.

Il abandonna ensuite la ville au pillage. Ses soldats y mirent le feu, et portèrent partout la désolation et le carnage, passant au fil de l'épée tous ceux qui tembaient entre leurs mains, pendant que les factieux se retiraient dans le palais royal, où ils tuèrent plus de huit mille Juifs qui s'y étaient réfugiés.

Depuis le 20 d'août jusqu'au 7 de septembre, les Romains s'occupérent à faire des préparatifs pour se rendre maîtres de la haute ville. Durant cet intervalle, ils virent arriver dans leur camp un nombre prodigieux de transfuges, parmi lesquels se trouvaient quelques lduméens, et deux prêtres qui découvrirent à Titus un endroit qui renfermait deux chandeliers, des tables, des coupes et d'autres vases d'or massif, des habits sacerdotaux et des pierres précieuses : cette découverte leur valut leur grâce.

Le 7 septembre, les machines des assicgeants commencèrent à jouer avec tant de succès, que les factieux perdirent toute espérance de pouvoir conserver plus long-tenps la ville. La terreur dont ils furent frappés sut telle, qu'au lieu de gagner les forteresses d'Hippicos, de Phasaël et de Mariamne, qui rant comme des gens hors de sens vers , dons le dessein d'attaquer le mur de vallation et de sortir de la ville; mais unt repoussés; et n'étant plus en état re ancune résistance, il ne leur resta l'antre moyen de pourvoir à leur salut rececher où ils purent : tous coux que mains trouvèrent farent tués.

fut le 8 de septembre que Jérusalem fut et que Titus y fit son entrée. Il aurait faire cesser le massacre : mais ses soltaient trop animés : ils n'éporgnèrent ux qui étaient capables de servir, et les strent dons le porche du temple dessur les fommes. Fronton, à la garde l ils étaient commis, réserva les plus et les plus beaux pour le triomphe de et envoya encheinés eu Égypte coux nient au-dessus de dix-sept aus pour y her aux ouvrages publics. Titus en m un grand nombre dans les provinces as spectacles de gladiateurs et des comuntre les bâtes farouches. Le nombre s arisonniers montait à quatre-vingtpt mile hommes, seas compter oure untres qui mourarent de faim : les uns **cu'ils ne voulurent point prendre de** ture, et les autres parce que leurs gardes rent de leur en douner (1). Nous avons n occasion de marquer le nombre des et celui des prisonniers suivant Joséphe. m et Cornélius Népos diminuent extrênt le nombre des morts, et me le font ran'à six cent mille. Mais si l'on conqu'ils out écrit dans un autre pays, m-temps sorès l'événement, ou sera nun que le témoignage de Joséphe, nit Juif, et qui en fut lémoin oculaire, Mirable au leur. Il se pourrait néenque cet historien est un peu exagéré nice sa cour oux Romains. Un écrivain

cataba était alors dans une si grande favour de Titus, qu'il obtint de ce prince la liberté ers de ses parents et de ses amis, et en parcelle de son frère Matthias, le tout sans renvainqueur lui avait sum permis de s'appro-: qu'il pourrait trouver permi les raines de st du temple, mais il se contente du volume le merris.

praient être prises que par famine, ils célèbre a pris la peine de faire, d'après Josèphe même, le calcul de tous ceux qui périrent, tant dedans que debors le royaume de Judée, durant tout le cours de la guerre (1). Voici cette sanglante liste :

| Voici celle sanglante liste :  |           |
|--------------------------------|-----------|
| A Jérusalem per ordre de Flo-  | •         |
| PBS>                           | 630       |
| Par les habitants de Césarée.  |           |
| A Scythopolis en Syrie         | 30,000    |
| Par les habitants d'Ascalon er | ,         |
| Palestine                      | . 2,500   |
| Par ceux de Ptolémaide         | . 2,000   |
| A Alexandrie en Égypte, sou    | ,         |
| Tibère Alexandre, Juif apostat | . 50,000  |
| A Demas                        | 10,000    |
| A la prise de Joppé            | 8,409     |
| Sur le mont de Cabulon         | 2,000     |
| Dans un combat à Ascalon.      |           |
| Dans une embuscade             | 8,000     |
| A la prise d'Aphek             | 15,909    |
| Sur le mont de Garizzim        | 11,600    |
| Noyés à Joppé                  |           |
| A Tarichée                     | 6,500     |
| A Gamala, où il ne resta en    | 1         |
| vie que deux sœurs             | 9,000     |
| En quittant Giscala            | 2,000     |
| Au siège de Jotapa, où Josèphe | 1         |
| commandail                     | 30,000    |
| Des Gadaréniens, sans comp-    | ,         |
| ter ceux qui se noyèrent       | 13,000    |
| Dans le village d'Idumée       | 10,000    |
| A Gérasium                     | 1,000     |
| A Machéron                     | 1,700     |
| Dens le désert de Jardes       | 3,000     |
| A Massada , tués de leurs pro- |           |
| pres mains                     | 960       |
| En Cyrène , par ordre du gou-  |           |
| verneur Catulus                | 3,000     |
| A Jérusalem, par l'épée, la    |           |
| famine, la peste, et durant le |           |
| siège                          | 1,100,000 |
| TOTAL des morts                |           |
| TOTAL UC MAIN                  | -,001,700 |

On pourrait encore ajouter à ce nombre prodigioux tous coux qui mourarent dans des cavernes, dons des déserts, en exil et de plusieurs autres monières, et dix mille de plus à Jotopa. L'auteur que nous citous n'en

<sup>(1)</sup> Justus Lipsius de Constantis, Hb. 13 e 94

compte que trente mille, tandis que Josèphe en porte le nombre jusqu'à quarante mille.

Dans l'énumération que nous venons de faire, on ne comprend point les quatre-vit gidix-sept mille prisonniers, condamnés probablement à une servitude plus dure que la mort, et les onze mille qui moururent de Chiun, volontairement du mer un effet de la tranuté de leurs gardes. Ce qui rend cette destruction plus terrible, c'est que la plupart de ces Juis étaient des étrangers venus de différents navs. à la sollicitation de leurs frères de Jérusalem, pour les aider à défendre leur religion, leur liberté, leur pays, dour ville et le temple de Dieu. C'est sinsi que la Providence enveloppa dans un même châtiment ceux qui avaient erucifié le Sauveur du monde, et ceux qui avaient releté l'Évangile dans les différentes contrées où il lour avait été prêché. Titus lui-même reconunt plus d'une sois la main de la Providence, tant dans la difficulté de l'entreprise dont il était venu à bout, que dans l'opiniâtreté invincible avec laquelle les Juis persistèrent jusqu'à la fin à préférer leur destruction totale aux offres de pardon qui leur furent faites plus d'une fois. Josèphe attribue dans presque tous les chapitres de cette tragique histoire, les calamités et la ruine de sa nation, de la ville et du temple, à une puissance supérieure, c'est-à-dire à la Divinité irritée des erimes du peuple; mais il ne le fait en aucun endroit plus pathétiquement que dans le chapitre où il joint aux anciennes prophéties plusieurs avertissements effravants, moins donnés pour les porter à l'obéissance que pour les empêcher de se tromper sur la source d'où partaient les maux terribles qui allaient inonder leur patrie. Nous avons déjà fait mention de cet homme extraordinaire, qui, durant sept années entières, ne cessa de crier : Malheur au temple! malheur à la ville! et nous terminerous l'histoire de cette sanglante catastrophe par le récit de quelques prodiges qui en furent les précurseurs.

Une comète ayant la forme d'une épée parut sur Jérusalem durant une année entière. Un peu ayant la guerre, on vit à la neuvième heure de la nuit, pendant une demi heure, autour de l'autel et du temple, une si grande lumière qu'on aurait ern qu'il était jour : les ignorants regardèrent ce prodige comme un présage heureux, mais les plus sages en jugérent autrement.

Au milieu de la nuit, la porte du temple qui regardait l'orient, et qui était si pessate que vingt hommes pouvaient à peine la pousser, quoique fermée avec de grosses serrures et des barres de fer, s'ouvrit d'ellemême.

Un jour, avant le lever du soleit, en vis dans l'air des chars pleins de gens armés; prodige dont Joséphe assure qu'il existait encore plusieurs témoins de son temps.

Le jour de la fête de Penterôte, les sacrificateurs étant la unit dans le temple intérieur, entendirent du bruit, et, un instant après, une voix qui répéta plusieurs fois, sortons d'ici. Malgré d'aussi formidables avertissements, les Juifs s'obtinèrent à ajouter foi aux flatteuses prédictions de tous les imposteurs qui entreprenaient de les séduire, par l'espoir d'une délivrance miraculeuse.

Pendant que le feu réduisait en cendres les restes de la ville, et que les soldats remains passaient au fil de l'épée tous les Juiss qu'ils rencontraient, Simon et Jean, les odieux cheis des rebelles, furent à la fa forces de se découvrir eux-mêmes : on les mena devant Titus, qui ordonna qu'on les réservat pour son triomphe. Jean fut contraint le premier, par la faim, de sortir de sa retraite; et ayant demandé la vie, il l'obtint; mais il fut relegué dans une prison perpetuelle, Simon , mieux pourvu de vivres dans sa retraite, s'y maintint jusqu'à la fin d'octobre. Réduit par la famine aux dernières extrémités, on le vit paraître toutà-coup sur les ruines du temple en habit blanc, avec un manteau de pourpre. Les Romains furent d'abord surpris de cette espèce d'apparition : mais ayant su qui il était, Térentius Rufus le fit charger de chaines, et l'envoya à Césarée, d'où on le mena à Rome pour servir au triomphe du vainqueur.

Dès que les Romains eurent cessé de tuer et de propager l'incendie dans la ville, Titus leur ordonna de raser jusqu'aux fondements tous les édifices qui étaient encore restés de out dens Jérusalem, et per cet ordre il accomplit la prédiction du Sauveur. Rien ne sut éporgné qu'une pertie du mur occidental et les trois tours d'Hippicos, de Phazaël et de Mariamae; la partie du mur pour servir comme de rempart à la dixième légion que Titus laisse à Jérusalem; et les trois tours pour que la postérité put se former quelque ide de la sorce de la ville, et des talents militaires de celui qui l'avait réduite à cet état déplorable. Ses ordres surent si ponctacliement exécutés qu'à l'exception du mur et des trois tours, il ne resta pas la moindre trace d'habitation (1). Aussi lorsqu'il se rendit de Césarée à Alexandrie, dans le dessein de s'emberquer pour Rome, Titus, en pesset per l'endroit où avait été Jéruselem, ne put s'empêcher de répandre des larmes à la vue d'une si horrible désolation. et de faire des imprécations contre les scé-Mrats qui en avaient été les auteurs.

Nous ne suivrons pas cet empereur dans an capitale. Ce n'est pas ici le moment de décrire la maguificence de son triomphe, le plus grand que Rome eût jamais contemplé. Tent ce qui nous reste à dire sur ce sujet, c'est que Jean et Simon, à la tête de sept mille prisonniers juifs, les mieux faits, servirent d'ornement à ce triomphe. Simon fut pramené custile par les rues, la corde au cou, cruellement fouellé, et mis à mort avec quelques autres chefs des Juifs. Jean fut confiné dans une prison pour le reste de m vie.

Il y avait encore trois châteaux dont Titus ne s'était pas rendu multre; savoir, ceux d'Hérodion, de Massada en deçà et de Macheron au delà du Jourdain. Le premier de ces châteaux fut pris peu de temps après par capitulation, et se rendit à Lucilius Bassus, qui avait été fait lieutenant de la Julée. Il entreprit peu temps après le siège de Macheron, place très-forte, et qui devait

tenir long-temps; mais un accident (1) obligea les assiégés à se rendre, à condition qu'ils pourraient se retirer où ils voudraient. Dès qu'ils se virent en liberté, ils coururent se joindre aux Juiss révoltés qui s'étaient retirés dans la sorêt de Jardes. Bassus alla les y attaquer, et après un combet obstiné, il les désit entièrement avec Judas leur ches, qui s'était sauvé de Jérusalem par un des aquedues de cette ville.

Bassus étant mort avant la fin de cette guerre, Flavius Silva, son successeur. rassembla toutes ses forces pour attaquer Massada, la seule forteresse qui sat restée aux rebelles. La nature et l'art avaient également contribué à sortifier cette place . qui d'ailleurs était pourvue de toutes sortes de vivres, et d'une nombreuse garnisen composée de sicaires, à la tête desquels se trouvait un certain Éléazar, petit-fils de Judas le Gaulonite , dont il a été plus d'une fois fait mention. Silva ayant inutilement fait jouer ses béliers contre la place, la fit entourer d'une haute et sorte muraille, et commanda ensuite qu'on mit le feu aux portes. Comme le vent favorisait son dessein. les flammes se répandirent avec tant d'impétuosité dans la ville, qu'Éléazar, dans un accès de désespoir, conseilla aux assiégés de commencer par tuer leurs femmes et leurs ensants, et de choisir ensuite au sort dix hommes qui seraient charges de tuer tous les autres ; après quoi un de ces dix tecrait ses peul compagnons et se tuerait ensuite lui-même après avoir mis le seu à la place. Le jour suivant, les Romains, qui se pré-

<sup>(1)</sup> Si Pon en croit une tradicion judaique, Titus y fix pamer la charrae, cérémonie qui, auvant une les des Romains, coudamnait le lieu à n'être plus jamais habité, Mais il semble qu'il y ait quelque exagération dans en récit, aussi bien que dans ce ui de Josepho, car plusieurs vestiges de ruine subsi taient uneure des temps de l'empereur Adrien.

<sup>1)</sup> Il y avait dans ce château un jeune homme d'une famille et d'une valeur dutinguée, qui, après avoir repouser les ausegeants dans une sortie, au lieu de rentrer dans la place, s'arrêta debors à parler à cens qui étaient sur les murailles, comme pour braver les Romains; alors un soklat de l'armée remaine, nomme Rufes, égyptien de naimence, accourut, l'enjeta tout arme, et l'emporta dans le camp. Basms le fit étendre tont nu , et battre de serges à la sua des assergés : à ce spectacle, ils firent retentir l'air de cris de douleur , Rassus remarquant ce signe de companion, fit drever une croix, comme à dessein de le crucifier. Cette feinte produisit l'effet qu'il s'en était promos, les Juifs consenturent ammid a capitules, et conducent la place sus conditions gornon in the dispers.

paraient à escalader le château, furent étrangement surpris de n'y apercevoir aucun mouvement et de n'y pas entendre le moindre bruit. Au cri d'étonnement qu'ils jetèrent, deux semmes qui s'étaient dérobées au massacre en se cachant dans un aqueduc, sortirent de leur retraite et les instruisirent de la fin tragique des assiégés. Vespasien donna ordre que les terres des Juiss sussent vendues à son prosit (1), et que tons les Juiss qui vivaient dans l'enceinte de l'empire romain payassent le tribut ordinaire d'un demi-sicle, ou de deux dragmes au trésor, paiement qu'ils avaient fait jusqu'alers au assetuaire.

La maison de Dieu et la sainte cité ayant été ainsi détruites de fond en comble, et toute la nation ensevelie sous les ruines de Jérusalem, les restes malheureux échappés à cette effroyable destruction auraient dû ouvrir enfin les yeux, et renoucer à la vaine espérance d'avoir un autre libérateur que celui qu'ils avaient crucifié. Il y en ent à la vérité plusieurs qui se convertirent; mais la plupart demourèrent dans leur aveuglement, et, suivant la prédiction de Jésus-Christ, ils vécurent dans la suite errants et dispersés sur la face de la terre; monument éternel de l'accomplissement des prophéties qui les concernent. Eusèbe ajoute à leur fameuse catastrophe qu'après la destruction de Jérusalem, Vespasien fit exterminer tous les rejetons de la maison de Judas, pour ôter aux Juiss tout espoir du Messie. Malgré cette précaution, les zélateurs firent divers efforts pour rétablir leur puissance : premièrement en Égypte, où leur rebellion coûta la vie à quelques-uns d'entre eux et fit sermer le temple à Alexaudrie; ensuite en Cyrène de Libye, où un des zélateurs, nommé Jonathan, engagea environ deux mille de ses frères à le suivre dans le désert. Il leur promettait de grandes merveilles qui se réduisirent à une honteuse défaite.

Depuis ce temps, les Juifs ent été dispersés sur la face de la terre. L'histoire nous fournit un grand nombre d'exemples des plus sévères édits publiés captre eux. En un mot les palens, les mahamétans et les chrétiens, quoique si eppesés dans leurs dogmes, out plusieurs fois réuni leurs afforts, mais toujours vainement, pour exterminer une nation conservée per une espèce de miracle. Un savant historiem perte au delà de trois millions les Juifs épars dans différentes régions de la terre, et qui seupirent encore après l'heureux moment en Dieu les rétablira dans leur première splendeur.

Après la réduction de Jérusalem et de la Judée. Agrippa et sa sœur se retirèrent à Rome, probablement avec Titus, qui aimnit beaucoup l'un et l'autre, mais particulitrement Bérénice. On a vu durant toute la guerre de quelle utilité le frère fut à ce sénéral. Il l'y accompagna en personne, et lui fournit des soldats et des munitions : service dent Titus le récompensa en reculant les frontières de son royaume. Mais son extrême affection cavers ce prince vint principalement de son amour pour Bérénice; elle vivait avec lui dans son palais, où elle goevernait avec autant d'autorité que si elle eût été sa propre semme. Des bruits avaient couru sur son commerce incestueux avec son frère. Mais bien que Titus n'ignorât sans doute pas ces bruits scandaleux, l'extrême beauté de Bérénice avait fait une telle impression sur lui, qu'il lui promit de l'épouser; et il aurait vraisemblablement tenu sa parole sans l'aversion que les Romains témoignèrent pour une Juive, qui, de plus, était princesse. Ainsi, pour se frayer le chemin à l'empire, il se vit forcé de la congédier malgré lui, malgré elle, comme dit Suétone. Il n'importe guère de savoir ce qu'elle devint dans la suite. Pour Agrippa, il sut le dernier de la race d'Hérode qui porta le titre de roi. Ce prince mourut à Rome, âgé environ de soixante-dix ans, et dans la quatre-vingt-dixième année de l'ère chrétienne. Josèphe a observé au sujet de la ligne d'Hérode, qu'elle fut éteinte dans l'espace de moins de cent ans, quoiqu'elle sut

<sup>(1)</sup> Il n'en excepta que la ville d'Emmaüs, qu'il donna à huit cents de ses meilleurs vétérans, pour y honger une nouvelle colonie; et ce fut alors que cette place commença à porter le nom de Nicopolis.

breuse au commencement, comme ons vu dans la généalogie d'Héiread.

nt la fin de la famille d'Hérode et rnement des Juiss, dont la desamesi bien que celle de la ville et e s'accordèrent perfaitement avec gue Jésus avait prédit long-temps st. L'accomplissement de ces prémrait du suffire pour les empêcher naître le Messie, puisqu'ils voyaient criminelle, la maison de Dieu, la syste de Juda, etc., qu'ils se flatvoir être éternelles, comme enses les ruines de cette capitale. Au mir la force de cet argument, ils ryé toute leur attention à l'éluder mares aubtilités.

e, de qui nous avons tiré la plus rtie de cette histoire, est contredit mifs sur plusieurs articles, tanes chrétiens ont la déférence la setueuse pour son témoignage. **Ama** l'appelle le Tite-Live des sotius et divers autres l'ont aussi nme à l'envi; et, suivant Eusèbe, rien cut une statue érigée à son m considération de ses écrits. Nons rons point ici ce que nous avons eu le remarquer touchant sa partialité ation et pour l'ordre sacerdotal. Il tre Joséphe, connu sous le nom de n, dont l'histoire n'est qu'une comtirée de la version rufinienne du Josephe; car il ne paratt pas qu'il l'original, avant outre cela mêlé récit une infinité de faussetés et de tions : et cependant les Juiss lui it les p'us magnifiques éloges. En r Rabbi Than, qui a publié son n'a pas bonte d'affirmer que tout écril est juste et vrai ; et que ses rechent plus de ceux des prophètes, uvrages d'aucun auteur Juif; avec autres louanges qui tiennent un asphême. Cet écrivain peu digne comme de tous ceux qui ont queltion, et ils pensent surement sur tre comme nous. Ainsi ce ne peut fasse que les Juiss présèrent ce Joséphe au véritable, qui, en faisant abstraction de la partialité dont nous avons parlé, a toutes les qualités d'un historien exact et judi-

GOUVERNEMENT, LOIS ET MŒURS DES HÉBREUX.

Notions préliminaires.

Nous venons d'assister à la ruine du temple de Salomon et à l'anéantissement politique de la nation juive. Ces deux grands événements prédits par les prophètes s'étaient accomplis pour justifier les promesses de Dieu, qui avait annoncé aux hommes un avenir nouveau dont le résultat devait améliorer leur condition sur la terre et les préparer à une sélicité éternelle. En esset, à me consulter que la sagesse humaine. on ne sourait nier l'heureuse influence de la religion enseignée par le Christ. Les peuples qui l'ont recue out grandi en intelligence comme en force, et ont surpassé tous les autres peuples. Cette œuvre de perfectionnement avait été commencée chez les les raélites, qui, sous la conduite de Moise, vinrent s'établir dans la Judée. Rien donc de plus curieux et de plus instructif pour nous que l'histoire du peuple d'Israël; mais notre tache serait incomplète si, après avoir tracé le tableau des révolutions politiques dont la Palestine sut le théâtre, nous ne déroulions aux yeux de nos lecteurs un autre tableau non moins intéressant, celui des institutions et des mœurs des Hébreux. Les institutions et les mœurs d'une nation sont d'autant plus importantes à connaître qu'elles sont pour aiusi dire la clé des faits; car après les avoir engendrés, elles servent encore à expliquer la nécessité et les causes de leur apparition. Les Hébreux, s'il sont en croire le prêtre égyptien Mandthon, et les traditions les plus anciennes, tirent leur origine d'une samille de bergers veaus de l'Arabie ou de la Chaldée. et ont pris leur nom du patriarche Hiber, 1 avenglement inconcevable, qui l'un des ancêtres d'Abraham. Joseph, sils de Jecob, petit-fils d'Abraham, conduit en Egypte comme esclave, et devenu premier ministre du roi de cette contrée, appela auprès de lui ses parents, auxquels il fit donner la terre de Goscel, fertile en pâturages et voisine des rivages du Nil. Etablis dans ce lieu savorable à l'éducation de leurs troupeaux, les Hébreux multiplièrent dans une progression si rapide qu'ils alarmèrent la politique des monarques égyptiens. Ceux-ci les condamnèrent à la servitude, espérant ainsi diminuer leur nombre et dissiper les perils dont ils se crovaient menacés. Ils craignaient que, placés au rang d'égaux de leurs sujets, les Hébreux ne voulussent devenir leurs maitres. Ces derniers, adorant, sous le nome de Jéhova, un dieu unique, ne s'étaient pas mêlés avec les Égyptiens, livrés aux superstitions les plus grossières. De là vint que, formant une puissante agrégation dont tous les membres étaient liés entre eux par une sublime crovance, ils purent s'affranchir de leur esclavage et aller chercher une nouvelle patrie sous la conduite de Moise. Cet homme, qui les entrains sur ses pas, fut tout à la fois leur prophète et leur législateur. Le fondement de ses lois, le Décalogue, qui signifie dix paroles ou préceptes, établit d'abord la puissance et l'unité de Dieu; puis il proclame l'institution da sabbat ou jour du repos, qui devait être consacré non pas à l'oisiveté, mais à l'explication des lois religieuses et civiles, à la discussion des intérêts publics en présence de tous les habitants réunis : les femmes et les enfants assistaient à ces assemblées. Outre la réunion sabbatique, il y avait encore les Néomènies, fixées au premier jour du mois lunaire, et trois grandes assemblées générales et annuelles dans les villes principales du pays. Le sabbat avait lieu tous les sept jours. Le Décalogue prescrivait ensuite des préceptes de morale dont la justesse est d'autant plus frappante qu'ils se sont retrouvés depuis dans la législation de tous les peuples. — Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. — Tu ne tueras point. — Tu ne commettras point d'adultère. - Tu ne déroberas point. — Tu ne porteras point de faux témoignage. - Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bură, ni son âne, ni rien qui lui appartieme. — Ces prescriptions établissent le principe de la sécurité et de la tiberté des individus, puisqu'elles commandent aux hommes de respecter la personne et les propriétés de chacun. Ainsi l'on peut dire que le Décalogos pose en peu de mots d'abord l'unité de Dies; puis l'égalité et la liberté pour tous les citoyens.

Moise écrivit le Décalogue sur la dietre da Seigneur; il convoqua ensuite tout le peuple bébreu, auquel il répéta teales les paroles de Jéhova; Avec l'approhation des assistants, il transcrivit les prroles divines dans un livre; et après les avoir lues de nouveau à toute la nation atsemblée, celle-ci, d'une voix unanime, donna son consentement en ces tempes: « Nous exécuterons tout ce qui vient d'être » dit. — Nous obéicons à cette loi, » Ainsi fut promulgué le code dont le Seigneur gratifia les Israélites par l'intermédiaire d'un homme, de Moise. Josué, son successeur, inscrivit la loi du Décalogue sur deux grandes tables de pierre converter d'un enduit de chaux, et fit promettre su peuple assemblé d'observer ces préceptes. Enfin, au retour de la captivité de Babylone, la loi instituée par Moise fut encore soumise à la sanction universelle.

Passons maintenant aux institutions religieuses et politiques créées par Moise. Il commenca par diviser tout le peuple en tribus; elles étaient au nombre de treize. La première était la tribu de Lévi. d'on l'en tirait exclusivement le corps du sacerdoce, qui avait pour mission de défendre de toute atteinte le texte de la loi, de l'expliquer au peuple, et de célébrer les cérémonies du culte. Les fonctions exercées par les lévites étaient héréditaires, et les placaient dans une condition supérieure à celle de leurs concitoyens. Toutefois, dans plusieurs cas les lévites se trouvaient soumis à la loi commune. Ils étaient jugés publiquement par les magistrats ordinaires, et payaient la taxe du demisicle imposée à tous les Israélites pour subvenir aux dépenses de l'État. Ils étaient encore







1. FRITTE CREELITE. 2. MELCHICEDECH ROL DE CALEM

| • | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | · |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

u service militaire. Ils étaient, ine, les délégués de la nation, car oise établit un grand pontife et i inférieurs appartenant tous à la Lévi, et désignés d'abord par le anciens aux sages, ils furent préesemblée du peuple, qui imposa s ses mains sur les lévites. Quant ettre, le premier fut Aaron, frère Parmi les lévites, ou comptait les qui remplissaient les fonctions du culte, et servaient de conseils sentife, et les lévites qui accomles rites d'une importance seconamoigne cette caste, celle de Lévi, mpérieur dussent avoir une grande nas les affaires, il existait un sénat onseil, qui recut plus tard le nom in. Soixante-dia vicillards, choisis , portagèrent avec lui les soins du ent. Le grand-pontife ne paraît nit partie de ce corps politique; il lé per un personnage appelé tantôt midi juge, et les affaires, après une libre discussion, étaient décia majorité des voix. Les questions importance devaient cependant nomimité des suffrages. Le sénat ti du droit de saire la guerre et de paix ; il désignait le grand sacert la nomination n'était définitive acceptation du peuple. Il avait le imposer des taxes sur la nation; il it le trésor de l'État renfermé dans da temple, et il avait entre ses registres où tous les Israélites tre inscrits. De concert avec le s sacerdotes, il décidait tous les entre les tribus relatifs au droit 4 proponcait en dernier ressort ruses criminelles. Il jugeait aussi s politiques, ainsi que les dé-Laquaient la fortune publique En res les chefs et magistrats pouvaient kerant lui.

s peuple à qui Dieu avait donné des une chargé de les interpréter devait éle proportionné à l'importance de us : aussi le grand pontife était-il une grande vénération et d'une

sorte de pompe destinée à frapper les yeux de la multitude. Par dessus la tunique de lin, vêtement ordinaire des lévites, il portait une seconde tunique plus ample, de couleur hyacinthe ou d'un bleu céleste, sur laquelle il mettait une espèce de veste appelée éphod. faite d'un riche tissu, et portant à chaque épaulette une pierre précieuse sur laquelle étaient gravés le nom de six tribus. Une bordure composée d'une grenade faite en lin torda et d'une clochette d'or terminait l'ephod par le bas, et annonçait l'entrée du pontise dans le lieu très-saint. Il avait pour coiffure une tiare; une plaque d'or attachée an centre de la tiare contenait ces mots: Sainteté à Jehova; mais le plus remarquable des ornements du grand-prêtre était le rational, sormé d'un double tissu de laine, de lin et de fil d'or; il était fixé sur la poitrine au moyen de chaînettes dont les unes s'agrafaient aux épaulettes de l'éphod, les autres au ceinturon : douze pierres précieuses enchâssées sur quatre rangs, offraient, gravés à leur surface, les noms des douze tribus d'Israël, classés selon l'ordre de naissance des fils de Jacob, symbole de la sédération hébraique; le rational a ensanté des volumes pleins d'explications allégoriques et de récits miraculeux. Ainsi, quand ou réclamait au pontife une décision sur quelque article de foi, le rational lancait des flammes; en un mot, il brillait en s'obscurcissait suivant certaines circonstances. L'historien Josephe explique à son tour que le temple représentait le monde; la tunique du souverain sacrificateur signifiait la terre; la tunique d'hyacinthe le ciel; les nommes de grenade les éclairs; et le son des clochettes le tounerre; l'or dont l'éphod était tissu rappelait la lumière; les deux pierres précieuses attachées sur l'épaule le solcil et la lune; et les douze pierres du rational les douze mois ou les deuze signes da zodiaque. Toutes ces prétendues découvertes reposent sur des suppositions nées dans le cerveau de ceux qui les out imaginées; elles prouvent orpendant l'importance attachée par l'opinion à la personne du chef des lévites, puisque toutes les parties de son babillement se rapportaient aux choses

les plus grandes et les plus susceptibles d'entrainer l'admiration, la crainte et le respect. Aussi, les vêtements du grand poutife étaientils renfermés dans une chambre intérieure du temple; il s'en revêtait les jours de grandes fêtes, mais il ne pouvait les endosser sans la permission du sénat ou grand conseil (1). Malgré sa haute dignité, le chef des sacrificaleurs était soumis en plusieurs cas à la loi commune, et il subissait certaines peines auxquelles il était dans l'impossibilité de se sonstraire. Il était alors obligé de confesser sa faute en présence du peuple, et de l'expier devant Dien, en offrant en sacrifice un veau sans tache. Comme toutes les hautes charges entrainent toujours une sorte d'esclavage, le grand prêtre ne pouvait s'éloigner du tem; le situé dans la ville capitale. Le lieu saint élait sa demeure, à laquelle il était enchatué par sa place et par les devoirs qui en découlaient.

Chargés du détail des cérémonies religieuses, les lévites étaient soumis à un service qui se rattachait exclusivement à la maison du Seigneur. Ils avaient mission de l'entretenir dans un état permanent de propreté et d'éclat ; ils montaient la garde tour à tour sous les portiques et autour du lieu où se trouvait rensermé le trésor public. Pendant le jour ils chantaient des cantiques et des prières ; quatre mille lévites célébraient à haute voix tour-à-tour les louanges de Jehova, et s'accompagnaient avec des instruments. Comme ils étaient divisés en vingt-quatre sections, deux cent quatre-vingt-huit chefs d'orchestre, c'est-à-dire douze pour chaque section, dirigeaient la musique; quatre mille autres lévites ne servaient qu'à composer les postes destinés à la garde du temple, six se tenaient perpétuellement à la porte qui regardait l'orient, quatre au septentrion, quatre au midi, quatre au seuil de la salle du sénat. et six veillaient à la porte occidentale. Les descendants de Moïse avaient seuls le privilége de garder les deniers publics déposés, comme nous l'avons déjà dit, dans l'intérieur du temple où ils occupaient plusieurs pièces. Certains hommes appelés néthinéens,

ce qui signifie voués au temple, transportaient chaque jour dans l'édifice sacré, sous les ordres des lévites, le bois et l'eau nécessaires aux sacrifices et aux besoins des labitants du temple.

Au-dessus des simples lévites venaient les sacerdotes on prêtres; ils présidaient aux fonctions les plus importantes du culte, ils déposaient sur l'autel les oblations, présentaient les victimes qui devaient être immolées, et allumaient le parfum dans le lieu saint. Ils purillaient les personnes et les choses, renouvelaient les pains de proposition , donnaient au peuple la bénédictio i, et étaient investis. du soin d'entretenir le feu perpétuel. La mereté du corps , comme celle de l'esprit , était une condition rigoureusement indispensable pour prendre part à certaines cérémonies : lorsqu'ils devaient s'approcher de l'autel, les sacerdotes étaient tenus de s'abstenir des plaisirs charnels, et se priver de vin et de toute liqueur fermentée. Leur costume se composait d'une tunique de lin très-longue serrée par une ceinture richement brodée, et ils portaient sur la tête une espèce de mitre ronde.

Nous bornous ici, pour y revenir plus fard, ce que nous avons à dire du grandprêtre et des lévites, dont l'influence varia suivant les temps, et suivant le caractère et les talents du grand sacrificateur, qui tantôt balança le pouvoir des chefs de l'Etat, et tantôt ne fut que l'instrument de leur politique. Avec la destruction du temple tomba l'institution du sacerdoce. dont la puissance morale passa aux maim des docteurs, classe où durant l'existence du royaume d'Israël se recrutaient les membres du grand conseil et des sénats inférieurs élablis dans les provinces. Quand Jérusalent fut détruite, les docteurs élevèrent des écoles, et par ce moyen ils parvinrent à dominer l'opinion et à régir leurs concitoyens. Ches des synagogues, en orient ils s'intitulèrent princes de la captivité, et prirent en occident le nom de rabbins ; ce sont ces derniers qui, encore de nos jours, exercent les fonctions attribuées aux sacerdotes, et qui célèbrent les cérémonies du culte.

Chez les Hébreux, dont le gouvernement

sur des crovances religieuses, tout quelles que fussent sa tribu et sa posiale, avait le droit de s'adresser au peudisant je suis prophète, de censurer nite de ses concitoyens, celle des chess t; en un mot, il exerçait par sa pae sorte de magistrature assez seml celle des hommes qui, dans nos nadornes, s'établissent par la presse que les organes de l'opinion. - Lorsre Dien, dit Moise, suscitera parmi prophète du même genre que moi, nterez : vons éconterez toutes les prononcies au nom de Jéhova (1). s le prophète devait parler au nom in dans les volentés étaient regardées l'expression de l'intérêt général. as fond une serte de triban ; cepenn'était point élu, comme à Rome, par itude; il tirait son droit d'une inspintérieure qui le poussait à proclamer s, et même à prédire les événements car le souffie du Seigneur l'embrasait, galtant son esprit, lui communiquait altés supérieures à la condition hu-Amei, quelques-uns d'entre eux failes des miracles pour appuyer la cerde leur mission. A Athènes, tout i dons de quelque sermeté d'esprit et t d'entrainer la conviction par ses s s'élascait à la tribune, présentait m ami ponyaient devenir des kis, et mait le guide et le conseil de la pode pays. Il n'avait besoin que d'in-In raison publique. En Israël, il fallait pare : se déclarer l'interprête de la di-, et paraître posséder quelques-uns de dimes attributs. En résumé, la perh donnée à tous d'intervenir dans les i était une sorte de prime offerte au isme, mais aussi à l'ambition; de l d'orateurs cupides à Athènes, tant a prophètes dans la Judée. - Dans nor pays, chaque ville avait les siens, préparaient des leur jeunesse dans des s de collèges, par l'étude approfondie oi, à l'expliquer au peuple et à la déan jour si elle était mise en oubli ou

faussement interprétée. Tout prophète en renom avait de nombreux disciples; Élisée en comptait cont. Quand ils se jugenient assez instruits, ces disciples allaient dans les cités euseigner le peuple et éclairer les actes de l'autorité, qui, dans les occasions importantes, chorchait à se fortifier de l'avis des plus recommandables (1).

Durant les jours consacrés au sabbet ou qui commençaient chaque mois lunaire, sux assemblées générales, en un mot, quand la masse des citoyens était appelée à des convocations, les prophètes prenaient la parole et gourmandaient quelquefois sans ménagement les fautes de l'administration. Mais ces prêcheurs populaires n'étaient pas toujours ni justes ni éclairés; on ponyait corrompre leur intégrité, acheter leur éloquence ou leur clore la bouche par des largemes. Ceux qui possédaient le pouvoir employèrent ce moyen plus d'une sois avec succès, ainsi que l'atteste Jérémie : - « Vos prophètes vons » ont perdus, » dit-il à ses concitoyens; « ils vous ont amusés par des choses fri-» voles et vaines; ils n'ont parlé que pour » de l'argent, et n'out pas mis le doigt sur » vos iniquités, afin de détourner les mal-» heurs (2). »

Le droit de prophétiser n'appartenait qu'aux seuls Hébreux, membres d'une tribu, à l'étranger affilié ou qui était né d'une femme d'Israël et d'un père étranger. — « Celui qui n'est pas affilié ne prophétisera » point, ne censurera pas les actes publics, » ne prescrira rien au nom de Jéhova, par » la raison qu'il ne reconnaît point léga-» lement ce Dieu ni sa voix qui est la loi » de l'État; mais il donnera en son nom » privé des conseils, il fera des propositions, » il adressera des réproches (3). »

Mais si la loi avait reconnu l'utilité des prophètes, elle voulnt aussi réprimer leurs écarts, et institua trois chefs d'accusationqui pouvaient les frapper, s'ils oublinient les préceptes imposés comme des fruits salutaires aux dangers de leur éloquence. Ainsi tout

<sup>(1)</sup> Maimonide, de Synedriis, cap. 1.

<sup>(2)</sup> Jerémie, Lament. 11, v. 14.

<sup>(3)</sup> Enode, cop. XVIII.

prophète ne devait jamais parler au nom des dieux inconnus à Israël; - ne jamais énoncer des choses sausses, ou saire des propositions contraires à la loi; - ni annoncer des événements qui ne sont point arrivés.-Toutefois, s'il avancait un fait inexact, il pou-· vait l'attribuer à un défaut de connaissances, et prouver qu'il n'avait pas failli par l'envie : de nuire à son prochain. Il n'était pas non plus tenu de dévoiler l'avenir à ses auditeurs. ni d'opérer des miracles. C'était à lui de s'exprimer avec réserve, et de ne s'attribuer rion qui sut au-dessus de ses sorces. En effet, comme il pouvait se dispenser de préciser les époques, ses prophéties se réduisaient alors à des conjectures plus ou moins frappantes par leur vraisemblance. Quant au premier chef, il était facile de l'éviter. Cependant le prophète n'était pas toujours maître d'éviter tous les écueils, et la véhémence de son langage pouvait aisément fournir des prélexles d'accusation à ses ennemis. C'est ce qui advint à Jérémie : s'étant présenté devant le parvis du temple, où le peuple ótait assemblé en foule, il s'écria : « Jéhova » dit ceci : Vous ne m'écoutez point quand » je vous commande de rester fidèles à la loi » qui vous a été proposée, vous ne vous dé-» tournez point de votre fausse route, je » détruirai ce temple de fond en comble, et » je livrerai cette ville à la malédiction de » toutes les nations de la terre. » Dès qu'il eut prononcé ces esfrayantes menaces, les sacerdotes, et jusqu'aux autres prophètes. se jetèrent sur lui pour s'assurer de sa personne, et le traduisirent devant le peuple et les anciens de Judas auxquels ils dirent : « Cet » homme mérite d'être puni; il a prophétisé » d'affreux malheurs à cette ville. » -L'accusé répondit : « C'est le Dieu d'Israël » qui a parlé par ma voix, afin qu'en vous » annoncant de sinistres prédictions je vous » fasse changer de conduite..... En me frap-» pant du glaive de la loi, vous puniriez un ninnocent. » Quelques simples assistants dirent tout haut aux prophètes et aux sacerdotes : « Cet homme était dans son droit, » car il a prêché au nom de Jéhova. » Parmi les juges il s'en trouva qui, s'adressant à l'assemblée, désendirent Jérémie, en citant

l'exemple de Michée, qui annonça que Sim scrait labourée comme un champ. Jérés fut absous. Il succomba plus tard sous um autre accusation. C'était l'au 601 avant m ère, quand Jérusalem était assiégée per la Babylonicus. Jérémie exhorta publiq les habitants à se rendre. On l'arrêta, 44 fut jeté dans une fosse pour avoir tenté d'a faiblir le courage du peuple et des guerris Mais cette action du prophète, peut-f inspirée per Dieu, pouvait être es dérée comme une trahison. La pei subit, si elle fut injuste au fond, disiti moins excusable aux yeux des bou rémie avait sans doute raison de penner V la résistance était inutile et flancate sous s rapport : mais les chefs ne pouvaient toitet un tel langage, puisqu'ils se croyaicat au forts pour repouser l'ennems. Il fant dire à la louange de Jérémie qu'après la chi Jérusalem il ne déscapéra pas du salut de la patrie, et ne cessa d'exhorter ses concitore à demeurer dans leurs foyers, où ils se tistdraient prêts à saisir les occasions de sec le joug de l'étranger.

Parmi les prophètes, les uns se bormient à émouvoir le peuple par des discours, les autres par leurs écrits; mais les œuvres de ces derniers n'ont pas survéeu aux révolutions et à la main du temps. Il ne reste plus que les prédictions éloquentes des trois grands prophètes, Isaïe, Jérémie et Exéchiel, et celles des douze petits prophètes réunies en un seul livre. On trouve, dans ces précieux écrits, des renseignements historiques, car leurs auteurs furent mêlés aux événements dont ils parlent; ils les ont vus s'accomplir, et s'ils n'ont pas conjuré les malheurs ée leur pays, ils nous enseignent les causes qui les ont produits.

Il faut encore remarquer que certains reis possédèrent le don de prophétie: témoins David et Salomon; ce qui semble prouver ce don était le partage de tous les hommes supérieurs par les lumières de l'esprit, de tous ceux qui, selon l'Écriture, avaient l'œil ouvert. Ce n'était en cux que l'effet d'une prévoyance à laquelle les autres hommes ne pouvaient atteindre, faute de la même étendue dans l'esprit et d'une égale rectitude

ment. On en pourrait dire antant as prophètes populaires ; ils n'enrent lese plus grande de sagesse humaine. ils disputaient entre eux devant le échangesient des injures et affaiblisnatorité de leurs paroles par des prét des prophéties opposées. Un préroubète. Semais, ayant exhorté le rêtre à fermer la houche, par des nis, aux orateurs parlant au nom de Jérémie le flétrit du nom de miséde factions, en appelant sur sa tête mace céleste. Qu'on écoute Ezéchiel nt les devoirs d'un prophète : « La de l'Éternel me fut adressée : quand mi s'avance vers un pays où le peuple li un des siens en sentinelle, si cette alle sonne du cor, et si le peuple, l'il ait bien entendu, ne se défend , son sang retombe sur lui. seul; ni la sentinelle ne sonne pas du cor no surprendre le peuple, je lui decomple à elle-même du sang versé. i établi prophète, nour sentinelle Il . tu écouteras ma parole et tu les gueras de ma part : alors tes devoirs remplis ; mais si tu gardes le silence. ils périssent, c'est à loi que je demai compte de leur malheur (1). » rephètes étaient donc les sentinelles chargées d'avertir leurs concitoyens ils qui les menscaient, et pour les de veiller à la stricte observation des releases-was remplicant les conditions madet si sublime et si difficile; ils nt le nemple et ses chefs; ils prévindenefois les fautes du pouvoir et les de la multitude : mais ils furent trop A écontés.

unte, soit qu'ils crussent se rendre sà la Divinité, soit qu'ils voulussent l'admiration de la multitude, la des prophètes s'imposaient le régime austère, et paraissaient en public s les signes extérieurs de la pauvreté. aient pour toute nourriture que des lu pain et un peu de miel, et vivaient sents qu'ils avaient l'art de se faire

offrir. Ils taxaient leurs prédictions, et l'Écriture rapporte que Saul, n'ayant ni argent ni provisions, n'osa, pour ce motif. aller consulter Samuel (1). Il paratt que les rois eurent aussi près d'eux des prophètes chargés d'interroger Jéhova, et de rapporter au prince les réponses qu'ils en recevaient. Une semblable mission était de nature à en gendrer des frandes et des mensonges qui égaraient le monarque, dont les saux interprètes de la Divinité flattaient les vices et caressaient les passions par cupidité. De là vient que des luttes s'élevaient entre ces imposteurs et les véritables prophètes, qui saisaient entendre au prince un langage teut différent, des reproches au lieu de louanges, des menaces au lieu d'approbation. Mais le zèle de ces derniers était souvent puni comme un crime. Ananie subit le supplice du fouet pour avoir blâmé Aza de son peu de coufiance dans les promesses et dans la puissance du Seigneur (2). Des semmes mêmes, animées par l'esprit de Dieu, annoncèrent les mystères de l'avenir : témoins Marie, surur d'Aaron, l'héroine Débora, et une certaine Holda, contemporaine de Jérémie. Interregée au nom de Josias, elle révéla à ses envoyés que Jéhova punirait le peuple d'Israil. et serait miséricordieux envers le roi (3). Les prophètes recouraient souvent à des prodiges pour entralner la conviction de leurs auditeurs; ils couraient alors le risque d'être accusés de sortiléges et de magie, et punis de mort en vertu des lois de Moise (4). Ainsi le rôle de commander à l'opinion par la parole était environné de périls; il ne pouveit donc être rempli que par des hommes inspirés ou par des ambitieux pervers; les uns sacrifiaient leur vie à la vérité, les autres à l'imposture.

A la suite de ces considérations générales, revenant sur nos pas , nous allons entrer dans les détails, et passer en revus les insti-

<sup>(1)</sup> Liv. des Rois , IX , v. 7.1

<sup>(2)</sup> Paral. , XVI, 1. 7 et

<sup>(8)</sup> Exod., XV, v. 20, Jugos, IV, v. 4: Livre des Rois, XXII, v. 44: Paral., XXXIV, v. 22 et suis.

<sup>(4)</sup> Denteron., ch. Alll, v. 5; et Levitique AlV,

tutions, les lois, le gouvernement et les mœurs des Israélites.

### DES JUGES.

On entendait par ce mot non des magistrats, mais des chefs du peuple, qui précédèrent les rois dans le gouvernement de l'empire. Josué fut le premier successeur de Moïse; il hérita de tout son pouvoir. On le voit régir despotiquement l'armée ; imposer aux prêtres sa volonté. Il évoque le Seigneur, onère des miracles ; armé du glaive de la justice, il punit les crimes, ordonne de circoncire les Hébreux, immole des victimes sur l'autel, et bénit la nation d'Israël (1). Ceux qui vinrent après lui furent loin de posséder une autorité si étendue. Choisis dans les jours de souffrance et de péril, quand les Hébreux tombés dans la servitude voulaient secouer le joug de l'étranger, ou quand il fallait marcher à l'ennemi, les juges n'eurent guère que les attributions d'un général. Leur charge, quelquefois temporaire, ne se transmettait pas au fils du personnage qui en était revêtu : on n'en cite qu'un seul exemple, amené contrairement au droit par une sédition (2). Cet usurpateur avait pour père l'un des guerriers les plus illustres : le libérateur de la patrie, Gédéon. A cette époque, chaque vacance de la judicature faisait éclore l'anarchie, puis à sa suite l'invasion et la conquête du territoire. Alors le peuple instituait un chef ou juge pour tenter de l'assranchir. C'est ainsi que Jephté reçut le pouvoir suprême, et qu'il sut justifier le choix de ses concitoyens. De tous ces faits, il résulte que les juges durent presque tous leur suprématie au besoin que le pays avait d'un homme dont il attendait sa délivrance; mais en possession du pouvoir de l'armée, il semble, à l'exception de Josué, n'avoir tenu que le second rang dans l'État : le premier était occupé par le grandprêtre. En effet, le pontife avait pour lui l'avantage de la naissance; il sortait d'une race placée au-dessus des autres, sa dignité

était inamovible; tandis que le juge indifféremment dans toutes les 'ribus tous les rangs, ne pouvait inspirer le respect. Il n'avait ni la pompe ext de la royauté, ni des revenus par l'État, ni le pouvoir judiciaire; il pe un grade et rien de plus. Fallait-il d la guerre ou conclure la paix? le ci du sambédrin et des anciens du peuple rait à cet acte, attribut spécia' de veraineté. Ainsi effacés par les chefs cerdoce, les juges s'éteignent et leur butions passent au grand-prêtre , qui tout à la fois le pouvoir spirituel et les Héli les posséda; mais son caractère talents se trouvérent au-dessous d'un si importante; il ne sut pas même goi sa famille : les crimes des enfants : tèrent la ruine du père. Samuel est juge à la place d'Héli; mais il était ses fils furent repoussés par le peur voulut avoir un roi, et Samuel choisi Cependant il ne cessa pas de gouverner et de régner sous le nom du monarque reprit la culture de ses champs, aband l'administration des affaires à l'expérie celui qui l'avait mis sur le trône. An muel, expira sans retour le titre et le tions de juge, remplacé désormais r

### DES ROIS.

L'inconstance naturelle du peuple lassée des juges, dont le pouvoir ma offrait peu de garantie de stabilité : il aussi dégoûté du joug théocratique despotisme était sans frein, car il l'in au nom de Jéhova. Il voulut un roi et des prédictions sinistres de Samuel. » fils, » dit-il aux Israélites, « sen » précurseurs ou les conducteurs de soi » ils mèneront ses équipages guerrie » formerout sa garde et rempliront au » lui toutes les fonctions domestique » uns combattront sous ses ordres; les » laboureront ses champs et recueiller » moissons; d'autres fabriqueront se » riols et ses armes. Vos filles seron » chées à son service; elles apprêten » parfums, son pain, ses repas. Vos v

Livre de Josué, du chap. III aux chap. VIII et suivants.

<sup>(2)</sup> Voy. Juges, IX, v. 1, 6 et 22.

iers, vos champs, il les prendra distribuer à ses favoris . à ses ofà ses serviteurs ordinaires : il exiper pour leur entretien une porvos revenus, une dime sur vos i sur vos trempenux; vos enfants, aves, ves animany seront à son l'ainement vous implorerez la mie divine : Jéhova sera sourd à vos , parce que vous aurez été vouses artisans de votre malheur (1). » prophétie ne fut mieux justifiée ament. En effet, les monarques impôts de leur propre autorité, at des biens, de la vie et des terres er caprice. Sans respect pour la le, ils suspendent une sentence sulent aux peines prononcées conpable, et font tuer sur un mot de e jusqu'à des lévites. Aussi vit-on i cesse des conjurations et des rést la scule manière de protester toute nation courbée sous une dorhitraire. Toutefois le despotisme ers per ses propres exets; le règne n avait été pesant, mais glorieux : t à son fils un pouvoir presque s, one celui-ci ne sat pas garder : sa faiblesse. Alors dix tribus se indépendantes et fondent un noul'exemple des princes asiatiques. mes d'Israèl exigent des marques qui s'élèvent presque à l'adoration. s du roi, ses enfants et même les se presternent en l'abordant, et de coux qui sont admis amerès min respire la même servilité. Ms de Soul, introduit auprès se jette à ses pieds en lui disant : -je pour que lu fasses altention à i ne suis guère plus à les yeux hien mort ou qu'un vil insecte? » temps que les chefs des tribus et , et les magistrats de la nation se mi humblement devant le mos impaient encore par sa vie et par mad ils contractaient quelque cuon lorsqu'ils voulaient affirmer

un fait. Rien n'enchalnait la volonté du prince. Soul fait massacrer tous ceux qui lui inspirent des craintes, David assassine Urie pour lui enlever sa semme, et Salomon fait égorger Joab au pied des antels. Leurs successeurs, fidèles à de tels exemples, les surpassèrent encore. Rien d'ailleurs ne protivo mieux jusqu'où s'étendait le pouvoir du monarque, que d'avoir pu courber sous le niveau commun jusqu'au sacerdoce : on voit Salomon déposer le grand-prêtre Abiathar et le remplacer par un autre de son choix. Les monarques réunissaient donc dans leurs mains l'autorité civile et l'autorité politique; mais pour savoir les exercer il fallait de l'énergie et de la mesure, car si les lois constituent le pouvoir, c'est le caractère de ceux qui en sout revêtus qui le rend fort en faible. De là vinrent des luttes qui firent paster la possession du commandement tantôt au chef de la religion, tantôt au chef de l'armée. Il en fut ainsi jusqu'au jour où Judas et Samarie devinrent la proje des Babyloniens. Revenus dans Jérusalem par la permission de Cyrus, les enfants de Judas eurent encore des rois qui ne furent pour ainsi dire que les lieutenants des monarques babyloniens. Alors les pontifes reprirent leur ancienne influence, et l'ambition se disputa la trare comme elle s'était disputé le disdème : on revint de neuveau à la royanté sous les Machabées, qui surent tout à la fois princes et pontifes sans porter cependant le titre de roi. Aristobule s'en décora le premier : cinq cents ans s'étaient écoulés depuis que les Juiss avaient cessé de subir l'esclavage dans Babylone. et un siècle restait encore à courir avant la venue de Jésus-Christ. Israel tombe sous le joug de Rome, qui ôte au chef de la Judée le titre et les attributions de roi, et me lui laisse que le sacerdoce. Hérode paralt à son relour et concentre toute l'autorité dans ses mains. Il tyrannise ses sujets et fait et défait les pontifes. Enfin deux années après sa mort, un gouverneur romain vint commander à la Judes jusqu'à l'époque ou le peuple d'Israël fut dispersé sur toute la terre. - Lu résumant l'histoire de la royaute, l'etude des faits nous montre que le gouvernement absolu sous Moise devint aristocratique entre les mains de Josué et surtout des juges. Monté sur le trône, David le rendit héréditaire. Cet ordre de choses, plus ou moins altéré par des révolutions, subsista jusqu'à l'époque où les Juifs furent asservis sous retour et perdus dans le vaste empire fondé par Romulus.

Il nous reste maintenant à expliquer les conditions imposées au monarque : ces conditions étaient écrites dans la loi de Motse, quoique de son vivant les Hébreux ne fusient pas soumis à cette forme de gouvernement; mais la préscience de Moise avait deviné qu'elle s'établirait un jour parmi son peuple. Il prescrivit donc les règles suivantes suxquelles devait se soumettre celui qui régnerait sur Israël. Il fallait d'abord qu'il cût recu le jour dans la Judée, et qu'il pratiquât le culte imposé par Jehova. S'il descendait d'un père israélite, il pouvait aspirer à la couronne, quoique sa mère ne sut pas juive : les semmes ne pouvaient non plus être appelées au trône, et si quelques-unes y parvinrent, entre autres Athalie, ce fut par le crime de l'usurpation. Certaines professions à cause de leur bassesse entraînaient l'impossibilité de ceindre la couronne, tels étaient les bouchers, les barbiers, les tisserands, les corroyeurs, les palefreniers, les conducteurs de chameaux. Les talmudistes, qui nous apprennent ces particularités, affirment aussi que les médecins ne pouvaient être élevés au pouvoir suprême (1). Nous rappelerons au lecteur que chez certains peuples de l'antiquité la pratique de la médecine était abandonnée aux esclaves. Saul et David avaient fait paître des ânesses et des moutons; mais ces animaux confiés à leur garde n'appartenaient pas à des étrangers : ils n'étaient donc que les domestiques de leur père. Dans un pays livré exclusivement aux travaux de l'agriculture et à l'éducation des tronpeaux. les fonctions de bécher la terre et de veiller sur le bétail n'avaient rien que d'honorable. Une cérémonie, celle de l'onction, instituait seule un roi; il en recevait une sorte de caractère divin : le grand-pontife était chargé d'imprimer l'onction en versant un peu d'haile sur la tôte du monarque. Quelquefois m prophète inspiré par le Seigneur remplimit cette fonction, qui, dans les cas ordinaires, était suivie de plusieurs autres cérémonies. Le roi était d'abord salué per les accismations du peuple : on le faisait camite asseoir sur le trône, tandis que des cantiques auxquels se mélait le son des instrum célébraicht son exaltation : on ormit exsuite son front d'un diadème ou handes. et l'on mettait dans ses mains le livre de la loi. Enfin , ajoutent les commentateurs, un serment était imposé au monarque, que l'Écriture ne le dise pas positivement. Un festin et des sacrifices terminaient le sacre du prince.

Le trêne, quoiqu'il fut devenu hériditaire. n'appartenait pas à l'ainé ou verte d'un moit incontestable : le monarque réguent navail choisir celui de ses fils à qui le scentre reviendrait après sa mort. Salomon avait mi frère ainé, Adonias, et il lui fut préféré per David, qui le fit oindre et l'associa au nes voir suprême. Le plus jeune des enfi Josias ceignit aussi la couronne : toutdois la priorité de la naissance était un avantage qui souvent déterminait le choix du père; il cédait alors, non pas à un devoir, mais à sa tendresse. Les princes du sang reyal condamnés à rester sujets obtenzient des revenus en argent, leur entretien était en outre assigné sur des villes chargées d'y pourvoir; en d'autres termes on leur constituait de véritables apanages (1).

Pour se soulager du poids des affaires, le roi nommait quelquefois un vicaire ou alter ego, auquel il confiait l'exercice de sa toute-puissance; cependant les histeries ne s'accordent pas sur les prérogatives de cette dignité: il en est qui coufondent le vicaire avec le grand-maître de la maisse du prince. Quoi qu'il en soit, le monarque avait une foule d'officiers, dont les uns entouraient sa personne, tandis que les autres surveillaient ses propriétés. Chaque province fournissait alternativement ce qui était né-

la mourriture du chef de l'état mmensaux. Salomon recevait rente cores de fleur de farine. rine commune, dix bœufs gras, de pâturage, cent moutons, s chevreuils, et du gibier de on lai fournissait également tille nécessaires à la subsistance de ses ácuries (1). Un officier. !tait, suivant les uns, le chanpire: suivant les antres, sa misit à mettre sous les yeux du clamations de ses sujets, ou à eurs travaux et leurs services : nit-on sa mémoire. C'étail i encore, le chef des historiolevait présider à la rédaction n pays. On sait qu'à la Chine, collège d'hommes avant des logues. — Un conseil d'État sarque dans l'examen des afavait encore des secrétaires ou al ses ordres, et tenant l'état at des dépenses publiques : ces ivaient même dans les camps.

militaire du souverain concorps d'abord de deux mille emps de Saül, et qui s'accrut insqu'au nombre de six mille. mes magnifiques et montés sur excellents. Leur commandant premiers officiers de la courois d'Israël s'entourèrent, en oldats étrangers qui devinrent ats principaux de leur desporate, on voit ces mercenaires qu'ils en ont reçu l'ordre, des (2), arrêter le prophète Élie; assine Jeab, commandant surasée, et Adonias fils du roi. domestiques remplissaient l'inlais et veillaient à la porte des ; ou les choisissait dans les milles. Familiers du prince et ses favoris, plusieurs de ces montérent aux plus hautes dicour la faveur tient lieu de lalents et compte pour des services. — Toutes les charges données par le prince étaient révocables et dépendaient de sa volonté; il les donnait et les retirait suivant qu'il le jugeait à propos. — Lorsqu'il avait cessé de vivre, ceux qui en étaient revêtus appartenaient à son successeur, lequel entrait aussi en possession des femmes du souverain décédé. Le monarque défunt emportait avec lui son sceptre et sa couronne; ils étaient déposés dans son tombeau; tout ce qui avait servi à son usage particulier devensit la proie des flammes (1).

#### DE LA JUSTICE ET DES TRIBUNAUX.

La justice est une nécessité sociale; elle existe chez tous les peuples, dans leur enfance comme dans leur virilité et leur décadence : mais elle se modifie suivant l'état et les besoins de la civilisation. Tant que les Hébreux furent errants dans le désert, chaque homme, s'il avait à se plaindre d'un dommage, trouvait dans sa tribu des magistrats pour en obtenir la réparation; mais quand la nation s'établit dans la terre promise. les habitants, disséminés sur un vaste territoire et séparés par de longues distances. sentirent le besoin d'augmenter le nombre des juges. Le Deutéronome ordonna d'en établir aux portes des villes (2); c'était le lieu le plus convenable, car on s'y rassemblait. d'après un vieil usage, pour opérer les ventes et toutes les espèces de transactions. Là siègenient les tribunaux ordinaires; mais les magistrats investis des fonctions supérieures de la judicature tenaient scance dans le temple, afin d'imprimer dans tous les cœurs un respect salutaire et profond. Près des juges se tennient les soterim ; ils avaient en main le souet et le bâton pour exéculer sur le criminel la sentence prononcée contre lui. Ils parcouraient en ontre les places et les marchés, afin de maintenir l'ordre et arrêter ceux qui commettaient quelque fraude, (opendant ret office n'avait rien que d'hono-

Bos, chap. IV, v. 7, 22, 23, 25.

Pos., chap. XXII. v. 17.

<sup>(1)</sup> Vol. Schickerl., theor. XIII., p. 237, et theor. XIX., p. 421.

<sup>(2)</sup> Heuter. , ch. XVI , v. L.

rable; la plupatt de ceux qui l'exerçaient appartenaient à la tribu de Lévi (1).

Trois juges composaient un tribunal inférieur; mais les affaires importantes étaient décidées par un tribunal formé de vingt-trois magistrats. Le premier, celui des trois, était établi dans toutes les cités ou bourgs ne renfermant pas cent vingt familles; le second, dans les villes où la population dépassait ce mombre.

Il existait encore trois tribunaux extraordinaires : celui du roj , celui d'un seul juge , celui de zèle. Patlons d'abord de ce dernier; le peuple tout entier le composait : accusateur, juge et bourreau, il remplissait toutes ces fonctions quand il s'agissait de venger un outrage public fait à Jéhova. Celui qui apostasiait ou sacrifiait aux idoles pouvait être mis à mort sur-le-champ, comme un ennemi public, par les mains de la multitude. Quant au juge unique, c'était plutôt un commissaire chargé de recueillir les faits nécessaires à l'instruction d'un procès. Mais ce qui choque le plus vivement nos idées, c'est de voir le monarque investi du pouvoir judiciaire. Ses sujets se trouvaient donc privés de toute garantie, et rien ne prouve mieux le despotisme des rois israélites. Ils avaient même une prérogative qu'on ne saurait trop déplorer, celle d'aggraver les peines à leur volonté, et de condamner à mort un accusé à qui les juges avaient épargné, faute de preuves, la peine capitale. Ainsi, au lieu d'adoucir la rigueur de la loi, le prince, en la rendant plus sévère, risquait de la rendre odieuse.

Des conditions étaient imposées aux hommes appelés aux plus hautes fonctions de la magistrature; ils devaient être riches, bien faits et d'un âge mûr; car une trop grande vieillesse pouvait être un titre d'exclusion. On repoussait aussi ceux qui étaient atteints de quelques difformités, et ceux à qui leur profession devait inspirer des habitudes morales dépouillées d'élévation et de dignité. En outre l'homme marié, mais sans enfants, et les eu-

nuques étaient écartés par la loi. Ils pouvaient sièger cenendant au tribunal des trois, en ·l'on décidait seulement des causes pécuniaires. Les bâtards, les usuriers, les citoyens débauchés ou prodigues, les joueurs et les mos veaux convertis, ne pouvaient non plus figurer parmi les juges, car il fallait être Juif d'erigine, ou du moins avoir pour mère me Israélite (1). Jusqu'à David, le sort décidait "élection des magistrats : ce prince, parvenu au trône, les choisit. La présidence était seule décernée par l'âge, et à secret des votes était recommandé : sa violation était considérée comme un parjure et une trahison. Au reste, les plaideurs pouvaient appeler du tribunal des trois juges à celui des vingt-trois, et des vingt-trois au grand sanhédrin. Il leur était donc permis d'invoquer trois degrés de juridiction. On croit que les étrangers avaient des inces particuliers, car ils n'étaient pas soumis aux mêmes lois que les nationaux. En effet, il y avait quelque différence entre les peines prenoncées , suivant que le coupable était landlite ou appartenait à une autre nation (2).

## DU GRAND SANHÉDRIN.

Le grand sanhédrin, comme nous l'aves dit, était le tribunal suprême de la nation. On fait remonter son institution à Moise, qui forma un conseil de soixante dix vieillards ou anciens d'Israël; des écrivaiss prétendent que ce tribunal fut établi sous les Machabées: d'autres attribuent sa création à Gabinius, gouverneur de la Judée sous les Romains. Quoi qu'il en soit, le sanhédria : composa, dans l'origine, de soixante-dix personnes, à qui Jéhova imprima un caractère sacré : Moïse, son prophète, leur inposa les mains pour achever leur consécration. Devenu chef de l'État, Josué préside le sanhédrin, qui le sut ensuite par Héli et par Samuel. Quand, sous le fils de Salomon,

<sup>(1)</sup> Menochius, ch. VI, \$ 10; Selden, de Syned.; ch. V, p. 483; Sigonius, de Rep. heb., ch. VI, p. 603, vel. L

<sup>(1)</sup> La Misna, tom. IV, pag. 221 et saiv. — La Gémare de Jérusalem, de Synedr., ch. IV. — Canarus, de Rep. Hebr., liv. I, ch. XII. — Schickard, théor. III, pag. 50.

<sup>(2)</sup> Selden, de Jur. Nat. et Gent., chap. Vinag. 866.

d'Israel se sépartrent, le saphénue de subsister dans le royaume Esdras, lorsqu'il ramena de la e penule hébren, éleva le nombre la sanhédrin de soixante-dix à cent porte à douze les cas exclusivevás à co tribunal suprême. Cos cas suivants : 1° le juge réfractaire ; faire relative à une tribu entière us grando portie de cette tribu; sie d'une ville : 4º les faux pro-· l'adultère : 6° l'exclusion du saradée sur la maissance ou des dérals: 7º la mesure de la distance circonvoisines lorsan'un meurtre tis dans la compagne, et que l'asnit inconnu: 8º quand il s'agissait pontife: 9° quand il s'agissait du nand il fallait statuer sur la capinoile: 11° le calcul du temps pour loménies, l'intercalation des anmois, les années sabbatiques et 12º les obligations anauelles du re avant la fête des expintions (1). ons briévement la plupart des cas a premier était relatif au juge réon désignait de ce nom tout mavenn d'avoir désobéi sciemment on sonce sux ordres de sanhédria . a trouvait chargé de leur exécuset. l'excommunication et la mort t le coupable, suivant la gravité 1. Le strangulation était le peine n juge inférieur qui censurait on raéculer une sentence émanée du uprême. L'apostasie d'une ville par le sanhédrin, qui chargeait nissaires de faire une enquête; ne la tentative dénoncée eut pour nsieurs citoyens, et que la plus rtie des habitants se fit laisiner per la séduction. Aurès loyé vainement la voie des ex-. on recoursit à la force contre rapable. Était-elle soumise par , si moias de la moitié des ciit aboutlound le culte de Jéhova, appait que les hommes convains us

de ce crime; si la ville entière s'était annillée de ce même forfait, le glaire frappoit tente la population, jusqu'aux enfants et aux femmes. Les principeux insligateurs du mal subistaient la lapidation. Quant aux faux prophòles, nous avens fourni des détails aufisants à ce sujet; nous ne direns rien ici de l'adultère, dont nous nous réservons de parler plus tard. Le septième ess était l'homicide commis dons un champ, sans que l'on compit celui qui l'avait exécuté. Des membres du sanhédrin se transportaient alors sur le lieu du délit, et mesurajent, à partir du cadavre, la distance à laquelle il se trouvait des villes du voisinage, afin de faire peser la responsabilité sur celle qui était la plus proche. Le huitième cas s'applique au jugement du suprême poatife par le sanhédrin. Si l'eu consulte les commentateurs les plus estimés, ou arrive à reconneltre que le grandprêtre n'était traduit à ce tribunal que s'il s'agissait d'une accusation entralment la peine capitale : sur tout le reste, il était, comme les autres citoyens, soumis à la juridiction ordinaire. Selden assure qu'il n'était pas exempt des châtiments corporels, et que, s'il avait mérite la flagellation, les triumvire ou les juges du tribunal des trois procédaient souls à l'oxécution, qui n'affaiblissait en rien la considération du poutife. L'article neuf soulève d'assez grandes difficultés; il dit que le roi est justiciable du saubédrin, mais il faut décider junqu'à quel point : en effet, l'exercice d'un semblable pouvoir ne risquaitil pas de rabaimer la maje té du trône et de dégrader la personne du souverain, s'il est vrai qu'elle ait été exposée à la peine du fouet? Alors les princes faibles auraient pu seuls consentir à cet abaissement. Il faudrait donc distinguer les époques où le sanhédria jouit d'ane prép<del>ondéra</del>nce plus ou moins grande. Elle s'éleva au plus haut point aures la captivité de Babylone jusqu'à Aristobule, dont le successeur, cité devant le tribunal. refusa de s'y présenter. Hérode, dit on, crut devoir comparaître; mais à cet instant lierode n'était pas roi , et n'avait , par sa nais rance, aucum droit a la couronne. Il vint. mais culouré de salchites armes , et empert also ment son absolution. It est dear prose-

mable que le sanhédrin n'eut qu'un pouvoir très-limité sur le prince, et que, s'il lui impote des punitions, elles étaient déguisées sous la forme d'explations religieuses qu'il pouvait accepter mas houte. On attribue cacore au sanhédrin le droit de surveillance sur le grand-pontife, auquel, à la fête des expiations, quelques membres du tribunal liikt le Lévitique avant qu'il se retirit dans le lien saint, afin de tenir toujours présents à sa penede et à sa mémoire les préceptes de la loi. Le sanhédrin déterminait la fixation des néoménies. l'interculation des années et des mois. Le président annonçait chaque mois la lune nouvelle: le peuple en était instruit per le son de la trempette. Après avoir suivi l'année égyptienne, les Hébreux adoptèrent à se place l'année lunaire, da moins pour les premiers mois; les derniers suivaient le système solaire : de là vient que, pour établir une concerdance, on intercalait de temps en temps un véodar ou second adar (1). Ainsi les Hébreux comptaient d'une manière différente les époques religieuses et civiles. La juridiction du senbédrin ne se bornait pas seulement aux choses que nous venons d'examiner, elle embrassait en outre une foule d'objets qui touchaient à l'administration et à la politique. Nonseulement le sanhédrin modifiait, selon les circonstances, les lois religieuses, il instituait aussi les magistrats des cités et des bourgs, décidait quand il était à propos d'ajouter au temple des constructions nouvelles, ou ordonnait des réparations. Il présidait de même aux travaux publics destinés à embellir la capitale (2).

Investi de prérogatives si hautes et si étendues, les membres du sanhédrin jouissaient d'une grande considération, et obtenaient de tous des témoignages extérieurs de respect qui attestaient leur puissance. Celui qui présidait le tribunal était toujours choisi parmi les premiers personnages de l'État; et lorsqu'il se présentait dans une assemblée, les assistants se levalent amnitôt, et ne pouvaient se rassoir qu'après en avoir reça de lui la permission. Les séances du tribunal, d'abord journalières, n'ourent lieu, depais Esdras, que deux fois per semaine. Au reste, une étade attentive de l'histoire juive est indispensable, si l'en vent apprésier utet justesse l'influence du grand sembiérie; cette influence fut plus en moias étandes, suivant l'esprit du genvernement tour-à-tour théocratique, républicain et memorablesse, car les institutions sont toujours modifiés par l'opinion et par le caractère particulier d'un peuple et colui de ses chaft.

# DES PRÎTRES ET DES LÉVERES.

On a vu, dans le cours du cotte histoire, qu'une tribu, celle de Lavi, fat estilladrement considrée à la céléffation des efet nies du culte. Elle tira son nom de l'Iere Lévi, grand-père de Moise et d'Agran, C'at à la famille de ce dernier que fat canti hiréditairement le pentificat suprême. Aure avait doux file . Eléazar et Ithamer : on verte de son titre de premier né, Eléasar rema son père dans ses hautes fonctions; pui branche d'Ithamar, dans la personne d'Héli, se saisit du pontificat. Ce fut seulement sons le règne de Salomon que cette dignité revint aux descendants d'Eléazar. Les doux familles. issues d'Aaron, étaient devenues el nombreuses, que David en forma vingt-quatre classes. On en appelait au sort pour décider entre elles la primauté, et l'on preneit un chef dans chacune de ces classes qui servaient par semaine. A l'expiration de son service. chaque sacerdote était libre de retourner à ses affaires. Quant aux simples lévites, ils paraissent avoir été divisés en différentes classes. Dans les premiers temps, ils devaiest avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans pour vaquer aux fonctions sacrées; à cinquante ans, ils devenaient hors d'état de participer aux actes les plus importants de la religion. Il leur était seulement permis de remplir un rôle subalterne, celui d'aides dans les cérémonies. Placés au-dessous des sacerdotes ou prêtres, les lévites participaient à leurs prérogatives, mais à un degré inférieur. Ils

<sup>(1)</sup> On appelait adar le dernier mois de l'année sainte.

<sup>(2)</sup> Vid. Selden, de Synedriis, liv. III, chap. 1, XIII et suiv.

gravent agrai le droit de prêcher le peuple; me partie du butin fait à la guerre leur était Atribuse; ils portaient les instruments du mite ; ils étaient les gardiens du tabernacle , et jouisseient de plusieurs autres priviléges. L'est arasi qu'une partie désignée leur appartonnit dons la pâte pétrie, dans la laine des mentens, et dens les auimaux tués, dont ils ressozient un quartier. Ils étaient nourris et entreteurs aux dépens de l'État, s'ils quittaient leur maison pour s'établir dans le lieu disegné por le Seigneur. Quand Jérusalem ent un temple, les lévites en furent les gardans, comme ils l'avaient été de l'arche sente à l'époque où les Hébreux erraient dans le désert. Les descendants de Moise avaient la mission exclusive de garder les dons et les trésors que la maison de Dieu renfermait. Deux questeurs étaient chargés de recaeillir les dimes, les prémices et tous les autres objets consocrés au Seigneur. Le premeer distribusit aux célébrants les parfums et toutes les choses nécessaires aux sacrifices; le second faisait le partage, entre les sacerdotes et les lévites, de la portion attribuée à chacun d'enz sur les offrancles et les contribotions publiques. C'est à ces deux officiers en'était remise la garde des instruments de masiane et des ornements de tous genres renfermés dont l'édifice sacré.

Pour subvenir aux dépenses du culte, il fallait assigner à ses ministres des revenus. D'aifleurs les lévites n'avaient pas été admis as partage dans la division des terres qui eut tien lorsque les Israélites s'établirent dans la Palestine; ils en furent dédommagés au moyen de la dime et des prémices destinés à pourvoir à leurs besoins et aux frais des cérémonies religieuses. Le grand-pontife avait à son tour la d'ime de la d'ime des prêtres. Cette taxe, la dime, se levait non-seulement sur les productions des champs et sur les animaux, mais encore sur les hommes; les miles seuls y étaient soumis. On rachetait le premier-né de l'homme et celui de tous les animana impurs, à l'exception du bœuf, de la chevre et de la brebis, dont le sacrifice était acréable à la Divinité. Il fallait cependant qu'ils ne sussent ni avengles ni boiteux ; s'ils taient atteints de quelques difformités, on

les écartait de l'autel, où l'on ne présentait que les plus beaux de leur espèce. Après l'immolation de la victime, et quand sa graisétait consumée par le feu, les prêtres s'emparaient de l'épaule droite, de la chair et de la poitrine dont ils se nourrissaient (1).

Les prémices étaient réservés au pontife el aux prêtres ; le peuple les acquittait annucliement à Pâque nour les épis, à la Penterôte pour les nouveaux pains, à la fête des tabernacles pour les nouveaux fruits. Certains prémices étaient taxés doublement ; ainsi il fallait payer les prémices du pain, de l'huile, du vin , des loisons , après avoir déià offert des brebis, du blé, du raisin et des olives. Enfin, comme l'offrande des prémices était un acte de faveur et de reconnais-ance. la loi ne permettait pas à tous de les déposer sur l'autel : ainsi elle excluait . 1º les sourds et muets de naissance; 2º les insensés; 3º les mineurs; 4º l'étranger qui présente des objets appartenant à un Israélite; 5° l'aveugle et l'homme ivre; 6° le muet par accident, car il se trouvait dans l'impossibilité de prononcer les formules imposées à celui qui faisait une oblation ; 7° enfin l'homme en état de nudité. Si quelqu'un , par imprudence , mangeait ou buvait les prémices, on s'il les dérohait, dans le premier cas le coupable était tenu de restituer, en payant en sus le cinquieme de la valeur; dans le second cas, il devait acquitter le double de l'objet volé (2). Il était permis de racheter les dimes des grains et des fruits; quant aux barufs, aux chèvres et aux brebis, comme ils étaient consacrés au Seigneur, ou ne pouvait en donner d'autres en échange. Nous bornerons ici les délai, sor ce sujet, car ce que nous pourrions ajouter est d'une importance trop minime pour mériter l'attention du lecteur. Il nous suffira de faire observer que ces redevances, prescrites jades par les livres saints, ont été abolies par le temps. Les Juis, dispersés dans toutes les contrees de la terre. ont déserté les champs pour se renfermer

<sup>(4)</sup> Vid. Semb., ch. XVIII., v. 45, 45, et le Denter , ch. XV, v. 19 (2).

<sup>2</sup> Act. Lev., cb. AXIII., v. 40 45. Nomb., d. AVIII., v. 15 Deuter., ch. XVIII. et XX

dans les villes, où ils ne font d'autre commerce que celui de l'argent; ils ne peuvent donc plus acquitter la dime des fruits ni celle des troupeaux. Quant aux lévites, nous ferons remarquer que si, dans l'origine, Moïse ne leur assigna point de terres, aux prémices et aux d'imes qui leur furent attribués, il ajouta la possession de quarante-huit villes et de leurs faubourgs, situées, non dans un stul canton, mais dispersées dans toutes les tribus; c'était afin de mettre les lévites à portée de répandre d'imp tout Israël la parole du Seigneur (1).

Le grand-prêtre était regardé comme l'intermédiaire de la nation lorsqu'elle offrait à Jéhova des présents ou des vœux, ou lorsqu'elle implorait sa miséricorde et sa puissance : aussi la consécration du pontise étaitelle signalée par de pompeuses cérémonies. L'Exode avait même déterminé ses vêtements. leur forme, leur couleur, leur mombre, et jusqu'à l'étoffe qu'on devait employer (2). A la mort d'un pontife, si son fils était encore trop jeune pour exercer les fonctions du sacerdoce, il était suppléé, jusqu'à ce qu'il cût atteint l'âge nécessaire, par le vicaire ou second prêtre du temple. Ce dignitaire remplaçait ordinairement le pontife en cas de maladie, ou s'il était écarté de l'autel par quelque souillure survenue à l'improviste et contre sa volonté. Ainsi le pontise Mathias. la veille d'une grande sête religieuse, ayant rêvé, pendant son sommeil, qu'il s'était approché de sa femme, se fit remplacer par son vicaire. Nous avons dit que certains défauts corporels excluaient du pontificat; on ne pouvait donc y prétendre si l'on était chassieux. si l'on avait le nez de travers, trop grand ou trop petit, si l'on était borgne, aveugle ou boiteux, si l'on était privé de quelque membre. De là vint qu'Antigone fit couper les oreilles à Hircan, qu'il voulait rendre incapable de remplir les hautes fonctions du sacerdoce. Mais si de semblables infirmités survenaient au grand-prêtre, il n'abdiquait pas; en effet, Hélie, atteint de cécité. conserva sa dignité. Organes de la Divinité.

les prêtres s'imposaient un grand nombre de privations, et se soumettaient à des abbetiens réitérées. Ils devaient, à cortaines époqu s'absteuir de tout commerce charnel, et se refuser à boire du vin et des licanaires ils lavaient soigneesement lours pieds et leurs mains lorsqu'ils étaient deux l'obligation de s'approcher de l'autel des perfeus ou de tabernacle. Sept jours avant le merifice d'expiation, que le grand - prêtre avait scul le droit de celébrar, il habitait un domicile étranger, afin que le contact de m femme ne pût altérer la pareté de sa parsonne. Il ne pouvait non plus, de none d'âtre souillé, entrer dans une chambre et se trenvait un cadavre, assister à des funérailles et porter le deuil même de son père. Cette dernière prohibition ne s'étendait pes jusqu'aux simples lévites, et s'arrêtait aux cousins pour les sacerdites ou prêtres. Les membres de la sainte tribu ne pouvaient et marier à une femme stérile ou qui avait meaqué aux lois de la chasteté, ni chercher une éponse dans les autres tribus. Ils devenois impurs s'ils touchaient un objet immonde. ou sculement l'homme qui avait touchi cu mêmes objets : alors ils étaient exclus du matage des offrandes. Mais les privations qu'ils s'imposaient étaient rachetées par de grands avantages : les prêtres pouvaient être investis de tous les offices; ils pouvaient sièger dans les tribunaux et commander les armées: ils avaient droit au butin; ils en recevaient la meilleure part; ensin ils jouissaient d'une considération particulière et de plusieurs prérogatives refusées aux autres citoyens. En un mot, leur condition était digne d'envie, car elle plaçait les ministres du Seigneur à la tête de la société, à laquelle ils commandaient par l'autorité de la parole et par celle de la loi de Jéhova dont ils étaient les interprètes.

### JURISPRUDENCE. - LOIS CRIMINELLES.

Les Israélites, peuple essentiellement religieux, n'avaient point d'autre code que le livre saint écrit par Moise. En effet, le Décalogue énumère les fautes qui peuvent être commises contre Dieu et contre l'homme.

<sup>(1)</sup> Nomb, , ch. XXXV, v. 6 - 8.

<sup>(2)</sup> Vid. Exode, ch. XXVIII et XXIX.





|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | , |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

mire aux coupables les menaces les antes; la flèvre, la peste, la famine stres fléaux secont les instruments comes divine, et frapperent coux : transgressé en loi. Le législateur site les crimes et les délits suivant té et leur importance, et décréta ses qu'ils devaient encourir. Ces ient afflictives ou pécuniaires ; mais violant le loi humaine on violait emps celle de Dieu, une peine retait toujours attachée à celle qui oncée par les juges. Cependant la : des Hébreux est empreinte d'un douceur et d'équité qui ne se re-; toujours au même degré dans les titués chez les peuples modernes. en de l'accusé n'entrainait pas sa tion et empêchait qu'on accrût le . On ne rendait pas non plus un rant de la faute d'un autre, un père lait pas pour son fils. Il est vrai annonce qu'il punira insqu'à la et la quatrième génération l'iniperents qui le haissent (1), et qu'il e tuer les fils innocents de Saül en de l'attentat de ce monarque qui rminé les Gabaonites au mépris des de Josué: Jéhova punit encore le sraël en lui envoyant la famine en du crime de son souverain; mais ortent de la règle commune, et ne les arrêts émanés du ciel et pour articuliers. Ainsi le principe de la asabilité n'en reste pas moins doécrit dans la législation. - Celleit non-seulement les actions crimiis incriminait les pensées pervertme qui médite un homicide et prépour son exécution devait subir la ne s'il eût accompli le crime; car, , il doit souffrir ce qu'il avait desre souffrir aux autres. — L'accudressait au tril unal, et formulait en disant un tel a mérité la mort action, l'accusé répondait par ption faite dans les mêmes termes. attaquait était tenu de fournir les

preuves de l'accusation intentée par lui, to était le principe général; il souffrait cependant des exceptions : par exemple, si l'en reprochait à une femme de s'être attribuée à tort les honneurs de la virginité, c'était à elle de prouver la fausseté de cette allégation. On ne peut uier qu'une semblable dérogation an droit commun choquait les règles de la justice et de l'humanité. L'arrestation du prévens précédait son jugement. Un seul témoin ne pouvait suffire si l'accusé était leraélite. La loi no permettait pes non plus à tous de déposer dans un procès criminel; elle exclusit les usuriers, ceux qui vendaient les fruits de la septième année, ceux qui jouaient aux ieux de hasard : les femmes, les esclaves, ceux qui instruissient les colombes à voler et les animaux à combattre, les impubères. les insensés, les aveugles, les sourds, les impies, les gens infirmes, les étrangers et les parents (1). Quelques-unes de ces exclusions ont besoin d'être justifiées par des explications; nous dirons donc que si les vendeurs des fruits de la septième année ne pouvaient témoigner, c'est que le législateur avait permis sculement de se nourrir de la récolte et non de la garder pour la vendre : c'était montrer de l'avarice, et à ce titre faire penser qu'on pouvait vendre sa foi pour de l'argent. Ceux qui instruisaient les pigeons à voler étaient rangés dans la même catégorie, car les pigeons, ainsi formés, ne manquent jamais de ramener d'autres pigeons avec eux, et eurichissent leur maître d'une manière illicite. Si l'on scrute les causes de l'exclusion proponcée contre les femmes, les esclaves et les étrangers, on reconnaît que la premiere repose sur une équivoque tirée du Deutéronome, qui se sert seulement du masculin dans l'article relatif au témoignage. Quant aux esclaves, ils n'étaient pas des hommes, et les étrangers ne pouvaient être admis, faute par eux de connaître la loi : comment auraientils apprécié avec justesse l'importance et la moralité des délits? Nous ferons remarques encore que le grand-prêtre ne pouvait pas non plus témoigner devant les tribunaux. C'était peut-être par respect pour sa dignité

<sup>(1)</sup> Vid. la Misna , t. II, p. 322 ; t. III , prefare et p. 252, et p. 221 du t. IV.

ماد

ou dans la craînte que son opinion n'exercât une trop grande influence sur l'esprit des magistrats. La valeur d'un témoignage était invalidée dans plusieurs cas; entre autres par défaut de concordance entre ceux qui le portaient. Un homme dépose-t-il avoir vu un Israélite adorer le soleil , un autre l'avoir vu adorer la lune, l'accusé doit être absons; car la preuve est jugée incomplète, bien que les deux déclarations prouvent également le crime de l'idolâtrie (1). Tout faux témoignage encourait la même punition que celle qui menacait l'accusé. On réunissait aussi deux fonctions que tous les codes modernes déclarent incompatibles : en effet, le juge pouvait être témoin, et chaque témoin devenir bourreau. Chez les Juifs cette borrible fonction n'était pas confiée à un seul individu, et quand un témoin refusait ou paraissait încapable de frapper le condamné, un officier du tribunal se chargeait de ce soin. Si le prince lancait un arrêt de mort, ses domestiques et quelquefois ses généraux exécutaient la sentence de leurs propres mains.

Les juges, après l'information, procédaient à l'interrogatoire de l'accusé, auquel ils ne tendaient pas de piéges pour le faire déposer contre lui-même. Ils ne le trompaient pas par de fausses espérances; ils ne cherchaient pas à l'intimider par des menaces : leur langage était simple et mêmé bienveillant, on cût dit qu'ils avaient toujours présent à la pensée que le prévenu était un homme, et que leur désir le plus vis était de le trouver innocent. Quand ils avaient lu attentivement toutes les pièces de l'information, les magistrats rendaient une décision, mais elle n'était que provisoire; ils devaient la confirmer ou la rejeter le lendemain. Dans cet intervalle les juges s'imposaient la privation salutaire de ne pas boire de vin, afin de conserver intacte la rectitude de leur jugement. Assis ensuite sur leur tribunal, il leur était permis de modifier ou même de changer leur épinion de la veille; mais si elle avait été favorable à l'accusé, elle demeurait irrévocable : prévision pleine d'humanité et digne de figurer dans nos lois modernes. Il fallait de plus être à jeun lorsqu'il s'agissait d noncer une condamnation capitale. Il de faire remarquer ou lecteur, que i que nous venous de dire ne s'an qu'aux offaires où il s'agissait de la vi bomme. En ce cas, il fullaît deux v plus pour condamner que pour abson il a'était pas permis de rendre dans un jour une seutence de mort contre pli individu, à moins qu'il y cût deux com par exemple, s'il s'agissait d'un ail Quant aux fautes moins graves, et qui soumises au tribunal des trois, si de juges exprimaient un avis contraire, troisième demeurait dans l'indécisio leur adjoignait deux nouveaux juges deux encore quand les voix se parta; également, puis on ajoutait encore de tres juges en les augmentant de fa façon et successivement. Enfin, les m se balançaient-ils tonjours, l'objet er restait acquis au possesseur, car le ti des trois jugeait exclusivement des pécuniaires au nombre desquelles le v compris (1).

Lorsqu'un criminel, frappé par m de mort, était conduit à l'échaland. précédé par un héraut qui criait à han en s'adressant à la foule : a Si quelqu a vous peut justifier ce malheureux » parle. » Si l'un des assistants se tait, on ramenait sur-le-champ le co dans sa prison, et les juges examinai révélations nouvelles faites en faveur à cusé; la loi permettait même en pai de suspendre cinq fois l'exécution. lorsque le patient approchait du lieu on s'arrêtait à quelque distance, et sommait de faire l'aveu de son crime on le faisait boire pour l'enivrer, afin e eir pour lui les approches de ses d instants. Nos lecteurs seront sans dout pés comme nous de ce respect pour la hommes, poussé jusqu'au scrupule; i prouveront surtout la loi qui, protége condamné jusqu'au pied de l'échafaus cueille, quelque tardives qu'elles soier présomptions fournies en sa faveur. Ain vait toujours être réparée quand elle dans laquelle on versait du plomb fondu. — la l'abacaco de documents.

La décapitation s'opérait par l'épée, quel-

molices chez les laradites étaient s, la pimpart avaient été prescrits ture : la lapidation, le feu, le glaive, ulation, la scie, la croix et la noient les peines capitales en usage; mait quelquefois d'antres modes. e précipiter le criminel d'une tour rocher, de le nover dans les eaux. iffer dans la cendre, de l'écraser piede des animaux, sous des trafbottre le grain, ou de le faire dér des épines. Il y avait cenendant ation établic entre ces diverses mapriver un homme de la vie; elle sins à l'atrocité des tourments et à l du crime qu'à certaines idées reet morales : aiusi la lapidation était grande peine que le seu, le seu icapitation, la décapitation que la tion. - Les rabbins comptent dixes de délits auxquels s'appliquait tion; mais, le plus souvent, elle gée pour violation de la fête con-Seigneur, pour l'abandon du culte en faveur d'une autre divinité, pour issance réitérée envers un père rère, pour le blasphème, l'adulempoisonnement et l'inceste. Les taient aussi lapidées; mais elles suce genre de mort la poitrine coundis que les hommes étaient exés un état de nudité presque com-In lapidait encore les étrangers, et i animoux lorsqu'ils avaient blessé i Israélite ou un membre de sa fa-. - Le supplice du feu punissait t l'incestueux et la fille d'un prêtre forfait à son honneur; on le presr la suite pour le vol sacrilége, la et l'idolâtrie, mais on procédait à ition de diverses manières : tantôt it un bûcher avec des branches d'artôt ou jetait le coupable dans l'eau e, ou ou l'enterrait jusqu'aux épaue fumier; on le forçait, en serrant par un lunge, à ouvrir la bouche

La décapitation s'opérait par l'épée, quelquefois par la bache; cette peine était regardée comme déshonorante, elle était le partage ordinaire des prosélytes de domicile (1). On voit cependant les princes et les généraux mis à mort par le glaive, c'était d'ailleurs le mode le plus expéditif; les rois l'employaient d'ordinaire quand ils prononcaient une peine capitale. Toutefois, le supplice le plus fréquent était la strangulation, qui avait lieu per le moyen d'un linge avec lequel deux hommes serraient la gorge du condamné, et l'étouffaient en tirant les bouts en sens contraire; quant à la potence et su crucifiment, plusieurs commentateurs sont d'avis que c'était le même supolice. tandis que d'autres soutiennent l'opinion contraire. Sans nous appesantir sur ce point. nous dirons sculement qu'on suspendait quelquefois à un potesu ou à un arbre le corps d'un condemné déjà privé de la vie : cette peine élait donc infamoute. Un autre usage était de convrir d'un monceau de pierres l'endroit où le cadavre d'un supplicié avait été enseveli. Les Juifs pensaient, sans doute, que la terre devait peser sur le compable et ne presser que légérement les restes d'un homme de bien. Ce sentiment semble être entré dons nos mœurs. En effet, ceux qui conduisent à sa dernière demeure un parent ou un ami, lui disent toujours pour adien : Oue la terre le soit légère. Ouant aux autres supplices, tels que de jeter un malheureux du haut d'une tour ou d'un rocher, de le déchirer avec des épines, de l'écraser sous les pieds des animaux ou sous les roues d'un chariot, de le seier en deux, ils ne forent appliqués que dans des circonstances particulières et suivant le caprice de ceux qui les ordonnaient. Un ne peut donc les considérer comme étant prescrits par la loi.

Après la peine de mort, celle qui avait lieu le plus fréquemment était la peine

<sup>(1)</sup> On donnait ce nom à cruz qui embraneisset le lui Mosaique, ou qui, sons l'adopter, avaient du dunicile dans la Palestine, f.es premiers s'appelaient preselytes de domicile ou d'habitation, les seconds preselytes de justice.

on dans la crainte que son opinion n'exerçàt une trop grande influence sur l'esprit ti magistrats. La valeur d'un témoignage bitit invalidée dans plusieurs ens : entre active por défaut de concordance entre soux dui le portalent. Un homme dépose-t-il avoir vu un Israélite adorer le soleil, un autre l'avoir vu adorer la lune, l'accisé doit être absens; car la prouve est jugée incomplète, bien que les deux déclarations preuvent égalément le crimo de l'idolâtrie (1). Tout faux témoiguage encourait la même punition que celle crui menacait l'accusé. On réunismit aussi deux fonctions que tous les codes modernes déclarent incompatibles : en effet, le juge pouvait être témoin, et chaque témoin devenir bourreau. Chez les Juifs cette horrible fonction n'était pas confiée à un seul individu. et quand un témoin refusait on peraissait incapable de frapper le condamné, un officier du tribunal se chargenit de ce sein. Si le prince lancait un arrêt de mort, ses domestiques et quelquefois ses généraux exécutaient la sentence de leurs propres maius.

Les juges, après l'information, procédaient à l'interrogateire de l'accusé, auquel ils ne tendaient pas de piéges pour le faire déposer contre lui-même. Ils ne le trompaient pas par de fausses espérances; ils ne cherchaient pas à l'intimider par des menaces : leur langage était simple et même bienveillant, on cût dit qu'ils avaient toujours présent à la pensée que le prévenu était un homme, et que leur désir le plus vis était de le trouver innocent. Quand ils avaient lu attentivement toutes les pièces de l'information, les magistrats rendaient une décision, mais elle n'était que provisoire: ils devaient la confirmer ou la rejeter le lendemain. Dans cet intervalle les juges s'imposaient la privation salutaire de ne pas boire de vin, afin de conserver intacte la rectitude de leur jugement. Assis ensuite sur leur tribunal, il leur était permis de modifier ou même de changer leur opinion de la veille; mais si elle avait été favorable à l'accusé, elle demeurait irrévocable : prévision pleine d'humanité et digne de figurer dans nos lois modernes. Il fallait de plus être à jeun lorsqu'il s'agissait noncer une condamnation capitale. Il de faire remarquer su lecteur, que tres nous venons de dire ne s'à du'aux affaires où il s'agissait de lu'i bomme. En ce cas, il fallaft deux plus pour condenner que pour al il n'élait pas permis de rendre dans u jour une sentence de mort contro i individu, à moins qu'il y cât doux t per exemple, s'il s'agissait d'un à Quant aux fautes moins graves, et in roumises au tribunal des trois, bi i juges exprimaient un avis contraire. troisième demeurait dans l'indécii leur adjoignait deux nouvemen jug deux encore quand les voix se parti également, puis on ajoutait encuré d tres juges en les augmentant de l' facen et successivement. Enfin, les i se balancaient-ils toujours, l'objet e restait acquis au possesseur, car le des trois jugeait exclusivement de pécuniaires au nombre desenelles le compris (1).

Lorsqu'un criminel, frappé par 1 de mort, était conduit à l'échafand. précédé par un héraut qui criait à ha en s'adressant à la foule : « Si quelc » vous peut justifier ce malheuren » parle. » Si l'un des assistants se tait, on ramenait sur-le-champ le c dans sa prison, et les juges examina révélations nouvelles faites en faveur cusé; la loi permettait même en pi de suspendre cinq fois l'exécution. lorsque le patient approchait du lie on s'arrêtait à quelque distance, e sommait de faire l'aveu de son crin on le faisait boire pour l'enivrer, afin cir pour lui les approches de ses « instants. Nos lecteurs seront sans don pés comme nous de ce respect pour la hommes, poussé jusqu'au scrupule; prouveront surtout la loi qui, protés condamné jusqu'au pied de l'échafat cueille, quelque tardives qu'elles soie présomptions fournies en sa faveur. Ai nit tenjours être réperée quand elle dans laquelle ou versait de plomb fonde. —
1 l'absence de documents.

La décapitation s'opérait par l'épée, quel-

polices chez les Israélites étaient , la pinpart avaient été prescrits are: le lapidation, le feu, le glaive, fation, la scie, la croix et la noent les peipes capitales en usage: mit quelquefois d'autres modes, précipiter le criminel d'une tour ncher, de le nover dans les caux, Ber dans la cendre, de l'écraser ieds des animaux, sous des trafattre le grain, on de le faire dédes épines. Il y avait cenendant tion établie entre ces diverses mapriver un bomme de la vie; elle ins à l'atrocité des tourments et à da crime qu'à certaines idées ret morales : ainsi la lapidation était grande peipe que le seu, le seu spitation, la décapitation que la ion. - Les rabbins comptent dixs de délits auxquels s'appliquait ion; mais, le plus souvent, elle rée pour violation de la sête con-Seigneur, pour l'abandon du culte m faveur d'une autre divinité, pour nence réitérée envers un père tre, pour le blasphème, l'adulmpoissonement et l'inceste. Les aient aussi lapidées; mais elles suse genre de mort la poitrine couulis que les hommes étaient exés un état de mudité presque comm lapidait encore les étrangers, et animoux lorsqu'ils avaient blessé Israélite ou un membre de sa fa-. — Le supplice du feu punissait l'incestueux et la fille d'un prêtre Infait à son honneur; on le presle suite pour le vol sacrilége, la t l'idolâtrie, mais on procédait à tion de diverses manières : tantôt I un bûcher avec des branches d'ar-At ou jetait le coupable dans l'eau , ou on l'enterrait jusqu'aux épau-: fumier; on le forçait, en serrant ar me linge, à ouvrir la bouche

La décapitation s'opérait par l'épée, quelquefois par la hache; cette peine était regardée comme déshonorante, elle était le partage ordinaire des prosélytes de domicile (1). On voit cependant les princes et les généraux mis à mort par le glaive, c'était d'ailleurs le mode le plus expéditif : les rois l'employaient d'ordinaire quand ils prononcalent une peine capitale. Toutefois, le supplice le plus fréquent était la strangulation, qui avait lieu per le moyen d'un linge avec lequel deux hommes serraient la gorge du condamné, et l'étouffaient en tirant les bouts en sens contraire; quant à la potence et su crucifiment, plusieurs commentateurs sont d'avis que c'était le même supplice, tandis que d'autres soutiennent l'opinion contraire. Sans nous appesantir sur ce point, nous dirons sculement qu'on suspendait quelquefois à un potesu on à un arbre le corps d'un condamné déjà privé de la vie : cette peine était donc infamente. Un autre usage était de couvrir d'un monceau de pierres l'endroit où le cadavre d'un supplicié avait été ensevelj. Les Juiss pensaient, sans doute, que la terre devait peser sur le coupable et ne presser que légérement les restes d'un homme de bien. Ce sentiment semble être entré dans nos mœurs. En effet, ceux qui conduisent à sa dernière demeure un parent ou un ami, lui disent toujours pour adien : Que la terre te soit légère. Quant aux autres supplices, tels que de jeter un metheureux du haut d'une tour ou d'un rocher, de le déchirer avec des épines, de l'écraser sous les pieds des agimaux ou sous les roues d'un chariot, de le seier en deux, ils ne furent appliqués que dans des circonstances partienlières et suivant le caprice de ceux qui les ordonnaient. On ne peut donc les considérer comme étant prescrits par la loi.

Après la peine de mort, celle qui avait lien le plus fréquemment était la peine

<sup>(1)</sup> On donnait ce nom à cruz qui embranaient la loi Mossique, ou que, sans l'adopter, eraent clu domicile dans la Palestine. Les premiers s'apprisernt presellytes de domicile ou d'habitation, les serunds presellytes du justice.

<sup>. .</sup> har XVI. v. 25 - 32.

du foust; elle s'appliquait à cent seixantehuit cas différents : le nombre des coups est déterminé dans le Deutéronome, il ne devait jamais dépasser quarante. On linit le conmé par les mains à un poteau , il était nu inequ'à la ceinture, et frappé per le bourreau avec un fouet de cuir de breuf composé de trois doubles courroies; il appliquait d'abord trois coups sur le cœur, trois sur chacane des épaules, et quelquefois sur le visego. S'il y avait récidive, le coupable pouvait receveir jusqu'à seixante-dix-neul coups; si l'une des lamières se détachait, si le fouet se brisait, l'accusé jouissait du bénéfice de ces deux incidents : dans le premier cas la flegellation était moins rude; dans l'autre elle cesseit entièrement. L'exécution avait toujours lieu en présence de trois juges, dont l'un était chargé de compter les coups. Quand mu homme avait subi trois fois la flagellation pour un délit grave, retembait-il nas la même faute, il n'avait plus de grâce à espérer. On l'enformait alors dans un cachot de six pieds de hauteur, et si étroit qu'il me pouvait ni s'associr ni étendre ses membres. On le nourrissait avec du pain, puis avec de l'orge quand on s'apercevait que le condamné approchait de sa fin. Les prêtres et les lévites avaient des lieux particuliers de détention; le caractère sacré dont ils étaient revêtus ne permettait pas de les confondre avec les autres citoyens. On mettait souvent aux prisonniers des menottes, des chaînes, des colliers: la plupart de ces entraves étaient de bois, particulièrement celles qui servaient à maintenir les jambes et les pieds dans une position forcée. Presque toutes les peines étaient accompagnées du retranchement, c'est-à-dire de l'excommunication, qui s'appliquait d'ailleurs à une multitude de cas. Il y en avait de deux sortes, la majeure et la mineure. Trente jours étaient accordés à l'homme frappé d'une excommunication mineure: s'il negligeait de la faire lever, on lui accordait encore un délai de trente jours; mais ce terme écoulé, l'excommunication s'aggravait, et de mineure devenait majeure. L'excommunié ne pouvait plus alors communiquer qu'avec les personnes chargées de préparer sa nourriture. Il n'était pas exclu du temple; mais il entrait

dans l'édifice sacré et en sortait par u particulière, et devait se tenir à la dis quatre condées de tout Israélite : s'il sous le poids de l'excommunication signe de deuil n'accompagnait ses en plaçait une gresse pierre sur qui le renformeit, comme s'il avait dernier supplice (1).

L'excommunication majoure entre confiscation, quolquefois on hethinit i bles de la personne frappée du ce anathème; souvent en premait ses ble les employer à des unages religioux: tres en devenaient les maîtres et les sateurs. Mais le droit d'excommunie pertenait pas soulement au grand su et aux autres tribunaux, il appartenalaratil, c'est-à-dire que chaque hounvait et devait, dans certains cas, le contre un concitoyen; mais quiconq convainen d'avoir excommunié à i prechain, était frappé de la même p

Examinons maintenant toutes les de crimes et de délits dont la régress mait la sévérité des lois. Dans tous le on inscrit su premier rang les délits ques; mais ces délits n'ent qu'une imp relative et sont exclusivement du don l'histoire: il convient donc de les ici. Après les obligations que tout contracte envers l'État, se place ce unit les pères et les enfants; aussi le lation, chez les anciens comme chez dernes, a-t-elle réglé ces obligations posé l'obéissance aux enfants envers teurs de leurs jours. Les lois de M parlent cependant pas du parricide, fi croire qu'un tel forfait pût jamais se ! trer. Le Deutéronome prescrit ser lorsqu'un fils aura désobéi aux ordres père, de conduire le coupable aux pe la ville, de proclamer sa faute devant ple assemblé, et de le livrer au supp la lapidation. Un châtiment si rig choque l'indulgence de nos mœurs alors le pouvoir paternel était regardé.

<sup>(1)</sup> Vide Maimonide, de Synedriis, chaj — Basnage, livre IV, chap. 21, et le chap. 3 vre IV de Selden.

le Dieu, et ilevait être pani comme e de réfellion contre la Divinité. Les s étaient livrés à la mort : mais ils avoir atteint treize ans, Age de la . Dons le cas où le père, ou seulemère promettait au coupable son il échappait au châtiment. Inters livres saints, dont ils consultent p plus la lettre que l'esprit, les rabétabli que les parents ne devaient meachots, parce qu'ils n'auraient su leurs fils; ni muets, parce qu'ils de-'accuser; ni avengles, parce qu'ils dire: Voici natre fils. Celui-ci ne non plus être sourd, parce qu'il n'enpes leur voix (1). - La neine camissoit l'homicide, ainsi l'ordonne e et sous les livres écrits par Moise. repable était recommu, et qu'il cut ou glaive des tribunaux, le plus parent de la victime pouvait ôter la urtrier. En vain celui-ci aurait-il 'efficer son crime par l'offre d'une l'argent, le rachat du sang n'était pas se réfugiait-il au pied des autels, on schnit (2): toutefois un meurtrier. it devenu involontairement, pouvait 'un refuge dans le temple, ou trouver t dans six villes sur les quarante-buit istades par Jéhova aux enfants de is il fallait prouver que l'homicide Dé commis ni par haine ni par cupiesupeble, en arrivant dans une ville pa. se présentait aux magistrats et satait qu'il avait tué un homme inrement; ou lui assignait une de-A il m'était point livré s'il était pourr come qui voulaient venger la mort stime. Quand reux-ci demandaient t inné su lieu même où le meurtre mangli, on y conduissit le prévenu protection d'une escerte : était-il renocent par la sentence, il était rases con asile, et se pouvait restrer de su maissance qu'après la mort du rêtre. — Quand les autours d'un as-

y. Som Calmet, dissertation , t. I, p. 202. nde , eb. XXI , v. 14. — Livre des Reis, 26. sassinat étaient demeurés inconnus, des magistrats envoyés per le grand sanhédrin mesuraient, à partir de l'endroit où gisait le cadavre, l'espace qui s'étendait juagu'aux cités les plus voisines. Les habitants de colle qui était la plus proche conduissient une génisse dans une vallée où la charrne n'avait pas encore tracé de sillons; il fallait que la zénisse n'eût pes encore porté le joug; ils lui coupaient la tête, et, s'approchant du cadavre, se lavaient les maius sur la génisse, en disent : « Nous u'avons point répendu ce » sang; nos yeux ne l'out point vu rénandre: » Seigneur, sois-nous propice. » L'accomplissement de cette cérémonie les déchargesit de toute responsabilité à l'égard du meurtre qui avait été commis. Lorsqu'un homme était tombé sous les coups de plusieurs assassins, le crime ne pouvantêtre attribué à un seul, tous se trouvaient exemntés de la mort (1). Il peralt que le suicide n'entralmait aucune peine, car les livres de Moise se taisent sur ce point; peut-être à cette époque l'homicide de soi-même ctaitil incommu, car il se rencontre rarement ches les peuples encore dans l'enfance de la civilisation: leurs besoins sout en petit nombre, et ils ignorent la plupart de ces maux si difficiles à souleger, perce qu'ils viennent de cour et de l'imagination. Toutefois, l'histerien Jesèphe avance, dans un discours adressé à ses competrioles, que les corps de ceux qui avaient renoncé volontairement à la vie étaient traînés dans le fange et privée de la sépulture; mais il est le seul qui fasse mention d'une pareille loi.

L'infanticide et l'avortement étaient punis également de la peine capitale. Un foux témoignage et une fausse accession sont reprimés par les lois de Motse; et à propos de co dernier délit, le Deutéronome cite l'exemple d'un mori qui voulant obtenir le divorce, accuserait sa femme d'avoir monqué à la cassioté avant son moringe. Les parents de la fille montreront aux juges les draps du lit conjugal, et si la plainte du mori est recounse fausse, il doit être condamné au fouet et payer à son besu-père une amende

<sup>(1)</sup> Misme, L. IV, p. 250, - Meismonide, ch. IL.

de cent sicles d'argent. Il ne pourra plus, en outre, user de la faculté de répudier sa femme : si celle-ci au contraire est déclarée coupable, elle sera lapidée devant la maison de son père (1). Le faux témoin devait subir la peine du talion, œil pour œil, dent pour dent : et en un mot, il soussrira un traitement semblable à celui qu'il voulait infliger à antrui. L'Exode décide encore que l'Israélite qui en aura frappé un autre et l'anrait blessé assez gravement pour le sorcer à garder le lit, sera tenu de payer les frais de la maladie et le prix des journées de travail perdues par l'offensé. - La loi protégesit aussi les esclaves comme les citoyens. Un mattre prive-t-il un esclave d'un ceil ou d'une dent, d'un doigt, d'une oreille, du nez, et en général de toutes les parties du corps qui ne peuvent renaître naturellement, devra dédommager son esclave en l'affranchissant. Les animaux même coupables d'un homicide étaient mis à mort, et le maître de l'animal, lorsqu'il était démontré qu'il y avait négligence de sa part, était condamné A la peine capitale, mais il pouvait racheter sa vie avec de l'argent. Un bœuf frappaitil un esclave, on le tuait, et le maître du blessé recevait trente sicles d'argent. Les cas analogues à ce que nous venons de citer sont expliqués et réglés dans l'Exode: mais si les animaux sont châtiés quand ils causent quelques dommages, le Lévitique désend aussi de les maltraiter. Les simples voirs de faits entre les Israélites étaient réprimées par des peines pécuniaires, et nous lisons dans la Misna (2) que celui qui donnait un coup de poing payait un siele, deux cents drachmes si c'était un soufflet, quatre cents s'il tirait les oreilles à son adversaire ou les cheveux, s'il lui crachait à la figure, ou lui arrachait son manteau. Quant aux délits relatifs à la propriété on les expiait par des restitutions ou des amendes. Toutefois s'il s'agissait d'animaux placés sous la sauve-garde publique la peine était plus forte. L'Israélite qui avait tué ou vendu un bœuf qui ne lui appartenait pas devait en restituer cinq. S'il avait tué ou

mangé une brebis il lui fallait en rendre que tre. Si le coupable ne pessédait rien, le magistrat ordonnait de mettre en vente sa sonne, dont le prix était remis à la partie pl gnante; il faut cependant excepter les fe il n'était point permis de les vendre é aucun cas. Si l'auteur d'un larcin est esti cinquante écus d'or et cent l'objet dérabé, le voleur demeurait esclave inagu'à ce qu'il ait amassé la somme nécessaire pour restitue ce qu'il avait pris : mais si sa personne duit estimée plus haut que l'objet dont il s'était emparé, le voleur n'était pas vendu, et l'es s'en rapportait à sa parole pour acquitter œ qu'il devait. - La loi antorisait de tuer m malfaiteur qui s'introduisait dans l'intérier d'une habitation, mais il falleit que ce fi pendant la nuit; tuer chez soi en plein jour un voleur c'était commettre un homisi Au reste la peine du larcin variait mivat les cas : ainsi celui qui s'emparait d'ut Israélite, soit qu'il le vendit, soit qu'il le renfermat dans sa maison, encourait le point capitale; le même crime commis envers l'étranger ne donnait lieu qu'à une peine péconiaire. Le soldat qui dérobait une part de bulin réservé au Seigneur et à ses léviles. élait lapidé. Un dépositaire infidèle, s'il étak question d'un meuble ou d'une somme d'agent, restituait le double du prix du mealle ou de l'argent. Si l'objet déposé avait été tué ou mangé par tout autre que le dépesitaire, celui-ci devait rendre sculement les restes de l'animal. En cas de force majoure ou si un bœuf, une chèvre ou une breis périssaient d'une mort naturelle, l'individ auquel on les avait confiés était tenu set lement d'appuyer sa déposition per un er ment, et se trouvait alors dégagé de l'ebli gation de restituer. Enfin le Deutéreson et le Lévitique signalent l'usure comme un vol, et défendent impérieusement d'attacher un prix à l'argent comme à tout autre objet qu'un Israélite prête à un frère, c'està-dire à un Israélite. En effet, dit l'histories Josèphe, on doit secourir ses compatriotes et non spéculer sur leur insortune. Cependant le coupable n'était soumis qu'à rendre l'excédant qu'il avait recu, et s'il mourait avant d'avoir satisfait à cette obligation,

<sup>(1)</sup> Denieronome, chap. XXII, v. 18 et 19.

<sup>(2)</sup> De Damnis, t. IV, p. 74.

e n'engageait pas ses heritiers. Il est cerm que Moise, en défendant à son peuple se livrer à l'usure, n'interdit pas à ses stateurs d'agir de même envers les étranrs. Il faut remarquer, d'ailleurs, que cette mission de la port de Moise était de peu d'imstance, car son but était de tenir sa nation parée de toutes les autres, et si les Juis sa et prévales de silence de leur législateur ner pratiquer l'usure chez tous les neuples. lart peut être attribué en grande partie us, meraécutions et aux outrages dont on les poursuivis depuis tant de siècles. Repouss de tous les emplois et condamnés à un ptisme politique, les Juiss ont du s'ocmer exclusivement d'amasser de l'or afin e holancer par sa poissance les désavantages e leur position, en adoucir les amertuun et conjurer les périls qui les entonment. Au reste certains docteurs juifs ont mad de déraciper l'usure dans le cœur de mers competrioles, par les interprétations m'ala cont ajoutées au texte de Moise. Ils étaliment que si l'on ne peut sans pécher tromer un inif, il est encore plus condamnable le duner un étranger (1).

Venens maintenant aux crimes contre les neurs. Le premier, comme le plus grave, sait l'adultere ; il appartenait sculement au mei d'intenter une pareille action qui ctait mardite à la femme. L'époux, lorsqu'il avait les motifs de soupconner la vertu de sa imme, devait d'abord lui défendre, devaut form témoins, de voir l'individu objet de sa minuie. On appelait cet acte zélotypie; si la fangue, au mepris de cette défense, était trouvée dans le même lieu que son amant, elle était contrainte, afin de rentrer dans ses draits d'épouse, de se soumettre à une épreuve , celle de boire les caux amères. Un prêtre presiduit à cette cérémonie, qui s'accomplismit de la manière suivante et dans le lieu consecré à la purification des femmes qui vennient d'enfanter et à celle des lépreux. La célébrant apres avoir reçu des parents de l'accorde une mesure de faripe d'orge, en offract une part à Dieu, puis il versant de l'eau sainte dans un vase d'argent et il v joignait un peu de poussière recueillie sur le pavé du tabernacle. Il découvrait alors le tête de la femme, l'adjurait de déclarer sons le sceau du serment qu'elle était innocente. et suppliait le Seigneur de lui donner un fils dans six mois dans le cas où elle serait sans reproche. Il prononçait alors sur le vase contenant les eaux amères d'horribles malédictions, et le présentait à l'accusée, Colle-ci vidait le contenu de la coupe : si elle avait été criminelle, sa cuisse devait pourrir et son ventre s'ensier; dans le cas contraire, elle devenait séconde, preuve incontestable de sa fidélité envers son mari. D'après ce récit, on voit que les prêtres tennient entre leurs mains le sort de la femme prévenue d'adultère; car ils pouvaient composer le breuvage des eaux amères de Jaçon à donner à la procédure une issue funeste ou favorable. On peut donc supposer que cette épreuve donnait lieu à de grands abus. Quoi qu'il en soit, la répression de l'adultère paraissait d'une si grande importance aux yeux de la loi, que si un mari qui se croyait eutragé ne pouvait faire lui-même des poursuites, parce qu'il était devenu sourd on insensé, les magistrats étaient chargés de ce soin. Mais ils ne pouvaient contraindre la femme à boire les eaux amères; il leur était sculcarent permis d'invoquer contre elle la confiscation de sa dot. -- L'épouse encourait encore cette confiscation si elle refinait de se soumettre à l'épreuve des coux amères. à laquelle elle n'était réduite que dans l'absence de toute espece de preuves. On dérogeait alors à la règle ordinaire adoptée par la législation; car un seul témoin auffiseit pour établir la conviction que l'adultère avait été commis. Le témoignage des parents et des esclaves était admis dans ce seul cas ; on interrogeait la belle-mère, la belle-fille, la belle-sarur, mais encore l'amula en la concubine. Il faut cependant remarquer que la déposition de cette dernière ne faisuit perdre à l'accusée que sa dot. — Si l'adultère était atte-té par un témoin et nié par un autre, et que le témoin négatif se présentat le dernier, son affirmation était sans force, ou estimait alors qu'il avait pour but de sau-

<sup>(1)</sup> Yado la Mama, de Damais. Soldon, de Juro net et genti, chap. 1% et %.

272 LE MONDE.

ver à la prévenue le châtiment dont elle était menacée. Celle-ci devait alors boire les caux amères; elle y était excere soumise quand son crime était dénoncé par un témoin et nié par doux, car il est de principe pormi les docteurs juifs que dans cette matière la déposition de celui qui affirme est comptée double : il y a donc égalité, et il devient nécessire de recourir à l'épreuve. Toutefois la fomme stérile ou reconnue incapable de concevoir, celle qui commencait à vieillir. c'est-à-dire quand elle avait passé soixante ans a n'étaient pas soumise à boire les caux. Cette exception était fondée sur ce que de telles unions n'avaient pu être contractées suivant la loi; celle-ci commande aux époux de multiplier leur race. Mais, par une autre contradiction aussi singulière qu'inexplicable, la femme d'un eunuque n'était pes dispensée de l'épreuve.

La paissance attribuée au breuvage des coux ambres se trouvait, disait-on, paralysée si le mari avait commis une faute semblable a colle qu'il reprochait à sa semme. Cette croyance tendait à diminuer le nombre de ces sortes d'accusations : mais il en résultait un autre inconvénient, c'est que la femme, lorsqu'elle était coupable et qu'elle ignorait les infidélités de son mari, si les eaux ne produisaient aucun effet, devait penser que le ciel lui-même protégeait son crime, ou n'y attachait qu'une légère importance. On abolit donc par la suite, et à cause de ce motif, l'épreuve des eaux amères, et aujourd'hui la semme coupable d'avoir manqué à la fidélité conjugale ne subit d'autre punjtion que la perte de ses avantages nuptiaux ; il lui est de plus interdit de revoir jamais son époux et de cohabiter avec lui. Il paraît qu'aucune peine n'existait contre la dissolution des mœurs dans les deux sexes lorsqu'ils n'étaient point engagés par les nœuds du mariage. Ainsi la femme qui se prostituait n'encourait d'autre châtiment que le mépris. Quant à la séduction opérée à l'égard d'une jeune fille libre, le coupable était tenu de lui constituer une dot et de la prendre pour femme; il perdait en outre le droit de la répudier. Si les parents refusaient de la lui accorder, il fallait que le séducteur payât

au père une somme convenable pou la jeune fille qui avait succombé. Le supportait encore le poids d'une dite de l'ignominie. Le priz de la celui de l'amende étaient délivrés mains du père si la fille n'était m nubile, et étaient remis à celle-ci et à dans le cas où le père de famille ver ceder. L'amonde pour avoir séduit u fille s'élevait à cinquante sicles d'u elle était flancée. l'autour du délit pidé; si le crime avait été comunis térieur d'une ville, la flancée était mi avec son complice, car il lui da d'implerer du secours : si le crime. traire, avait eu lieu dans les chas me seul subissait la peine capitale supposait que la jeune fille n'avait ver de désenseur, et qu'elle avail du la violence (1). Le viol et le rag aussi punis de mort, sinsi que l'inc crime qui entratua la raine de Se celui qui rabaisse l'homme au nive brute entraînaient de même la mil tale. La loi avait encore décidé a raélite ne pouvait demeurer seul av femmes, ni deux femmes habiter même toit avec un homme. Les juiss recommandent encore aux gens leux de s'abstenir, s'ils vivent dans tude, d'avoir auprès d'eux un quadru qu'une vache, une chèvre, ou tout at mal domestique. Ceux qui ont étu ses détails l'histoire des Israélites se compte du motif de cette désense, peu d'honneur à la nation juive. croire cependant qu'elle est à pen perflue aujourd'hui, car les Israél adopté un genre de vie et des occ qui doivent leur sauver jusqu'an d'imiter sur ce point leurs ancêtre

### DU CRIME DE L'IDOLATRIE.

Chez un peuple profondément r comme le peuple d'Israël, ce crime plus grand de tous. Les livres de M fendent d'accorder aucun hommag

Vid. Selden, de uzor hebra. ch. XVL

rangères, de sculpter leurs imai forme d'un homme, d'une femstre, d'un reptile, d'un poisson, rupède et d'un oiseau. Ils prespriser les autels de ces faux dieux. ours statues, de jeter l'or et l'arelles sont composées; et quand ix dièvent un autel de pierre à i ne doivent pes le tailler avec le · ce serait lui imprimer une souiles prescriptions avaient pour but s Hébreux séparés des autres naeffet, s'ils avaient en des reprématérielles de la Divinité, ils sebis plus aisément dans l'idolâtrie. utes les autres nations voisines t des images de leurs dieux. Il tre interdit de se faire des stigmacisions, de couper sa barbe et ses la façon des idolàtres. On ne devait plus croire aux songes, aux deagures, purifier ses culants par le senacrer à des idoles, ajouter foi à ni mer d'aucun enchantement. La sait conx qui enfreignaient cos retions. Cependant les Juiss se laissèner plusieurs fois au crime de l'iparler suivant la sagesse humaine, iertant de les en préserver, car tous voisins de la Palestine professaient eneguisaires ou impudiques : les nient leurs enfants à Moloch, d'auraient aux prostitutions les plus de là viennent les interdictions s per les livres saints, qui proscriespèce de simulacres. Le Deuté-Mendit de placer un bois, même res de l'autel du Seigneur. Quand urent mélés sux gentils, c'est-ànotions étrangères, il fallut imapavelles précautions : un Israélite se reposer, ni posser sous un arbre m idole, à moins que cet arbre cé sur un grand chemin. Il ne pouplus conclure des affaires de comre les gentils lorsque ceux-ci delabrer quelque sete religieuse. Il

e, chop. XX, XXIII et XXIV; Dentér., a XH.

fallait que ces affaires fussent conclues trois jours avant, car on oût risqué de fournir aux idolâtres des moyens de rendre plus brillantes les solennités de leur culte; mais, dés le lendemain, il était permis de reprendre le cours du négoce avec ces mêmes gentils. Il était cependant défendu de vendre aux infidèles des armes de guerre, ou d'aider en rien à la construction des cirques et des amphithéâtres qui servaient à répandre le sang humain (1).

Aucune peine n'alteignait le mensonge et l'hypocrisie, mais le sacrilége était puni de mort; elle frappe l'Israélite qui, étranger à la tribu de Lévi, usurpe les sonctions secerdotales, et le prêtre, lorsque, souillé par quelque impureté, il participe aux sacrifices (2). La vue de l'arche minte était interdite aux profance et môme aux lévites; ou ne pouvait pas y porter la main sans courir le risque de perdre la vie. Ces exemples progrent que le sacrilége était un crime irrémissible. Le blasphème était aussi réprimé par la lapidation, puis, selon Josephe, on attachait le corps du supplicié à un potenu. et il était mis en terre durant la nuit, sans que cette inhumation fut accompagnée de cérémonies religieuses (3). La pénitence et un sacrifice suffisaient pour expier le parjure. Cependant si l'on avait juré par le nom de Jéhova, on ne pouvait plus se délier d'un tel engagement, ni se permettre de l'interpréter. Jesué, dupe de la fourberie des Gabaoniles, respecte leurs jours, encheles à sa parole par un serment où il avait pris le Seigneur pour garant de sa promesse. Toutefois, si l'ou avait juré de commettre un crime en attertant la Divinité, fallant-il se rendre coupable par scrupule? Un passage de l'Exode diversement expliqué semble pencher pour l'affirmative; mais une interprétation si dangerouse est repoussée par les doctours juiss les plus recommendables. L'un d'eux, Philon, affirme « que Disa ne reconnelt n pas de semblables serments ; les exécuter .

<sup>(1)</sup> La Missa, tom. IV, p. 361-367.

<sup>(2)</sup> Livitique, ch. XXII, v, 2, 3 et 10; Hombres, ch. XVIII, v. 7; livre des Rois, ch. VI, v. 19, etc.

<sup>(3;</sup> Jumphe, let. IV, ch. tin.

o c'est ajouter un crime à un crime ; que le o malheureux qui les a faits implore plutôt » sur lui-même et sur sa coupable témérité la miséricorde du Scigneur (1). » L'observation des fêtes consacrées au culte, surtout le sabbat, était prescrite aux Juifs impérieusement. Durant ces jours, il était interdit nonseulement de se livrer à aucune opération commerciale, mais encore de préparer ses aliments et de prendresoin desa personne. Si une Israélite était malade, il fallait que le danger fût pressant pour qu'il lui fût permis d'implorer le ministère d'un médecin. Celui qui negligeait de célébrer la pâque ou violait le sabhat encourait jusqu'à la peine de mort, s'il avait omis une observance de quelque importauce, telle que de ne pas jeuner le premier jour des expiations. Un Israélite subît la peine capitale pour avoir ramassé du bois le jour du sabhat (2). En temps de guerre, il fallait observer les mêmes prescriptions, Les prêfres et les lévites étaient soumis à des lois bien plus sévères, et la plus légère négligence dans l'exercice de leurs fonctions entraînait des punitions plus ou moins graves ; le législateur avait vouls qu'ils prêchassent par l'exemple, et s'était montré presque impiloyableà leur égard. Nous entrerons d'ailleurs dans de plus grands détails sur tout ce qui touche à la religion, car elle tenait tant de place chez les Israélites, qu'il est indispensable de l'étudier à fond. Une connaissance approfondie de ses rites est souvent nécessaire pour expliquer certains faits et retracer avec fidélité la physionomie du peuple hébreu, qui, faconné par Moïse, a gardé jusqu'aujourd'hui l'empreinte des lois et des préceptes de son célèbre législateur.

## DES IMPOTS.

Un État ne peut exister sans revenus, car il est des dépenses publiques auxquelles un peuple doit pourvoir s'il veut se conserver comme nation. Ainsi il faut qu'il entretienne une armée, qu'il ait un trésor et qu'il paie les fonctionnaires chargés d'administrer en

son nom; mais la quotité des impôts et le mode de les percevoir ont varié dans tom les temps et reposé sur des bases différentes. À Rome la guerre remplissait presque seule la caisse de l'Etat, il ne pouvait en être ainsi dans la Judée; et si les contributions imposées à des vaincus alimentaient le trésor, il avait d'autres ressources et bien plus ahondantes. - Sous le gouvernement des juges les impôts étaient votés par les chefs des tribus réunis avec les principaux citoyens. Les dépenses publiques étaient alors en petit nombre; mais quand Israel eut des rois. elles augmentérent dans une proportion rapide, et furent portées à un taux énorme sous le règne de Salomon. Si l'on en croit les recherches qui paraissent les plus exactes, David aurait laissé en mourant à son fils une somme de six à sept cent millions qui dormaient oisifs dans ses coffres; à celle époque les rois et les particuliers ne savaient pas que la circulation des capitaux produit seule la richesse. Malgré l'immensité de set revenus, qu'atteste l'érection du temple consacré à Jéhova, Salomou laissa des finances obérées, et quand Roboam tui speciale det tribus refusérent de payer plus long-temps les charges qui leur étaient imposées; accueillies par un refus, elles se séparèrent de Juda et de Benjamin en disant : « Israël, re-» tire-toi sous les tentes, et toi, Roboam, » pourvoie ailleurs ta maison. » Ainsi s'elfectua la séparation du royaume de David. La même cause qui la produisit a toujous enfanté de semblables effets chez tous les peuples anciens et modernes : il est done important d'examiner la source et la nature des contributions imposées aux Israéliles. Les revenus publics se composaient des amesdes, des confiscations, des rachats peuniaires, des droits'sur le produit des terres et sur les marchandises; puis enfin d'une @ pitation payée par tous les habitants. Parlons d'abord des dépenses de la royauté : le monarque avait de son chef d'immenses possesions territoriales plantées de vignes, de figuiers et d'oliviers. Il possédait aussi de nombreux troupeaux; il était de plus nouri chaque jour et entretenu aux dépens des provinces; les unes fournissaient sa table, les

<sup>(4)</sup> Philon, de Spec., leg. ad prac. III.

<sup>(2)</sup> Numbres, ch. XV, v. 32, 35 et 36.

tretenaient ses équipages. Le roi ne s même les frais de culture de ses s, qui étaient mises en rapport et au moven de la corvée. On ne sait t pas d'une manière certaine si les : pavaient en nature ou en argent; shable qu'au temps de Moise et de sseurs on adopta le premier mode, secund s'établit sous les règnes de de son fils, quand le pays était dea riche en espèces monnovées, soit nquête, soit par le commerce. Quoi soit, la masse des habitants était requise de labourer les terres du l de concourir aux travaux publica , quand il eut conçu le projet de bămole, leva trente mille hommes qui sployés à couper sur le mont Liban s qui devaient servir à l'érection ce sacré. D'autres rois de Juda conat à des travaux d'utilité publique ation qui, détournée forcément de pations journalières, ne devait pas ervoir à la culture de ses terres pour les charges qui pesaient sur elle. ant des corvées était la même peri était chargée de la perception des d'où l'on peut conclure que rien iit le poids de ce double sardeau. n roi montait sur le trone, il fallait ne le peuple payêt un droit de joyeux nt. Au reste, les impôts étaient quadons par la loi; ils étaient loin ced'être volontaires. La guerre était l'occasion des plus fortes dépenses, tantôt acheter le secours d'une naine, tantôt après une défaite payer mi victorieux d'énormes tributs. roir pressuré son peuple, Joas, atur un roi de Syrie, dépouilla jusmtels pour satisfaire à l'avidité de mi. D'an autre côté, les Juiss, quand at victorieux, imposaient à leurs adi des redevances en argent, en trount en céréales, quelquesois même mes; c'est ainsi que Salomon exigea nanceus, qui n'avaient pu résister à mee de ses armes, un certain nomi-re destinés à labourer les terres d'la-

Les livres écrits par Moise ne sont aucune mention de droits imposés sur les marchaudises transportées d'un lieu à un autre : mais le livre des Rois raconte que sous le fils de David les chevaux et les toiles qui traversaient l'Isthme de Syrie étaient soumis à des péages dont la perception était confiée à des especes de fermiers ou régisseurs qui faisaient l'avance de la quotité de ces droits. Ainsi ils exploitaient à leur guise cette branche de revenus et se livraient aux plus criantes exactions. De là vint que l'opinion flétrissait de son mépris ces avides publicains, repoussés aussi par la loi qui ne leur permettait pas de rendre témoignage en justice. Un assez grand nombre de délits étaient expiés par des amendes, et ces amendes servaient à remplir les coffres de l'État; il faut y joindre les confiscations prononcées par le prince. Certains crimes, lorsqu'ils n'entratnaient pas la peine capitale, se rachetaient avec de l'argent, des oblations, des sacrifices, et par quelque travail au profit des prêtres. Coux-ci avaient d'ailleurs imposé au peuple le rachat de tous les premiers nés, c'est-àdire des enfants males; on les achetait au Seigneur movement cinq sicles d'argent. et il sallait aussi acquérir au même prix la possession des animaux impurs (1).

La capitation était un autre impôt dont le clergé devait seul profiter; établi dans l'origine par Moise, il était d'un demi-si-cle (2), et atteignait tout homme âgé de plus de vingt ans. Cet impôt devait être acquitté avant Pâque et versé à Jérusalem. Si l'argent expédié par une ville était dérobé sur la route, la ville devait payer une seconde fois, et si la somme perdue était retrouvée, elle n'était pas restituée à ceux qui l'avaient fournie, le trésor public s'en emparaît comme étant devenue sa propriété. Les citoyens n'étaient pas seuls soumis à cette redevance qui pesait aussi sur les prosélytes et les affranchis; les prêtres mêmes et les lévites

<sup>(1)</sup> Nombre, ch. XVIII, v. 15 et 16. — Voir encore sur ce sujet Leon de Molene, L. IV, ch. 2. → Monochius, t. II ch. 17

<sup>2,</sup> Le mile valut curnon trente-tron soli de to-

n'en n'étaient point exempls. Toutefois, on se contentait de leur parole s'ils ne pouvaient se libérer sur-le-champ, tandis que toutes les autres classes étaient tenues de fournir un gage pour garantir le paiement de l'impôt. La capitation était employée primitivement à l'érection des antels et à leur entretien; mais pen à pen cette destination changes, ou fut détournée par les prêtres. qui l'employèrent à leur usage particulier. Joas enleva aux prêtres la perception de cet impôt, dont il plaça le produit près de l'autel en l'on offrait chaque jour l'holocauste. Quand la Judée passa sous le joug étranger, les impôts durent s'accroître, c'est le plus sûr châtiment des peuples qui out perdu leur indépendance. On connaît, au reste, par une déclaration de Démétrius, environ cinquante ans après le règne d'Antiochus-le-Grand, la nature des revenus attribués au monarque vainqueur. Ils consistaient dans une part du rapport des fruits de la terre et des arbres; en une redevance sur les sacrifices offerts par toute la population juive à Jérusalem; en un droit sur le sel, auquel il fallait joindre encore le présent des couronnes, tribut accoutumé que le vainqueur prélevait sur les peuples devenus ses tributaires. Après les rois de Syrie et les monarques égyptiens, les Israélites curent à souffrir les exactions commises par les préteurs romains, dont la rapacité n'avait point de bornes. Jules César vint cependant au secours de leur détresse; il établit grand sacrificateur Hircan, auquel il laissa tous les attributs et toutes les prérogatives de la royauté. Il désendit en outre aux fonctionnaires romains de lever aucune contribution; mais ce décret resta bientôt sans exécution, car César périt assassiné, et sa mort amena la ruine complète de la liberté romaine. Sous l'empire, la Judée eut des procurateurs non moins avides que les officiers de la république, et souffrit leurs concussions jusqu'au jour où elle tenta de s'insurger contre ses maîtres, et sut ensevelie tout entière sous les débris du temple de Salomon.

DE L'ÉTAT DES PROPRIÉTÉS, DES ANNÉES JUBILAIRE ET SABBATIQUE.

Les Hébreux n'eureut long-temps d'autres richesses que leurs troupeaux, pnisqu'ils étaient errants dans le désert; mais, les entretenant sans cesse de la terre promise par le Seigneur à son peuple, Moise traca d'abord la législation qui devait régir ser concitoyens lorsqu'ils seraient maîtres de la Palestine. Le sol fut partagé selon le nombre des personnes et non pas selon leur qualité. Deux tribus, celle de Ruben et de Gad, furent mises les premières en possersion des pays de Jaser et de Galand, fertiles en pâturages. Vint ensuite le tour des enfants de Judas et de Joseph , auxquels à reconnaissance publique rendit hommage et leur accordant de recevoir leur part avant le reste de la nation. Toutefois, on s'apercul bientôt qu'il était indispensable de reconaltre l'étendue des terres et leur qualité atast de procéder au partage. Josué, successeur ée Moise, proposa alors à l'assemblée du peuple de choisir dans chaque tribu trois personmges auxquels on confierait le soin de parconrir et d'étudier la configuration du sol, se avantages et ses inconvénients, et de le diviser par portions, de sorte que l'étendue des uns compensât la fertilité des autres. Quand le travail des envoyés fut terminé, les anciens tirèrent au sort tous les lots, qui furent distribués à la population. La première tribu, celle de Siméon, était placée à l'extrémité méridionale du territoire et possédait le bourg de Béersabée ou Puits du Serment, tandis que le bourg de Dan, qui appartenait à la tribu de Nephthalie, indiquait le point septentrional; ainsi, aller depuis Dan jusqu'à Béersabée signifiait traverser lout le pays. La tribu de Judas confinait au nord avec les tribus de Benjamin et de Dan; elle touchait à l'orient au lac Asphaltide ou Mer Morte; à l'occident au pays des Philistins; Hébron, Engaddi, Bethleem étaient ses villes principales; le Jourdain bordait à l'orient la tribu de Benjamin et à l'occident la tribu de Dan, dont les limites étaient bornées par le rivage de la mer. Jérusalem était située dans la

Renjamin, aussi que Rama, Gabaon bo. Les principales villes de Dan loppé, Emmatis et Modin. La tribu m, où s'élevaient Sichem et Silo, it du Jourdain à la mer; la moitié la de Manassé touchait au nord le armel; venaient ensuite les tribus r et de Zabulou : sur le territoire de raière s'élevait le mont Thabor. avait aussi les cités de Nazareth et La tribu d'Azar, longeant la mer à 4, était limitée à l'Orient par la Neuhthali, bornée à son tour nar la s Libaa. Enfiu, Ruben, Gad et l'aui-tribu de Manassé s'étendaient en Jourdain sur la rive orientale de ce

ne tribu obtint en partage des terres evait posséder à jamais; la législalut aussi donner le même droit à chaille. Ce, endant il fut permis à tout liener so portion, mais pour un mité, à l'expiration duquel la terre lée devait rentrer entre les mains meur primitif. Cette époque qui déles les obligations s'appelait l'année ; elle avait lieu tous les cinquante ans. meait dans tout Israël par le son du intôt de la corne du bélier. « Alors. » vitique, « la liberté sera rendue à mi se serent faits esclaves volentairechecue rentrera dans ses anciennes ions. Vous ne semerez pas, ne mois-W pas, ne recueillerez pas, mais vous reg les premières choses qui s'offriront (1). » L'année jubilaire avait donc t de prévenir l'inégalité des fortu-In moins d'empêcher l'accroissement i des richesers dans un petit nombre . C'est un résultat qu'essayèrent vail'atteindre les législateurs en Grèce rans à Rome; toute- leurs tentatives se briser contre la sorce des choses chait en sens contraire. Ainsi toute que rendue sur cet objet a toujours il n'appartient qu'à la loi religieuse r une entreprise si difficile, parce ultant l'esprit de l'homme elle lui

rend tous les sacrifices légers, même celui de ses intérêts. Il semble cependant que la loi hébraique sut modifiée par la jurisprudence. c'est du moins ce qui résulte des explications fournies par l'historien Joséphe. . Le vendeur » et l'acheteur, » dit-il, « dressent un état des » fruits qu'a percus l'acquéreur et des dépenses » faites par ce dernier pour l'entretien de la » terre. Si les fruits recueillis surpassent la » dépense, le vendeur reprend la terre; si la dé-» pense au contraire dépasse le revenu, l'ac-» quéreur restitue la terre dès qu'il a recu » l'excédant. Si la dépense et le revenu se ba-» lancent, le propriétaire rentre dans son hé-» ritage (1). » Il est à remarquer que le Pentateuque ne dit pas un mot de cette compensation dont parle l'historien juif. Une autre conséquence de la lei, c'est qu'elle rendait variable le prix des immeubles, qui haussaient ou baissaient suivant qu'ou était plus ou moins proche de l'année jubilaire. Copendant sans attendre cette époque ou pouvait toujours rentrer dans son bien à la charge de remplir certaines conditions exprimées dans la loi , qui parle ainsi : « La » terre ne se vendra point à perpétuité, » parce qu'elle est à moi ; vous êtes comme » des étrangers à qui je la loue. Si un Juis » devenu panyre vend son héritage, son plus » proche parent pourra le racheter. S'il » trouve de l'argent, il le rachetera lui-» même..... S'il n'en trouve point, il atten-» dra le jubilé. — On sura un an pour re-» traire une maison située dans l'enceinte » d'une ville; mais ce terme sera de rigueur, » et si l'on n'eu profite pas, le privilége sera » perdu, même celui de la septieme an-» née. Si, au contraire, elle est dans un vil-» lage sans murs, on la vendra suivant le n droit des champs, et si elle n'est pas » rachetée, elle jouira de la favour jubin laire (2). n Ainsi le Lévilique établit une différence entre les biens situés dons les villes et les propriétés rurales; an effet, les premiers n'étaient pas compris comme les seconds dans les lots donnés aux Hébreux lorsqu'on divisa la terre promise. A cette

<sup>(1)</sup> Josephe, I. III, ch. 12, 3.

<sup>[2]</sup> Livitique, ch. XXV, v. 15, 16 et mir.

époque le peuple d'Israël n'avait pas mis à la tête du gouvernement un roi; quand le pouvoir monarchique fut créé, il fallut lui assigner des revenus. Or, le sol ayant été octroyé par le Seigneur à tous les Israélites, et comme un héritage inaliénable, qui fournit au prince des domaines? les prit-il à ses sujets? Mais les terres de ceux-ci ne pouvaient sortir de leurs mains que temporairement. Il faut donc alors supposer que l'on dérages sur ce point à la loi générale, et que les différentes tribus se dépouillèrent en faveur du chef de l'État. Le texte de l'Écriture ne peut servir à résoudre cette difficulté dont il me fait aucune mention.

Outre l'année jubilaire, il y avait encore l'aunée sabbatique, qui revenait tous les sept ans. Nous avons déjà dit qu'elle était signalée par la désense de cultiver la terre, d'enrécolter et d'en vendre les produits : mais alors comment les Israélites, s'ils observaient scrupulcusement la loi, pouvaient-ils fournir à leur subsistance? Et quand le Seigneur, en leur retirant sa protection, les livra au joug ctranger, soumis à des tributs annuels, il devenait impossible de les acquitter sans vouer à l'indigence toute la population. Il est hors de doute que la loi sabbatique sut une des plus onéreuses pour le peuple israélite; elle fut enfin sinon révoquée formellement, du moins éludée par quelque moyen, car Josèphe rapporte que la nation, réduite à nourrir les armées étrangères, obtint la permission de faire produire à ses champs la septième année, ce qui était nécessaire pour acquitter cet engagement. - Le Deutéronome prononce que les dettes contractées par les Israélites entre eux se remettaient la septième année (1). Était-ce l'année sabbatique, ou devait-on compter de l'époque du prêt? On n'est pas d'accord sur ce point. Mais en tous cas il est permis de croire que l'exécution de la loi sabbatique dut créer de grands embarras à mesure que le peuple hébreu s'avança dans la route de la civilisation et du commerce. C'était une barrière infran chissable établie contre la cupidité; elle ne put cependant l'arrêter. L'inégalité des fortunes s'établit rapidement, et les riches opprimèrent les pauvres on s'en servirent comme les instruments de leur ambition, Ainsi dons les révolutions qui troublérent la paix d'Israël, on voit les chefs de parti rallier autour d'eux les hommes accablés de dettes; ils s'en appuient pour attaquer le gouvernement établi. Quand David s'insurgea contre Saul, ses premiers partisans forent des hommes dépouillés de leurs biens, d'autant plus hardis qu'ils n'avaient rice à perdre qu'une existence devenue insupportable par les persécutions et les privations auxquelles ils étaient en proie. La captivité de Babylone bouleversa de fond en comblela division primitive des terres accomplie par Josué : de retour dans leur patrie, les Juils firent un nouveau partage; mais soit que 🛚 partage n'eût pas été fait avec justice ou discernement, le mai reparut bientet. et le grand nombre retomba dans la paevreté. Le prophète Néhémie exhorta viinment les riches d'avoir pitié de leurs frère; il ne fut pas écouté. Alors il joignit l'exesple au précepte en affranchissant ses débiteurs; les masses l'imitèrent, et les dettes (urent remises par les créauciers. Toutefos cet élan ne produisit qu'un bien passager, si l'inégalité dans les fortunes se rétabli comme par le passé.

C'est ici le lieu de dire quelques mots sa la manière d'acquérir et de transmettre : elle varia suivant les temps. Au siècle d'Abraham, la plupart des ventes n'étajent que de échanges : cependant le potriarche acheta le champ où Sara son épouse fut inhumée, est le prix qu'il en donna fut pesé en prèsents des anciens de la ville, dont le vendeur cuit nu des habitants; il y avait donc alors de espèces monétaires (1). Dans la plupart des marchés conclus à cette époque, l'un des contractants exprime son consentement en òtant son soutier ou son gant, et les assistants servaient de témoins. Les registres, les contrats, et ceux qui sont chargés de les tenit et de les rédiger, n'existaient pas encore-

<sup>(1)</sup> Abraham vivait Can du monde 2085, 125 avant J.C. Il était contemporain d'Iu. chie, qui touria en Grece le royaume d'Argas.

: de Tobie offre dans l'Écriture le exemple d'actes écrits. Dans la suite un double du contrat; l'un était enveloppe et sous le cachet, l'autre é dans un vase de terre. — On acnssi les objets délaissés, si c'était un i un pré, en s'en emparant le prem était de même s'il s'agissait d'un bilier. Quant aux choses perdues, le ome et le Lévitique ordonnent de intactes et de les rendre au propriéles réclame : mais la jurisprudence e si ce propriétaire était un gentil. pouvait garder le bien d'un infibé par hasard entre ses mains. Cerieurs n'ont pas craint d'affirmer que til se trompait à son préjudice, tout rait profiter de l'erreur, mais non soi-même sciemment. De pareilles ne pouvaient manquer d'être adopment par la cupidité, qui s'en préir se salisfaire: elles servirent aussi ter les accusations portées si souvent a lovanté des Israélites dans les ses commerciales. — Une pièce appartenait à celui qui la renconute de signe pour être reconnue: r garder en sa possession un vêteun animal, il fallait annoncer pumt qu'on les avait trouvés, l'accomat de cette formalité était de rigueur mer leur possession au détenteur (1). i religieuse régla comme il suit le érédité. Les enfants mâles, et après sensants, se trouvaient en première ms l'ordre successif; s'il n'en exisles filles prenaient leur place; puis s, et enfin les oucles paternels. A s cette parenté, les cousins étaient succeder. L'ainé avait toujours une houble dans l'héritage de son père, mple quand il s'agissait des biens de . Au temps des patriarches il develtre de toutes les possessions laissées teur de ses jours; il en disposait à : ses frères et ses serurs ne pouvaient re qu'à des aliments : Moise crut dedifier cette coutume qui offrait peu

d'inconvénients quand les Israélites vivaient sous la tente et sans habitation fixe : alors le ches de la samille administrait les biens et gouvernait ses proches, qui n'étaient que ses premiers serviteurs. Mais quand les familles, réunies dans le même lieu, eurent ensanté une peuplade, puis une nation, le législateur dut restreindre le droit d'alnesse, sans toutefois le détruire. Ce droit n'existait pas pour les filles; les sœurs partageaient entre elles également, et si elles étaient primées par des frères, ceux-ci pourvoyaient à leurs besoins, et quand elles prenaient un époux, ils devaient lui donner la dixième partie de l'héritage paternel. Les enfants naturels avaient des droits égaux aux enfants légitimes. droits dont ils étaient déchus si leur mère était idolàtre ou vouée à la servitude (1). -La règle générale établissait que tout individu préféré transmettait ce privilège à ses descendants directs: ainsi ses enfants màles et toute leur postérité succédaient à l'exclusion des filles; celles-ci, ainsi que leur race, passaient avant les frères. Cependant si une mère survit à son fils décédé sans enfants, l'héritage qu'elle laisse n'appartient pas aux parents paternels, mais à ceux qui sont issus du père de la mère. Si le fils meurt le dernier, il surcède à tous les biens et les assure à ses héritiers. Quand il n'existait pas de descendants, les biens revenaient au père ou à l'aieul si le père n'avait point d'enfants.

Comme le titre d'époux imposait des devoirs particuliers, le mari succédait à sa femme, et avait droit à tous les biens acquis par elle avant ou depuis le mariage, à quelque titre que ce fût. Il pouvait même, dans de certains cas, réclamer les fonds aliénés sans en restituer le prix au détenteur. La femme ne jouissait pas des mêmes avantages, car elle ne succédait ni à son mari ni à ses enfants. — Le fisc héritait à son tour des individus condamnés pour crimes d'État ou envers le prince : il profitait encore de quelques autres délits pour saisir à son profit les bieus des particuliers; toutefois il ne pou-

<sup>(1)</sup> Vile Li Misna, t. II, de primog — Gemare de Babylone, de doie, ch. VI, p. 68. — 5-ld n. de micros , ch. III.

vait s'emparer de l'héritage du prosélyte de justice mort sans postérité, il était la proie du premier occupant. — Un maître, s'il faut s'en rapporter à la Misna, pouvait transmettre à son esclave tous ses biens : cesui-ci devenait libre alors; mais il restait dans la servitude s'il n'était gratifié que d'une partie de la succession. - Quoique le pouvoir naternel, sans limites sous les patriarches, fut encore très-étendu parmi les Israélites, un père n'ent nas la saculté de priver son fils de son patrimoine, à moins qu'il ne partagent entre ses autres enfants ce qu'il enlevait à celui qu'il déshéritait. Toutefois, il lui était permis de faire des donations, ce qui offrait le moyen d'éluder la loi s'opposant à l'exhédération. Ceuendant les donations faites durant une maladie n'étaient point valables, si le donateur ne se réservait pas une part de ses biens: il montrait par cette clause qu'il conservait l'espoir d'échapper au trépas; il avait donc agi dans toute la plénitude de sa volonté, et après de mûres réflexions; mais s'il abandonnait la totalité de ses biens, il avait dû être poussé à cette résolution par la crainte d'une mort inévitable, crainte qui aurait pu paralyser son jugement (1). Nous rappellerons à nos lecteurs que toute libéralité de ce genre, si elle se composait d'immeubles, n'avait qu'un caractère provisoire; on ne pou-"ait en jouir que jusqu'à l'année jubilaire, rer elle rendait à la famille du donateur les terres sorties de sa possession, soit par vente, soit par cession volontaire, ou pour toute autre cause.

DU POUVOIR DOMESTIQUE, DU DROIT DE CITÉ, DES ESCLAVES, ETC.

A l'époque des patriarches, quand chaque samille vivait isolée sous des tentes, le pouvoir du père ne subissait aucune restriction; il disposait en maître de ses enfants, de ses proches et de ses serviteurs, qui lui devaient aue obéissance absolue. Il pouvait les mettre à mort, les veudre et leur infliger des punitions de toute espèce. Mais la postérité d'Abra-

ham s'étant multipliée devint un peuple qui eut un gouvernement pour diriger les affaires publiques, et des lois pour régler les rapports des individus entre eux. On établit des tribunaux, auxquels fut attribuée une partie de la puissance paternelle. Toutefois, si un père n'est plus la faculté d'ôter la vie à son enfant, il lui resta le droit de le mettre en vente, s'il no lui restait pas d'autre ressource, afin d'acquitter une dette pressante. on de fournir à sa propre subsistance. La pauvreté, disons plus, l'indigence, justifisit scule cette action, encore celui qui avait livré les objets de sa plus chère affection étailil tenu de consacrer à les racheter les hieu qu'il acquérait, soit par son industrie, soit par succession. Une mère ne pouvait pas user de ce droit rigoureux, non plus que le pere per adoption. La loi impossit aussi une restriction à la vente d'une fille, elle n'était permise que si elle n'avait pas encore attend sa majorité, c'est-à-dire douze ans et demi. celle des garçons arrivait à treize. - Parlons maintenant de l'esclavage qui existi. chez les Israélites comme chez tous les penples de l'antiquité; il semble découler de droit attribué parmi les Hébreux au chef à la famille, de livrer à des étrangers la pérsonne de ses enfants. Au reste la servituée se retrouve au berceau de toutes les sociétés naissantes dans les temps antiques; produin par l'abus de la force, elle existait même i l'époque où Abraham errait dans la Mésopotamie; et Molse, en sanctionnant l'esclavage, ne fit que consacrer un usage établi depuis un temps immémorial. Il faut cependant remarquer que ceux qui avaient perdu leur li berté étaient traités, par les Israélites, ple humainement que dans les autres contres; d'abord la servitude n'était pas perpétuelle; un maître ne pouvait tuer son esclave sans être déclaré homitide, ni le blesser sans être tenu de l'affranchir : celui ci n'était donc pos forcé de subir les affreux traitements imposés aux infortunés de cette classe chez les autres nations; puis l'espérance d'être libre un jour devait adoucir son infortune. - On devenait esclave de trois façons différentes : par son propre consentement, par la volonté de son oère, ou par un arrêt des !ribunaux. --









.

•

m était vendu par son père ou par les magistrats, si l'on avait comin délit, par exemple un vol. Le Hait voué à la servitude jusqu'à ce gagné la somme nécessaire pour τ le prix de l'objet dérobé. ndamné à restituer le double ou le , il rendait cet excédant; mais ait devenu libre et le prélevait sur de son travail. — Un Israélite remeble d'un larcin ne pouvait avoir tre qu'un Israélite; néanmoins un la faculté de se vendre à un prosém gentil; ses parents étaient invinis à le racheter, mais si à la troiilation personne ne répondait pour it décidément esclave. — Le rachat chissement mettaient fin à la servicessait de droit au bout de six auhomme était-il marié à l'époque où mbé en esclavage, sa semme deveavec lui : s'il avait reçu une épouse iltre, celui-ci la gardait, ainsi que s issus de cette union. Mais le patron it forcer son esclave à contracter mand il s'était vendu lui-même ou demeuré esclave voloutairement erme de sa libération. — Dans ce s, et pour désigner que la liberté plus son partage, on percait l'onclave devant la porte de la mai-

mt l'esclavage n'était pas héréditaire d'un Israélite; lorsqu'il était tombé vitude, ses enfants naissaient libres; ers seuls et leur famille faisaient parsessions de leur maître et appartebéritier. Au reste, les livres saints ident de traiter avec douceur les esn doit les considérer comme des serdes artisens utiles à celui qui les il ne faut point les rendre victimes sanie injuste et capricieuse. En reriture exhorte l'esclave à la fidélité issance envers son maître, et châtie ur qui se montre cupide et inté-

se vendait soi-même poussé par le ressé (1). Nous avons déjà dit que le maître n'avail pas droit de vie et de mort sur son esclave, il était même puni comme homicide en cas que ce dernier expirât sous les coups; mais il sallait que le trépas cût lieu immédiatement, car si l'esclave survivait un jour ou deux aux sévices dont il avait été la viclime, le meurtrier était exempt du châtiment ; car, dit l'Écriture, le maître alors ne sera pas puni de mort : c'est son argent (2). Ce dernier met a fait naître une multitude de commentaires; mais comme la loi de Dien se montre en général humaine envers l'esclave, nous pensons que l'expression c'est son argent signifie seulement que le maître, n'ayant pas eu l'intention de tuer, est assez puni par la perte qu'il a éprouvée; la mort de son esclave.

Celui-ci pouvait acquérir la liberté par trois modes différents. - S'il rendait à son maître le prix de l'achat de sa personne. - Sil avait été blessé par suite de mauvais traitements que son patron lui aurait infligés. -Si ce dernier l'affranchissait volontairement. - Le maltre devait en outre veiller sur les mœurs de ses esclaves; car s'il négligeait de punir celle de ses servantes qui se serait livrée à la prostitution, les magistrats avaient le droit de l'affranchir, dans l'espoir que cette femme, acquérant le privilège de se marier, deviendrait chaste à l'avenir. - Les enfants partageaient le sort de la mère, ils étaient reconnus libres quand elle avait obtenu son affranchissement. Une femme faite esclave par la captivité échappait à la servitude si son maître l'élevait au rang de son épouse.

Le droit de cité, c'est-à-dire le droit d'habiter en Israël, et de partager les priviléges des Hébreux, était suspendu pour l'esclave juil de naissance, et n'appartenait pas aux étrangers, aux bâtards, aux eunuques et aux prosélytes. Les premiers pouvaient l'acamérie en se soumettant aux lois qui régissaient cette matière. Ainsi les Iduméens et les Egyptiens devenaient citoyens à la troisième génération. Quelques nations étaient excluss

<sup>.,</sup> ch. XV, v. 16 et 17. - Paode, ch.

<sup>(1)</sup> Liv. des Rois, ch. V, v. 20-27. (2. Ch. XXI, v. 21.

à jamais, tels que les Moahites, les Ammonites, les Amalécites, à cause de leurs ancêtres, persécuteurs acharnés des Israélites. Toutefois de grands services rendus à la patrie annulaient cet empêchement; l'histoire en offre plusieurs exemples; nous citerons sculement celui de la courtisane Rahab: ayant caché dans sa maison à Jéricho, et sauvé des mains de ceux qui les cherchaient. deux espions envoyés par Josué pour explorer l'intérieur de la ville, elle fut admise, ainsi que sa famille, dans une des tribus, et devint l'épouse d'un des ancêtres de David. - Un décret rendu par l'assemblée du peuple pouvait décerner à un étranger le droit de cité et les avantages qui s'y rattachaient; il lui était permis d'aspirer à toutes les charges publiques, et d'exercer ainsi dans toute leur plénitude les priviléges de citoyen. - Les eunuques étaient aussi déclarés incapables de remplir tous les emplois civils : tette aversion pour une classe d'hommes gardés comme inférieurs à leurs semblaes, n'a rien qui doive surprendre ; car dans s temps antiques, le premier devoir d'un atoyen était de procréer des enfants. Les ennuques, ayant perdu la faculté de se reproduire, étaient, par cette raison, déclarés indignes de participer à l'association politique des Israélites. « On doit les chasser, » dit l'historien Joséphe, a comme meurtriers des » enfants qui auraient dù naître d'eux. » Toutefois, ils faisajent partie de l'association religieuse : a Car, a s'écriait Isaie, a le Sei-» gneur parle ainsi par ma bouche; que » l'eunuque ne dise point : Je suis un arbre » desséché; ceux qui seront fidèles à mon » alliance, à mes volontés, nuront une place » dans ma demeure, etc. »

Les bâtards ne pouvaient non plus monter au rang de citoyens. La loi fut cependant violée en faveur de Jephté; mais le peuple fut l'auteur de cette transgression, car il offrit à Jephté le commandement pour être mené au combat sous sa conduite.

Les prosélytes, c'est-à-dire les étrangers naturalisés, ne paraissent pas avoir été admis aux fonctions publiques.

## DU MARIAGE.

L'institution du mariage se retrouve ches toutes les nations, quel que soit leur degré de civilisation : c'est le fondement de la société. Cette union de l'homme et de la femme, que a pour but leur bonbenr matuel, fut recommandée par Moise à ses compatriotes, comor le premier et le plus saint des devoirs. Croixsez et multipliez, tel est le précepte que Dieu lui dicta pour le peuple de son choix: aussi chaque Israélite était-il dans l'obligation de prendre une épouse, et s'il arrivait à l'àge de vingt aus sans avoir renoncé au cèlibat, il devenuit coupable aux yeux de la loi. Moise, peut-être par nécessité, reconnul la prolygamie, qui semble avoir existé en Oriell depuis la plus haute antiquité. Il crut devoir adopter un vieil usage sanctionné par l'excuple des patriarches. Cependant si les époses ne lenaient pas entre elles le même rang, elles étaient toutes également légitimes; m effet, la loi assurait l'état de leurs enfants, elle les investissait de droits égaux. Mais s'il arrivait qu'un homme choisit une seconde ou une troisième femme parmi ses esclares, plors celle ci occupait une position inférieur dans la maison, et continuait quelquelois de remplir ses anciennes functions serviles; or le mariage d'une esclave avec son maire n'entraînait pas de droit son affranchissement. - Il n'est pas besoin de dire que le père de famille décidait le mariage de ses enfants; cette règle est écrite dans tous les codes, mais si son consentement était nécesaire, il n'était pos indispensable; il pouvil retarder l'accomplissement de l'union désirée par l'un de ses enfants, mais non en reculer à jamais l'accomplissement. Ainsi, quand une fille avait contracté un engagment avant l'âge de puberté, il ne pouvait recevoir d'exécution; mais cet acte subsistait, et la fille, parvenue à sa majorité, avait droit de l'invoquer. - L'éducation des jeunes filles varia selon les temps; quand les Hébreux vivaient sous la tente, elles prenaient part aux travaux agricoles, faisaient paître les troupeaux et allaient puiser an fontaines l'eau nécessaire aux besoins a-adé

dans la terre promire, les Israélitèrent des mavurs nouvelles; et chez tants des villes, les jeunes filles véi l'ombre du toit domestique; on les alma, c'est-à-dire cachée, parce ne paraissaient point en public, à on des jours de fête ou aux noces de mpagnes. Comme les vierges israévient dans une sorte de séquestration, s les flancaient quelquefois avant fessent pubiles; d'où il suit que l'él'épouse ne se connaissaient par : s'engager. Cependant une jeune mise ainsi par sa mère ou par son ouvait, à l'époque de sa majorité, cet accord en protestant devant les e la personne à laquelle on l'avait e lui plaisait point. Si l'on avait empersécution ou la vio'ence pour amefille à recevoir un siancé, celle-ci hissait de la promesse en prouvant ui avait été arrachée contre le vœu zer. - Les fiançailles se célébraient manieres différentes. L'époux futur l'objet de sa recherche une pièce d'arselquesois un anneau, ou bien l'on un acte relatant le consentement mucontractants, la promesse de la dot, ire le prix de la virginité et la parole de remplir les obligations auxquelles ge : ce contrat devait être signé par soins. Enfin, les fiançailles per coni, quoique adoptées long-temps par étaient réprouvées par la jurisprue fiancé entrait par avance en posles droits du mariage, et sollicitait l'époux après en avoir exercé les pridans toute leur étendue. Cette couiste encore chez quelques peuples s, elle ne mérite pas moins d'être e comme un outrage à la décence i. - Au reste, l'engagement des es entrainait de sérieuses obligations. la côté de la femme, qui ne pouvait seser de sa personne; les peines les ives la frappaient si elle s'abandoni séductions d'un nouvel amant. age était cependant un acte pureril, célébré dans le sein de la famille ous l'aril de Jehova représenté per

un de ses ministres : le père de l'épouse en tenait lieu; jougnant les mains des deux fiancés, il les bénissait au nom du ciel et aupelait sur leurs têtes ses bienfaits. Les noces avaient lieu quelquesois immédiatement après les fiançailles; il arrivait aussi qu'elles étaient séparées du mariage par une époque plus ou moins éloignée, telle que six mois et même une année. - La femme n'apportait nas de dot; elle ne recevait de ses narents que des objets de parure : le mari achetait donc son épouse; mais il était l'administrateur des biens que celle-ci possédait de son chef, et qui étaient nour elle une sorte de pécule : le mari devait lui en assurer la jouissance, et offrait en garantie, dans le contrat dotal, tous ses meubles, immeubles, el jusqu'au manteau dont ses épaules étaient couvertes. - A la mort d'un chef de famille, s'il laissait plusieurs semmes, les droits de la première en date primaient ceux de la seconde, qui l'emportait à son tour sur la troisième, et cette dernière sur celle qui la suivait. Il en était ainsi à l'égard des immeubles; quant aux meubles ils étaient divisés également entre toutes les épouses. -La privation de la dot était une punition infligée à la femme qui avait mérité par sa conduite d'être répudiée : de simples légéretés suffisaient pour donner au mari le droit de repousser sa femme; par exemple, si elle avait badiné avec un homme non marié, si elle était sortie la tête nue, si elle avait filé hors de la maison, ou s'était présentée dans un bain public. Mais quand les motifs donnés à la répudiation s'appliquaient sculement à quelque défaut ou infirmité corporelle, à quelque vice du caractère, ou à de simples négligences relatives à la vie domestique, la semme conservait la jouissance de la dot. Une épouse encourait une peine pécuniaire si elle se refusait aux empressements de son mari; durant les quatre premières semaiues elle perdait sept deniers sur sa dot; et la perdait tout entière quand, après avoir subi les représentations de quelques membres du sanbédrin, elle persistait à repouser son époux : il devait alors la répudier. Nous avons dejà dit que l'adultère et l'absence de la virgiuité e trafnaient aussi pour les femmes la privation de la dot; il en était de même à l'égard de l'épouse qui, après ses fiançailles, avait oublié les devoirs de la chastelé: le mari outragé pouvait la reprendre, mais il fallait qu'il lui constituât une dot nouvelle. — Le mariage, ordonné par la loi religieuse, était accompagné de l'exemption, durant la première année, de toutes les charges publiques. Le Deutéronome veut que le nouvel époux goûte, sans être troublé par des soins étrangers, tout le charme des plaisirs domestiques; il accorde le même privilége au fiancé (1).

Quoique le mariage fût recommandé comme la première des obligations, la loi dé-`fendait cependant à un bâtard de s'unir avec une bâtarde : les deux contractants encouraient la peine du fouet. Cependant il fut permis à un bâtard d'épouser une semme esclave, car les enfants pouvaient un jour être légitimés si la mère obtenait son affranchissement. Un bâtard eut encore la faculté d'épouser une prosélyte; mais les fruits de ce mariage suivaient la condition du père, ils conservaient la tache de la bâtardise. - Cette rigueur de la loi envers les bâtards s'explique par l'importance que le législateur attachait au mariage; c'était un devoir auquel on ne pouvait se dérober sans crime : il fallait donc frapper les coupables dans les rejetons d'un commerce illicite, et empêcher ces mêmes rejetons de procrécr à leur tour. - Les enfants d'une prostituée étaient exclus de l'assemblée du Seigneur pendant dix générations : c'était encore pour désendre la sainteté du mariage. — Le but principal de l'union de l'homme et de la femme est de se reproduire, aussi le code hébraïque permit-il à l'époux de répudier une épouse stérile; la femme dont le mari était captif plus de trois années obtenait de droit le divorce, tant la législation était attentive à saisir tous les moyens d'augmenter la population, et cependant elle ne s'opposait pas aux mariages des eunuques qui pouvaient s'allier avec des affranchies et des prosélytes : il leur interdit, ainsi qu'aux bâtards, d'aspirer à la main d'une fille ou d'une femme israélite d'origine.

(1) Deutéron, ch. XX, v. 7. — Josèphe, l. IV, ch. VIII.

Un but, sans doute politique, celui de perpétuer les mêmes familles, créa la léviration ; c'était le mariage d'un frère avec la yeuve de son frère mort sans postérité : l'aîné des enfants qui paissaient de cette union prenait le nom du parent décédé, et devenait possesseur de ses biens à l'exclusion de son propre père et des enfants que celui-ci avait eus précédemment d'une autre épouse (1). La léviration était imposée par la loi, et expesait celui qui voulait se soustraire à cette obligation à subir des témoignages d'offense et de mépris. La veuve repoussée par son beau-frère le citait devant les magistrats, et s'il repoussait l'alliance qui lui était offerte, la semme lui ôtait son soufier et sui crachait au visage en disant : « Ainsi doit être traité » l'homme qui ne veut pas perpétuer le nom p de son frère, et sa maison dans Israël sera » flétrie d'une dénomination honteuse (2). »

Les frères germains ou consanguius étaient sculs contraints à la léviration, qui n'engageait pas les utérins. - Le roi et le grandprêtre se trouvaient aussi exceptés de cette loi. En effet, le monarque eût été exposé à des humiliations qui l'auraient dégradé aux yeux du peuple. Le pontife se trouvait à son tour exempt de la léviration, car il se pouvoit jamais s'unir qu'à une vierge. - Au défant de son beau-frère, la veuve, après avoir fait constater par un acte le refus de ce dernier, pouvait prendre un autre époux de son choix. Quant aux motifs de la léviration, ils étaient puisés dans la nécessité d'augmenter sans cesse la population du pays, de conserver dans les familles les propriétés dont elles étaient en possession, et de perpétuer des noms auxquels s'attachaient le respect on l'admiration publique. - Les prêtres et les lévites ne pouvaient prendre pour épouse une veuve, à moins que celle-ci n'eût en nour premier mari un ministre des autels; ils ne pouvaient non plus s'unir à une femme répudiée, ou qui aurait été repoussée par son beau-frère soumis à la léviration ; à plus forte raison leur était-il interdit de prendre

<sup>(1)</sup> Deutér., ch. XXIII, v. 1. - La Misna, t. III,

<sup>(2)</sup> Deuter., ch. XXV, v. 7-10.

use une courtisane, et même une par la raison qu'une prisonnière subir la loi du plus fort, et avoir tre chaste en dépit de sa volonté. arrions encore entrer dans une soule s sur le chapitre du mariage; mais is ne sont pas indispensables à cont dépasseraient les limites qui nous iesées. Ce que nous avons rapporté able devoir suffire au lecteur, que ms initié aux décisions de la légis-Braique sur ce point important. En rapports entre les époux dénoncent smours d'une nation, d'où il suit nt moral du peuple israélite était dessus de colui des autres peuples s. La condition des semmes chez les d'Israël, quoique secondaire, était e, tandis qu'elles rampaient et rampent encore vouées à l'esclavage I l'Orient.

THE, DES OFFRANDES ET DES SACRIFICES.

les Israélites, peuple élu du Seise fetes étaient exclusivement relileur célébration, accompagnée de t d'éclat, frappait les regards de inde : tous les citovens étaient iny prendre part : c'était même un neré entrainant les peines les plus satre celui qui négligeait de s'y ; il était retranché d'Israël, et à exclu des avantages promis à la i d'Abraham. La Pâque était la prela plus importante de ces solennités. citoyen offrait à Dieu une gerbe d'éex mesures de farine pure mêlée il y joignait une libation de vin et ice d'un agneau de l'année ou d'un i sons tache. On mangeait ensuite bres de la victime, et l'on marquait ung la porte de la maison où le repas s : avec la chair de l'animal les conmourrissaient du pain azyme (1) et es seuvages; il était expressément

pain fait sens levain : c'était le pain de l'es-

défendu d'user d'un autre pain. La Pâque revenait chaque année et durait sept jours, pendant lesquels les travaux d'une urgente nécessité étaient souls autorisés. « La Paque, » dit l'Exode, « aura lieu dans le meis des fruits » nouveaux; ce mois ouvrira l'année. » Celle sète, instituée quand les Hébreux gémissaient en Égypte dans la servitude, continua d'être célébrée au milieu du désert. S'il était en voyage au temps de la Pâque, l'Israélite à son retour devait y participer; car une seconde Pàque avait été instituée pour les ab sents ou pour les individus souillés, le quatorzième jour du second mois de l'année. Les esclaves même étrangers d'origine avaient le droit de célébrer cette sets s'ils étaient circoncis.

La Pentecôte avait lieu cinquante jours après la Pàque. Tout chef de samille vennit déposer sur l'autel les prémices de ses champs comme un tribut qu'il payait à Jéhova. Divisés par troupes de vingt-quatre personnes, les Israélites s'avançaient au son de la flûte. conduisant un bœuf aux cornes dorées, et dont le front était orné d'une branche d'olivier; ils chantaient des cantiques et nortaient dans des paniers plus ou moins ormés les offrandes destinées au Seigneur, Con processions partaient de toutes les provinces. se rendant à Jérusalem pour y déposer dans le temple les fruits de leurs travaux. Sous le règne d'Aza, sept cents bœuss et sept mille brebis surent immolés dans cette cérémonie.

Venait ensuite la sète des Tabernacles: elle avait pour but de rappeler au peuple le souvenir des maux qu'il avait soufferts durant quarante années, quand il errait dans le décert sans nourriture, sans boisson et sans ahri. Le Seigneur avait alors secouru sa détresse. aussi la fête des Tabernacles était-elle un témoignage de reconnaissance envers Jéhova: on la célébrait en plein air, à l'ombre d'un épais seuillage; le Lévitique ordonnait de ployer les arbres chargés de leurs fruits pour en former des teutes, sous le quelles le peuple s'acquittait des devoirs imposés à sa dévotion. Au temps d'Esdras on célébrait la Pentecôte dans les places publiques, dans les cours et sur les toits des maisons; ces teits formaient des plateformes qui les rendaient propres à cet usage. La lête durait sept jours, pendant lesquels on répandait le sang des victimes et l'on faisait d'autres oblations à Jehova. - La fête des Trompettes et celle des Expiations venaient ensuite : la première s'annoncait par des fanfares; outre le sacrifice d'un bélier, d'un veau et de sept agneaux, on devait encore immole: un boue expiatoire pour racheter les péchés du peuple. A la solennité des expiations chacun devait montrer tous les signes de l'affliction, la loi le prescrivait impérieusement (1); c'était afin d'obtenir de la Divinité le pardon des fautes commises par la nation juive. La fête des Trompettes était destinée à rappeler le jour où le Seigneur était apparu à Moise pour lui révéler les lois qu'il devait donner à Israël. Le Sabhat était la dernière des fêtes ordonnées par les livres saints; les Hébreux étaient tenus d'aller entendre la lecture de la loi divine et de se pénétrer de la sagesse de ses prescriptions en les méditant. D'autres solennités furent ensuite établies en commémoration des principaux événements qui avaient signalé l'histoire des Israélites, telles que la dédicace du temple sait par Salomon, et celle qui eut lieu quand Zorobabel eut ramené dans la Palestine ses compatriotes rendus à la liberté. - La plupart des travaux ordinaires étaient frappés d'interdiction durant les fêtes religieuses; cependant il existait des exceptions à cette désense, dont on peut trouver le détail dans la Misna. Il nous sustira de relater les principaux jours consacrés au Seigneur : chaque semaine le Sabbat, chaque mois la Néoménie (2), sept jours à la Pâque, sept à la Pentecôte et huit à la sête des Tabernacles. - L'obligation de célébrer ces trois sêtes principales du culte hébraïque était imposée seulement aux mâles; les femmes, les ensants, les esclaves, et tous les individus atteints de quelque infirmité, en étaient exemptés. On ne pouvait non plus se présenter au temple sans apporter un présent : au

reste l'offrande la plus minime était recue comme la plus riche. L'Israélite qui avait oublié d'apporter une oblation s'en procurait sous les parvis du temple, où des marchands stationnaient pour en vendre à ceux qui allaient pénétrer dans la maison du Seigneur. Les offrandes, appelées en hébreu mincha, consistaient en des gâteaux, du sel et de l'encens. — Quant aux sacrifices, ils se divisaient en trois classes: les holocaustes, les victimes expiatoires et les victimes pacifiques.

Ce qui distinguait l'holocauste des autres sacrifices, c'est que l'animal était consumé entièrement par le seu. On immobilt un bouf, un veau, un agneau, un chevreuu ou un tourtereau, car il fallait que la victime füt un male. La brehis, le veau, le bélier on la génisse figuraient exclusivement dans le sacrifice d'expiation institué pour la rémission des fautes. On rachetait ainsi celles commises par le grand-prêtre, par un prince, par tout le peuple et par un individu; mais les cérémonies de l'expiation variaient suivant le rang des personnes et suivant les causes qui avaient engendré les fautes dont on invoquait le pardon. Ce genre de sacrifers imposait des obligations à celui qui l'offrait; le jour de la célébration, il dessit s'abstenir de toute intimité avec sa femme, et observer un jeune rigoureux, sous prine d'être fouetté. - Le prêtre seul avait le droit d'égorger la victime; tout homme qui aurait usurpé cette fonction eut été reconnu coupable de meurire et mis à mort.

Le sacrifice pacifique réclamait aussi l'immolation de victimes; on égorgeait tantôt un hœuf ou une vache, tantôt un agreau, une chèvre ou une brebis; il fallait sculement que l'animal fût sans tache. Cette obligation avsit pour motif de demander à Dieu quelque faveur, ou de le remercier des effets de sa honté.

— Le prêtre ne profitait pas seul de la chair des victimes; après avoir prélevé sa part, il abandonnait le reste à celui qui avait fait l'offrande, lequel avait la permission de s'en nourrir chez lui, pourvu que ce fût le jou ou le lendemain du sacrifice. — Les étrangers pouvaient aussi présenter à Jéhova dis présents et des victimes, ils étaient même

<sup>(1)</sup> La Lévitique s'exprime ainsi : « Toute perqui ne sera pas affligée ce jour-là, sera retranchée du peuple. »

<sup>(2)</sup> On appelait de ce nom des assemblées qui avaient lieu le premier de la lune de chaque mois.

i l'un des portiques qui entouraient mais non dans l'enceinte : il n'apau'aux Israélites d'y pénétrer (1). mimaux offerts au Seigneur dee exempts de toute souillure, les raient également se présenter purs ls vaquaient toujours les pieds nus e des fonctions sacerdotales, et ne slors que des robes de lin. Moise soigneusement les défauts qui renvictimes indignes d'être immolées; ent n'être attaquées d'aucune maoir aucune plaie et ne pas être mu-Ainsi que les sacrificateurs et les es assistants étaient dans l'obligaprésenter dans un état de pureté, settant à des ablutions. La grande possistait à plonger dans l'eau le entier: la petite ablution à se laver les pieds et les mains. On était rifié par l'aspersion de quelques sang, d'huile et d'eau : celle-ci depuisée à la rivière ou dans une - Les impuretés admises par la que étaient de trois sortes, venant re, d'une maladie et du hasard. un'à ce qu'il eût été régénéré par ision, un enfant était impur. - La nême de simples incommodités renpurs ceux qui en étaient atteints. avait touché un mort ou quelque e se trouvait aussi frappé d'impullait, suivant les dissérents cas, saire ablutions aux individus et à leurs 'est ce qui arrivait quand un Juif aré lépreux par jugement des prèréglaient souverainement les presimposées au malade pour la santé ens et celle de son âme. Les femenaient d'enfanter étaient réputées durant sept jours quand elles acit d'un fils, quinze si elles mettaient une fille; elles ne pouvaient entrer en saint avant un délai de trenters dans le premier cas, et de ux dans le second, délais nécessaires rendre à leur pureté première. apportait en venant au monde une

souillure qui s'effaçait par la circoncision. Moise soumit son fils à cette opération exécutée par l'épouse du prophète, car aucune loi n'exigeait le concours d'un prêtre en cette occasion. Il paraît que cette coutume existait en Égypte de temps immémorial; le patriarche Abraham l'avait adoptée, et le législateur des Hébreux en fit une obligation sacrée pour le peuple d'Israël; celui qui aurait négligé de s'y soumettre était retranché du nombre des fidèles.

Les animaux purs étaient désignés par les livres saints : c'étaient les poissons portant des nageoires et revêtus d'écailles; et parmi les quadrupèdes, les ruminants, et ceux dont la corne du pied est sendue; il sallait que l'animal unit ces deux qualités. Le Lévitique nomme les reptiles et les insectes dont le contact souillait; la plupart des oiseaux étaient compris dans cette catégorie. Enfin, on devenait impur en touchant un animal qui était mort naturellement, quoi qu'il fût d'une espèce dont il était permis de se nourrir. Verser même à la guerre le sang d'un ennemi rendait impur; il fallaits'en purifier. Si on avait pollué ses mains, on se trouvait dans l'obligation de laver tout le reste de son corps. En un mot, il y avait sur cet obiet une multitude de règles diversifiées suivant les occurrences, et qu'il est inutile de rapporter ici, à cause de leur peu d'importance.

Tous les engagements pris envers Jéhova étaient indissolubles; cependant avait - on juré de se vouer au Dieu d'Israël, on s'affranchissait de ce vœu moyennant une somme d'argent, dont le prêtre avait le droit de diminuer la quotité, laquelle était déterminée par la loi, suivant l'âge et le sexe. - On vouait encore un animal, un champ, une maison, un esclave; on avail cependant la faculté de revenir sur ces offrandes volontaires en payant une amende graduée en raisor de l'importance de l'objet offert. - Il existait en outre une autre espèce de vœu appelé cheram, par lequel un père ou une mère consacrait son enfant au service des autels ; il cessait alors d'être citoyen; dépouillé de ses propriétés, il lui était en outre interdit de rentrer dans la société civile; tantôt on vousit à la mort un ennemi personnel ou ceux de la nation — Le troisième cheram avait lieu pour une faute commise, et l'on usait du quatrième en prononçant des imprécations contre quelqu'un,

L'histoire de Jephté prouve combien ces promesses avaient quelquefois de funestes résultats. - Une jeune fille habitant le toit paternel avait le droit de prendre un engagement de cette sorte; mais il était annulé par le désaveu du père. Il en était de même d'une femme mariée : l'époux la déchargeait de son vœu; mais en prenant sur lui le poids de cette violation. Le père et le fiancé possédaient aussi le pouvoir de rendre cadne la vœu formé par une fiancée, à la condition que la volonté de l'un ne contrarierait pas la volonté de l'autre. Une veuve ou une semme répudiée, si elles se liaient envers la Divinité, ne pouvaient sans crime manquer à l'exécution de leur engagement.

Il existait une autre sorte de vœux sous la dénomination de vœux de prohibition; ils étaient obligatoires, quoiqu'ils ne fussent pas cimentés par un serment. Ils consistaient à s'imposer l'abstinence de certaines choses, el à se prescrire certaines actions. Ainsi les naziréens contractaient l'obligation de ne pas manger de certains fruits, de ne pas raser leur barbe, de ne pas couper leurs cheveux, et d'employer tout leur temps au service de Jéhova. Nous avons déjà dit que les naziréens remplissaient les plus bas offices dans l'intérieur du temple. Des femmes attachées par un vœu semblable lavaient les habits des prêtres et des lévites, filaient et se livraient, au profit du sacerdoce, à tous les travaux de leur sexe.

D'autres sectaires, les réchabites, qui parurent sous le règne de Jéhu, vivaient sous des tentes; car ils s'interdisaient de bâtir des maisons; ils ne plantaient pas de vignes et ne semaient aucuu grain, croyent ainsi se rapprocher des doctrines et de la manière de vivre des anciens Hébreux. Les réchabites aspiraient à un état de sainteté signalé par les abstinences qu'ils s'imposaient. Tombés dans l'oubli après la captivité de Baby-Ione, ils furent remplacés par les pharisiens, les sadducéens et les esséniens, dont nous

avons précédemment entretenu nos lecteurs dans le cours de cette histoire.

DE L'ARGHE SAINTE ET DU TEMPLE DE SALOMON.

Quand Moise entratua son peuple dans le désert, où les Hébreux errèrent pendant quirante années avant d'entrer en Palestine, il leur imposa des institutions religieuses et politiques; mais les secondes étaient subordonnées aux premières, dont elles émanaient De là vient que le législateur traça lui-même dans le plus grand détail tout ce qui était relatif au culte de Jéhova. La tente qui renfermait le tabernacle s'élevait au milieu d'une enceinte de cent soixante-dix pieds de long, et large environ de quarante-cinq pieds; elle était fermée par des rideaux tendus entre des piliers. Ces piliers étaient en airain et aiguisés par le bout, afin de les planter en terre. Dans une première enceinte, appelée le parvis, et reculée vers le foud, s'élevait le pavillon du tabernacle, dont la boiserie était recouverte de lames d'or, tapissées d'une étoffe de lin teinte de diverses couleurs et enrichie de figures brodées. La porte de ce pavillon regardait l'orient. Quant au pavillon , il était divisé dans l'intérieur en deux parties : l'une appelée le lieu saint ; l'autre le lieu de la parole, le saint des saints, séparés l'un de l'autre par un rideau que soutenaien! quatre colonnes dorées. C'est dans le saint des saints qu'était renfermée l'arche; elle avait la forme d'une cassette longue de quatre pieds et demi sur trois de large, et était enrichie de lames d'or. On la transportait au moyen de bâtons traversant des anneaux placés aux quatre coins. L'arche renfermait les tables du Décalogue. Une lame d'or pur, faconnée au marteau, servait de couverture à l'arche ; à ses deux extrémités étaient placées deux figures de chérubin, c'est-à-dire des têtes d'adolescents parées de deux ailes. A côté de l'arche, reposait le livre de la loi tracé tout entier par la main de Moise. Le saint des saints, dépositaire d'objets si précieux, était surtout vénéré par le peuple; c'est en s'approchant du voile qui le dérobait à tous les yeux que le grand-prêtre , dans les

mess critiques, allait puiser des ins qu'il semblait recevoir de Dien
e. Dans le lieu saint était déposée
des pains de proposition (1), au
se douze, et que l'on renouvelait
sept jours. Entre la table et l'autel
uns était placé le grand chandelier
ranches, lesquelles formaient plutits plateaux en forme d'amande,
nt une pomme surmontée elle-même
sr. Ce chandelier était en or creux.
du parvis brûlait le fou sacré, qui
l jamais s'éteindre; enfin à l'entrée
it une cuve où les prêtres allaient
'ean nécessaire aux cérémonies du

au règne de Selomon , l'arche n'eut moure fixe; elle suivait l'armée en guerre, et tombe un jour aux mains stins, qui, attribuant à la présence : la peste dont ils étaient attaqués. èrent aux Hébreux. Elle arriva chez amiles; ceux-ci ayant en l'imprul'ouvrir, furent en proie aux calamimaladie contagieuse. Ils s'en déà leur tour, et l'arche fut enfin déns la maison d'Adinadab, habitant de Kariat-Jéharim. Après de lonies, David alla en pompe la cheril durant ce trajet que le fils d'Avoyant l'arche chanceler par la n des animans qui la tratnaient, y main pour la retenir, et fut frant é L'arche fut renfermée dans un taur la montagne de Sion, et David de ramasser de l'or, de l'argent et isux pour élever un temple destiné recir. Son file, Solomon, cut la Hever ce monument, dout la condura sept années. On le bâtit sur le ria, lieu célèbre par le sacrifice d'I-'Abraham voulut faire à Jéhova. dix mille Canancens, peuple tribumeplantaient les bois qui étaient r quatre-vingt mille hommes de la tion. Hiran, roi de Tyr, mit au Salomon trente mille de ses sujets:

ils surent chargés de la maconnerie. Trois enceintes entouraient le temple, c'est-à-dire le lieu saint et le lieu très-saint, et contenaient des appartements servant à renfermer le trésor de l'État, et à loger les prêtres et les lévites qui desservaient le temple. Toutes les pierres composant l'édifice avaient dix huit pieds de long, et les murailles étaient revêtues dans l'intérieur de bois de cèdre. sculpté avec la plus grande perfection. Tous les objets qui servaient aux différentes cérémonies du culte, tels que les chandeliers. les coupes, les lampes, les bassins, les encensoirs, étaient d'or; les ustensiles d'une grande dimension, entre autres les chaud'ères et la grande cuve ou mer d'airaia, supportée par douze figures de bœuf, étaient en airain. Suivant les calculs les plus probables, la dédicace du temple ent lieu l'an trois mille de la création, mille ans avant l'ère chrétienne, quatre cent soixante-treize ans depuis la sortie d'Égypte, cent quatrevingt-quatre ans après la chute de Troie, et deux cent quarante-trois ans avant la fondation de Rome. Le temple éprouva de nombreuses vicissitudes, tantôt abandonné par le peuple d'Israël, tantôt pillé par l'étranger: il fut restauré dans toute sa splendeur par E.échias. Après sa mort l'idolâtrie éleva ses autels dans le temple, et le désordre sut poussé si loin, que le livre de la loi, écrit de la main de Moise, fut égaré, et ne se retrouva que long-temps après. Après avoir duré quatre cent quinze ans, l'édifice, ceuvre de Solomon, sut détruit par les Babyloniens, l'an 588. Au bout de soixante-dix ans, il sut relevé par Esdras et Nébémie. Mais l'arche avait disperu, et le seu sacré s'était éteint. Pillé plusieurs sois par les menarques syriens, le temple resplendit de nonvenu sous Judas Machabée et ses successeurs. Profané plus tard par les Romains, il fut reconstruit par Hérode sur un nouveau plan. et décoré de superbes portiques soutenus par des colonnes du plus beau travail. Enfin il tomba sous les coups de Titus l'au 71 de l'ére chrétienne, pour ne plus se relever.

sins et gôteses étaient faits avec de la

DES ARMÉES JUIVES ET DE L'ART DE LA GUERRE CHEZ CE FEUPLE.

Les Hébreux, quoiqu'ils fussent devenus une nation, passèrent de longues années sons avoir d'armée permanente. Les livres saints avaient seulement déclaré que tout homme âgé de vingt ans et n'ayant pas encore atteint sa soixantième année devait être soldat et marcher, au premier signal, contre l'ennemi. Les chefs de tribu d'abord , puis le prince ou le grand-prêtre tenaient un registre public où tous les Israélites étaient inscrits à l'époque de leur naissance, afin de pouvoir appeler ceux qui, aux termes de la loi, étaient obligés de combattre. Dans la suite, à l'intendant général de l'armée appartint la fonction de faire le dénombrement des guerriers et de les rassembler sous les drapeaux. Il présidait à la levée des troupes et envoyait dans chaque tribu des hérants pour avertir les chess du nombre d'hommes à fournir. Les nouveaux soldats s'exerçaient rous ses ordres Les Israélites se servaient de l'épée, de l'arc, du vieu garni de fer, et de bâtons, Sous les juges, les casques, les cuirasses, les boucliers étaient déjà en usage. Dans les premiers temps l'État ne fournissait rien aux guerriers; ils devaient se procurer à leurs dépens des armes offensives et défensives. Plus tard on forma des arsenanx dans les principales villes. Même au temps de Saul, les armes étaient encore si rares, que, dans une bataille livrée contre les Philistins, le prince et son fils Jonathas sont les seuls qui ont une lance et une épée. Jusqu'à cette époque, les Hebreux n'avaient que de l'infanterie; Saül eut cependant quelques cavaliers; mais sous le grand Salomou on vit dans les armées israélites des chars garnis de faux et une nombreuse cavalerie. Les Israélites possédèrent alors toutes les armes en usage chez les autres peuples. Le soldat avait pour vêtement une tunique de laine serrée autour du corps par le ceinturon, qui soutenait l'épée; il avait de plus un manteau roulé en forme de baudrier; il portait sous sa tunique de larges caleçons; sa chaussure était une semelle en cuir ou en bois, liée

autour de sa jambe et relenue par des agrafes de métal.

Sous les juges, et quand Saul était roi d'Israël, la plupart des guerres n'étaient que de rapides incursions ; aussi n'existaitil aucun magasin pour la subsistance des troupes. Les soldats se pourvoyaient de vivres pour plusieurs jours, ou en recevaient de leurs parents ou de leurs serviteurs, qui les apportaient jusque dans le camp. David fot envoyé par son père à l'armée de Saul, non pour combattre, mais pour donner à ses trois frères des vivres préparés dans la maison paternelle. C'est à cette occasion qu'il s'offrit pour entrer en lice contre le géant Goliath. Quand il monta sur le trône, David divisa les guerriers en douze corps formant chacun vingt-quatre mille hommes qui tour-à-tour faisaient un service régulier. et pouvaient, en cas d'attaque de la part de l'ennemi, marcher sur-le-champ à sa rencontre. L'ordre décimal servait de base à la composition de l'armée; on formait des divisions de mille hommes commandés par un millenier. Ces mille hommes se divisaient en dix compagnies, avant pour chef un centenier, et ces compagnies étaient fractionnées en escouades de dix soldats dirigés par un décurion. Le roi exercait le commandement suprême, et avait sous lui un officier-général ou lieutenant, reconnu après le monarque comme chef supérieur de l'armée. Quand les Israélites traversaient le désert pour aller à la conquête de la terre promise, ils marchaient en ordre de bataille; le tabernacle s'avançait au centre entre toutes les tribus, qui formaient autour de lui un vaste carré. Cette manœuvre avait été prescrite par Moise afin de mettre à l'abri les tables de la loi, et pour se défendre plus aisément contre des attaques imprévues, car ces lieux inhabités et rendus stériles par les sables étaient alors, comme ils le sont aujourd'hui, sillonnés par des peuplades qui vivent de brigandage II existait chez les Israélites une sorte de droit des gens; aussi, avant d'assiéger une ville ou d'engager un com bat, on devait offrir la paix à l'ennemi, auquel on envoyait un héraut pour le sommer d'ouvrir les portes de la cité ou de mettre

PERCETO.

es. En cas de refus, le Deutélonne de tuer tous les vaincus, à des femmes, des enfants et des Da ne peut nier qu'en général les irent long-temps la guerre avec et l'en pourrait citer une soule pour justifier cette assertion : é contre les habitants de Socoth, it écraser soixante-dix-sent cicette ville, sur lesquels on pierres épormes. Lorsque David aut la capitale des Ammonites, il a deux une partie des citovens et le reste dans des supplices non ribles : les uns sont dépecés à iche, les autres jetés vivants dans i briques embrasés. Ces cruautés i reste, exercées contre des peuunt des cultes sanguinaires et dont étaient aussi féroces que la relila guerre était, à cette époque. njours impitoyable et comme elle ore chez tous les peuples sauvapergent ou torturent leurs adverns épargner ni l'enfance ni le is faible. Les livres saints presne pas couper les arbres qui pro-: fruits, et ils recommandent aux is ne point se livrer au pillage, t jurer, et de ne commettre auage en passant sur les terres d'un é. Il était aussi défendu, pendant de se nourrir de porc, de manimanx sur lesquels les prêtres n'aprélevé la dime, et de boire d'un ré aux idoles. Mais, trop fidèles à no religiouse, les Juifs ne penqu'il leur sût permis de prendre ie jeur du sabbat, même pour se et co scrupule leur attira plus de sanglantes défaites. La plus **obdissance** était réprimée par la y avait aussi des règles pour le 1 butin , qui était divisé également i les soldats, soit qu'ils eussent , soit qu'ils n'eussent pas été prébotaille, empêchés par des infirper des fonctions relatives au serrmée. Il n'en pouvait être autre-

de solde, et que les dépouilles de l'ennemi pouvaient seules payer sa nourriture et le prix de ses armes.

Quelquefois on consacrait à Jéhova les armes et les bijoux enlevés à l'ennemi : le chef de l'armée prélevait sa part du butin, véritable part du lion, car, s'il en faut croire des commentateurs, c'était la moitié. et même plus encore, des dépouilles des vaincus. Le butin devait être purifié, tantôt par le feu, tantôt par l'ean, suivant la nature des objets. Les prisonniers étaient mis à mort ou condamnés à l'esc'avage; mais si ces prisonniers étaient des rois ou des généraux, il arrivait rarement un'on les éparguat : leur tête allait réjouir les regards du vainqueur, ou exciter l'allégresse de la multitude. - Une loi désendait de pousser le droit de la victoire jusqu'à mettre à mu le cadavre d'un canemi; après le combat la sépulture était donnée à tous les guerriers par les soins du général, qui présidait aux détails de ce pieux devoir. Ainsi que les héros de l'ancienne Grèce, les combattants discouraient de part et d'autre avant de croiser le fer, et se provoquaient par des injures. Les chess s'envoyaient des messages : dans une guerre qui eut lieu entre les diverses tribus : « Venez et voyons-nous, » disent au roi d'Israel Joas, les envoyés d'Amasias, roi de Juda. « Un jour , » répliqua Amasias , « le » chardon défia le cèdre du Liban : des anj-» maux passèrent, et le chardon fut écrasé, »

Des prêtres résidaient dans le camp; ils avaient à leur tête l'oint de la guerre, qui implorait le secours de Jéhova, et exortait les soldats à se montrer vaillants. Il était revêtu d'ornements sacerdotaux quand il paraissait en public, et dans les moments de crise il consultait le Dieu d'Igraël et interprétait ses volontés aux généraux. Les autres lévites parcouraient les rangs pour répéter les exhortations et les promesses de l'oint de la guerre; quelques-uns d'entre eux sonnaient de la trompetto merée afin de réveiller dans toutes les âmes une ardeur héroique; on se rappelle d'ailleurs que l'arche sainte accompagna l'armée plus d'une fois dans le but de montrer aux Israélites que sque chaque guerrier n'avait point Jehova était avec eux, et qu'ils Intlaient

pour ainsi dire en sa présence. Au reste, les Juifs furent un peuple plus religieux que guerrier; ils ne possédèrent jamais à un très-hant point la science des comhats; aussi furent-ils soumis presque sans résistance par les Romains. Il est vrai que les Macchabées se maintinrent long-temps contr des forces supérieures; mais ils avaient affaire à des troupes syriennes commandées par des hommes dont le courage et l'habileté n'avaient rien de redoutable. Mais quand l'ompée parat avec ses légions dans la Palestine, à peine éprouva-t-il quelque résistance. Les enfants d'Israël ne retrouvérent leur audace que forsqu'il fallut défendre leur temple. Mais c'était le courage du désespoir qui peut arracher une victoire, mais non fixer la fortune, qui se range toujours du côté de l'habileté. Sous ce rapport, les Isarélites semblent avoir été inférieurs à leurs ennemis, car leur histoire nous les montre presque toujours subjugués par les peuples voisins.

DES ARTS, DES SCIENCES ET DE L'IN-STRUCTION PUBLIQUE.

Les arts et les sciences ne se développent que chez les peuples déjà placés assez hant dans l'échelle sociale; en effet, les besoins physiques étant satisfaits, l'esprit peut alors se livrer à des méditations qui enfantent à leur tour des inventions utiles ou seulement agréables. Il est donc probable que les patriarches étrangers aux douceurs et aux recherches du luxe ne durent se livrer qu'à des soins matériels, garder leur nombreux troupeaux, les défendre contre les maraudeurs et se livrer aux exercices violents de la chasse; telles étaient leurs occupations habituelles. Cependant l'Ecriture rapporte que Jacob à son lit de mort partagea le domaine des arts à ses douze enfants : il assigne aux uns la navigation, le commerce et les travaux mercenaires; aux autres la magistrature, la guerre et le droit du commandement (1). La tribu de Lévi exercera exclusivement le ministère sacré. Mais ces paroles ne doivent être regardées que comme des prédictions confiées à l'avenir pour les réaliser; car une seule familie, quelque nombreuse qu'elle fût, ne pouvait offrir l'image exacte d'un gouvernement. Il paraît que la fabrication des instruments de musique et le travail des métaux furent les deux arts qui naquirent les premiers; la Genèse en attribue l'honneur à Jubal et à Tubalcain. Moise s'empara de la puissance de la musique pour en faire un moyen de gouvernement; ainsi il fit fabriquer deux trompettes d'argent, qui asnonçaient au peuple les jours de fêtes et les jours du combat ; les prêtres seuls eurent le droit de faire retentir les trompettes sacrées; les lévites cux-mêmes ne possédaient pas ce privilége, mais ils pouvaient jouer de teas les autres instruments, car on en connaissail déjà plusieurs, le nabal et le kinnor, qui st rapprochaient, à ce que l'on croit, de la harpe et de la guitare, sigon par la forme, du moiss par le son, car ces instruments étaient à cordes. Cependant, dans quelques circonstances, d'autres hommes que des prêtres sonnaient de la trompette lorsque l'on proclamait un nouveau monarque, ou s'îl s'agissait, sur le champ de hataille, d'imprimer aux soldats un plus vif élan, ou de les rassembler quand ils étaient dispersés. De tom les rois d'Israël, David aima le plus la musique ; il la cultivait pour lui-même avec que sorte de passion, et ce fut lui qui attacha au service du temple des chanteurs et des joueurs d'instruments. Il y avait aussi des chanteurs choisis dans la tribu de Lévi. Au reste, le goût de la musique s'était répandu dans toutes les classes; pour célébrer la mort de Goliath et la déroute des Philistins, toutes les femmes des villes d'Israël se présentèrent sur le passage de Saul, tenant des cistres et des tambours dont elles saisaient retentir les airs. Le retour de Judith, rapportant la tête d'Holopherne, fut saluée par les mêmes accords exécutés par les femmes israélites. Dans les cérémonies religieuses, les femmes et les jeunes filles dansaient sous les portiques du temple, et à certaines fêtes annuelles; ainsi la musique et la danse s'unissaient pour célébrer les cérémonies du culte.

La poésie dut naître en même temps que la musique et la danse; on sait d'ailleurs que

les peuples elle précéda la prose. ris les plus anciennes sont toutes en vers. Chez les Hébreux, se mélait aux pompes religieuses lous les détails de la vie privée. esait des hymnes et des cantiques à se du Seigneur : elle célébrait les per des chants joveux, et les funédes accents de tristesse; elle vanivanx et les plaisirs de la vie chame animait la galté d'un repas; engrant à retracer les souvenirs du rétait son langage même à la mo-· livres saints sont remplis de tés de la sublimité de la poésie bé-Econtons Moise dans son dernier après avoir reproché aux enfants mr ingratitude envers Jéhova, qui comblés de toutes sortes de biens, s ent abandonné le culte pour ceieux étrangers, le poète s'écrie : sel a dit, je leur cacherai mon vier ils out provoqué ma colère; j'ai un seu qui dévorera la terre et iusgermes de ses productions il emles montagnes jusqu'en leur fonde-: je rassemblerai sur eux tous les la samine, le glaive, les bêtes séropouvante. Ah! s'ils avaient conqu see, s'ils avaient prévu leur avee jour de leur perte s'approche, il où sout ces dieux qu'ils implore-: il n'en e-t qu'un : Dieu. Scul je le e frappe et je guéris, je fais mourir is vivre; nul ne peut m'échapper. enx exercer ma puissance, j'enivres sèches du sang de mes ennemis, et rée dévorera leur chair. Mais le Seiperdonne à son peuple. Nations, le peuple du Seigneur; et vous, Isque ces paroles ne sortent jamais re mémoire, de votre cœur; que vos s les gardent; qu'ils accomplissent i, et la terre que vous allez posséder mg-temps leur patrimoine. »

nésie et la musique charmaient les s, et se mélaient à leurs pei: es l'eurs plaisirs, pour consoler les uns dur les autres. Capt fa chez les Bare, ils chanteut our les hords de

l'Euphrate la patrie absente et leur ancienne splendeur dont ils sont déchus par leur faute : quels hymnes dans aucune langue sont plus sublimes et plus touchants! on ne saurait encore les lire aujourd'hui sans être ému profondément. Solomon lui-même composait des cantigues, des traités de morale et des paraboles ingénieuses : il savait écrire comme il savait regner. - Cependant, ainsi qu'en Egypte, les prêtres et les prophètes étaient seuls en possession de recueillir les faits accomplis pour en composer un corps d'histoire, celle du pays, à l'époque où vivait Josephe ils possédaient encore ce privilége, tombé alors au rang d'un vieil usage prêt à se perdre, et qui n'enchaînait plus personne. Isale avait écrit le rèune d'Orias. et il existait des histoires particulières des événements relatifs à la séparation des douze tribus. D'autres ouvrages du même genre concouraient encore à instruire le peuple juif des faits du passé, se rattachant à leur Dieu, à leurs princes et à leurs pontifes (1). Après le livre de la loi, ces écrits étaient mis entre les mains de la jeunesse, les prêtres et les prophètes étaient chargés de les commenter et de les expliquer; les premiers en avaient recu la mission expresse de Moise, et s'en acquittèrent scrupuleusement jusqu'au retour de la captivité de Babylone. Mèlés désormais aux soins de l'administration et aux intrigues de la politique, ils se déchargèrent sur les scribes du soin d'instruire le peuple. Les livres de Moise devaient être lus sans cesse par chaque Israélite, il lui était prescrit d'en apprendre le contenn à ses enfants dès qu'ils commençaient à balloutier quelques mots : les préceptes de Jéhova devaient être leur premiere lecture. En un mot, le système qui présidant à l'éducation publique était entiérement religieux. Les écoles ouvertes à la multitude s'appelaient les maisons de Dien. comme pour montrer qu'elles étaient ouvertes en son nom, et pour y rappeler ses commandements. Ainsi l'enseignement se réduisait à inculquer profondément à l'enfant juit l'histoire et les préceptes de son culte ; à l'âge de cinq ans on lui faisait lire le Pentateuque;

<sup>(1)</sup> Paralip , ch XXV et suivant.

à dix ans la Misna; à quinze ans le Talmud; durant les jours solennels, les chefs de la religion préchaient dans le temple et dans la place publique, et développaient à leur nombreux auditoire les avantages de la morale instituée pour le bonheur des Juis par Jéhova.

Telle était la seule institution donnée aux masses; quant aux hommes qui se destinaient aux fonctions du sacerdoce ou de la magistrature, on leur imposait de longues études, ils devaient posséder surtout la connaissance d'un grand nombre d'idiômes et toutes les sciences ignorées du vulgaire. Ce dernier point était d'une rigoureuse nécessité, car c'étaient les membres du grand sanhédrin qui fixaient l'époque des néoménies et l'intercalation des jours et des années. Mais il paratt que les Juiss avaient fait peu de progrès en astronomie, quoiqu'ils fussent dans le voisinage des Chaldéens et des Égyptiens, déjà avancés dans la connaissance des astres. Même au temps d'Ezéchias, les Juiss savaient à peine diviser le jour en heures : dans la suite ils partagèrent le jour et la nuit en quatre sections égales. Au reste, il semble prouvé que les Juiss n'eurent que des notions incomplètes et peu étendues dans les sciences mathématiques et physiques.

La pratique de la médecine fut dans l'origine une fonction sacerdotale, ainsi qu'il est arrivé chez un grand nombre de peuples; de là vient que Moïse énumère tous les signes de la lèpre et d'autres maladies semblables communes de son temps, et qu'il enseigne les précautions à prendre pour éviter d'en être atteint. Toutefois, les préceptes du célèbre législateur regardent plutôt la salubrité publique que la médecine proprement dite. Moïse trace des mesures générales, dont la première, et la plus utile, est la propreté, qu'il recommande spécialement. Ce sont des règles d'hygiène et rien de plus; mais pour assurer leur exécution, il en chargea les prêtres, devant lesquels tout homme devait se présenter s'il éprouvait quelques-unes des affections signalées par le législateur. Ceuxci examinaient le mal, et quand il s'élevait quelque doute sur sa nature, ils prescrivaient au malade d'éviter pendant sept jours de se mettre en contact avec personne. Ce temps expiré, si les symptômes paraissaient moins menaçants, ils prolongeaient la siquestration, et enfin, après de nouvelles observations, si les signes morbifiques paraissaient plus graves, l'individu était alors déclaré lépreux. Les maisons et les vêtements subissaient encore une inspection sévère; les premières recevaient un enduit pour effacer certaines taches suspectes empreintes sur les murs; quand ce moyen était insuffisant, on la démolissait. On lavait et le plus souvent on brûlait les habits de l'Israélite attaqué de la lèpre (1). Ce dernier était tenu d'habiter hors de la ville, et ceux qui voulaient communiquer avec lui devaient se soumettre à des purifications. Le malade avait la permission de paraître en public, mais il fallaît qu'il revetit un costume particulier signalant à tous les yeux son infirmité. On voit donc que si les prêtres furent les médecins de la nation, leur science était toute renfermée dans les livres saints : ils l'exercaient comme une fonction, non comme un art. Dans la suite, certains hommes se livrèrent à l'étude des simples pour rendre la santé à ceux qui l'avaient perdue; d'autres s'appliquérent à guérir les plaies faites par l'épée ou par toute autre cause, et malgré leur utilité ils ne jouissaient pas d'une grande considération. Peut-être, comme nous l'avons déjà fait observer, la médecine et la chirurgie furentelles pratiquées généralement par des esclaves ou par des individus placés dans les con ditions basses de la société, ce qui expliquerait le peu d'estime attaché à ces professions. Quoi qu'il en soit, les médecins juis s'étant placés au premier rang dans le moyen-âge, autorisent à penser que l'art d'Esculape a pu faire d'assez grands progrès à l'époque dont nous parlons; toujours est-il certain qu'au temps de Salomon, plusieurs personnages étaient renommés pour leur science dans la connaissance des plantes; leurs successeurs finirent enfin par conquérir quelqu'importance; aussi lit-on dans les sentences de Jésus, fils de Sirach : « Honore le médecin; sa » science le fait marcher la tête levée et lui

<sup>(1)</sup> Lévitique, ch. XXXIV.

· mérite l'admiration des princes. Quand tu • te sentiras malade, invoque Dieu et appelle • le médecin; car l'homme prudent ne dé-» daigne pas les médicaments de la terre. » Il est vrai que celle citation appartient aux écrits d'un homme qui vivait en Égypte sous l'tolémée Evergète (1), mais bien antérieurement l'Ecclésiastique avait dit : « Honore le » médecin à cause du besoin qu'on en a: » Dien l'a créé, Dieu s'en sert pour guérir. » Dien forma les plantes salutaires et nous » fit conneitre leur utilité. Tous les remèdes » viennent de Dieu: l'homme sage ne peut » avoir de l'éloignement pour eux. Le mé-» decin instruit sera élevé; il recevra des » éloges et des présents à la cour des rois. » En effet, on voit des médocins auprès des mouarques juifs; ils leur prodiguent des soins dans leurs maladies; le roi Aza eut en vain recours à leur savoir pour se guérir de la goutte, ainsi que le rapportent les chroniques; le livre IV des Rois parle des chirurgiens qui penstrent le roi Joram blessé dans un comhot. Il parait aussi que les prophètes se mèbient de prescrire des remédes, car Naaman vient consulter Élisée, qui le guérit de la tèpre. L'epouse de Jéroboam implore la science du prophète Ahias, afin qu'il rende à son fils le santé. Mais comme parmi les prophètes se rencontraient besocoup d'hommes qui n'étaient pas animés por l'esprit de Dieu, on doit croire que leur charlatanisme dut abuser plas d'une fois de la credulité publique. S'il fout s'en rapporter à quelques mots de Philon, il paraltrait que les Esseniens s'occupaient de médecine, et que de la vint leur surnom de thérapeutes. Un se rappelle que es sectaires menaient une vie ascétique; pour charmer l'isolement où ils vivaient, et se remire en même temps recommandables sus years de la multitude, il suront pu étuder et pratiquer l'art qui enseigne les moyens à malacer l'homonité soufrante.

Les merveilles du regne de Solomon prourent que les faractites n étaient pas étrangers aux bouns arts , tels que l'architecture et la sculpture, malgré ces paroles de l'Esade :

et la sculpture, maigré ces paroles de l'Exade :

« Vous ne serez point d'image taillée ni » aucune représentation de ce qui est dans le » ciel, de ce qui est sur terre, sous la terre. » dans les eaux. » Ce fut sans doute pour détourner le peuple de l'adoration des images, dont il avait vu tant d'exemples en Egypte, que les livres saints proscrivirent toute espèce d'imitation des objets extérieurs reproduits par le bois ou la pierre. Moise luimême ne crut pas devoir obéir servilement au texte de l'Exode, car il placa des figures de chérubins aux extrémités de l'arche; et Salomon en mit encore dans le sanctuaire du temple qu'il fit ériger. Néanmoins, les Israélites eurent toujours de l'éloignement pour toute espèce d'effigie, même celle d'un bomme; cependant quelques auteurs assurent que les rois juils firent graver sur la monnaie leur figure; et les Juifs furent obligés, quand ils devinrent sujets des Romains, d'employer la monnaie des vainqueurs. Quoi qu'il en soit. lorsque sous Tibère le gouverneur de Syrie vint à Jerusalem, les Juiss le supplièrent de ne pas faire entrer ses légions dans la Palestine, à cause des en-eignes qui étaient surmontées d'un aigle. Quelques années auparavant, lorsque l'empire romain était gouverné par Auguste, Birode avait fait construire des theâtres à Jerusalem; ce qui fut traité d'innovation dangereuse, car les anciens Hébreux n'avaient jamais connu les jeux de la seine. La magnificence du temple de Solomon démontre suffisamment que les arts avaient fait de grands progrès : rependant l'Erriture donne à entendre que les sujets de roi de Syrie conduisirent et exécuterent un grande partie les travaux commandés por le fils de David. Ausi ne trouve-t-on nulle part le nom d'un artiste fourni par livati. Mais de moins i industrie ne resta par etationnaire : les Juis cultivérent l'art de graver en creux les pierres précieues, de lesvailler les métaux, de tisser les plus riches étoffes, de les tesader et de les orner de toutes sortes de dessias. Au reste, au temps de Salomon, et une ses successeurs, la Judée et couvrit de monuments dont la terieur dail mentile aver autant de goût que de richeme. (De con-travel des routes, on életa des agre-Lees, on their fest f eletenes, on mornel

et Co monerque régueit en Erryte fan 1,6

des machines de guerre. Instruits par les ouvriers syriens, les Juiss exécutèrent des vases en or et en argent, des bijoux et tous les objets pouvant flatter les fantaisies des riches. Le luxe enfanta des besoins et des inventions destinées à la toilette des semmes, dont la coquetterie était devenue sans bornes, ainsi que le témoignent ces paroles d'Isaïe parlant des filles de Sion : « Le Seigneur, » dit-il. « leur ôtera toute leur parure, les chaussu-» res garnies de sonnettes, leurs réseaux pré-» cieux, leurs croissants d'or, les colliers, » les bracelets, les voiles, les tiares, les jar-» retières, les ceintures, les corsages, leurs » pendants d'oreille, les anneaux, les orne-» ments placés sur le front, les robes super-» flues, les tuniques, les manteaux, les » bourses élégantes, les miroirs de métal. » le linge fin , les bandeaux , les capu-» chons, leurs parfums, tout ce quiflatte leur » vanité (1). » Nous ferons encore remarquer que sur dix mille chess de samille transportés à Babylone, lors de la première invasion, il y avait mille maîtres d'atelier qui travaillaient en ouvrages de marqueterie, d'où il résulte que l'industrie avait recu de grands développements dans la Palestine.

Nous dirons peu de chose des monnaies. car les auteurs les plus instruits professent sur ce point des opinions dissérentes. Mémonide dit que le sicle d'argent pesait le poids en métal pur de cent soixante grains d'orge; don Calmet l'estime trente-deux sols cinq deniers; tandis que Brerewood le porte à trois livres neuf sols. D'autres savants l'évaluent à deux francs quatre-vingts centimes. Le sicle se divisait en demi-sicle ou béka, en tiers de sicle et en quart de sicle, drachmes ou deniers : il se décomposait aussi en vingt guéra ou oboles. Il fallait soixante sicles pour la mine; le talent d'argent se composait de cinquante mines, et le talent d'or de seize talents d'argent (2). Disons aussi quelques mots des poids et des mesures en usage parmi les Juiss; il y avait chez eux unité

Nous ne terminerons pas ce chapitre sans

parfaite sur ce noint dans toutes les provinces du royaume. Chaque année quelques fonctionnaires choisis par le sanhédrin procédaient à la vérification des poids et des mesures, qu'ils comparaient avec un étalon conservé dans le temple. « Ayez soin, » disent les livres sacrés (1), « que la balance soit juste set que toules vos mesnres soient exactes; » celui qui ose se servir de poids et de me-«sures altérés commet une abomination, » - Suivant dom Calmet, tous les objets étaient pesés au sicle et à la mine, composée de soixante sicles, lesquels, à raison de cent soixante grains chaque, équivalaient à neu près à une livre de seize onces et quatre gros. - Quant aux liquides, les Hébreux avaient le chomer ou core , pouvant contenir environ trois cents pintes : le core se divisuit en dix bath, le bath en trois seah, le seah en deux hin, le hin en trois cabe et le cabe en quatre log. - L'épha était d'une casseité égale à celle du core , il servait à mesurer les grains et se divisait en dix gomor. - Les mesures de longueur se composaient du doigt, un peu moins qu'un pouce, au-dessus le topha il était de quatre doigts; le zéreth se composait de douze doigts; la coudée de deux zéreths ou vingt pouces et demi ; enfin le chemin sabatique, c'est-à-dire la distance qu'il était permis de parcourir le jour du sabbat, comprenait deux mille condées, on environ cinq cent soixante - dix toises. Nons ne pousserons pas plus loin nos investigations sur ces matières, qu'il est difficile de débrouiller d'une manière satisaisante, saute de documents. A part les livres saints, Josèphe est le seul historien qui ait écrit les annales de ses compatrioles, et l'on concoit qu'il ne peut satisfaire qu'imparfaitement notre curiosié. Les rabbins ont entrepris la même œuvre que Joséphe, mais ce qu'ils rapportent est mêlé de tant de fables et d'exgérations qu'on ne peut y ajouter foi. It faut donc se borner sur plusieurs points à des conjectures qui, déponillées de certitude, ne méritent pas d'être offertes à nos lecteurs.

<sup>(1)</sup> Isaie, ch. III.

<sup>(2)</sup> Vid. Dom Calmet, Mémoire des Hébreux. — Garnier, Hist, des monnaies. — Encyclop. méth., art. Monnaies; — et l'Exode, ch. XXX.

<sup>(1)</sup> Lévitique, cb. XIX, v. 35-36. — Denteron, ch. XXV, v. 13.

parler de l'agriculture, qui prit d'assez grands développements chez les Hébreux. Aussi chaude que l'Andalousie, et abritée au nord contre les vents froids par la chaîne du Liban, la Palestine, rafratchie par des pluies fréquentes dans l'automne et au printemps, jonissait d'une grande fertilité. On y recoltait de frament et de l'orge, le figuier, l'olivier, le grenadier donnaient partout leurs fleurs et leurs fruits, tandis que la vigne s'étendait sur les coteaux. Qua d les enfants d'Israël prirent possession de la Judée, ils sortaient de l'Egypte, où la science de la culture des serres était portée au plus haut point; i's empruntèrent aux sujets des Pharaons et aux Phéniciens les méthodes agricoles que ceuxci pratiquaient. Ainsi les Hébreux se servaient de presque tout les instruments aratoires en usage de nos jours. Ils labouraient les terres, auxquelles ils confinient alternativement des semences diverses; ils savaient fabriquer des engrais; ils paraissent avoir commu la plupart des procédés les plus habiles pour fécender le sein de la terre. On récoltait dans les plaines des céréales, telles que le froment, l'orge et l'épeautre. Les blés de la Palestine étaient d'une qualité supérieure : l'orge servait à faire du pain et une espèce de bière, et l'épeautre pilé dans un mortier fournissait une semoule agréable au goût autent que nutritive. On cultivait brancoup la vigne, surtout dans la tribu de Juda; tanthe elle serpentait autour des arbres , tantôt en la disposait en berceaux; dans certains cantons, les habitants couvraient de bitume te pied de la vigne. L'olivier donnait encore en Palestine une hnile excellente qui enriimait le pays par l'exportation. Les Israélites fournissaient encore aux nations étrangares une grande quantité de fruits secs. Des bois de construction s'élevaient sur les montegres, tandis qua d'autres arbres fournisnt des résines d'un utile emploi. Le territoire de Jéricho produisait un baume avidement recherché par les Romains, qui l'achetaient au poid de l'or. On cultivait aussi dans la Palestine la plupart des plantes légumineuses qui figurent sur nos tables; les Juis exploitaient en outre la canne à sucre, l hanvre, le lin, le cotonnier, ainsi que des

plantes colorantes, entre lesquelles on nomme la garance et l'indigo. Co qui explique au reste la fertilité de la Palestine, c'est que ses habitants possédaient un système d'irrigation faisant produire au sol les moissons les plus riches et les plus abondantes. L'eau, recueillie dans des citernes, était distribuée dans les champs par des rigoles, et on l'élevait par le moyen de roues et de balanciers jusque sur les collines les plus hautes. Les Israélites avaient des prairies artificielles pour subvenir à la nourriture de leurs troupeaux : les gras pâturages de Sichem jouissaient surtout d'une grande célébrité. Les chèvres, les moutons, les taureaux étaient d'une bonne race; quant aux chevaux, ils étaient en petit nombre. Salomon, le premier, en fit venir d'Égypte, ainsi que le chameau et le mulet, qui servaient l'un et l'autre à porter des fardeaux. Les ânes ou onagres, originaires de la Palestine, l'emportaient de beaucoup per la force et par la perfection des formes sur ceux qui vivent dans nos climats; c'est la monture la plus usitée dans presque tout l'Orient; les chevaux ne servent qu'à la guerre ou à la chasse. Au reste, la loi religieuse avait donné sur l'agriculture les préceptes les plus sages et les plus étendus; elle avait tout réglé, et pris même sous sa protection jusqu'aux animaux, qu'elle recommande de traiter avec douceur; elle défeudit même de les mutiler; peut-être prévovait-elle que s'il était permis de mutiler les bêtes, on mutilerait bientôt des hommes. Citons à ce sujet les préceptes enseignés par Moise: a Quand tu trouveras, » dit-il, a un » animal domestique égaré, tu le retireras » dans la maison, et lu en prendras soin jus- qu'à ce que le propriétaire te soit connu. » Tu porteras du secours à tout animal » tombé dans une fosse ou accablé sous sa o charge : tu n'attelleras pas à la mêmo » charrue l'âne et le bœuf, à cause de l'iné-» galité de leur marche, et tu ne lieras nas n la bouche du bœuf qui foule les grains a dans l'aire, car il doit participer au béné-» fice du travail (1). » — Sous les successeurs de Moise, et durant l'administration

<sup>(1)</sup> Deuter., ch. XXII et XXV.

des rois, l'agriculture devint de plus en plus florissante; elle curichit les Juis et les mit en état de satisfaire aux énormes tributs que firent peser sur eux les Assyriens, les Égyptiens et les Romains. Mais depuis leur dispersion, les enfants d'Israël ont abandonné complètement les travaux des champs, et la Palestine, livrée encore aujourd'hui aux Turcs, semble frappée de stérilité par la faute de ses possesseurs.

POLICE ET ADMINISTRATION PUBLIQUE. FIN DES MOEURS.

Un des fléaux qui tourmenta long-temps le peuple Israël, était le brigandage excreé, pon-seulement par les tribus errantes du désert qui infestaient les fontières, mais encore par un grand nombre d'Israélites. Ceux-ci, an lieu de se tivrer au travail pour échapper à la pauvreté, préséraient dépouitler les voyageurs sur les grands chemins ou ravager les champs de leurs compatriotes. lustruments docites entre les mains des ambitieux, on les trouvait toujours disposés à troubler la paix publique. Que'quefois ils s'associaient à des bandits, composés de Moabites, d'Ammonites, de Syriens, de Chaldéens, pour partager les fruits de leur rapine, et les attiraient jusque dans le cœur du royaume, ainsi qu'il arriva sous Joakim, roi de Juda. Cet état de chose tenait sans doute aux localités dans certaines provinces, et au voisinage des Arabes, qui depuis un temps immémorial n'ont d'autre industrie que le vol commis à main armée. Tant que les monarques hébreux commandèrent à la nation, tantôt le brigandage fut réprimé, tantôt il s'accrut, suivant l'énergie on la faiblesse du gouvernement. Lorsqu'Hérode devint gouverneur de Galilée, avant de monter au trone, il s'était concilié l'estime et l'admiration publique en détruisant les troupes de maraudeurs qui désolaient le pays. Parvenu au rang suprême, il acheva son ouvrage en poursuivant les brigands jusque dans leurs repaires, et chercha dans la législation un moyen efficace de repression. Il y parvint en condamnant le voleur à deveme

l'esclave d'un idolâtre (1); tons les Israélies étaient fortement attachés à leur culte, cette punition retint done dans le devoie beaucour d'hommes qui n'auraient pas été effrayés de peines plus graves, même de la mort. Outre les bandits, les habitants eurent à redouter pendant long-temps les attaques des bêtes féroces. Comme les premiers héros de la Grèce, certains personnages s'illustrèrent pour avoir délivré la contrée des ravages de ces animaux. On eite entre autre Banaias, qui tua plusieurs lions, et s'acquit par es exploits l'amitjé de David. Au temps d'Élysée, les bêtes fauves remplissaient les forêts, et l'on sait qu'ils en sortirent un jour toutà-coup pour dévorer des enfants qui s'étaient moqué de ce même prophète. Comme plusieurs parties de la Palestine manquest d'eau, on fit des réglements relatifs aux canaux, aux puits et aux fontaines; Salomon éleva des aquedues pour le service de sa capitale; il fut aussi ordonné de creuser partout des citernes pour arroser les champs et abreuver les troppeaux. On plaçait aussi des fontaines dans le voisinage des viiles, mas non dans leur enceinte; la plus célébre était celle de Silvé, située près de Jérusalem; plasieurs rois furent même sacrés sur ses bords. Une loi de Moise, car ce législateur avait lost embrassé dans ses prévisions, recommande de tenir toujours fermée l'ouverture d'un puils, dans la crainte qu'un homme ou qu'un animal n'y tombât; en cas de négligence de la part du propriétaire, celui-ci devait payer une amende. Les magistrats particuliers vellaient à l'observation de ces réglements. La capitale était divisée en plusieurs quarties ayant des chefs ou capitaines chargés de commander chacun dans sa circonscription. Si le grand Salomon avait pris soin de fournir de l'eau à Jérusalem, il en rendit l'accifacile par la construction de belles routes; avait fait paver en pierre noire les chemius qui y conduisaient. Moise avait encore fail un grand nombre de prescriptions pour la police des voies publiques; elles déterminent ce que l'on doit faire des bestiaux . des objets égarés; elles ordonnent d'ensei-

<sup>(1)</sup> Jeighe, I. XVI. ch. 1.

١

a voyageur son chemin; d'indiquer staine on de donner de l'eau à celui altéré. Il paralt, s'il faut en croire one les Israélites se crurent affranla loi de Moise quand il s'agissait de m mêmes services à un étranger. ndestine produisait d'abondantes mois-Be en exportait même dans la Syrie d'autres peuples voisins. Cependant afficete par d'effrovalles famines qui ent la population; elles eurent lieu les énouves sous le règne de David. en temps d'Hérode; mais nous posrop peu de lumières sur les réglechatifs aux subsistances pour remoncauses de ces calamités. Dans nos ndernes, où la science de l'adminisnt de l'économie politique ont fait de is progrès, les gouvernements sont les l'impuissance de prévenir les C'est qu'il saudrait calculer avec s l'époque à laquelle on doit perl'exportation , afin de ne pas ruiner tour, et celle où il devient indisnenl'interdire, afin de conserver au pays blés pour sa subsistance. Ce pro-4 loin d'être résolu; il n'est donc rement que les Israélites n'ajent pu r aux désastres de la famine, surtout mee des fréquentes invasions auxils furent en proie de la part des ani les entouraient. Certaines lois es, si elles furent exécutées scrupyst. durent concourir à amener ce en effet, durant l'année subbatique. l pas permis de cultiver les champs. rai que la nécessité contraignit le ement d'adoucir cette loi dans la pramis il est toujours probable qu'on m atténuer complètement les effets. me l'Écriture sointe indique souvent e de la population , il est difficile de er avec exactitude; en effet, il n'est ne des individus en état de porarmes : ils étaient six cent mille le sortirent de l'Égypte; mais dès rent conquis une patrie, les Hée multiplièrent, car les lois de tendment à augmenter la populaa lo's affeignirent leur but, puisque,

suivant les Paralipomènes, le roi David complait sous ses enseignes plus de quinze cents combattants. Sous le règne orospère et brillant de son fils. la Bible compare, tant ils étaient nombreux, les habitants d'Israël et de Juda aux sables de la mer. Il paratt que le dénombrement n'avait pas été prescrit impérieusement par le législateur. Dieu même punit David pour l'avoir accompli sans l'avoir consulté : quoi qu'il en soit. cette opération devait avoir lieu de temps à autre, afin de percevoir le demi-sicle que chaque Israélite devait payer à l'État. Mais on ignore si le dénombrement se faisait à des époques fixes, le résultat en était consigné sur des registres publics; mais ces registres ont péri sans retour. Toutefois, si l'on s'en tient au texte de l'Écriture, la population était, sous David, de plus de quatre millions d'àmes; elle double peut-être pendant le long règne de Salomon. Vint ensuite la captivité du peuple de Dieu, qui sut mené dans l'Assynie; depuis cette époque on ne possède qu'un dénombrement sait par les soins de Zorobabel, qui ramena ses concitoyens dans leur ancienne patrie; mais ce document. conservé dans le premier livre d'Esdras, ne saurait suffire, car il se borne à transcrire le nombre et les noms des principales familles. Quand la Judée devint une province romaine, les vainqueurs évaluèrent sans doute la population; mais leurs historiens ont négligé de nous faire connaître le résultat de ce travail. Cependant la Palestine jouit sous les empereurs d'une grande prospérité; enrichis par le commerce, ses habitants durent se multiplier à la faveur d'une longue paix. car, sous le sceptre des Césars, les nations soumises à leur puissance n'avaient plus à redouter les calamités d'une guerre étrangère. Rome, à sorce de vaincre, n'avait plus d'ennemis.

Nous avons déjà fait remarquer que la santé publique avait excité la sollicitude de Moise. Il avait soumis certaines maladies, entre autres la lèpre, à l'inspection sacerdotale. A son exemple, ou fit des réglements d'hygiène, parmi lesquels nous mentionnerous la défense d'enterrer les morts dans les temples et dans l'intérieur des villes; il n'y

ent d'exception que pour les rois et quelques prophètes devenus célèbres. Ainsi les monarques de Judas étaient ensevelis à Jérusalem; ceux d'Israël dans Samarie, et l'Écriture nous apprend que Samuel fut inhumé dans son jardin. C'est encore pour éviter les effets de la contagion qu'il fut interdit de toucher des cadavres d'hommes et d'animaux, sous peine d'être déclaré impur; il fallait alors laver sa personne et ses vêtements. Mais la loi, dans le but louable de veiller plus attentivement sur la santé des Israélites, imagina des prescriptions bizarres : un Juif ne pouvait recevoir les soins d'un barbier ou d'un médecin idolâtre, dans la crainte que ces infidèles ne voulussent attenter à sa vie; il pouvait cependant exécuter l'ordonnance du médecin si elle n'était que verbale; mais il lui était interdit d'user d'un remède préparé par le même médecin. Toutefois, une servante ou un esclave israélite n'était pas soumis à la même restriction; il lui était permis, s'il était malade, d'appeler à son secours un idolâtre; ce qui semble prouver que le législateur n'attachait pas autant de prix à leur existence qu'à celle d'un homme libre. Quant au barbier, dit la Misna (1), un Israélite pouvait se laisser raser par lui, mais sculement dans un lieu public, car, en ce cas, l'Israélite n'a rien à craindre pour ses jours, les mauvais desseins du barbier idolâtre, s'il en avait conçus, seraient empêchés par les assistants. — Dans les livres saints qui sont attribués à Moise, se trouvent encore une soule de réglements relatifs à la police rurale; nous dirons seulement quelques mots sur la chasse et la pêche, auxquels il était permis de se livrer dans tout Israël. Cependant on ne pouvait chasser dans un domaine particulier sans la permission du propriétaire; et si l'on violait l'enceinte où celui-ci renfermait du gibier, on se rendait coupable de vol : les mêmes principes s'anpliquaient à la pêche. Au reste, l'art de prendre ou de détruire les animaux sauvages était entretenu, parmi les Israélites, par la nécessité de fournir au monarque un certain nombre de cerss et de daims et d'autres pièces de gibier destinées à défrayer la monarque et celle des commensar maison.

Il ne paralt pas que les Israélit possédé ces établissements publics, chez les modernes hôpitaux et ma retraite pour les pauvres et les vi Peut-être n'en curent-ils pas bem l'aumône était prescrite et par la gieuse et par la loi civile. La langue que n'a pas même d'expression que fie précisément l'aumône, qu'elle i le mot justice; mais l'aumône devai portionner au rong de celui qui la sol amsi, à l'homme nourri dans l'opul devait donner des habits conformes qu'il occupait avant son infortune : même secourir son serviteur s'il un; car il est des habitudes qui su nues des besoins quand on les a pr durant de longues années. Cependas prescrivait, dans ce dernier cas, de préalablement à des informations pas risquer d'enrichir celui que l'on seulement aider dans son indigeno avait des riches qui donnaient aux jusqu'au cinquieme de leurs revenus. du dixième, que tous étaient tenus de sur leur fortune au profit de ceux qu tombés dans le dénuement ; en un me mône était imposée rigoureusement un devoir, et quiconque refusait de ner, pouvait en certaines occasions la peine du fouet. Malgré les pré prises par le législateur, il n'avait pi cher les biens de se diviser inégales tre les citoyens; en d'autres termes tait efforcé vainement d'extirper la n Cette plaie rongeait aussi la société it ne pouvant l'éteindre entièrement. venait ses ravages en faisant un ap charité publique : chaque semaine lecteurs allaient dans toutes les mais liciter des dons de toute espèce, qui mis en réserve et distribués aux h les plus nécessiteux. L'aumône peut chez les Juiss, être considérée comme pôt, car c'était par ce moyen qu'on ! sait à plusieurs dépenses, telles que l rations du temple et le rachat des capt





. •



point, la loi avait réglé qu'un uit être racheté de préférence à un lévite l'emportait sur un citoven : r un bâtard ordinaire, qui primait le bătard adultérin, lequel passait thinéen, le nithinéen avant le pronfin le prosélyte précédait l'affranlions pas que l'Écriture, toujours soulager l'indigence, recommande ur, quand il moissonne, de laisser pur les pauvres; au vendangeur, au cep quelques grappes : il en de toutes les productions de la este donc démontré que la légis-Moise était pleine de sollicitude igence; elle prévoyait ses besôme temps qu'elle indiquait les adoucir ses souffrances en les sou-

rminerons ici ce tableau des instiles mœurs des anciens Juifs, par éflexions sur la durée pour ainsi ructible du peuple d'Israël et de ion, qui a subsisté et qui subsiste dépit de la puissance du temps des hommes. Une des causes les mites de cette durée miraculeuse le devoir être attribuée au dogme l'existence de Dieu et son unité. même principe, Moise établit tabernacle sera érigé, qu'un seul a élevé. Jérusalem, où ce temple fut devint donc la cité de tout le à est le saint respect qui s'attache à , après tant de siècles, que les ent encore à les visiter; ils se perpe la ville sainte sera un jour la 'an nouvel empire qui dominera univers. Poursuivant l'application e de l'unité, Moise voulut qu'une i filt consocrée au service des auune seule familie possédât le sacerme. Ainsi le temps devait cimenjour le respect et la vénération ient à la multitude le grand prêtre les : ceux-ci avaient recu en perassession de certaines villes disperla pays, quand il fut divisé entre iz; ils pouvaient done vivre sans se n travaux manuels et journaliers,

qui les ensent trop rapprochés de leurs compatrioles, et auraient mis leurs intérêts en rivalité avec ceux des autres citoyens. Délivrés de tous les soins temporels. ils étaient plus aptes à prêcher une morale purgée de tout égoisme humain. D'un autre côté, répandus dans toutes les provinces, car ils n'avaient point de territoire assigné pour leur demeure, ils étaient sans cease en contact avec tous les habitants, et pouvaient exercer sur eux une surveillance paternelle et de tous les instants. Investis des premières places dans les tribunaux, ils avaient encore pour mission d'instruire l'enfance, d'endoctriner l'âge mur, et devenaient arbitres dans les différends qui s'élevaient parmi les époux. puisqu'ils dirigeaient l'épreuve des eaux amères. En retour de ces avantages, ils se soumettaient à des devoirs particuliers et à des prescriptions génantes; il leur fallait sans cesse veiller sur eux-mêmes, de peur de se reudre impurs, et commander à l'entraînement de leurs sens; un prêtre qui, la raison troublée par l'ivresse, serait entré dans le tabernacle, cât encouru la perte de la vie. - S'il éprouvait un vif attachement pour une femme, il fallait que cette femme n'est iamais été engagée dans les liens du mariage. car un ministre du Seigneur ne pouvait épouser qu'une vierge. - Quant au peuple, il devait être d'autant plus attaché à sa religion, qu'elle était sa première et son unique étude dès l'enfance; il gravait ses préceptes dans sa mémoire, même avant de los comprendre; il devait les étudier à tente heure, dans tous les instants, les copier de sa main, et les porter sur lui. Il devait consulter sans cesse la loi de son Dien, car cette loi lui prescrivait jusqu'à la nature de ses aliments : avait-il mangé la chair d'un animal impur, il fallait qu'il se purifiét avant de se livrer à aucun acte de dévotion. Il était même dans la nécessité de s'adresser à des fournisseurs de sa nation, de peur de se neurrir d'un bœuf ou d'en mouten dont en n'aurait pas fait écouler tout le sang avec le soin le plus scrupuleux : aussi les bouchers juis étaient-ils astreints à l'étude de certains livres ed ils puissient des instructions particulières. Une multitude de pratiques

tonjours impérieuses occupaient journellement l'Israélite, auquel on n'enseignait d'ailleurs d'autre science que la morale religieuse. Livré à une sorte d'obsession perpétuelle, son esprit et toutes ses pensées se dirigeaient vers un seul but, celui de méditer la loi de Moïse, et de s'en pénétrer de plus en plus. Les observances multipliées qui lui étaient prescrites, en l'empêchant de se mêler aux autres peuples, rendaient sa foi plus vive et plus tenace. Toutes ces causes réunies expliqueraient seules la longue durée de l'œuvre de Moise : suffisante pour le temps où elle parut, et supérieure à toutes les législations da monde ancien, la religion mosaïque devait cependant céder au chistianisme. Celuici, plus pur dans sa morale, peut encore se naturaliser dans tous les climats ; il élève ses temples dans tous les lieux; tandis que les Juil's n'avajent qu'un temple, et devaient se rendre trois fois par an à Jérusalem. Les préceptes de Jésus s'adressept à toutes les intelligences : ceux de Moise sont trop exclusifs; le premier enseigne que tous les hommes doivent s'aimer parce qu'ils sont frères, et que Dieu leur mesure les mêmes bontés; le second déclare que les Israélites sont les élus du Seigneur; à ce titre seul ils ont droit à toutes les faveurs de l'Éternel. - Les Juifs subsistent, mais ils sont peu nombreux et plongés dans l'abaissement; les chrétiens, au contraire, brillent au premier rang des nations, et chaque jour étend les conquêtes de leurs mœurs et de leur foi. Nous terminerons ici ces réflexions pour reprendre l'histoire des Juifs, dont nous tracerons rapidement les vicissitudes. S'ils ne forment plus un État depuis la destruction du temple, ils vivent alors répandus dans le monde romain sans en être absorbés; c'est là que nous al'ons suivre leur destinée, pour revenir ensuite raconter ce que devint la Palestine demeurée veuve des enfants d'Israël.

La ruine de Jérusalem, accomplie par Titus, et l'extermination par le glaive d'une grande partie du peuple Juif, n'avait pu

sistait encore dans la Palestine, livrie au joug le plus dur et le plus ignominieux. Comme on ne pouvait vaincre leur constance traitée d'obstination par les Romains, les Israélites obtinrent de conserve leur croyance et d'en célébrer secrélement les rites, à la condition de payer une tase at Jupiter établi au Capitole; mais pour prélever cet impôt, ceux qui étaient chargés de le percevoir soumettaient la personne des Juis à la plus indécente perquisition, afin d'acquerir la preuve qu'ils étaient circoncis. A Rome, les enfants d'Israël, assimilés aux prostituées, étaient assujettis comme elles à la juridiction du préteur du Tibre, et placés de la sorte es dehors de la protection des lois. Dans tout l'empire les magistrats les traitaient avec autant de mépris que de cruauté, et les publicains les accablaient de sévices et de contributions levées illégalement. L'opinion des masses fortifiait encore ce régime d'iniquités en le sanctionnant par son approbation, car la lutte soutenue par le peuple de la Palestine, loin de le recommander à l'admiration et et à la pitié, était traitée généralement de rebellion par tous les sujets de Rome. Dans l'Egypte et l'Asie-Mineure, les habitants, enflammés d'une vicille haine contre les le raélites, les provoquaient sans cesse par des insultes et des violences. Alexandrie et Antioche étaient fréquemment le théâtre de combats acharnés entre la populace de es villes et les Juiss. De là naquirent des révoltes qui éclatèrent, l'une à Cyrène, ville de la Lybie, l'autre dans la Mésopotamie, et la troisième dans l'île de Chypre, où les descendants de Jacob exterminèrent presque toute la population. fallut que Trajan envoyat des légions pour étouffer ces séditions sanglantes. Toutefois, quoique réprimés avec barbarie, une sourde fermentation vivait dans le cœur des Juis, qui de toutes les provinces de l'empire continuaient à visiter la ville sainte. Persudi que tant que Jérusalem demeurerait debont « garderait les marques de son antique splesdeur, elle entretiendrait dans la nation de dangereuses espérances, Adrien prit la réslution de la renverser et d'élever sur ses decependant anéantir cette nation. Elle sub- bris une cité nouvelle. On lui donna le non

Capitolina: la religion païenne étaculte aux mêmes lieux où s'élevaient ses connecrés iadis au Dieu des Juifs : mr. sachant que ces derniers avaient eur la chair et la représentation du n, en fit placer un de marbre sur la la ville conduisant à Bethléem. Ainsi prédécesseurs Domitien et Nerva, il la circoncision, et enjoignit aux ne plus présenter leurs enfants aux charges d'imprimer aux nouveauigne destiné à les séparer des autres (1). Toules ces mesures, prescrites Aces rigourousement, no pouvaient r d'irriter profendément ceux qui en l'objet, et créèrent dans la Palese agitation qui, refoulce per la n'en sermentait que plus vivea fond des cœurs. En effet, Adrien nit l'Égypte et la Syrie à la tête enra légions, et contint par sa préexplosion qui oût sans doule éclaté poque; mais dès qu'il se fut éloigné, itants de la Judée commencèrent à i conciliabules, à ressembler de l'arcremetrent des lieux souterrains pour ur et mettre en suroté les armes et itions dont ils faisaient des amas (2). ignament de l'empereur devint le sila révolte. S'il saut en croire les docifs, le soulèvement ent pour origine tion d'une de leurs antiques coutuns chaque famille, à la naissance d'un narents plantaient un cèdre devant ison, un pin si c'était une fille ; les raceatest que parcourant la Judée char, la fille d'Adrien (qui n'ent iaembat) fit couper par ses efficiers. e ville où elle passait, un còdre conun nouveau-né : cette profanation A un soulévement dans la cité où elle mise, qui se répandit dans toute la e. En écartant un détail évidemment , it n'est pas impossible que la mud'un arbre auquel s'attachait une vénération ait déterminé l'explosion re. Mais les matieres étaient prépadéfense de la circoncision, l'érection rtison, in Adrieno, p. 7.

shilan, Abrégé de Dion, t. 1, p. 3.3.

au milieu de Jérusalem d'un temple à Jupiter, telles furent les causes réclies de la révolte : il fallait un chef à la multitude, il ne tarda pas à se présenter ; cet homme, qui s'appelait primitivement Bar-Coziba, commença per changer son nom contre celui de Berchochebes, c'est-à-dire fils de l'étoile. Il avait, dit-on, long-temps exercé la profession périlleuse de déponiller les voyageurs sur les grands chemins; peut-être avait-il habité parmi les tribus errantes qui, dans ces parages, vivent depuis un temps immémorial des fruits du brigandage. Quoi qu'il en soit. il s'annonça hardiment comme le messie. ayant pour mission de rendre aux Juiss leur antique splendeur, et même de les élever audessus de toutes les nations de la terre; il entra dans le sanhédrin, et fut salué du titre qu'il s'était arrogé par un rabbin, le vieil Akkiba, chef de l'assemblée, et savant docteur, qui s'écria en l'apercevant : Voici venir l'étoile qui doit sortir de Jacob. Cet Akkiba jeuissait d'une immense renommée. il avait consacré la plus grande partie de sa vie à l'enseignement, plus de vingt mille écoliers accouraient l'entendre chaque année dans les académies de Jafné et de Tibériade. Il se déclara le précurseur du nouvesa messie, et entratna per son exemple une soule de jeunes hommes qui tenaient ses paroles pour des oracles. Barchochébas élablit le siège de son empire à Bither on Béthoron, ville forte située dans le voisinage de Jérusalem; il reçut l'enction sainte, fit battre monasie à son effigie, et prit enfin tous les insignes, comme il exerca tous les droits du pouvoir suprême. La Palestine entière salua avec enthousiasme le nouveau monarque, et prit les armes à sa voix. A la nouvelle de cette insurrection, qui menaçait de devenir formidable si elle s'étendait jusque dans la Syrie, Adrien appela de la Bretagne Julius Severus, qui commandait dans cette lle les légions ; il était d'autant plus urgent de frapper un coup décisif, que déjà un ginéral romain, Livius Refus, s'était laissé battre par ies rebelles. A l'arrivée de Severus et de ses soldats, l'empereur se mit en marche avec l'armée; mais au lieu de livrer bataille aux insurgés, Severus se tint sur

la défensive; il espérait ainsi fatigner un ennemi étranger à l'art de la guerre, dont l'enthousiasme se refroidirait promp- juive; elle dura deux aunées, et finit l'a tement par les fatigues et les privations. En effet, il s'attacha seulement à couper les vivres à ses adversaires, à les harceler par des attaques continuelles, et réussit à détruire en détail les troupes jaives comsosées d'une multitude confuse et mai disciplinée. Hors d'état de tenir la campagne, Barchochébas se renferma dans Bither, où il se défendit avec obstination. Décimés par la famine, et craignant d'être égorgés avec leurs familles s'ils refusaient de céder, les habitants inclinaient à se rendre; un rabbin nommé Triphon, s'étant rendu l'organe de ses concitoyens, proposa de capituler; Barchochébas l'envoya au supplice; il périt luimême en combattant quelques jours après, et la ville fut prise d'assaut. Adrien voulut voir les traits du prétendu messie, mais les soldats qui allérent à la recherche de son corps trouvèrent un serpent roulé autour de son cou, ce qui leur démontra, disent les docteurs juifs qui racontent ce fait, qu'un Dieu seul avait pu tuer cet homme. Les vainqueurs passèrent au fil de l'épée toute la population de Bither; les écoliers d'Akkiba et ses disciples, qui s'étaient formés en corps militaires, furent liés, ainsi que leurs professeurs, avec le livre de la loi, et livrés aux flammes ; Akkiba, dont l'influence avait attaché la multitude à la personne de Barchochébus, fut déchiré avec un peigne de fer jusqu'à ce qu'il expirât. S'il faut s'en rapporter au Talmud, l'extermination des Juifs fut si grande, qu'elle surpassa le nombre des Israélites lorsqu'ils s'échappèrent de l'Egypte sous la conduite de Moise : les terres, fertilisées par tant de cadavres, produisirent d'abondantes moissons durant sept aus, sans être labourées. Pour éterniser le souvenir de ce désastre, la synagogue a institué un jeune rigoureux encore observé de nos jours, et inséré dans la liturgie un hymne où l'on deplore la destruction de Bither et le martyre de ses défenseurs (1).

(1) Voyes Joannes & Lent, de Judeorum pseudoniemiis. - Mischna, p. 308. - Le Talmud titre

Cette guerre eut pour résultat l'anéantissement de la plus grande partie de la nation 136 de l'ère chrétienne. Adrien 61 vender à l'encan, au même prix que les chevaux, le habitants des villes révoltées qui avaient sevécuan carnage, et il appela des colonies grecques et syriennes pour habiter Jérusalem dipeuplée. Il en agrandit l'enceinte, et employa même les pierres du temple à élever un cirque où l'on fit combattre des gladiateurs, et poraftre des mimes pour représenter des jeux scéniques. L'empereur établit autour de la ville des postes de soldats pour écarter less les Israélites. A cette époque, dit saint lérôme, on voyait des vieillards couverts de haillons, des femmes en habits de deuil gravir péniblement le mont des Oliviers, pais quand ils laissaient tomber leurs regards sur les profanes monuments de la cité d'Adries, des pleurs baignaient leur visage, et l'on entendait de toutes parts éclater des sanglots et des gémissements. Les tribuns et les soldats leur accordaient à prix d'or le triste avantage de pleurer à la vue de Jérusalem et ceux qui avaient acheté de Pilate le sang de Jésus-Christ étaient réduits, par une juste expiation, à solliciter, à force d'argent, de l'avarice des Romains, le privilége de verser des larmes (1).

Adrien consacra son triomphe par des médailles. L'une représente une femme, la Judée, qui, dans la posture d'une suppliante, offre de l'encens aux dieux de l'empire; elle tient dans ses bras deux enfants; dans une autre, on la montre prosternée aux pieds de l'empereur, qui semble vouloir la relever comme s'il l'admettait parmi les provinces fidèles à la suprématie de Rome : mais cette fidélité obtenue par la force se démentit sout Antonin. A peine ce prince était-il parvous au trône, que la Palestine se souleva; les armes romaines comprimèrent ce mouvement, et le nouvel empereur, malgré sa victoire, tarit l'une des sources d'où sortait la révolte, en rendant aux Juiss le droit de saint

sanbedein, et le mot Akkiba dans la Bibliothèque rabbinique de Bartolocei.

<sup>(1)</sup> S. Hieron. Chronic. , p. 168, Idea, p. 506.

re leurs enfants. Cette concession imt. au dire des chroniques rédigées docteurs de la synagogue, cut pour conversion d'Antonin au culte israéit empereur adorait secrétement le · Jacob , et se rendait la nuit dans la du patriarche Judas pour se livrer. lirection . à l'étude de le loi . Il s'était oumis à recevoir la marque imprimée les des rendants d'Abraham (1). Ces sensongers ne reposent sur aucum fonhistorique; mais ils prouvent que la in des Juiss devint moins dure sous L. On a fait honneur de cet adoucis à l'indulgence philosophique du chef spire; mais Antonin, molgré sa · maturelle, ne fit que céder à l'opison temps. En effet, le polythéisme urdu toute créance sur les esprits, et chaque jour devant les envahiesed'une soi nouvelle, celle du Christ. unt à cette époque les hautes classes reiété, quoique détachées du pagan'avaient point encore adopté les docm fils de Marie: elles se passionnaient a néoplatonisme, système philoso-, mélange un peu confus des idées de et de Pythagore, s'alliant aux consthéogoniques de l'Inde et de la Perse. es docteurs juifs s'étaient pourris des as mystiques des disciples de Socrate hilo ophe de Crotone (2), tandis que Port-hyre et d'outres savants de l'écolo mdrie étudiaient les livres de Moise. isulta que la religion et l'histoire du bébreu se relevèrent du mépris qui los it. Ouclanes bommes remarquables Litme siècle pamèrent même du dédain programe pour les doctrines hébrai-A lear exemple servit à changer l'oper ce point. On crut d'ailleurs recon-, por des rapports plus ou moins exacts, cáremonies des israélites se rapprode celles du culte rendu à Bac-D. Antonin, s'il rendit moins pessont

cesseurs l'imitèrent. Héliogabale, vers les premières années du troisième siècle, projetant de réunir dans un temple qu'il édifia sur le mont Palatin toutes les divinités romaines, voulut, dit l'historien Lampride, que la religion des Juifs et des Samaritains, et le culte des chrétiens, y sussent représentés par quelques simulacres. Alexandre Sévère, qui remplaca Héliogabale, et aderait aussi les images d'Apollonius de Tyane. de Jésus-Christ, d'Abraham et d'Orphée. En un mot, dans l'Italie et dans la Grèce. on vit se multiplier les temples élevés an dieu inconnu, à l'imitation de ce qui se presait au temple de Jérusalem et dans les basiliques chrétiennes, où l'on ne voyait aucane image peinte ni sucune statue. La religion des Juifs, ayant comé d'être converte d'un voile mystérieux, se réhabilita dans l'opinion, ses sectateurs purent se réunir entre eux, et tenir des assemblées mas effrayer la multitude et la politique du gouvernement. Ainsi s'explique naturellement la liberté dont les cafants d'Israël acquirent le bienfait après la destruction du temple. et les calamités répandues sur la nation per Adrien. Toutefois une nouvelle puissance s'était élevée contre les Juiss, puissance plus redoutable que le glaive des Romains : le christianisme, sorti de la Palestine, s'étais répandu dans tout l'empire, et menaçait d'étousser la loi de Moise où il puisnit son origine. On commença par des controverses, puis la lutte entre les Juiss et les chrétiens fut marquée par de sanglantes persécutions. On sait que Constantin, par une politique habile, avait embrassé le culte de Jésus. C'était celui du grand nombre ; là résidait toute la sorce sociale, et le fils d'Hélène s'en appuya pour consolider son pouvoir. Alors on ravit aux Juiss jusqu'aux lieux témoins des faits les plus importants de leur histoire. La mère de Constantin alla visiter la Palestine; elle gravit le mont Garizim; c'est là ou'Abraham alla prier avant d'offrir son fils en holocauste au Seigneur. Elle s'arrêta au puits de Sichem, où une femme de Samarie avait offert au Christ de l'eau pour étancher

le joug qui pesait sur les Juifs, obéit done

à la tendance imprimée à l'opinion. Ses suc-

est-à-dire qu'il avait roçu la circoncision. aton et Pythagore.

mtarq., Quest. rom., 10%. Symposis., l. 4,

sa soif; près de ce même puits, Jacob avait amené ses troupeaux et planté de ses mains un amandier en commémoration du songe qui lui avait prédit sa nombreuse postérité. Entré dans Jérusalem , Hélène considéra avec admiration les ruines du palais de Salomon, la fontaine de Siloé et la colline de Golgotha, sanctifiées par le supplice et par l'agonie du Sauveur : elle vit aussi la pierre du sépulcre qui fot dépositaire de sa dépouille mortelle. La vue de tous ces objets ne pouvait manquer d'exalter l'âme d'Hélène, et sur l'endroit même, théâtre des souffrances subies par Jésus de Nazareth, elle sit édifier une basilique décorée avec magnificence. Ce temple était comme une insulte lancée aux Juiss qui avaient crucifié celui à qui l'on décernait des honneurs divins (1).

Cependant la religion chrétienne, apris avoir cimenté l'excellence de ses doctrines par le sang des martyrs, avait enfin conquis la première place auprès du trône des Césars. Successeur de Constantin à l'empire, Constance suivit l'exemple de son père, et employa la persécution pour établir plus sûrement la suprématie du nouveau culte. Ennemis acharnés de Jésus, les Juiss furent frappés par les coups d'une législation qui les rejeta dans une condition inférieure. Ainsi Constance défend, par un rescrit, à tout chrétien de s'unir avec une juive, et prive les enfants qui naîtraient d'un tel mariage de tous les avantages de la légitimité. Par une autre loi, les israélites sont déchus du droit de posséder des esclaves catholiques; enfin une troisième décision impériale confisque les biens de celui qui, appartenant à la communion nouvelle, l'abandonnait pour embrasser le judaïsme; l'apostat perdait en outre la faculté de tester. Cette légis'ation violente indisposa vivement ceux qui en étaient l'objet, et ils tentèrent d'y échapper par la révolte. Dégarnie de troupes romaines, qui marchaient vers l'occident pour renverser Maxence, soldat audacieux qui avait pris la pourpre, la Palestine se souleva sur plusieurs points. Les chcss de l'insurrection, fatigués du joug de Rome, voulurent passer sous la

domination persane. Ils essayèrent de livrer à Sapor la ville de Diocésarée, et de faciliter à ses armes la possession du pays. Muis ce projet échoua dans son exécution par la défense opiniâtre de Nisibe, et par l'activité du César Gallus, qui prit et détruisit Diocésarée. Une nouvelle prohibition enpoignit à lous les enfants d'Israèl de ne pas approcher de Jérusalem. Bannis de ses murs, il ne leur fut pas même permis de la contempler de loin (1).

Constance mourut et Julien prit sa place; éleve dans la haine du christianisme, auguel il imputait le massacre de ses proches parents, et les dangers perpétuels qui avaient assiégé sa jeunesse. Julien résolut de relever les autels de toutes les divinités paiennes. Quoiqu'il n'eût aucun penchant pour les lois et le culte de Moise, il conçut le projet de restaurer l'ancienne synagogue pour faire mentir les prédictions du Sauveur qui assit annoncé la dispersion des Juifs. En relevant les murs de la ville sainte, en réédifinat le temple, en peuplant la cité de Salomon avec des Juifs, il voulait puiser dans l'accomplissement de ces fails des arguments irrésistibles pour appuyer ses argumentations philosophiques; car Julien, autour lui-même, était aussi jaloux de faire trionpher ses arguments que d'exercer sa toutepuissance. On sait que les docteurs juis prêchaient à leur nation l'arrivée toujours prochaine du Messie, héros libérateur chargé de rendre à Jérusalem sa splendeur, et de soumettre aux Israélites tous les princes et tous les peuples de l'univers. Les promesses de Julien semblaient devoir préparer les voies au Messie et saire pressentir sa venue: aussi les Juiss se livrèrent-ils à des transports de joie qui se manisestèrent non-seulement par des acclamations, mais encore par des violences dans la Palestine et dans la Syrie, où ils renversèrent plusieurs églises (2) après les voir profanées. Quand ils apprirent que l'empereur avait établi sa résidence à Antioche, afin de surveiller par lui-même les prépa-

<sup>(1)</sup> Euseb., de Vita Constantin., lib. III,

<sup>(1)</sup> Sozomen., liv. II, et saint Hilar., ps. 58, pag. 731-734.

<sup>(2)</sup> S. Ambroise, liv. V, eptt. 29.

cessaires à l'expédition qu'il atlait adre contre les Perses, les chess du a se rendisent auprès du prince, afin primer au nom de leurs frères la ssance dont ils étaient pénétrés pour tion qu'il avait accordée au culte de ulien admit en sa présence les enaquels il reprocha de ne pas invoar dieu en faveur de ses armes ient où il commencait une guerre s ennemis les plus formidables de . - Comment l'aurions-nous invorépondirent les rabbins ; « le temple usalem est détruit, et ce n'est que on sanctuaire que la loi nous permet rifier. - Eh bien, » reprit Julien, rophètes ont prédit que sous mon vos malbeurs devaient cesser. z le temple de Salomon, et comme urs de ce grand roi que vos lévites ent des victimes. » - En esset, une d'Israélites vint s'installer dans la nte . la place du nouvel édifice fut , et Alypius reçut de l'empereur ive qui le chargeait de restaurer le et de donner au peuple Juis les de célébrer ses cérémonies relirec toute la pompe usitée aux temps (1). Le rescrit impérial était à manu de la nation juive, que des d'hommes, de femmes et d'enfants at de toutes parts Jérusalem. Ils leurs biens et le secours de leurs masitôt, » dit saint Grégoire, « de ieux amas de matériaux s'élèvent e des montagnes, on débarrasse de rombres le lieu où jadis le temple it. Vous eussiez vu sur l'emplat d'un édifice encore frappé de la ction céleste les Israélites prodileurs richesses et leurs soins. Les ensaient et remusient la terre avec illes et des bèches d'argent ; les transportaient dans des corbeilles sent ornées le ciment et les pierres vaient servir à élever les portiques, r les parvis; les femmes et les enhabillés de lin et de soie, ramassaient

» dans leurs robes flottantes les débris et » jusqu'à la poussière du sol : tous chautaient » des cantiques de reconnaissance au dieu qui » les avait tirés de l'Égypte et de Babylone. » et qui les délivrait encore d'une autre ca. ! -» vité non moins odieuse. Puis ils insulta ent » au Christ, tandis que les partisans de l'a-» postat nous demandaient en souriant où » était le Galilien (1). » Cependant vers le soir de cette même journée un vent impétueux s'élève qui fait rouler en les dispersant les pierres, les poutres et le ciment ; la terre tremble et fait crouler un portique sur plusieurs milliers de Juiss qui s'y étaient résugiés : la sondre france de ses sièches les hommes, calcine la pierre, et fond les outils d'argent et de ser dont le sol était jonché. Cependant le zèle des Israélites ne se rebute pas; ils recommencent leurs travaux le leudemain, de nouvelles secousses se sont seutir, la terre ouvrant ses entrailles lance des tourbillons de seu qui repoussent les pierres qu'on veut lui imposer. Autant de fois la main de l'homme élève ses fragiles ouvrages, autant de fois la main de Dieu les détruit. Tel est le récit de saint Grégoire ; un autre contemporain, saint Cyrille, évêque de Jérusalem, ajoute que durant la seconde muit, tandis que le ciel et la terre semblaient se confondre, une croix éclatante apparut au firmament, encadrée dans un cercle etincelant de mille seux. Les Juiss trouvèrent le lendemain leurs robes empreintes de cette croix miraculcuse. Toutefois la réalité de ce grand événement se trouve confirmée par un paien, sectateur ardent du polythéisme, mais doud d'un jugement saint et d'une rare impartialité. C'est Ammien Marcellin, qui consirme dans son histoire les témoignages des chrétiens. « Alypius, » dit-il, « aidé du gou-» verneur de Judée, pressait les travaux du » temple, de redoutables globes de feu sortis » du milieu des fondements éclatèrent sur » les ouvriers, en blessèrent un grand nom-» bre, et repoussèrent constamment ceux qui » voulurent reprendre les travaux; il fallut » les abandonner (1). » Julien lui-même,

<sup>(1)</sup> S. Gragor. Nazianz, oratio 1.

<sup>(2)</sup> Amm. Marcell., lin. XXIII., chap. 3.

dans une lettre à Libanius, anquel il retrace l'historique du temple de Jérusalem, qu'il voulait réédifier, annonce que cet édifice a été détruit trois fois depuis Salomon; or, son assertion ne serait pas exacte s'il ne comptait la tentative qu'il venait de faire et de voir échouer. — Les rabbins convienment aussi que les fiammes du ciel empèchèrent la construction du temple (1).

Soit que Dieu lui-même ait pris soin de nulvériser l'entreprise des Juifs, ou soit qu'il faille attribuer cet événement à un phénomène assez fréquent dans la Palestine, il est certain que le temple ne fut pas réédifié. Julien étant mort peu de temps après, atteint par une flèche persane, son successeur Jovien s'empressa de rétablir les autels du Christ. Ainsi les espérances conçues par les Juifs s'évanouirent tout-à-coup. Cependant leur culte n'eut plus à soustrir de persécutions par les lois : Valens et Valentinien, placés, l'un sur le trône d'orient et l'autre sur celui d'occident, laissèrent les Juiss adorer en paix Jéhova. Quelques rescrits insérés dans le code de Justinien prouvent même qu'ils firent respecter leurs priviléges, cat ils ordonnent au préset militaire de ne pas permettre aux soldats de pénétrer dans les synagogues qui jouissaient du droit d'asile; cependant ils renouvellent la loi qui punit, par la privation du droit de tester, le chrétien revêtu d'éminentes fonctions qui embrasse le judaïsme (2).

S'il faut s'en rapporter à la législation, les Israélites, au temps de Théodose et sous le règne de ses deux fils, vécurent à l'abri de l'avidité des magistrats et du zèle intolérant des chrétiens. En effet, il est défendu d'imposer des taxes aux Juifs; le coupable subira la peine imposée aux concussionnaires. On ne doit pas non plus insulter les patriarches des Hébreux par des paroles, et un rescrit exempte, le jour du sabbat, les Juifs de tout service personnel. Il est aussi défendu aux catholiques de s'emparer des synagogues (3). Les magistrats romains doivent

respecter les actes de juridiction de la symgogue, et ne pas soumettre à leur examen tout ce qui se rapporte aux rites religieus des Juiss. Les Israélites sont cependant exclus de la milice du palais; mais ils peuvent exercer toutes les professions libérales, même celle d'avocat (1). Il leur est permis de posséder des biens-fonds et des esclaves , ils ont droit de tester en qualité de citovens : ils ne peuvent toutefois déshériter celui ou ceux de leurs enfants qui auraient adopté le christianisme; mais si un fils, devenu chrétien, a refusé des aliments à son père tombé dans l'indigence, ce dernier peut le déshériter, mais en lui laissant le quart de ses droits successifs on l'honneur de la religion (2). D'autres lois enjoignaient aux chrétiens de ne point assister à la célébration du culte judaique; les évêques devaient empêcher les prêtres de contracter des liaisons avec les Israélites. L'apostasie d'un chrétien était punie des peines les plus sévères; car, dit le code Théodosien (3), s'il ne pent être permis aux chrétiens de persécuter les Juifs tolérés dans l'empire, on doit éviter en même temps de favoriser les sectateurs de Moise par des concessions impredentes.

Mais quoique la tolérance envers les Jaifs fut écrite dans le code judiciaire de l'empire, elle n'était pas tonjours observée dans plusieurs provinces de l'Europe et de l'Asie. Les évêques soulevaient oux-mêmes le peuple contre les enfants de Judas, détruisaient les synagogues et se refusaient à réparer les dommages qu'ils avaient causés. Saint Ambroise se signala à cette occasion par la véhémence de ses discours ; il adressa même au grand Théodosè une lettre où il se livre à tous les transports de son zèle. « Je n'ai point, » s'écrie-t-il, « comme l'évêque de Cal-» linique, incendié un temple juif; mais je » prends sur moi son crime... je suis le cou-» pable, frappez. Je le déclare hautement. » si je n'ai point abattu les synagogues de » Milan, c'est que Dieu les a frappées lui-» même; elles sont tombées, il n'en existe

<sup>(1)</sup> Gans-Tsemach., p. 2. - Gedaliah, chaine des traditions, ann. 4349.

<sup>(2,</sup> Cod. Just. de Judzeis et conlicolis.

<sup>(3)</sup> Cod. Theod. de Judæis et colicolis ad an. 396.

<sup>(1)</sup> Cod. Theod. leg. 24, ad aun. 418.

<sup>(2)</sup> Cod. Theod., instit. 28. — Cod. Just., const. 21.

<sup>(3)</sup> Cod. Theod., const. 48.

as mon d'octes. On parle des déserneds per les moines et des maux qu'ils gendrés; mois les devoirs de la reperioni plus haut aux saintes âmes! urs, a-t-on réparé les temples du ruinés par les Juifs sous l'apostat (1)? nisons et les églises des chrétiens score convertes de décombres à Naet en d'antres lieux : lorsque Jésus seint vengé, en prendrait tant de e setisfaire la synagogue! Les Juiss punément brûlé les autels, souillé listère, on ne leur a demandé ausporation, et l'on voudrait soumetévêque, et avec lui un peuple de ms, à relever les synagogues obl'une ville sur l'extrême frontière ient! C'est encore ici un effet de la des Juifs qui appellent sur nos têtes na et le supplice. Les entendez-vous spolandir de nos malheurs! Ils di-Nes temples s'eurichissent aujourle leurs dépouilles, comme jadis le le brillait des dépouilles du Cimbre barbares. Ces paroles accuseront dene aux yeux de la postérité, et le devant le juge éternel qui diss couronnes (2). » Cette éloquente e n'obtint aucune réponse de Théor il ne pouvait y faire droit sons vioris de l'empire. Si nous avons cru apporter la réclamation de saint e, c'est qu'elle peint l'état réel des c'est qu'elle dénonce la position des s de Moise, protégés par la jurist, et cependant en butte à des vioni mettaient en péril leurs personnes propriétés. Ainsi ni les ordres du i la surveifismee des magistrats ne it leur offrir une protection efficace s de l'empire. Qu'on juge maintenant fils avaient à souffrir dans les proloignées, surtout en Palestine, où : mêmes s'élevaient , témoins accupour les dénoncer aux chrétiens as meurtriers d'un Dicu.

ident, en dépit de cette aversion gé-

nérale des chrétiens envers les anfants d'israël, quelques hommes, stimulés par l'amour du savoir, et désirant puiser aux sources dont la religion du Christ était sortie, ne craignirent pas de se lier avec des rabbins. Saint Jérôme s'arracha aux délices de Rome pour aller dans la Palestine étudier le chaldéen et l'hébreu. Un Juis de Tybériade, son maître et son ami, lui communique les versions les plus pures de l'Écriture Sointe; et c'est sur k texte Mébralque que Jérême traduisit avec exactitude les Paralipomènes et les livres de Job, qui étincellent d'images et d'expressions figurées, en même temps qu'ils fourmillent de mots chaldéens. Entraînés par l'exemple de saint Jérôme, les évêques et les prêtres étudièrent les Écritures dans leur langage primitif; ils cherchaient dans le vieux Testament des lecons et des exemples dont ils paraient leurs écrits et fortifiaient leurs discours. Ces études, communes avec les docteurs juifs, avaient fini par créer des l'ens et des rapports de bienveillance entre le clergé catholique et celui des synagogues. Quelquefois on vit même les chrétiens et les Juiss assister aux obsèques de quelques saints prélats, les uns chantant les hymnes catholiques, les autres des cantiques consacrés au Dieu d'Israël. A la même époque, et comme pour signaler sux yeux de tous les liens étroits qui rapprochaient entre eux les deux cultes, l'empereur Arcadius fit transporter de la Palestine à Constantinople les restes du prophète Samuel. Quand ils entrèrent dons la capitale, l'urne qui les renfermait était portée par des évêques, et suivie par l'empereur et tous les grands dignifaires de sa cour. La population chréticane accurillit avec les marques du respect le plus profond les dépouilles du prophète hébreu, tendis que les Juiß du quartier Staner avaient orné leurs maisons de festons et de guirlandes, et saluaient les ossements de leur prophète per de pieux cantiques (1). Des légendes adoptées par l'Église catholique racoutent la découverte des reliques de plusieurs rabbins, entre autres de celles d'un pioux docteur, nommé Gampliel, de sou fils Abydas et de Nicodême, ami d'Étienne : il avait enlevé le cadavre de es premier martyr de la foi nouvelle pour .ui donner la sépulture, et avait fini par embrasser la religion du Christ. Les reliques de Gamaliel et de ses compagnons exhumés à Jérusalem furent portées dans l'occident. Au reste, ces translations prouvent que la haine qui avait séparé si long-temps les deux communions était sinon éteinte, du moins très-affaiblie : car au lieu de se fuir ou de se combattre, comme par le passé, elles se rapprochaient et se mélaient autour des mêmes cercueils. Cependant le christianisme, devenu la religion de l'État . n'avait pas renoncé à son projet d'anéantir le judaïsme par la force ou la persuasion. Les évêques, dont la puissance grandissait chaque jour dans le domaine de la politique , attaquèrent les Juiss par la législation, et ils firent insérer dans le code Justinien plusieurs dispositions plus que sévères contre les sectateurs de Moise. « Ainsi le Juif est mis hors de la société cia vile, comme le manichéen, le nestorien » et le paulicien, hérétiques condamnés par » l'Eglise; comme eux il ne pourra ni servir n dans l'armée ni occuper aueun emploi dans » le palais impérial. S'il commet le dé'it » le plus léger envers la curie, il de-» vient esclave; s'il essaie de faire apostasier » un homme libre, il est puni de mort. Il » lui est enjoint de ne jamais ouvrir aucune » controverse religieuse avec les chrétiens. » Il devra se soumettre à l'observance et aux » prescriptions des fêtes de l'Église catho-» lique, et aux jours sanctifiés par la prière. » tels que Pâque et le saint temps de carême. » Aucun Juif ne pourra fréquenter ni les » stades ni le théâtre; la danse et tous les » autres jeux sont interdits aux femmes et » aux filles Israélites; et au temps des azymes » et à la solemnité des tabernacles, il leur » est défendu de tapisser leurs maisons de » festons et de guirlandes. D'autres articles » du code réforment la loi judaique à l'égard » de l'adultère, et retire aux enfants de Judas » le droit de tester ou de transmettre leurs » biens par succession; ils ne peuvent non » lus construire de synagogues nouvelles. · tenir des assemblées, être revêtus d'aucune » Daction publique ni po séder des esclaw ves (1). » Ainsi le gouvernement impérial, cédant à l'influence des évêques, rentrait dans la voie de la persécution; confondant les prescriptions religieuses et les droits civils, il bouleversait la législation du pays.

Après la ruine du temple de Salomon, les Juifs avaient cessé complétement d'avoir une existence politique ; ils étaient régis par des généraux et des magistrats romains : la tentative audacieuse de Barchochébas ayant échoné, la nation israélite se dispersa : cependant les écoles de Tybériade et de Japhai eurent encore des professeurs et des élèves. A l'époque où le royaume de Juda tenait le premier rang dans la Palestine, le grand-pritre avait fini par cumuler la puissance civiled religieuse : en effet, cette dignité sacerdotale donnait à celui qui en était revête un autorité presque sans limites, et qui arma souveut contre elle la jalousie du chef de l'Éut. Au milieu des révolutions qui assalllirent la nation d'Israël, le pontife suprême perdi ses attributions et jusqu'à son titre, et il fal remplacé par un patriarche dont l'avénement ne peut remonter au-delà d'Antoniu. S'é fallait s'en rapporter aux annales écrits par les rabbins, l'existence du patriarcheremonterait beaucoup plus haut; mais tool prouve qu'il doit avoir l'origine que nous lui assignons. L'historien Josephe, qui a décrit en détail les institutions de sa patrie, n'en arle pas, non plus que les évangélistes qui nous out transmis l'histoire du Sauveur; enfin lorsque pen d'années après la mort de Christ, la guerre éclata dans la Judée pour briser le joug des Romains, on ne voit ismais le patriarche agir et parler ni comme prince ni comme chef des synagogues. Ainsi le premier patriarche a dû être Gamaliel II; il tint les rênes du pouvoir sacerdotal cin j ans après le triomphe de Titus, qui atcomplit la destruction de Jérusalem, Gamalief transmit sa dignité à Siméon III, son fils, qui fut remplacé par Judas le saint, tant cé ébré par les historiens modernes du penples juif. Assidgé dès son enfance par les périls, Judas leur échappa, et après avoir

<sup>(1)</sup> Cod, Just, de Judais et cesticolis,

icret le signe de la circoncision, proas des peines sévères, par une loi , il se livra dorant quarante ans à des livres sacrés. Ses connaisrosondes et la sainteté de sa vie tèrent la dignité de rosh-abbat arche: il rédigea un recueil médes anciennes traditions relatives eligiense donnée aux Hébreux par me, par l'organe de Moise; ce reelé la Mishnah, est tout à la fois un I et canonique; c'est le fondement isprudence bébraïque. A la mort de iiméon recueillit l'héritage de son mel il succèda comme patriarche, et nit à Hilet, qui se signala par des itiles, car il fixa la chronologie hisla peuple juif, et le comput réguprincipales époques de l'histoire saet, deuxième du nom, occupait la striarcale sous le règne de Julien. pelé par ce prince à présider à la ion du temple de Salomon que la i divine empêcha de reconstruire. i vint Gamaliel III, qui sut conquéeur de Théodose et celle de ses fils. et Honorius : ils le revêtirent d'une hautes dignités, celle de la présecraire : Gamaliel avait étudié la métrouvé des remèdes qui produisirent s regardées comme merveilleuses: rent sans doute les bienfaits qu'il la cour impériale. La dignité de ne reposait sur la base la plus solide. l'hérédité. Le pontife nommait à son outes les fonctions, depuis les plus tes jusqu'aux plus humbles. Il fixait et l'heure des réunions et des cérédispensateur suprême des revenus, stribuait dens sa segesse et suivant squ'il croyait devoir ado; ter; enfin, es rois d'Israel, il avait le pouvoir e, et prononcait des arrêts de mort. de Tybériado était le lieu de sa résirnendant sen pouvoir était re-treint enseil dont les membres portaient de primats ou jurés, et qui interveer leurs avis dans toutes les affaires rt de la religion; quant oux attride patriarche et de son conseil, en matière civile, elles n'avaient aucune fixité et se modifiaient sans cesse au gré de la législation impériale, qui les restreignait quelquesois capricieusement. Enfin après avoir possédé le droit de décider souverainement toutes les contestations survenues entre les Juis et de prononcer des peines contre ceux qui se rendaient coupables envers la communauté, l'autorité des patriarches et des primats descendit jusqu'à n'être plus qu'un simple arbitrage dont les sentences étaient soumises à l'approbation des tribunaux de l'empire (1).

Comme une grande partie du peuple d'Israël était répandue hors de la Judée, le patriarche envoyait à ses frères exilés de la Pa'estine des personnages appelés apôtres, avant mission de visiter les synagogues pour veiller au strict accomplissement des rites et recueillir le didrachme, sorte de contribution substituée à l'ancienne dime sacerdotale. Elle servait à l'entretien des écoles ou académies de Tibériade et de Japhné, et a payer les honoraires des docteurs. Il existait encore une autre catégorie de prêtres et de rabbins dont les uns , portant la dénomination de pères, présidaient en chef les syna. gogues, et dont les autres, ayant le titre d'archisynagogues, étaient voués exclusi vement à la prière et à l'étude des livre saints. Ces derniers étaient chargés à l'épo que de grandes sêtes de saire au peuple des prédications, pour lui enseigner les précentes et lui expliquer la morale des tradi ions religieuses. Enfin les didascales avaient un emploi aussi délicat que difficile à remplie ; ils devaient s'appliquer à entretenir la paix et l'union dans les familles. Telle était l'organisation des synagogues tant en Orient qu'en Occident; elles recevaient leur direction spirituelle des célébres écoles établies à Tibériade et à Japhné. Les disciples de ces académies subissaient chaque année deux examens qui roulaient sur le livre de la loi et sur les commentaires ajoutés à son texte dont ils devaient faire une étude approfondie. Ils étaient divisés en plusieurs

<sup>(1)</sup> Coil. Théodos. — De juridictione et ubi quis convenirs debet.

classes; on puisait dans la première les doctrurs connus sous le titre de princes dans la synagogue. Les maltres et les rabbins interrogeaient leurs é èves le dernier jour du sabbat pour juger des progrés qu'ils avaient pu faire, et leur expliq aient les passages des égritures et des prophètes dont le sens présentait quelque difficulté. Huit jours avant Paques on lisait la Mishnah. Cette lecture donnait lieu à des discussions entre les élèves, qui argumentaient parfois contre leurs professeurs; des registres tenus avec s in requeillaient ces discussions. Les docteurs ou les maîtres à Tybériade et à Japhné formaient quatre sectes principales : la première s'attachait à conserver soigneusement les traditions depuis Esdras jusqu'au temps du saint auteur de la Mishnah. On appelait res doctours Tanaites; les rabbins professent encore pour eux une profonde vénération, et leur attribuent jusqu'à des miracles. Les gémaristes tiraient leur nom des deux Gémares, commentaires composés sur la Mishnah; ils viennent après les tanaîtes. Les rabbins vantant beaucoup les travaux des gimaristes, quoiqu'ils ne se composent que de décisions aussi vaines que puériles. En voici quelques exemples : Peutsin traverser un champ le jour du sabbat? - Non, réplique le commentateur, car on pourrait souler des grains avec le pied et æs semer involontairement. - Peut-on traduire devant le sanhédrin la semme d'un aveugle qui s'est rendue coupable d'un adultère? - Non, dit le gémariste : suivant la loi, elle ne doit être punie que si elle a tenté de cacher sa faute aux yeux de son mari; er. on ne peut se cacher aux yeux de celui qui ne voit pas (1). Dans la troisième srete ou classe étaient les gaons, c'està-dire les parsaits. On ne pouvait se saire admettre dans cette classe qu'après de nombreuses épreuves, car les gaons tenaient par leur science le rang le plus élevé parmi les docteurs. On croyait qu'à force de méditations ils finissaient par avoir des illuminations soudaines qui les éclairaient sur le sens des saintes Ecritures et dissipaient.

pour eux, les obscurités qui s'y rencontrent. Au reste, comme les livres de Moise et des prophètes formaient le code religieux et civil de la nation israélite, rien n'avait été négligé pour assurer la pureté du teste. Ainsi des docteurs, les massorethes, étaient chargés exclusivement de la ponetuation des livres saints. Ce travait avait une grande importance; car les points, les virgules et les accents, s'ilssout omis on mal placés, alterent et changent le seus des mots. Grace sur massorèthes, le texte du vieux Testament a du se conserver dans toute sa pureté; ils ont d'ailleurs poussé le scrupule jusqu'à compter le nombre des mots et des tours dont se compose la Genèse. Mais au sein de la synagogue les doctours cabatistes jouirent d'une plus grande estime que les massoréthes; ils avaient inventé une prétendue science. la cabale, c'est-à-dire l'art de découvrir esché sous les lettres et sons les mots isolés ou unis, un sens mystique, ou d'extraire de ces mêmes mots des vertus magiques inconnues au reste des hommes.

Si nous avons tracé avec quelque détail le tableau de l'organisation de la grande symgogue d'Orient, siège du gouvernement religieux des Juifs, c'est que leur histoire politique s'était en effet terminée après le soulevement excité par Barcochébas: mais la nation israélite, unie par le lien religieux. continua de conserver sa nationalité sous tous les climats, et en dépit des persécutions qui ne purent ni lasser sa constance ni éteindre sa foi. Il nous reste à dire quelques mots sur les changements que la dispersion des Hébreux dans tout l'univers produisit sur leur caractère. Tant qu'ils eurent des rois, les Juiss se livraient à l'agriculture et aux soins que réclamaient leurs troupeaux; la loi de Moise leur désendait en outre de se mêler avec les autres peuples, et ils ne pouvaient s'établir bien loin de Jérusalem, où des sètes religieuses les appelaient chaque année. Ce fut seulement sous le règne de Salomon, lorsque ce prince voulut élever un temple à Jéhova, que les Israélites ouvrirent des relations avec Hiram, roi de Tyr. Salomon eut le premier une flotte qui, montée par des matelots tyriens, alla chercherà

<sup>(1)</sup> Chiarini, Théorie judaleme, tome II.

s bois précieux, de l'ivoire et des s d'er et d'argent; à la mort du fils Les leradites se bornèrent à cultime par le passé, la vigne et l'ulivier; and ils furent tembés sous la domimaine, et qu'ils furent gouvernés érodes, la Julée s'étendit jusqu'aux pritimes qui bordent le littoral. sealen. Césarée, en envoyant dans a parties du monde compu le baume ide et le sable d'Abelus, dont on fade verre, recurent en échange l'or reductions des autres climats (1); habitants de la Palestine s'initièrent ce du commerce, qui les enrichit. Rosame un centre universel, appelait sein les productions de tout genre, nature favorisait toutes les provinces ire, unics à cette capitale par de mas chemins qui s'étendaient jusqu'aux és de l'empire. Mais la voluptueuse écorée par tous les arts, et dont le chargé de palais et de maisons de e. ne pouvait nourrir ses habitants. en'elle fût alimentée par les blés de 1. amenés tous les ons par les Juiss ameritains habitant les villes mari-: ce pays et le litteral de la Syrie rvée pesait sur tous les Israélites, ils pe al s'en exempler qu'en prouvant qu'ils mt à un trafic particulier indispensanourriture et à l'entretien de leurs . Ainsi la nation juive devint commerar nécessité; repoussée des emplois par la religion, elle contracta l'amour dont la puissance pouvait la défendre deutions. Elle se livra surtout à une industrie, celle de l'achat et de la s esclaves. Un de lours livres saints, , disait : « Si tu arbètes un esclave m, il le servira pendant six ans, et à stième année il deviendra libre sans poyer (2); » mais un commentaire inhas ayant déclaré que ce passage pliquest pas aux étrangers, les Juiss rent sons scrupule à une spéculation r loi semblait ne pas défendre et que ers publiques autorisaient.

shon, Géographie, liv. XVI, ade, XXI, v. 2.

Les Juiss surpassèrent dans ce genre tous leurs rivaux, et s'attirèrent justement les anothèmes des chrétiens quand la religion du Christ succéda au paganisme. Prêchant à tous les hommes une sorte d'égalité fraternelle, elle dut s'élever contre l'esclavage. et poursuivre les Juils qui se distinguaient le plus dans ce trafic si dégradant pour l'humanité. Les Israélites n'exploitaient pas seulement cette branche d'industrie, ils traitaient avec le fisc pour devenir ses fermiers, et se chargeaient de la perception de plusieurs impôts. Dans les grandes villes, centres de corruption, ils vivaient de la crédulité d'autrui; ils vendaient aux amants des philtres pour se faire aimer, et prédisaient l'avenir, soit en employant des cérémonies magiques, soit en se livrant à de prétendus calculs astronomiques. En un mot, dispersés sur tout le globe, sans se mêler à aucun peuple, ils ont survécu aux révolutions politiques et religieuses de l'antiquité.

Il nous reste à les suivre maintenant à travers les sociétés nouvelles fondées sur les ruines de l'empire romain; mais cette tâche offre de grandes difficultés, car Jérusalem, dépouillée de ses rois et de ses pontises, ne paraît plus dans l'histoire qu'à de longs intervalles. Confondue au milieu des provinces de l'empire grec, la Palestine, si long-temps le théâtre de grands événements, cesse d'attirer les regards du monde, et n'est plus nommée qu'en passant et d'une manière sugitive. D'ailleurs, dans ce long espace, qui s'étend depuis Constantin jusqu'à la prise de la ville qui porte son nom, l'histoire s'abatardit comme tout le reste; d'insipides panégyristes recueillent par lambeaux la mémoire des événements qui se passent dans les provinces, ou sont suppléés par des annalistes qui, dans un style tantôt rebutant par sa sécheresse, tantôt ridicule par son enflure, n'apprennent guère aux lecteurs que les révolutions du palais dans la capitale, et fournissent des renseignements in omplets et confus sur tout les faits qui s'accomplissent hors des murs de Constantinople. Nous sommes donc réduits à passer brusquement du second siècle de notre ère au règne de lem ereur Phocas, en 611.

Ce Phocas, obscur centurion, ayant soulevé les soldats contre l'empereur de Constantinople, Maurice, était monté sur le trône par le meurtre de son prince [603]. Mais le nouveau monarque n'avait ni les talents d'un général, ni même le courage d'un soldat: il ne sut ni contenir au dedans ses adversaires, ni en imposer au dehors aux ennemis de l'empire. Les Perses étaient alors les plus redoutables, et chaque jour étendaient leurs conquêtes en Asie aux dépens des Grecs. Ils habitaient les mêmes provin ces occupées jadis par les Parthes, que les Romains n'avaient pas vaincus; mais, sous le règne de Commode (1), une révolution replaça sur le trône un prince nommé Ardschir Babégan, issu de la race des Sassanides, et la Perse, avec l'héritier de ses anciens monarques, reprit son ancien nom. Au temps de Phocas. Cosroës II régnait dans cet empire; sachant que le nouveau maître de Constantinople était mal affermi, il résolut de profiter de cet état de choses pour recommencer la guerre. Il fit une invasion dans la Mésopotamie et penétra dans la Palestine. Cette dernière province avait déjà été envalue, dans le siècle précédent, par les prédécesseurs de Cosroës; mais elle était rentrée sous la domination des Grecs. Il ne reste que des détails confus et dénués de certitude sur les événements militaires qui eurent lieu à cette époque dans la Palestine, livrée à tous les fléaux que la guerre traîne après clie.

Cependant le meurtre de Maurice avait été vengé par Héraclius, qui avait fait périr Phocas et lui avait succédé. Son avénement avait rallumé les hostilités entre les Perses et l'empire d'Orient. Héraclius, dès qu'il fut revêtu de la pourpre [622], marcha sans balancer contre Cosroës. Après une lutte qui dura plusieurs années, et qui fut signalée par les victoires d'Héraclius, celui-ci consentit à accorder la paix à Siroès, fils et successeur de Cosroës. Il revint triompher à Constantinople, puis se rendit ensuite à Jérusalem, afin de remercier Dieu et de replacer dans

l'église de la Résurrection la croix sur laquelle Jésus-Christ était mort pour racheter le genre humain : il l'avait reprise sux Perses, qui s'en étaient emparés. L'empereur porta lui-même cette croix sur ses épaules jusqu'au sommet du Calvaire, et la remit aux mains de Zacharie, patriarche de la sainte cité. Durant son séjour dans la Palestine. Héraclius eut à prononcer entre les chrétiens et les Juiss; il se déclara en saveur des premiers, et bannit par un décret tous les Israélites de la ville de Jérusalem, et leur enjoignit, sous des peines sévères, de n'y jamais rentrer. Satisfait d'avoir rétabli dans la Judée la prééminence de la foi catholique et d'avoir mis les Perses hors d'état de lui nuire. Héraclius alla visiter la Syrie et v resta près de cinq années, occupé à rétablir l'ordre dans cette partie de l'empire: puis il reprit le chemin de Constantinople, où il se plongea dans les disputes théologiques. au lieu de veiller à la désense du territoire, menacé de toute part par des ennemis nou-

En effet, tandis qu'il ne songeait qu'à se défendre contre l'ambition du monarque persan, d'autres adversaires plus redoutables s'apprêtaient à fondre sur ses possessions. Dans un coin de l'Asie, borné des deux chtés par la Syrie et la Palestine, et limité de l'autre par le golfe Persique, la mer des Indes et la mer Rouge, était né, vers la fin du sixième siècle, un homme qui devait établir une religion nouvelle et fonder un empire immense. Cet homme était Mahomet, et cette contrée était l'Arabie. S'étant érigé en prophète, Mahomet fut d'abord persécuté par ses compatriotes : obligé de suir de la Mecque en 622, il y rentre en vainqueur et s'empare du pouvoir en qualité d'envoyé du Seigneur. A l'exemple de Moïse, il donna aux Arabes un code tout à la fois religieux et politique, où ses sectateurs devaient puiser tout ce qu'ils avaient besoin de connaître, les princes pour gouverner leurs états, et les particuliers pour se gouverner eux-mêmes. Il mourut à Médine en 632, la vingt - deuxième année du règne d'Héraclius.

Mahomet était tout à la fois monarque et

<sup>(1)</sup> Ce prince occupa le trône de 180 à 193 de l'ere chrétieune.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



THE HEAVILLY IN THE MEMBER BEICE BY FOUR DES BENTERO

il transmit son double pouvoir à ui lui succéda. C'était son beau-1 se nommait Abouléker, et monle trône en faisant exclure Ali. du prophète, et de plus son proche Le nouveau prince était déjà avancé et possédait autant d'habileté que mee. Il prit d'abord le nom de Calife. ifie ricaire, montrant ainsi qu'il ne Ere que le lieutenant de son prédé-Après avoir étouffé plusieurs rébeli éclatérent contre lui au début de se. Aboubéker résolut de faire pé-'islamisme dans tout l'univers. Ce rait pour principal motif d'occu; er is la turbulence de certains esprits nt qui n'avaient plové qu'à regret oug du calife. li proposa donc à son e plan d'une invasion destinée à norles peuples voisins la connaissance ligion musulmame, qu'ils serarent is d'embrasser par la toute-puis-ance r. Cette invasion, décorée du nom re sainte, commença par la Syrie, recs. maîtres de cette province, fuus complètement. Le chef des vaiu-Yerid, pour récompense de sa virt déponillé de son commandement ntrigues d'Omer (1). Au lieu de se de la décision du calife, il offrit de e sous les ordres d'Amrou, qui l'aplacé. En moins de dix-huit mois Syrie tomba au pouvoir des Arabes. terent cherement leur triomphe, car ens se défendirent avec obstination, rent un long siège dans la ville de ca, itale de la province. Aboubeker ar ces entrefaites avant d'avoir pu : la prise de cette ville, qui eut heu ième de son trépas (634). Omar fut calife sans opposition, et prit le titre rueur des croyants. Dès les premiers son avenement, il choisit un nouéral, nommé Obéidali, sans egard services du célèbre (aled, qui s'earé de Damas, et avait gague plu-

ir erait contribué primaniment à avurer réalife, et, a ce titre, jouissait autres de adit presque avent contri

sieurs combats contre les Grees. Cette imprudence aurait eu des suites funestes dans toute autre occasion; mais Caled combattait non par ambition, mais par zele, et il se soumit sans murmure à l'ordre du calife. D'ailleurs Obeidah, rendant hommage à la supériorité de son mérite, ne prit que les honneurs du commandement, et ce fut Calcu qui dirigea toutes les opérations à la bataille d'Yermouk, qui enleva pour jamais la Syrie à Héraclius. Omar prit ensuite la résolut on de s'emparer de la Palestine: Jerusa'em . capitale de cette contrée, était en grande vénération parmi les musulmans. Mahomit regardait cette ville comme une cité sainte. Il professe, dans le Coran , le respect le plus profond et la plus grande admiration pour la mémoire de Jésus Christ, qu'il regarde comme un prophete suscité par Dieu pour le bonheur et l'utilité du genre humain. C'est à Jerusalem et sur son territoire que se trouvaient la sépulture des anciens prophètes et de quelques patriarches non moins réveres que le Christ par les musulmans. Te's furent les causes de l'invasion de la Judée par les Arabes. Un de leurs chefs, Abou-Sofian, vint camper à la tête de cinq mille hommes en vue de Jérusalem ; il fat bientôt joint par de nouvelles forces , et dirigea plusieurs atta ques contre la ville, qu'il avait en vain sommée de se reudie. Obéidah , sur ces entrefaites, arriva dans le camp, amenant des renferts. Croya Eque l'aspect de son armée. devenue alors aussi nombreuse que redoutable, intimiderait les assiègés, il leur adressa une missive conque en ces termes : « Nous » yous requérons de déclarer qu'il n'y a qu'un seul Dieu; que Mahomet est son prophete; »qu'un lour viendra ou Dieu fera sortir les \*morts de leur sépulcre pour les juger. Dès aque vous aurez fait cette declaration, sa-» chez qu'il nous sera interdit de repandre « votre sang , de prendre vos b ens et de vous schlever vos chfants. Si vous refuser cette aproposition, il Ludra paver un tribut, siunon je lancerai contre vous des hommes aqui ne craignent pas plus la mort que vous »n'aimez à boire du vin ou à mang r de la «chair de porc. Je ne me retirerai point que je l'a c'exterminé ceux qui so ront vous des

» fendre, et réduit en esclavage vos familles.» Cette lettre portait pour suscription : « Aux » habitants d'Ælia, » nom imposé à Jérusalem par l'empereur Adrien, qui avait bâti une cité nouvelle sur les ruines de l'ancienne

capitale de David et de Salomon.

Le courage des habitants ne fut point ébranté par les menaces d'Obéidah ; ils soutincent la lutte durant quatre mois entiers : mais ils éprouvèrent de grandes pertes, car le fanatisme des musulmans, loin de se rebuter par les obstacles, puisait dans le péril une ardeur toujours plus vive. En butte aux privations les plus pénibles, car ils avaient à supporter les rigueurs de l'hiver, les assiégeants opposaient à toutes les souffrances une constance inébranlable. L'opiniâtreté des Arabes ébranla celle de leurs adversaires; s'ils venaient à succomber, que n'avaient-ils pas à craindre des vainqueurs aigris par tant de souffrances? Ils chargèrent en conséquence Sophrène, patriarche de Jérusalem, d'aller trouver Obéidah, pour traiter des articles de la capitulation. Le prélat, afin d'obtenir des conditions favorables, représenta vivement au général ennemi le crime dont il souillerait ses armes en ruinant une ville que Dieu semblait avoir honorée d'une prédifection toute spéciale. - « Nous n'i-» gnorons pas, » lui répondit Obéidali, « que » Jérusalem est la patrie d'un grand nom-» bre de prophètes, dont les ossements repom sent dans son sein. C'est dans cette cité » que Mahomet fut mené durant une nuit. » et transporté au ciel, où il approcha de n l'Éternel à la portée de deux traits d'arba-» lète. Disciples servents de ce divin per-» sonnage, nous méritons plus que vous de posséder la cité sainte, et nous resterons » au pied de ses remparts jusqu'à ce que » Dieu consente à nous la livrer, » - La conférence se termina par un traité déterminant les clauses de la reddition de la place; l'une d'elles portait que le calife ferait en personne son entrée dans Jérusalem. Obéidah écrivit sur-le-champ à son maître pour l'instruire de l'heureux succès du siège et pour connaître sa décision sur le point relatif à sa venue. Omar prit l'avis de ses conseillers; les uns essayèrent de le retenir à

Médine sa résidence, en soutenant que les chrétiens n'étaient pas dignes d'être honorés de la présence du chef des croyants; une laveur si haute ne pouvait être accordée à des sectaires que tout musulman devait flétrir de sa haine et de ses mépris. - Mais Ali, gendre du prophète, fut d'un avis contraire; il prétendit que l'humanité faisait un devoir d'éparguer l'effusion du sang, même celui des infidèles : c'était d'ailleurs une occasion pour le calife de se montrer à ses soldats, et de les payer par cette faveur du zèle coursgeux dont ils avaient donné des preuves en bravant les périls et les fatigues. Eofin, comme Jérusalem était l'objet d'une sorte de culte de la part des enfants de Mahomet, son vicaire en la visitant accomplissait un devoir louable et sacré. Persuadé par les arguments d'Ali, Omar lui confia les rênes du gouvernement, et se mit en route; il était monté sur un chameau chargé de deux saes renfermant du riz, du froment, de l'orge et quelques fruits destinés à la nourriture du voyageur et à celle de sa monture. - Il avait en outre pour vaisselle un plat en bois, et pour boisson une outre pleine d'eau. Cette simplicitési d. sérente de la pompe déployée par les successeurs d'Omar n'a rien qui doive surpreadre. Les premiers disciples et les chefs d'une religion nouvelle se parent toujours du dehors de l'austérité, sûrs de s'attirer ainsi l'admiration et l'attachement du vulgaire. Cette abnégation des plaisirs et des besoins de l'bumanité leur coûteut peu, car les uns croient ce qu'ils enseignent, et les autres troprent dans le succès des jouissances qui 1. s dédommagent de leurs sacrifices : Omar en offrit la preave, car son train, plus que modeste, isi conquit les respects de la multitude, dont la ferveur s'en accrut. Partout où il séjourna les peuples l'entouraient d'hommages et sollicitaient la sagesse de ses jugements. Les sentences qu'il prononça furent exécutées comme les arrêts du ciel même, il se montra d'ailleurs bienveillant et miséricordieux dans ses actes ainsi que dans ses paroles. Avant rencontré sur sa route des malheureux attachés à des arbres, et exposés aux rayons d'un soleil brûlant, il apprit que ces infortsnés étaient des débiteurs à qui leurs créanient subir cette horrible torture. lier et tanca les auteurs de celle n leur citant ces paroles du prol'affligez pas les hommes, car ceux Migent on ce monde en seront pul'autre. » Il arriva enfin dans le Arabes, qu'il visita avec une sollile particulière dans le but de ré-: habitudes condamnables qui s'v reduites. C'est ainsi qu'ayant rea soldate parés de vêtements de nilles des chrétiens, il mit ces haco morcesux et soumit à des puères coux qui en étaient revôtus; sidérait le luxe comme un pengereux et de nature à refroidir some des fidèles en leur donnant le merfluités inutiles qui se changeitét en besoins impérieux. — Dès bitants de Jérusalem eurent conde l'approche du calife, ils s'emd'envoyer au devant de lui des as choisis, avec leaguels il dressa l'une capitulation que nous croyons porter textuellement : a Les chré-Miront point de nouvelles églisas l'enceinte de la ville ni sur son e. Ils n'empêcheront point les ans d'entrer dans leurs temples. our soit de nuit. Si quelque muen voyage entre et séjourne dans le, ils seront tenus de le défrayer t les trois premiers jours de son ar-- Ils n'enseigneront point le coran enfants. Ils ne parleront point oumt de leur religion; s'abstiendrout ragner des prosélytes, et n'empêpoint les membres de leur famille bire musulmans. -- ils ne portesint des turbans et des chausses les musulmans, et ne les imiteront uns l'arrangement de leurs cheveux. est interdit de parler arabe, et de les noms tirés de cette langue. iverent en présence d'un musulman sadront debout jusqu'à ce qu'il se is. Ils ne feront pas usage de selle ier à cheval, et ne posséderont aume. - Ils ne vendrout point de t m'aurout pas de ceiuture. Ils ne

» surmonteront point leurs églises d'une » croix, et n'en porterent pas dans les rues » de la ville. Il leur est permis de tinter seu-» lement, mais non de sonner leurs cloches » à grand bruit. — Ils ne pourrout prendre » à leur service un domestique qui aurait » apparteus à un musulman. » - Si nous avens cité cette pièce dans son entier, c'est qu'elle précise la nature de rapports établis entre les mehométans et les chrétiens; on v voit que les premiers n'abusent de lour vietoire que sur un seul point, celui qui permet aux sectateurs du Christ de se convertir à l'islamisme, tandis que coux-ci ne peuvent recevoir un musulman dans leur communion. Toutefois, Omar se conduisit avec une modération digne d'éloges. Accompagné d'une suite nombreuse, il parcourut tous les quartiers de la ville, examina les monuments antiques encore debout, ainsi que les églises les plus remarquables. Dans le premier temple chrétien où il entra, le calife s'enquit du patriarche s'il pouvait y faire sa prière; il recut une réponse affirmative; mais il ne se livra à ce pieux devoir que dans l'église bitie per Constantin. Il dit ensuite au patriarche: . Sachez que je n'ai pas agi saus motif » en m'abstenant de prier dans toutes vos » autres églises; car autrement elles ne vous » appartiendraient plus, les musulmans vous » en auraient disputé la possession en vertu » du privilége dont ils sont investis de faire » leur prière partout où le calife a fait les » siennes. » — Il ajouta ensuite de sa main un nouvel article au traité, déclarant que les musulmans ne pourraient prier que l'un après l'autre sur le parvis des églises chrétiennes; et que les muézins (1) ne pourraient s'y tenir pour appeler les mahométans à la prière.

Omar termina sa visite en se faisant indiquer la place où s'élevait jadis le temple de Salomon, et ordonna d'y bâtir une mosquée. Quand on le conduisit pour voir la pierre

<sup>(1)</sup> Les mosquées n'ayant point de clochesmateins y supplient en quelque ente. Planfominaret de la mosquée, ils everthent tos tins et tous les seirs les fidèles de l'hourils doivent s'auquitter de leurs develus s

sur laquelle Jacob, durant son sommeil, cut la célèbre vision de l'échelle mystérieuse, cette pierre, grâce à la négligence des chrétiens, était ensevelie sous des immondices. Omar, plein de respect pour cet antique monument, remplit un pan de sa robe d'une partie des ordures qui le couvraient et les jeta au loin; ceux qui l'entouraient l'imitèrent, et lorsque la pierre eut été nétoyée et lavée avec soin, il y fit sa prière, voulant ainsi témoigner le respect qu'il portait à la mémoire de Jacob. En effet, les musulmans témoignent une profonde vénération pour les patriarches, et surtout pour Abraham, que Mahomet peignait à ses disciples comme avant professé la même croyance que les musulmons [637].

Omar quitta enfin Jérusalem pour retourner à Médine, après avoir planté sur les murs de la ville du Christ l'étendard de Mahomet. Obéidah se rendit, de son côté, dans la Syrie, laissant Amrou, son lieutenant, achever la conquête de la Palestine. Celuici se porta sur Césarée; Constantin, fils d'Héraclius, se trouvait dans les envirens de cette ville, à la tête d'une armée nombreuse. Retranché dans son camp, le prince grec y tenait ses troupes, espérant surprendre les ennemis, parmi lesquels il envoya un espion. Cet homme était un Arabe converti au christianisme. Il réussit d'abord dans sa dangereuse mission par l'adresse de sa conduite; mais une indiscrétion légère ayant éveillé les soupçons, il sut massacré, au grand regret d'Amrou. Après avoir reproché leur précipitation irréfléchie à ceux de ses officiers qui avaient présidé à ce massacre, le chef musulman fit publier parmi les siens l'ordre de lui amener les espions que l'on découvrirait à l'avenir. Mais il ne s'en présenta plus, et Constantin prit le parti de faire dire par un prêtre grec au général musulman de lui envoyer un affidé avec lequel il voulait conférer, dans le but de conclure un arrangement. Confiant dans la loyauté de son adversaire, Amrou se rendit lui même auprès de Constantin, s'assit par terre dans sa tente, les jambes croisées, et entama avec le sils d'Héraclius une discussion approfondie sur les droits respectifs des Grecs et des Arabes à la possession de la

Palestine et de la Svaie. Après avoir nié que les deux peuples sussent frères, puisqu'ils professajent une religion différente, le chef musulman établit que « Noé, ayant donné la p Syrie et les contrées du voisinage à son fis » Sem, les Arabes, qui descendaient de ce w dernier, avaient seuls droit à son héritage, » Au reste, ajouta-t-il, la terre appartient à » Dieu, qui la distribue au gré de sa sagessa; o nous sommes ses plus fidèles serviteurs, et à » ce titre, les provinces que nous réclament » nous appartiennent plutôt qu'à vous. Relé-» gués depuis tant de siècles dans nos déserts n brûlants, n'est-il pas juste que nous jouis-» sions à notre tour d'un territoire délicieux » et fertile? » Puis il termina en disant aux Grecs qu'ils n'avaient d'autre choix à faire que de combattre ou d'embrasser la foi de Mahomet.

Dès qu'il eut cessé de parler. Amreu prit congé du prince, et l'on se prépara de part et d'autre à vider la question par les arme, A cette époque, ainsi que dans les temps homériques, des combats singuliers avaient lieu, à la vue des deux armées, entre le champions les plus braves, et il arrivad souvent, si la chance tournait contre les Grees, que les troupes de cette nation prenaient la fuite sans avoir tiré l'épèe. En effet, leur courage avait déchu comme tout le reste; aussi les triomphes des unusulgians mraissent beaucoup moins merveilleux quand on songe à la lâcheté de leurs adversaires. Le récit que nous allons faire fortifiera ces observations. Les Grecs et les Arabes étaient en présence, un officier de Constantin sortit des rangs pour engager une lutte individuelle ; un jeune Arabe accepta le défi, mais ses forces trahirent son courage, il ne tarda pas à succomber. Trois autres musulmans prirent sa place, et mordirent la poussière; enfin un nouveau guerrier, Sergiabil, parul dans la lice. Renversé de son cheval, il allait périr, quand un cavalier, sorti de l'armée grecque, accourut et tua le vainqueur, puis il alla se joindre aux Arabes, auxquels il se sit reconnaître. Ayant en le malheur de se déclarer contre Mahomet, il avait cherché un refuge parmi les chrétiens, et rentrait parmi ses compatriotes, dans l'o-

tenir son pardon : il l'obtint , car de le conquérir. - Cet incident rreur dans l'armée chrétienne, qui as son camp sans avoir engagé auon. Dès la nuit suivante, Con tan-4 se renfermer dans Césarée, où la e ses soldats, quittant leurs retrani, vincent le retrouver. Le prince i attendre l'attaque des Arabes, et pris la reddition de Tyr, il se dédevoirs du commandement, et s'ennstantinople. Césarée se rendit, ses racheterent lour vie et leur fortune nt une rancon considérable. Ramre, Joppé, Ascalon, Gaza, Nat Tybériade, ainsi que toutes les tes de la Palestine, tombérent au d'Amrou, qui s'en empera sans ancun obstacle. Après avoir affermi ir de ses armes dans la Judée, Amhargé d'envahir l'Égypte. Il n'entre notre plan de suivre à la trace les travers les pays qu'ils subjuguéus rapporterons seulement de leur les faits qui se lient au sujet que itens. Ainsi pous retracerons en neu les divisions qui éclatèrent entre les pour la possession du califat. Ali, in prophète, avait été exclus de mité par les intrigues d'Alesha, 1 Mahomet; Aboubeker, Omar et avaient successivement occupé le A lorsque Othman eut été massacré u d'une sédition, Ali sut mis à sa ux acclamations générales. Mais la Alesha n'était pas éteinte (1), et igua avec les ennemis du nouveau qui armèrent contre lui. Ali desinqueur de Tellah et de Zobéir, chess des révoltés, qui lui livrèrent fevant la ville de Basrah [656]. Mais

me était la femme favorite de Mahomet; è de se conduite ayant élevé des soupçons élité envers son épous, elle fut accusée t. Ali fit contre elle une déposition imporle nature à justifier les bruits desavantastraquaient l'honneur d'Alesha. Celle ci dant déclarée innocente, mais elle na ) jamais à Ali le rôle qu'il avait joué dans dans ce triomphe ne put empécher le gouverneur de Syrie, appelé Moavias, de soulever cette province.

Le célèbre Amrou, dont nous venons de parler, ayant embrassé le parti de Moavies, ce dernier devint assez puissent pour se faire déclarer calife au préjudice d'Ali, qui ne fut plus reconnu que dans les provinces de l'empire restees sidèles à son obéissance. Il mourut assassiné en 660, et transmit son titre et son pouvoir à son fils Hassan, qui consentit à abdiquer en faveur de Moavias. Hosséin, frère d'Hassan, s'étant réfugié à la Mecque, voulut se faire proclamer calife; mais, quoiqu'il eût succombé dans son entreprise, sa postérité créa un schisme parmi les musulmans, dont les uns reconnais-ent seulement Ali et ses descendants pour les successeurs légitimes de Maliomet, tandis que les autres le repoussent pour adopter à sa place Aboubéker et ceux auxquels il transmit sa dignité. Ce schisme dure encore, et divise les mahométans en deux sectes, les schiites et les sunnites : les premiers sont pour Ali, les autres pour son rival. Les événements relatifs à Hossein, fils d'Ali, n'eurent lieu qu'après la mort de Mouvias, qui fonda la dynastie des Ommiades et s'établit à Damas, dont il fit la capitale de son empire (1). Un de ses successeurs, Abdalmaleck [684], n'ayant pu établir son autorité temi orelle et spirituelle en Arabie, substitua, dans l'intérêt de son pouvoir, le pélerinage de Jérusalem à celui de la Mecque. Jérusalem sortit de ses ruines par l'affluence des dévots partisans des Ommiades, qui allerent dans la grande mosquée fondée par Omar, baiser la fameuse pierre de Jacob, au lieu de se rendre à la Mecque pour contempler une autre pierre, la Caabah, con: acrée à Dieu par Abraham et Ismael. La proximité de Jérusalem amena en foule dans ses murs les Syriens et les Égyptiens, persuadés que ce voyage, bien moins long et bien moins périlleux que celui de la Mecque. était suffisant pour conquérir leur salut dans l'éternité. Cependant, quelques années après

(1) Les Ommisches tirent leur nom d'Omni ab , qui était bisalrul de Mostias.

[693], un des généraux d'Abdalmaleck, s'étant emparé de presque tonte l'Arabie afin de se concilier les habitants, rétablit le pélerinage de la Mecque, que le calife accomplit lui-même. Depuis cette époque la ville où repose Mahomet a conservé le privilége d'attirer dans son enceinte les sectateurs les plus fervents du prophète, qui s'y rendent de toute part, même encore aujourd'hui. A l'époque où nous sommes parvenus, c'està-dire vers la fin du septième siècle, l'histoire fournit peu de lumières sur le sort de la Palestine. Sonmise alors au calife de Damas, elle passa tour-à-tour sous la domination du calife de Bagdad, puis de celui du Caire. En effet, la famille des Ommiades s'éteignit, en 752, dans la personne de Mervan II; elle avait occupé le trône durant qualre-vingt-treize ans, et fut remplacée par les Abassides. Cette dynastie nouvelle jeta un grand éclat par son amour pour les sciences et les lettres ; Haroun-al-Raschild et son fils al-Mamon , dont les noms sont devenus populaires dans l'Occident, étaient de cette maison. Le siège de leur empire était à Bagdad, qu'un de leurs prédécesseurs . Almanzor, avait fondé aux rives du Tigre et sur les ruines de l'ancienne Séleucie. Le pouvoir ne tarda pas à devenir trop pesant pour les Abbassides, qui s'entourèrent d'une garde composée d'étrangers. Ces étrangers étaient des Turcs, dont les ancêtres habitaient, dans l'origine, au pied de l'Altai; ils s'étaient répandus dans le Turkstan, dont ils ont retenu leur nom. Cette province se compose de steppes immenses qui s'étendent, d'un côté, jusqu'à la Chine septentrionale, et qui touchent de l'autre à la Sibérie. Ils entrêrent au service des princes de Bagdad, dont ils devinrent les tyrans après avoir été les esclaves. Bref, on les voit disposer du trône insolemment, qu'ils donnent et qu'ils ravissent au gré de leur ambition et de leur rapacité. Enfin le chef de l'une de ces tribus, petit-fils de Seldjouk, s'empare de Bagdad en 1055, et devient la tige des Seldjoukides, qui fondérent un empire immense, lequel s'étendait depuis les frontières de l'Inde et de la Perse jusqu'à celles de l'ancienne Phrygie. Cependant des

320

dissensions s'élevèrent entre ces prince tartares, et l'un d'eux, Maleck-Scha, qui régnait à Bagdad, s'empara, en 1076, le Jérusalem par l'un de ses lieutements nommé Ortok, qui bientôt après se rendit indépendant. Durant dix-buit années la Palestine et sa capitale appartiment alternativement aux Seldjoukides et aux Ortokides, et vers l'au 1094, le calife ou sultan du Caire s'empara à son tour de toute la l'alestine, et la garda jusqu'au jour où les chrétiens eu firent la conquête.

siècle aux sectateurs de Mahomet, la ville de Jérusalem était restée chère aux chrétiens, et malgré les périls de toute espèce qui manaçaient les voyageurs, un grand nombre de pélerins se hasardaient chaque aunée à viniter la cité sainte, patrie du Christ, et suctifiée par sa vie ainsi que par sa mort. Chacun aspirait à parcourir les lieux témoins de

tant de merveilles et à fouler une terre

travaillée par tant de miracles (1). Los-

Quoiqu'elle appartint depuis le sentième

qu'après la chute de l'empire romain de nations nouvelles s'établirent sur ses raises en Europe; la religion chrétienne s'étendit de plus en plus; le souvenir de Jérosales s'ollrit à toutes les imaginations, dont le let veur était entretenue par les exeursions de Vénitiens, des Génois et des Pisans, Ca trois peuples étaient alors presque les mils en Europe qui entendissent l'art de la timgation; ils avaient des flottes nombreuses qui avaient mis entre leurs mains le monopole di commerce maritime. Senls ils visitaient l'0rient, dont ils transportaient les productions dans nos climats, en même temps qu'ils en reportaient des reliques, vivement recherchés par la dévotion du temps. Mais l'avidité mercantile n'était pas le seul motif qui possait les Italiens vers les côtes de la Pales-

tine; ils désiraient ardemment voir par leur

propres yeux le territoire où s'étaient ac-

complis les faits devenus les fondements &

leur foi. Ils recueillaient avec un soin reli-

gienx les ossements des saints personnages.

les pierres des tombeaux, pour les transpor-

<sup>(1)</sup> Châteaubriand, Itinérsire de Paris à Jéruslem.

i leurs sovers. On vit même les harger leurs vaisseaux de la terre : dans la sainte cité, qu'ils dédans le Campo-Sento, lieu desla sépulture des habitants. Com-Italiens fréquentaient les ports de , ils obtinrent par des présents la on d'élever une église à Jérusalem vocation de la mère du Christ. Ils aussi fondé pour les pélerins deux desservis par de pieux personnages mt venus s'établir à Jérusalem pour sars jours en secourant l'humanité. . lous les voyageurs chrétiens ou us étaient accueillis avec une égale et entourés des mêmes soins. Les le l'Italie soutenaient seuls cet étant par des dons volontaires. Quelrehands d'Amalfi administraient avec e fidélité que de dévoyement les res deux bospices (1).

les causes qui augmentèrent prodient le nombre des voyageurs dans la e était l'opinion géneralement accrée le règne du Christ, ou le millélait avoir lieu, et que la fin du monde schaine. On se fondait sur cette paibuée au Christ, que son regne arsprès mille ans et plus. Cette conenracinée dans l'esprit des peuples s. leur insuira une abnégation comune grande indifférence pour les re-tres, dout la possession ne les plus, puisqu'ils étaient menacés jour de les perdre. De là vint que n classes furent saisies du désir de e dans la Terre-Sainte, qui devait, ), servir de théâtre au jugement Alors la soule s'achemina vers la e. Un historien anglais, Ingulph, init le récit de l'une de ces pieuses ma. Elle se composait de sept mille as pormi lesquelles figuraient l'archee Mayence et plusieurs autres préleur arrivée en Asie, ils surent

posito république d'Amalfi, située dans ne de Noples, jota un asses vil éclat du onmensame siecle, par la puissance et l'éraon commerce.

TERRE SAINTE.

barcelés par les Arabes, qui tuèrent un asses grand nombre de pélerins et pillèrent leurs bagages. Ils atteignirent enfin Jérusalem, et furent recus par le patriarche et tous les Latins avec une sorte de pompe; on les conduisit dans tous les lieux auxquels s'attachaient de pieux souvenirs, dont la vue les toucha si profondément qu'ils ne pouvaient retenir leurs larmes. Mais leur curiosité ne put être entièrement satisfaite, car les Arabes rôdaient autour de la ville pour surprendre les chrétiens qui se hasardaient d'en sortir afin de se baigner dans les eaux du Jourdain. L'arrivée de marchands gênois permit aux Allemands de retourner dans le.r patrie; on les conduisit à Brindes, puis ils regagnèrent leurs sovers. L'anteur de ce récit, Ingulph, termine en disant que sur trente cavaliers allemands qui l'avaient accompagné, il n'en restait plus que vingt au retour, encore avaient-ils perdu tout leur équipage, et ils eurent besoin de recourir à la pitié publique pour rentrer chez eux (1).

Les Arabes, véritables geòliers de Jérusalem, en avaient aussi la rapacité; ils inventaient chaque jour de nouveaux moyens pour pressurer les pélerins sectateurs du Christ. Ils devaient d'abord payer annuellement deux pièces d'or, afin d'être autorisés à résider dans la ville; puis ils étaient en proje à des outrages et à des vexations de toute espèce, qui variaient chaque jour au gré du caprice des c'irfs musulmans. Ceux-ci, soit pour se récréer, soit pour satisfaire l'apreté de leur haine, soumettaient parfois les chrétiens à des épreuves humiliantes; mais de pieuses ruses mettaient souvent en défaut la malice des persécuteurs. C'est ainsi que Foulques-Nerra, comte d'Anjou, s'étant rendu à Jérusalem, trompa adroitement la vigilance des Arabes, qui, lorsqu'il voulut visiter le saint sépulcre, s'y opposèrent, « à moins, » dit la chronique, a que le comte ne seist ce qu'ils » disoient faire faire aux autres princes chrén tiens. Le comte, pour le désir qu'il avoit a d'y entrer, leur promit qu'il seroit tout » ce qu'ils vouldroient. Lors lui dirent les » Sarrasins, que jamais ne souffriroient qu'il

<sup>(1)</sup> Ingulphi Historia, p. 963-904.

y entrast s'il ne juroit de faire son urine » sur le sépuiere de son Dieu. Le comte, qui o cust micux aimé mourie de mille morts n (si possible lui fust) que l'avoir feist, n voyant toutefois que autre fois ne lui sea roit permis de entrer à veoir le saint lieu, a auquel il avoit si charitable affection pour » la visitation duquel il estoit, par tant de w périls et travaux, de lointain pays là ar-» rivé, leur accorda ce faire, et fust convenu w par entre eux qu'il y entreroit le lendew main. Le soir se reposa le comte d'Anjou s en son logis, et au lendemain matin prent o une petite fiole de verre assez plate, la-» quelle il remplit de pure, nette et redo-» lente caue rose ( ou vin blane selon l'opia nion d'aucuns), et la mit en la braye de w ses chausses, et vint vers ceux qui l'entrée » lui avoient promise, et après avoir payé tel-» les sommes que les pervers infidèles lui de-» mandérent, fust mis au vénérable de lui » tant désiré lieu du saint sépulchre auguel » nostre Seigneur après sa triomphante s passion reposa, et lui fust dit que accoma plit sa promesse, ou que on le mettroit dev hors. Alors le comte...... épandit de w cette claire et pure eaue rose sur le saint » sépulchre, de quoi les payens..... se prin-» rent à rire et à moquer, disant l'avoir a trompé et abusé; mais le dévost comte » d'Anjou ne songeoit en leurs moqueries. » estant en grands pleurs et larmes prosterné » sur le saint sépulchre (1). »

Cependant les chrétiens n'avaient pas toujours été en butte à des persécutions dans la Terro-Sainte; au temps des Abbassides, et sous le règne du monarque le plus illustre de cette famille, le célèbre Al-Raschid, ils furent protégés. Le prince musulman envoya même à Charlemagne les clefs de Jérusalem; toutefois, ce n'était qu'un acte de courtoisie, un simple témoignage des dispositions bienveillantes d'Al-Raschid à l'égard des co-religionnaires et des sujets du petit-fils de Pépin. En effet, il fut permis aux chrétiens établis dans la Palestine de bâtir des églises, de réparer celles qui avaient besoin d'être restaurées;

on les autorisa en outre à construire dans Jérusa'em un hospice auquel Charlemague adjoignit une bibliothèque; car, bien que re grand prince füt dépourvu d'instruction, il avait le goût des lettres et les favorsa de tout son pouvoir. Al-Raschid, son émule et son contemporain, s'illustra par les mères qualités; mais au quinzième siècle les califes fatimites, devenus maîtres de la Palestine, appesantirent le jong que le fanatisme des musulmans faisait peser sur les chrétiens. L'un d'eux, Hakem, les persécula, ainsi que les Juifs, pour leur faire embrasser le matométisme, et fit renverser l'église du caivaire. Ses successeurs montrérent le même acharament contre la religion du Christ. Ils interdirent la célébration du culte catholique, et se livrèrent à tous les excès d'un despotisme sans bornes. Sans respect pour la liberté des personnes et le droit sacré de la proprieté, ils enlevaient aux chrétiens leurs enfants et les dépouillaient de leurs biens, espérant ainsi lasser la patience de leur réle, les expulser de la Terre-Sainte, et surtout de la cité de Dien, où ils auraient voulu habite exclusivement. En effet, ils attachaient sous le rapport religieux une grande importunt à la possession de cette ville. Toutefois, les chrétiens parvinrent à triompher de l'opposition de leurs ennemis en rétablissant l'église de la résurrection. Les pélerins, venus de l'occident, ne cessèrent pas d'affiner à Jerusalem, malgré les périls de la route, et les perils plus grands encore qu'ils couraient dans la ville sainte, dont les maitres, aussi avares que féroces, ne cessaient de tourmenter les fidèles qui venaient visiter le tombeau de Seigneur. Persuadés que ces derniers devaient posséder beaucoup d'or et d'argent pour avoir entrepris un voyage aussi long et aussi coûteux, ils meltaient à la tortur les pélerins hors d'état de satisfaire à leur exigences. Ils forçaient les uns à prendre 10 vomitif, et ils ouvraient le ventre aux autrepour s'assurer si leurs entrailles ne recelaient pas de l'or et des diamants. Ceux qui avaient échappé aux exactions et aux fers des misulmans, de retour en Europe, augmentaient chaque jour l'indignation publique par les récits des cruaulés qu'ils avaient vu commut-

ŗ

<sup>(1)</sup> V. Chronique du comte d'Anjou,

s avaient subio. A cette époque la était établie dans tout l'Occident. isystème de gouvernement n'était s'une aristocratic militaire, ne r d'autre loi que la sorce. Les ient sans pouvoir et les neuples car tout le territoire était parites principautés, dont les possespar les mêmes lieus, avaient aussi troits. Le clergé lui-même n'avé sa prééminence qu'en preuant les rangs de la milice féodale. Seiorel, il devait à ce titre suivre sur de bataille son suzerain, et comanemis : ce devoir était en effet la bligation d'un vassal. D'un autre prêtres, dépositaires de la morale , ne pouvaient approuver un résur la violence; ils sentaient d'ailétait préférable pour eux de régner vie plutôt que par l'épée. Aussi sus leurs efforts pour diminuer la des guerres que se livraient sans obles. Ils imaginèrent la trève de suspendait les hostilités la veille des grandes sètes religieuses, puis dit de combattre la moitié de chane : l'excommunication frappail esobéissait à la treve. Tel était la minion que les guerriers les plus rent racement braver un simple prononcé par l'Eglise; car l'Église prononce commandait à tous les ile est armé contre les coupables urs serviteurs les plus dévoués. de la féodalité naquit encore une itution, celle de la chevalerie, qui r dens tous les cœurs des senmasi nobles que généreux; elle pere une grande influence dans le at qui entraina les peuples à se intre les enfants de Mahomet. A me l'Europe entière était sillonnée mes bâties sur la cime des monts, isinage des rivières; ils étaient hades nobles, qui en sortaient toutper détrousser les passants ou leur m droit de péage. Quelquefois ils nt en captivité et les forçaient de rancon, en employant les moyeus

les plus edieux et les plus liarbares. Alors la chevalerie se forma dans le but louable de secourir les opprimés; des guerriers parcouraient les chemins, toujours prêts à défendre la faible se contre la force. Cette institution. en se répandant, contribua beaucoup à adoncir les maux et les inconvénients du régime féodal ; mais en même temps elle infusa dans tous les esprits le goût des aventures qui tenait ainsi l'imagination toujours éveillée par quelque spectacle neuf et inattendu. Tel était l'état des choses dans l'Occident. quand un seul homme, l'ermite Pierre, revenu de Jérusalem, et n'avant pour tout bien que son bâton et sa besace de pélerin, pour soutien que son zèle, pour moyen qu'un éloquence impérieuse et grossière, enflamma tous les cœurs, et précipita toutes les nations chrétiennes coutre les infidèles.

Mais avant que l'ierre ne songett à délivrer le saint sépulcre, des appels avaient été faits à la picté et au courage des peuples pour venger les chrétiens des cruautés et des insultes qui leur étaient prodiguées par les Turcs dans la Palestine. Les empereurs grecs, dout ces berbares avaient envahi les plus belles provinces, les voyant déborder chaque jour et s'avancer de plus en plus vers le Bosphore, tournèrent leurs regards vers l'Occident. Dans l'année 1073, Manuel VII implora l'appui du pape, auquel il promettait de mettre fin au schisme qui divisait l'Église romaine et l'Église grecque; celle-ci devait reconnaître la suprématie du successeur du prince des apôtres. Grégoire VII occupait alors la chaire pontificale; il accueillit avec empressement une proposition qui flattait son zèle ambitieux d'une conquête spirituelle si importante, et il envoya le patriarche de Venise à Constantinople pour préparer les voies à la réussite de ce grand projet. Il publis en même temps des lettres circulaires adressées à tous les princes catholiques, dans lesquelles il disait a que les maux des chrétiens d'O-» rient ne devaient pas seulement exciter des » gémissements stériles; qu'à l'exemple du » Christ, les fidèles devaient sacrifier leurs » vies à défendre la cause de la religion..... » Que pour lui, il aimerait mieux exposer » ses jours pour delivrer les saints lieux, » que de commander à tout l'anivers. Il » voulait guider lui-même l'armée chré-» tienne. » Enflammés par les belliqueuses exhertations du pontise, cinquante mille chrétiens s'ongagèrent à le suivre; mais de nouvelles préoccupations politiques détournèrent Grégoire d'exécuter sa promesse; elle resta seulement dans le souvenir des peuples, ct sut réveillée par un autre pape, Victor III. Il offrit à ceux qui viendraient combattre contre les musulmans la rémission de leurs fautes. A sa voix les Pisans, les Génois et d'autres républiques italiennes équipèrent des flottes et firent une descente sur le territoire de l'ancienne Carthage, où ils livrèrent aux flammes deux villes, Al-Mahadia et Sibila, possédées par les Arabes, qui avaient fait triompher dans cette contrée l'étendard de Mahomet. Cet exploit n'ent d'autre résultat que d'enrichir les vainqueurs, et de parer d'ornements précieux les églises d'Italie ... sui profitèrent des déponilles enlevées aux infidèles. A la même époque, l'Asie-Mipeure était devenue la proje de hordes turques; elles s'étaient emparées d'Edesse, d'Iconium, de Tarse et d'Antioche. « Nicée était · devenue le siège de l'empire musulman. » et l'on insultait la divinité de Jésus-Christ » dans cette ville, où le premier concile œcu-» ménique l'avoit déclarée un article de » foi (1). » Ainsi les chemins qui conduisaient à Jérusalem étaient au pouvoir des sectateurs de l'islamisme; car les Turcs et tous les conquérants barbares venus de l'Asie avaient embrassé cette croyance. Leurs conquêtes s'approchaient de plus en plus de l'Europe, et entretenaient une sorte d'agitation dans les esprits, déjà samiliarisés avec la pensée de briser le joug qu'ils faisaient peser sur des pays et des peuples chrétiens. Pierre parut alors, et son enthousiasme réunit toules les volontés dans un but unique, celui de chasser les infidèles de la Palestine. Natif d'Amiens, il semble en avoir reçu cette tenacité, partage ordinaire de ses compatriotes. Il servit d'abord sous les bannières du duc de Lorraine, père de Godefroi de Bouillon; puis

il se maria avec une dame de la maison de Roussy. Fatigué bientôt du mariage, comme il s'était déjà dégoûté du métier des armes, il embrassa l'état ecclésiastique, et finit enfa par se retirer dans un ermitage. La solitale fit fermenter dans son ême les sentiments religieux, et il prit la résolution d'expier les fautes de sa jeunesse en bravant les dangers d'un voyage à la Terre-Sainte.

Au commencement du onzième siècle, l'Église latine avait substitué les pélerinages aux pénitences canoniques; cette mesure avait cosduit à la Terre-Sainte une foule de pécheurs empressés de racheter leurs crimes on leurs erreurs par un voyage qui flattait leur imagination toujours avide de sensations nouvelles Pierre arriva dans Jérusalem et fut ému profondément à l'aspect des lieux où s'était accomplie la passion du Sauveur. Introduit mprès de Siméon, patriarche de la cité sainte, il lui communiqua les sentiments d'indigmtion qui bouillonnaient dans son eœur, révolté des maux infligés aux chrétiens par les lurbares possesseurs du sol de la Palestine, a Helas, » lui dit Siméon, a l'Asie est au » pouvoir des musulmans, tout l'Orient est » tombé dans la servitude, aucune puissante w de la terre ne peut nous secogrir, » -Pierre l'interrompit : a Il espérait, a s'écritt-il, a que les grandes nations de l'Occident o prendraient les armes en faveur de Jérusa » lem, à défaut des Grees, dont la faiblesse » pouvait à peine résister aux Turcs. » Il assura au patriarche qu'il suffirait de fournir aux chrétiens les preuves irrécusables des cilamités et des souffrances auxquelles les pélerins étaient en proie, « Écrivez donc, » continua-t-il, « au pape, à l'Eglise romaine, » à tous les princes et à tous les fidèles, et » apposez votre sceau sur vos lettres. Je » parcourrai l'Europe, je peindrai aux grants » et à la multitude l'état de dégradation ée » l'Église, et je les sommerai de venir la dé-» livrer (1). » Quelques jours après cel catretien, Pierre étant à méditer au pied du tombeau du Christ, entendit une voix qui lui disait : « Lève-toi, cours annoncer les » tribulations de mon peuple; il est temps

<sup>(1)</sup> Histoire des Croisades par Michaud, 4º édit., p. 77, t. 1.

<sup>(1)</sup> Guillaume de Tyr, p. 637.

nes serviteurs soient secourus et les saints délivrés. » — Stimulé par sion, Pierre se remet en route et n Italie. Il se rend auprès du pontife, Urbain II, qui l'accueille avec inartage son enthousiasme et le charge récher dans toute l'Europe la néfaffranchir Jérusalem du pouvoir des t de se coaliser contre eux pour les tr.

de l'approbation du chef de l'Église, raverse les Alpes pour entrer en semant sur son passage les prières hortations. S'il ne pouvait imporer titude par son extérieur, car il était tite taille et vêtu d'une longue robe o la plus grossière. Pierre possédait sche une éloquence vive et semée i ani remnaient profondément l'imade ses auditeurs. Il préchait dans ps, sur les grandes routes, dans les rs des villes et dans la chaire des partout où il rencontrait des fidèles s. La soule se groupait autour de ntive à toutes ses paroles, interpréqu'à ses gestes, et l'applaudissant nepert quand il tonnait contre la des Turcs, et sommait les chrétiens unir les barbares. Chacun se pressait e lui pour mieux l'entendre, et s'efle l'approcher afin de toucher ses is; quelques-uns arrachaient les poils de qui lui servait de monture et les ient comme de saintes reliques. attirait d'ailleurs l'affection des masus actions, il réconciliait les haines, mit l'indigence, il consolait toutes tunes, et persuadait par sou exemnt que per ses discours. - Tandis mire du Christ . Pierre faisait i morale et réclamait l'affranchisseson tombesu, l'empereur de Consde, Alexis Comotos [1094], pressé on plus per les armes victorienses 16, s'adressa au pape Urbain II et aux chrétiens comme pouvant seuls saupire grec d'une ruine inévitable et ne. Dans la lettre qu'il adressait aux ms et aux seigneurs catholiques, mployait tous les arguments les plus propres à toucher leurs cœurs; après avoir rappelé que Constantinople renfermait un grand nombre de précieuses reliques, qu'elle possédait d'immenses richesses, il ajoutait, pour déterminer les barons à venir les défendre, qu'ils auraient pour récompense et les trésors de la capitale et la tendre reconnaissance des femmes de Byzance, si célèbres par leur beauté. Il terminait en protestant que tous les moyens lui semblaient bons pour arracher aux infidèles ses États, que c'était son premier et son plus cher devoir; mais si la victoire trahissait tous ses esforts, il préférait mille fois que l'empire échût aux Latins plutôt que de tomber aux mains des infidèles. — Cette phrase s'adressait a l'ambition des princes de l'Occident, et leur offrait une perspective sédusante : néarmoins elle n'aurait produit aucun effet, si Pierre n'eût par son éloquence préparé les esprits à secourir les Grees en marchant contre les Tures.

Informé du succès des prédications de l'ermite, le souverain pontise voulut tenter d'en recueillir les fruits, et convoqua dans ce but un concile à Plaisance. Deux cents archevêques et évêques, quatre mille ecclésiastiques et trente mille laigues se trouvérent au rendez-vous; il fallut tenir l'assemblée bors de la ville; toutefois, malgré l'anthousiasme qui éclata dans tous les rangs. on ne prit aucune résolution décisive. Les Italiens étaient d'ailleurs peu disposés à se laisser dominer par l'influence de la cour de Rome, dont ils voyaient de trop près les agitations. Ils savaient que la cupidité et l'ambition dirigenient souvent la conduitedu souversin pontife, et lui dictaient ses actes et ses paroles; aussi, quoiqu'aussi pieux, étaient ils moins enthousiastes que les autres peuples. Urbain ne l'ignorait pas, et indiqua un second concile à Clermont, capitale de a Basse-Auvergne. Cette cité n'appartenait pas encore à la France proprement dite; mais, situće à ses portes, elle attira dons son sein une soule innombrable accourne cas Et. is de Philippe (1) et de toutes les parties de l'Allemagne. Les prélats et les prit a logerent dans la ville, tandis que la : | kitude 326

s'abrita sous des tentes dressées au milieu des elsamps. L'assemblée s'occupa d'abord de poser de nouvelles barrières à la fureur des guerres privées, qui livrait l'Europe entière à un brigandage perpétuel, détruisait toute sécurité, et empêchait l'industrie de naître on de se développer. Le concile renouvels la treve de Dieu, et mit sons la protection de l'Eglise les veuves, les enfants, les laboureurs, les marchands, qui pouvaient échapper aux outrages et à la violence en se réfugiant au pied des autels, et en embrassant les croix placées sur les grands chemins. Quiconque enfreignait ces lois sacrées, attirait sur sa tête le poids d'une excommunication, punition terrible alors, car elle plaçait le coupable en dehors de la société, dont il devenait l'exécration. Enfin, dans sa dixième scance, le concile s'occupa de la question qui avait été le principal motif de la convocation. Urbain parut sur un trône, environné de ses cardinaux, et ayant près de lui l'ermite Pierre, qui prit la parole le premier, et peignit en traits de feu l'oppression des chrétiens dans la Palestine, obligés d'acheter la permission d'entrer dans la ville sainte, souillée chaque jour par la profanation et le sacrilége. Il avait vu, disait-il, les serviteurs du Christ livrés à toutes les misères et toutes les abjections de l'esclavage, et les ensants de ces infortunés vendus aux infidèles comme un vil bétail. Il avait vu les ministres du Seigneur chargés de coups et traînés au gibet s'ils ne pouvaient satisfaire à l'avarice des musulmans. Pierre accompagnait son récit de larmes et de sanglots, et fit passer dans tous les cœurs l'émotion qu'il éprouvait lui-même. — Urbain, dans un long discours, fortifia les assertions et les arguments de Pierre; il commence comme lui par retracer les monstrueux excès des infidèles envers les serviteurs du Christ : il représente l'abaissement de Jérusalem, cette ville du Roi des rois, où naquirent les préceptes de la foi la plus pure, contrainte de servir aux superstitions des païens; ce tombeau où la mort n'avait pu retenir sa proie, profané par ceux qui ne doivent ressusciter que pour servir de paille au feu éternel. Il montre ensuite à

ses auditeurs les Turcs maîtres des plus belles

contrées de l'Asie, souverains d'Antioche, d'Ephèse, de Nicée, s'avancant jusqu'aux bords de l'Heliespont, et de là, menaçant les pays chrétiens qu'ils brûlent dejà de conquérir. Hélas! si Dieu ne prend soin d'arrèter ces barbares, qui sait où s'arrêteront leurs enseignes, et s'ils ne feront pas tomber sous leur joug tout l'Occident? - Alors le pontife s'adressant au courage des nations chrétiennes, les adjura de se lever en armei contre les enfants de Mahomet : = Songer, = leur dit-il, « que mattres de l'Asie, ils posa sedent encore l'Afrique qu'ils ont subju-» guée il y a plus de deux cents ans ; il rete » l'Europe, cette troisième partie du monde. a O quelle petite place y occupent les chré-» tiens, car on n'oserait appeler de ce nom » les barbares habitants des lies reculées de a l'Océan glacial. Mais cette faible portion » du monde où nous commandons est encore » opprimée par les infidèles. He règneuten Esn pagne et dans les îles Baléares; et cepena dant les Turcs sont des guerriers pusiliania mes, ils ne combattent qu'en fovant, n'oa sant se rencontrer face à face avecleur » ennemis...... Il est certain d'ailleurs que » les Orientaux, brûlés par le soleil, out » plus de réflexion que d'impétuosité; de b » vient qu'ils évitent de se mesurer corps à a corps avec leurs adversaires, tandis que la » peuples éloignés du soleil, emportés por \* l'abondance de leur sang, ont plus de vivia cité que de prudence, et combattent avec » le plus vif acharnement.

» Pour vous, mes frères, mis dans une o région lempérée, vous n'avez pas moins n de valeur que de prudence; volez an se-» cours de vos frères en péril; vous sere n loués et bénis d'àge en àge. An nom de n Dieu, qui parle par ma voix, j'ordonne w que tous ceux qui veulent aller combatte » pour le Christ, placent l'image de la crois n sur leurs vêtements, afin de montrer at » dehors l'amour que leur inspire intérieure-» meut leur foi. Qu'ils jouissent de l'absolu-» tion de leurs fautes, et, qu'assarés d'obte-» nir après leur mort les récompenses ac-» cordées aux martyrs, ils supportent plus » aisément les fatigues et les dangers qui les » attendent. - Allez, chrétiens, et deployet plus noble entreprise cette valeur habileté prodiguées si malheureulans vos débats et dans vos queillez, la gloire vous attend, car le e saurait vous manquer. Que le le France, dont la bravoure est si ée, marche en tête des autres chrétiens, son nom remplira de le monde entier. — Mais pourquoi je entretenus du peu de courage des ? i'aurais dù seulement vous raps paroles de Dieu : Le sentier qui à la vie est étroit. La route que lez suivre est étroite, elle est sepérils et terminée par la mort; e vous conduit dans un monde que ez perdu..... Si vous tombez vix mains de l'ennemi, imaginez les , les to tures et toutes les souffranla cruauté peut inventer, et prépas à subir les maux les plus affreux ster fidèles à votre foi ; c'est ainsi is racheterez votre ame aux dépens e corps. Craindriez-vous la mort, fermes et si intrépides? Non, la ceté des hommes est impuissante à renter qui puise l'emporter dans sprit sur le bonheur céleste, car les ices du lemps présent n' sont pas d'entrer en parallèle avec la glo.re is sera révélée..... La mort délivre e sa prison impure, et lui fait prenvol vers la demeure réservée à ses La mort avance le départ des bons séjour qui les attend; la mort arméchanceté de l'impie : c'est donc mort que l'âme, libre enfin, reçoit la ense de ses peines ou le châtiment lautes..... Ainsi, chrétiens, n'héis à sacrifier votre vie pour vos frèe l'amour de vos proches ne vous repoint, car c'est à Dieu que l'homme cialement son amour. Oue votre atta-Apour la terre natale ne vous arrête arce que le monde entier étant un lieu sur le chrétien, son pays est le monde La terre d'exil est son pays et son i terre d'exil. Qu'aucun de vous ne e retenu par son patrimoine, car imoine plus riche encore lui est pro-

 mis: il ne se compose point de ces choses » qui adoucissent notre misère par une vaine » attente, ou qui flattent notre indolence par » les petits avantages de la richesse, mais de » ces biens célestes qui sont les seuls vérita- bles. Je commande toutes ces choses, et » i'en fixe l'exécution à la fin du printemus » prochain. — Ceux qui succomberont dans » la sainte entreprise jouiront de la béatitude » éternelle; ceux qui survivront auront la » joie de visiter le tombeau du Christ. Et » quelle plus grande félicité que celle de » voir les lieux où le Seigneur a parlé le lan-» gage des hommes! Bénis soient ceux qui, » appelés à ces nobles travaux, en recueille-» ront un tel prix. Heureux ceux qui s'y » destinent, parce qu'ils pourront jouir de la » même récompense. » — lei l'orateur sut interrompu par les cris de Dieu le veut (1). Apres avoir obtenu le silence par un geste, il reprit effees termes : « Mes très-chers frè-» res, c'est aujourd'hui que se vérifient ces » paroles de l'Écriture : Toutes les fois que · deux ou trois fidèles se réuniront au nom du Christ, le Christ sera avec eux. La puissance de Dieu a pu seule produire » cette quanimité de sentiments. Que les paro-» les que son esprit vous a dictées soient donc » desormais votre cri de guerre, et qu'il reten- lisse surtout quand vous attaquerez l'enne-» mi. Les vicillards et les semmes resteront » dans leurs foyers; ils seraient plutôt un eun harras qu'un secours. Les riches équiperont » les pauvres ; quant aux ecclésiastiques, ils n ne se mettrout pas en chemin sans avoir » obtenu la permission de leur évêque. Le » peuple, avant de partir, duit solliciter la » lunédiction de ses pasteurs. Enfin, chacun » portera sur les épaules ou sur la poitrine n une croix, afin que ces paroles soient ac-» complies: Celui qui prend la croix et » me suit est digne de moi (2). »

Des paroles seront toujours impuissantes pour transmettre fidélement au lecteur l'im-

<sup>[1,</sup> D us suit! Deus lo suit! Dieux el soit l'été est le teste des différents dislectes ou patois que parlaient les assistants.

<sup>2)</sup> Hist, des Crossides par Mil's, p. 49 et suir ,

pression que produisit l'exhortation du pontife. Des pleurs, des cris et des sanglots éclatèrent de toutes parts parmi cette multitude enflammée tout à la fois d'indignation et de pitié. Cependant le tumulte s'apaisa, et le cardinal Grégoire (depuis Innocent II) prononça une formule de confession générale au nom des assistants, qui, tombant à genoux et frappant leur poitrine en signe de douleur et de repentir, recurent l'absolution de leurs foutes. Un prélat, Adhemar de Monteil, évêque du Puy, recoit le premier la croix des mains du souverain pontife; son exemple entraine une soule d'ecclésiastiques. Les harons et les chevaliers s'empressèrent aussi de se décorer du même signe, et prirent des ce jour le nom de croisés, dérivé du mot croisade, qui servit à désigner la guerre entreprise contre les Surrasins (1). L'assemblée sollicita vainement Urbain de prendre le commandement des soldats du Christ; il refusa cet honneur périlleux; sa présence était d'ailleurs nécessaire en Europe pour repousser les agre sions de son rival, l'antipape Guibert, que l'empereur d'Allemagne lui opposait. Mais il se déchargea du commandement en faveur de l'évêque du Puy, auquel il confia toute son autorité spirituelle. Le concile promit de prendre sous sa protection tous ceux qui entreraient sous les drapeaux de l'armée sainte, et déclara que la trève de Dieu subsisterait à l'avenir toute l'année, depuis le vendredi soir jusqu'au handi. Enfin, il décréta que quiconque visiterait Jérusalem, sans y être conduit par des motifs de cupidité, serait absous de toutes ses iniquités.

De Clermont le pape se rendit à Rouen, à Tours, à Angers, à Nîmes, où ses exhortations enflammèrent du plus vif enthousiasme les populations entières. Les luttes privées s'arrêtaient à sa voix; l'ambition se taisait, étouffée par le zèle religieux; l'amour du gain ne touchait plus les cœurs. Pour les

nobles, il s'agissait non pas d'acquérir de villes ou des châteaux, mais de conciel. Pour le peuple, qu'était-ce de gagne des richesses temporelles au prix de sale éternel promis à son courage? Dans tous les diocèses comme dans toutes les pareines, les évêques et les prêtres distribu milliers des croix aux fidèles empress à s'enrôler dans la milice destinée à couleitre les ennemis de la foi. Le remise de sien de la rédemption était accompagnée d'un priere solennelle. Prosterné au pied de l'astel, le ministre du Seigneur conjunit h Divinité de couvrir de sa misérioris le soldats de sa cause ; il la suppliait de beir la croix des pélerins comme il avait juis beni la verge d'Aaron. Puis, en attachent le croix sur la poitrine de chaque creisé, il ajoutait : « Reçois ce signe, image de h » passion du Sauveur, afin que durant te » voyage tu sois exempt des atteistes de » malheur et du péché, et qu'un jour te » reviennes plus heureux et surtout mei-» leur parmi les tiens. »

L'ardeur belliqueuse n'embrasait pas sulement le cœur des Français; elle s'était nipandue chez tous les autres peuples chritiens. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne d jusqu'à l'Angleterre brûlaient du désir de concourir à l'affranchissement du saint sépulcre. En un mot, toutes les nations de l'Occident, remplies d'une même pensée, scrisièrent leurs afsections les p'us douces et leurs intérêts les plus chers. Les hommes, les semmes, et même le : enfants, aspiraient à prendre part à la guerre sacrée. Les maris se séparaient de leur famille sans aucm regret; les semmes quittaient leurs époux, s'ils étaient hors d'état de s'enrôler, pour entreprendre elle-même le pélerinage de la Terre Sainte; les enfants brûlaieut du mbme désir. On eut dit que tous les lieus sciaux étaient brisés. De leur côté, les moines s'empressaient de quitter le cloître pour s'armer d'une épée. Il faut l'avouer, au milieu de l'enthousiasme général un certain nombre de gens prirent alors la croix par des motifs bien peu louables : les uns s'éloignaient pour échapper à leurs créanciers, les autres pour se sou traire à la punition de leurs crimes.

<sup>(1)</sup> C'est le nom générique par lequel les Occidentaux désignaient les peuples de l'Asie qui avaient embrassé la foi de Mahomet. Nous croyons devoir en faire usage désormais pour jeter plus de ciarté dans notre técit.





SIMBLE ROLL OF BUILDING STREET OF THE TOP OF THE ASSAULT



astiques prêchaient d'exemple les premiers la cuirasse pour re en Asie. Il faut remarquer nes et les abliés n'étaient pas étier de la guerre, car, en quamrs de fiefs, ils étaient journelis de tirer le glaive pour souarelles des suzerains dont ils masux. L'Europe, d'un bout à ntait le spectacle le plus animé : orgenit des armures, on niguis, on rassemblait des chevaux. et les chevaliers cherchaient à terres, le neuple des villes ses boureur ses instruments de culsus ces objets n'étaient achetés , par l'effet de la concurrence. bles, l'ambition se mélait sou-: religieux : ils vovaient en ônes, des principautés et des sérir sur les infidèles, dont ils déià les dépouilles en espé-

rvescence universelle produisit corps de troupes impatientes de chemin. Au printemps de l'anroutes se couvrirent d'une mulie, vêtue et armée diversement. pient des lances ou des pieux tres, des massues, des javelots . Parmi ces voyageurs de toutes les uns cheminaient à cheval. r des bœuss; mais le plus grand rchait à pied. Sur la crête des dans le creux des vallées, on rés des teutes et des pavillons l'autels où les prêtres célébraient i un prédicateur expliquait à la rités de l'Évaugile; là un soiret exerçait ses vassaux. Toutes ns et tous les âges étaient conbliant la réserve et la timidité . des femmes , revêtues d'armes partageaient les satigues et les is croices, nou sans grand domles mœurs et la discipline. Du yrénées, du Tibre à l'Océan, les is en masse s'avançaient, parès minte, et criant à haute voix : eut! Dieu le veut! » Un grand

nombre de ces enthousiastes voyageaient au hasard, formant des espèces de caravanes; et, dans leur ignorance natve, s'ils découvraient une ville ou un village, ils demandaient si c'était là Jérusalem.

Cependant les princes et les capitaines. donés de plus d'expérience que la multitude, sentirent qu'ils ne pouvaient tous partir en même temps; ils convinrent d'avance de marcher par divisions qui suivraient des routes différentes, et se réuniraient aux rives du Bosphore, aux portes de Constantinople. Mais tandis qu'ils concertaient leurs mesures, quarante mille croisés qui s'étaient ralliés autour de Pierre-l'Ermite ne voulaient admettre aucun délai : ils proclamèrent Pierre pour leur chef, et celui-ci accepta le commandement sens trop songer aux devoirs difficiles qu'il allait s'imposer. Son armée, si l'on peut donner ce nom à la soule qui le suivait, formait deux corps, dont le premier était conduit par un gentilhomme bourguignon surnommé Gauthier-sans-Argent, sant doute parce qu'il n'avait pour tout bien que sa noblesse et son épée. Ses soldats étaient encore plus gueux que leur chef, car ils mendiaient pour se procurer des vivres. Ils n'eurent qu'à se louer de la charité des fidèles tant qu'ils traversèrent des pays catholiques. Dès qu'ils atteignirent les bords du Danube et de la Morava (1), ils se trouvèrent au milieu des Hongrois et des Bu'gares. Les premiers, originaires de la Tartarie, après avoir ravagé l'ancienne Pannonie et les provinces limitrophes, avaient embrassé la foi chréticane vers le commencement du ouzième siècle. Les seconds appartennient à la race Slave; ils avaient aussi adopté le culte de Jésus, et se treuvaient alors sous la domination des empereurs grees. Mais ni les Hongrois ni les Bulgares, à peine civilisés, ne partageaient l'enthousiasme des croisés, qu'ils regardaient, non comme des frères, mais comme des ennemis. Arrivé dens une ville, aujourd'hui Semlin, Gauthier out à souffrir de la rapacité de quelques habitants; toutefois il ne juges pes à propos d'en tirer vengemecs.

(1) Anjourd'hui le Sere.

Lorson'ils entrèrent dans la Bulgarie les compaguons de Gauthier, dépouevus complétement de vivres, s'emparèrent de quelques troppeaux dont ils tuèrent les pasteurs. Cet incident souleva les Bulgares. qui prirent les armes. Fovorisés par la connaissance des lieux, ils surprirent les pillards, les dispersèrent et les poursuivirent avec acharnement. Un certain nombre de croisés se réfugièrent dans une église, comptant que les autels seraient pour eux un asile inviolable. En effet, les Bulgares n'osèrent y cotrer, dans la crainte de répandre le sang dans un lieu sacré; mais ils mirent le feu à l'édifice et massacrèrent tous ceux qui tentérent de s'échapper. Gauthier, craignant de nouveoux désastres, hâta sa marche à travers les marais et les bois qui couvraient tout le pays jusqu'à la ville de Nissa, où la compassion du gouverneur procura aux soldats du Christ des vivres et des vêtements. Corrigés par les périls qu'ils vemaient d'éprouver, les croisés continuèrent Jeur route sans commettre aucun degât, et atteignirent enfin le Bosphore. Ils campèrent aux portes de Constantinople pour attendre l'arrivée de Pierre-l'Ermite, Celui-ci trainait à sa suite quarante mille personnes de tous les ages, de tous les sexes et de tous les pays. En entrant sur les terres des Hongrois, il obtint de Coloman, roi de cette contrée, la permission d'acheter des vivres aux habitants, avec lesquels la meilleure intelligence régna jusqu'au jour où les croisés, passant devant la cité de Malleville (Semlim), aperçurent exposées sur les murailles les dépouilles de plusieurs soldats de Gauthier, égorgés naguère par la perfidie de leurs hôtes. Au lieu de contenir l'indignation des siens, Pierre l'enflamma, et la ville, attaquée à l'improviste, fut prise d'assaut. Les vainqueurs se livrèrent aux excès les plus révoltants, et n'épar- rus par la charité des habitants. Ils arriveguèrent pas même les femmes et les enfants. Les cadavres des vaincus, jetés par milliers dans le Danube, annoncérent aux Hongrois ce sinistre événement. Ils s'assemblent en arme, et, sous les ordres de Coloman leur monarque, ils poursuivirent les croisés, qui abandonnèrent précipitamment le théâtre de leur cruauté, et passèrent la Morava (la

Save), non sans éprouver de grandes perte. lis se trouvèrent alors dans la Bulgarie, où des périls d'un nouveau genre les attendaient. Les habitants avaient déserté leurs demeures et transporté leurs provisions dans le fond des forêts et sur les montagnes. Pierre et ses soblats, en proje aux lourments de la faim, étaient possi dénués de guides et marchaient pour ainsi dire an hasard; ils se trouvérent sous les murs de Nissa. Cette place, assez hien fortiliée, pouvait braver les attaques d'une multitude, dont la plin grande partie était sons armes et sons discipline. Aussi la présence des croisés ne produisit-elle aucun désordre à leur passage; mais une querelle s'éleva malheureusement entre un marchand bulgare et des Allemands. Cens-ci, cédant à leur irritation, incendérent quelques moulius et furent égorgés par les Bulgares, qui tombérent sur l'arrièregarde marchant en désordre, lirent queques centaines de prisonniers et s'emparèrest d'un grand nombre de chariots. A la nonvelle de cette violence, les croisés reviennes sur leurs pas, altérés de vengeance; l'ierresbtient cependant que l'on enverra des députés au gouverneur de Nissa pour demander jutice. Mais tandis que l'on négocie, me troupe de pélerins escaladent sans, ordres les remparts de la ville; ils sont repoussés par les Bulgares, qui font une sortie, mettenten fuite les assaillants, puis s'enivrent de carnage et se gorgent de butin. Dans cette deroute générale, Pierre n'avait plus autour de lui que cinq cents hommes, avec lesqués ils s'était réfugié sur une colline; le lendemain et les jours suivants lui ramenèrent et foule ses soldats, et il en avait encore trente mille quand il parvint aux frontières de la Thrace (1). Les croisés traversèrent paisiblement cette province, où ils furent seconrent dans le voisinage de la cité de Constantin, et opérèrent leur jonction avec la trouje de Gauthier. Pierre sut présenté à l'empereur Alexis Comnène, qui l'accueitlit avet distinction; il paya à son éloquence un fri-

<sup>(1)</sup> Vay, Albert d'Air, p. 190, - Guilleam & Tye. p. 652 et mov.

but de louanges, et, soit par calcul, soit par générosité, il ordonna de fournir à tous les booins des soldats du Christ.

Mais il était impossible de conserver long - temps quelque discipline au milieu d'une foule composée de nations diverses et parlant un langage different. Exposes à toutes les privations, ces pélerius, eni avaient a peine des chefs, devaient te livrer à tous les désordres : ils surfaient Cailleurs de la dernière classe du peuple, et , n'étant plus retenus par le frem des lois, ils se livraient sans scrupule à l'impéimpaité de leurs penchants. Mais si l'armee una ordres de Pierre-l'Ermite commit des racés condamnables, ils furent surpassés en ce genre par d'autres troupes de croisés partis de plusieurs contrées de l'Europe : l'une d'elles, commandée par un prêtre nommé Gotsthalk, et sortie du Palatinat, prit le même rhemin que Pierre. Ces nouveaux veuus furent accueillis aver défiance par les Hongrois, dont ils justifièrent les appréhensions en s'ahandonnant au meurtre, au pillage et au viol. Le roi de Hongrie, Colom n, n'ayant pu les châtier par les armes, eut recours à la ruse. Les Allemands, trompés par de fausses promesses, consentirent à déposer leurs armes et farent tous égorges lachement. Ils étaient coupables sans doute, mais la perfidie dont ils tombérent les victimes ne sourait être justifice. L'histoire a justement fletri les Hongro s, qui, n'osant tirer l'épac, se vengérent par l'assassinal.

Un autre rassemblement qui eut lieu sur les bords de la Moselle, à la même époque, se signa'a par un zele aus-i harbare qu'inseuse. Un prêtre appelé Volkmar et un comte Emicon se mirent a la tête de ces furieux, accepted ils dirent qu'au lieu d'alter faire la guerre aux sectateurs de Mahomet, maitres seulement du tombeau de Jésus-Christ, il etait plus urgent de punir un peuple qui avait antrefois immolé le fits de Dieu. Ils desigasient par la les Juifs, dont les richeses en-Sammarent d'autant plus vivement l'indignat. a de la multitude qu'elles claient le hait . - I psure. L'auditoire ne se montra que trop rar e a cette predication, et, tombant toutla pisur les braclites, établis en grand

nombre dans les villes situées sur les bords da Rhin et de la M selle, ils les égorgèrent sans pitié. Cologne vit commencer les massacres : l'archevèque de Mayence s'efforça vainement d'arracher à la mort sept mille enfants de Jacob; ils perirent sous ses yeux ; Treves, Worms , furent le theàtre de nouvelles h rreurs; dans la première de ces villes, une foule de Juifs se tuérent de leurs propres mains; dans la se onde, on vit des mères egorger leurs enfants, et des femmes se noyer volontairement pour échapper aux brutalités et aux tortures dont elles étaient menacies. L

Témoins involonta res de ces atrocités, les évêques et les ecclesiastiques épuiserent tous les efforts de leur zele jour s'y opposer; mais leur voix fut impuissante, leurs supplications dedaignées, car les soldats d'Emicon étaient sourds aux prieres comme aux menaces. Ils étaient d'autant plus acharnes contre les Juifs, que le butin enflammait leur cruauté. Charges de sanglantes dépouilles, qu'ils regardaient comme des trophées, ils traverserent l'Allemagne, recrutant en chemin tous les hommes que tourmentant la pauvreté et qu'exaltait la soif du pillage. Pécèdie par la destruction et la terreur, cette multitude s'elevant à deux cent mille individus, inonda à son tour la Hongrie, aux mêmes heux ravages par leurs predeces eurs. Ils se presenterent sous les murs de Mersbourg aujourd'hui Altemburg , qui ferma ses portes et refusa de fournir des vivres. Les croises sirritent de ce refus, ils abattent du bois dans une forêt voisine et se fraient un chemin jusqu'aux remparts de la ville, défen 'us par un marais; ils donnent l'assaut, mas au plus fort de la mêlee quelques echelles ayant flechi sous les pieds des assaillants. coux-cr. frappés d'opourante, abandouncut l'attaque, ils prennent la fuite en désordre et sont poursuivis par les assièges, qui les egorgent sans patie; les uns sont engloutis dans les marais, les autres se précipitent dans la leyta 2, et trouvent la mort dans ses

Val. Albert d'Aix, pag. 195. — Gedlaumo-de Tyr., pag. 643. — Alberte, Chronopue, pag. 149.

<sup>2</sup> Mer beurg eint o ue sur cette rivere, qui

eaux. La famine et les fatigues exterminèrent en grande partie ceux qui échappèrent au fer du vainqueur. Leur chef Emicon échappa au carnage et revint en Allemagne. Deux mille environ se réunirent et atteignirent Constantinople, où ils se confondirent dans les rangs de l'armée de Pierré-l'Ermite (1). Les soldats de ce dernier, campés sous les murs de la capitale, se trouvant oisifs, ne tarderent pas à s'abandonner aux excès de la licence la plus effrénée. Secourus par les Grees, dont ils avaient recu des vêtements et des subsistances, ils avaient d'abord reconnu ces bons offices par la sagesse de leur conduite, mais le voisinage de Constantinople, où s'accumulait toutes les richesses de l'Orient, alluma leur cupidité, et, sans respect pour les lois de l'hospitalité, ils pillèrent les palais et les églises de Bysance situés dans les faubourgs. Pierre ne pouvant arrêter ces désordres, prit le parti de solliciter l'empereur de lui fournir les moyens de passer avec les siens en Bythinie, où ils avaient déjà été précédés par une troupe de croisés, ayant pour chef un Italien nommé Renaud. S'étant avancés à quelque distance de Nicée, Renaud et ses compagnons s'emparérent d'un château-fort et s'y retranchèrent, croyant, à l'abri de ses remparts, pouvoir défier les attaques des Turcs. Ceux-ci, au nombre de quinze mille, bloquèrent sur-le-champ la forteresse et coupèrent les conduits qui amenaient l'eau dans la place. Sûrs de triompher par le secours de la soif, ils attendirent aux pieds des murs que les assiégés vinssent se livrer à leur merci; un miracle seul aurait pu les sauver, mais les crimes dont ils s'étaient souillés les rendaient indignes d'une telle faveur.

En vain les prêtres renfermés avec eux faisaient-ils espérer qu'un repentir sincère leur mériterait l'assistance de la Divinité, des promesses dénuées de certitude ne pouvaient donner aux chrétiens assez de force pour résister aux souffrances qu'ils éprouvaient. Cédant à la nécessité, Renaud voulut se sauver aux dépens de ses compagnons. Il sortit un matin avec quesques affidés, et se

rendit aux Tures, auxquels il proposa d'embrasser la foi mahométane. La forteresse, attaquée le même jour, fut prise, et tous ceux qui s'y trouvaient furent massacrés. Quand la nouvelle de cet événement se répandit dans le camp des soldats de Pierre, elle les remplit d'indignation. Impatients de venger leurs compatrioles, ils demanderent hautement à marcher contre l'ennemi. Gauthier essaya de les retenir en disant qu'il lui fallait attendre les ordres de Pierre, en ce moment à Constantinople, auprès de l'empereur. Mais la multitude redoubla ses clameurs, et, dans son effervescence, allait se porter aux dernièrs excès, lorsque Gauthier crut devoir céder à des prières si menacantes. On se mit en chemin sans observer aucune discipline. et l'on déboucha dans les plaines qui entenrent Nicée. Les Tures se précipitérent sur cette foule, qui se défendit d'abord avec succes; mais bientôt le désordre se glissa dans tous les rangs. Gauthier tomba, percé de sopt flèches; sa mort acheva de décourager les siens. Ils ne songèrent plus qu'à fuir, et tombérent par milliers sous le glaire ennemi. Les Turcs se baignèrent dans le sang des vaineus avec une sorte de rage inexprimable, n'épargnant que les femmes, réservées aux plaisirs du harem. Ayant raisemblé les ossements des croisés, ils en firent une petite colline, destinée à servir de témoignage de leur victoire et d'avertissement aux chrétiens qui oseraient suivre les traces de leurs co-religionnaires. Trois mille personnes, déplorable reste de cent mille, & résugièrent dans la sorteresse de Civitot. Quelques fugitifs gagnèrent Constantinople, où ils instruisirent Pierre de ce grand désastre. A la prière de l'Ermite, Alexis envoya un corps de troupes chargé de recueillir les fugitifs, et de ramener ceux qui s'étaient jetés dans Civitot. Ainsi se termina la première croisade, où le zèle, mis à la place de la prudence, fit périr trois cent mille croisés. L'Europe apprit leur sort, et n'éprouva d'autre sentiment que le désir de c ntinuer la guerre sainte. Seulement, instruits par l'expérience, les nouveaux soldats du Christ, comprenant que le courage vait suppléer à la discipline, reconla nécessité de s'organiser militaire-Conduits par des chefs expérimentés, es verrons désormais lutter avec avanmere les Musulmans, et les vaincre mement sur les champs de bataille; es verrons conquérir la Palestine, et e Jérusalem la capitale d'un royaume baista près d'un siècle, en butte à des es continuelles, et qui eût jeté sans de plus solides fondements, s'il n'avait a base les institutions féodales.

ches placés à la tête de la nouvelle le n'étaient point sortis des rangs de titude, tous étaient distingués par une saissance et par la possession de vastes nes. Nous citerous en première ligne re Godefroi de Bouillon, que l'histoire mésie ont immortalisé; issu d'un côté mtes de Bouillon, par l'autre il se rat-: à Charlemagne, dont il descendait s femmes : on ne pouvait avoir une é plus illustre. Il était seigneur de m, marquis d'Anvers et duc de Bran de la basse Lorraine; cette dernière souté comprenait le Brabant, le Hai-Namer, Luxembourg, Liége et Lim-Godefroi se distinguait encore par une brillante, rehaussée par toutes les is du cœur et de l'esprit. Son caracnit plein de fermeté, ses manières, ems de douceur et de noblesse, et il posune instruction peu commune, car il le latin, la langue teutonique et les es nés de la langue romane. Ses diaient sévères, et il montrait jusque s camps la piété d'un cénobite. Mais stion n'altérait pas son jugement, elle nit qu'ajouter aux yeux de ses conmins un lustre de plus à ses hautes s. La querelle de l'investiture divisait sampereurs d'Allemagne et les papes; ni avait embrassé la cause de Henri IV, tribué à la prise de Rome, qui tomba groir des armes impériales. Henri spousé la sœur du duc; il offensa ce · dans la personne de l'impératrice, sutrages indignement; Godefroi se contre son beau-frère et le vainquit. la voix de l'ermite Pierre vint appeler aux armes tous les chrétiens, le due de Lorraine était dévoré par que sièvre continue; il prit la croix, et dès ce jour le seu qui brûlait dans ses veines s'apaisa. Mais il fallait de l'argent pour lever des soldats, Godefroi vendit quelques-unes de ses principautés, aliéna les autres, et parvint à rassembler sous ses enseignes quatre-vingt mille fantassins et dix mille cavaliers; la plupart étaient originaires de la Frise et de la Lorraine, le reste se composait d'hommes sortis des provinces situées entre le Rhin et l'Ellie. A leur tête marchaient, en qualité de lieutenants de Godefroi, son frère Baudoin. comte de Hainaut, Conon de Montaigu, Dudon de Contz, dont le Tasse a chanté les exploits, Gérard de Choisi, Renaud et Pierre de Toul, ainsi qu'une soule de seigneurs et de chevaliers plus ou moins puissants par leurs possessions, et plus ou moins célèbres par leur bravoure.

Cette armée se mit en chemin au mois d'août 1096, et fit oublier par sa discipline les excès commis précédemment par les premiers croisés. En traversant la Hongrie, Godefroi vit encore étendus sur les routes et dans les bois les ossements des soldats de Pierre et d'Emicon, il se contenta de déplorer leur destinée sans essayer de recourir à une vengeance stérile. Il entama des négociations avec le roi Coloman; celui-ci crut devoir excuser ce qui s'était passé, en disant que la populace, conduite par Pierre-l'Ermite, avait provoqué le ressentiment des Hongrois par les exactions les plus criantes; au pillage elle avait joint le meurtre et attiré sur sa tête le châtiment de leurs crimes. Godefroi se montra satisfait de ces explications, et convint avec le monarque que ses sujets fourniraient des provisions à son armée, lesquelles seraient payées avec exactitude; il donna pour otage son frère Baudoin. Grâce à ces arrangements et à la vigilance du général, les soldats de la croix traversèrent la Hongrie du nord au sud sans éprouver aucune insulte de la part des habitants, qui s'empressèrent au contraire de venir au devant des croisés et de leur offrir à prix d'argent, des vivres et des munitions de toute espèce. Lorsque Godefroi sul arrivé avec les siens sur les bords de la Save, Baudoin, dont la personne avait servi aux siens de caution, revint dans le camp, et les croisés, après avoir cheminé heureusement à travers les bois et les marais de la Bulgarie, atteignirent enfin Philippopoli, où ils s'journérent pour prendre quelque repos.

Laissons Godefroi sur les rives du Bosphore pour nous occuper des principaux chefs qui, à cette époque, prirent part à la guerre contre les infidèles; nous parlerous d'abord de Hugues, comte de Vermandois, frère du roi de France, Philippe I. Ce jeune prince avait toutes les vertus d'un chevalier, mais non celles du commandement, Malgré l'exiguité de ses revenus, il conduisait cependant une troupe nombreuse de chevaliers que lai attacha sa réputation de bravoure. En effet, le comte de Vermandois, sur le champ de bataille, se précipitait toujours le premier sur l'ennemi, et dans ses rapports avec les simples chevaliers, nul grand personnage ne possédait des manières plus nobles et plus engageantes. Quant à son ambition, il u'en avait point d'autre que de servir les intérêts du ciel sans s'occuper des siens, bien différent de tant d'outres, qui, en courant à la délivrance de la Palestine, songeaient en même temps à se créer des royaumes et des principautés. Après Hugues venait le duc de Normandie, Robert, fils aîné de Guillaume-le-Conquérant, on l'appelait Courte-Heuse, c'est-à-dire Courte-Cuisse. Sa faiblesse et son incurie lui avaient fait perdre le trône de l'Angleterre son héritage; il s'en consolait en se livrant aux plaisirs les plus licencieux. Passionné pour la gloire des armes, et entraîné par une ardente imagination, il arbora la croix l'un des premiers, et emprunta à Guillaume-le-Roux, son frère, une somme de dix mille marcs, pour laquelle il lui remit son duché de Normandie jusqu'à l'entier acquittement de cette dette. Brave dans les combats, éloquent dans le conseil. Robert eût joué un rôle digne de sa naissance s'il n'eût rendu ses talents inutiles par des vices plus préjudiciables à lui-même qu'aux autres. C'est ainsi qu'entouré sans cesse de baladins et de courtisanes, il ne savait rien refuser à leur avidité, laissant enlever

jusqu'à ses vôtements; il lui arriva de ne pouvoir assister à l'office divin faute d'hahits pour couvrir sa nudité. Un autre ftobert, comte de Flandre, avait les mêmes défauts que le duc de Normandie, il aspirait à mériter le surnom de la lance et de l'épée de chrétiens ; il conquit en effet une grande renommée par ses exploits, même parmi les Sarrasins . qui l'appelaient Saint-Georges: mais la gloire qu'il obtint ruina ses sujets et Inf-même, car il dissipa les immenses trésors que son père lui avait laissès. Nous citerous encore Eustache, frère de Godefroi, comte de Boulogne, et surtout Étienne, comte de Blois et de Chartres; ce dernier, l'un des plus riches seigneurs de son temps, et l'unde barons les plus puissants, était remarquable par la sagacité de son esprit. Nul ne possédait au plus haut point l'art de persuader les esprits, qu'il dominait d'ailleurs par la supériorité de ses lumières. Né dans un siède d'ignorance, Étienne cultivait les lettres; il avait pris rang parmi les meilleurs poètes qui florissaient alors. Tels étaient les principaux chefs d'une nouvelle armée marchant à la conquête de la Terre-Sainte; comme ils ignoralent les distances et la nature des lient qu'ils devaient parcourir, la plupart des birons s'étaient fait accompagner de leurs feumes et de leurs enfants, sans même oublier leur équipage de chasse. Ils se dirigérent verl'Italie, franchirent les Alpes, et rencontrérent à Lucques le pape Urbain II, qui remit un étendard au comte de Vermandois. Celuici, plein d'impatience de se signaler, écrivit à l'empereur de Constantinople une épître dont les expressions peu mesurées révoltèrest l'orgueil d'Alexis, auquel il marquait son désir d'être accueilli avec les plus grands honneurs en sa qualité de frère de Philippe, appelé, disait-il, le plus grand roi de la chrétienté. A la vue des croisés français, l'enthousiasme des peuples d'Italie s'alluma à son tour, et entraîna parmi les désenseurs de la croix Bohémond, prince de Tarente, fils du célèbre Robert Guiscard, qui, sorti de château de Hauteville en Normandie, ayant à sa suite cinq cavaliers et trente fantassins, était devenu en Italie la terreur et l'arbitre des Lombards, des Grecs et des Sarrasins.

Boliemond avait hérité de son ambition et de ses talents; doué de tous les avantages exterieurs, il s'exprimait avec une rare facilité, et son caractère appuyait les ressources de son esprit, car le prince de Tarente D'était retenu par aucun scrupule dans la poursuite de ses desseins. Il lui falbit des so'dats pour conquérir un royaume en Orient, il va les recruter dans le camp de son frere Roger, qui assiégeait alors Amalfi. Son éloquence enflamme tous les torurs; Roger se volt abandonné des siens. uni proclament Bohémond leur général et remuent la croix de ses propres mains. Dix mile cavaliers, vingt mille fantassins, et une ente de gentilshommes italiens et normands 'eurôlèrent sous ses drancaux, parmi lespuels on distinguait le brave Tancrède, molele d'héroisme et de piété : la poésie, en le ouant comme l'histoire, n'a pu même exacerer les vertus de ce béros.

Les Provençaux, ainsi que les autres hanitants du midi de la France, s'étaient croiés avec empressement; ils marchaient sons es ordres d'Adhémar de Monteil, évêque du Puy, et de Raymond, comte de Saint-Gilles et de Toulouse. Le premier était l'âme, le second le bras de la sainte entreprise. Armé des pouvoirs spirituels les plus étendus, le pape avait créé Adhémar son légat; il commandait aux soldats par l'exemple et par la persuasion; sa bravoure, dont il avait donné des preuves multiplices, les électrisait, tandis que son éloquence, pleine d'onction, soumettait les cœurs les plus rebelles et les plus vicieux. Raimond touchait à la vicillesse, mais l'age n'avait point affaibli ses forces ni calmé son caractère bouillant et emporté qui ternismit l'eclat de ses bonnes qualités. Il avait déjà combattu aux côtés du Cid contre les Sarasius d'Espagne, et sa vicille renommée avait attiré sur ses pas cent mille croisés. On y voyait figurer tous les barons et tous les chevaliers de la Gasengne, du Languedor, de la Provence, du Limousin et de l'Auvergue. Le comte de Toulouse menait avec lui sa femme et son fils ; il traversa, a la tête de son armee, le Rhône, franchit les Alpes et e dirigea par le Frioul et la Dalmatie vers Unistantifequie. De son côté, le comte de Vermandois résolut de s'embarquer sur la côte méridionale de l'Italie, tandis que Bohémond se disposait à mettre à la voile pour la Grèce.

Toutes ces forces marchant au secours de l'empire grec, inspirèrent à Alexis plus de fraveur que de joie. Il craignait que les Latins ne missent en péril l'intégrité et l'indépendance de son empire. Usurpateur du trône sur lequel il était assis, il redoutait ses libérateurs, qui pouvaient ébranler son pouvoir, et même le renverser en un moment. D'ailleurs la présence de Bohémond parmi les guerriers de l'Occident éveillait ses souprons : car le prince de Tarente s'était signalé sous les ordres de son père contre les Grees, qu'il avait contribué à vaincre à Larisse et à Durazzo. Alexis résolut donc d'employer la ruse au défaut de la force contre ses alliés. On se rappelle la lettre arrogante du comte de Vermandois à l'empereur ; ce dernier s'en fit un prétexte pour envoyer une flotte dans la mer Adriatique. Elle était chargée de capturer les latiments latins qu'elle rencontrerait dans ses eaux. Sur ces entrefaites, Hugues avant mis à la voile avec ses compagnons, fut hattu par une tempête qui dispersa ses vaisseaux ; luimême tomba entre les mains des Grecs, qui le conduisirent à Durazzo et ensuite à Constantinople. A son arrivée à cette capitale. Hugues reçut de l'empereur l'accueil le plus empressé et le plus flatteur. Alexis, quoiqu'il le retint captif, l'enivra si bien par ses flatteries et ses présents, qu'il obtint que le prince français le reconnût comme son scigneur suzerain, et lui rendît foi et hommage en cette qualité 1'. Godefroi venait alors d'arriver à Philippopoli; apprenant que le comte de Vermandois était retenu prisonnier, il envoya sommer Alexis de mettre Hugues en liberté. L'empereur fit une réponse ambigue et peu satisfaisante. Le chef des croises regarda cette conduite d'Alexis comme un dem de justice auquel il fallait répondre par la guerre : il commença donc les hostilités en dévastant la Thrace. Ce moyen décisif eut un plein succes : l'empereur se hâta d'envoyer à Godefroi deux seigneurs français attachés à la personne de Hugues; ils annoncèrent au duc de Lorraine que le comte de Vermandois était libre et que l'empereur invitait l'armée des Latins à veuir camper dans le voisinage de sa capitale. Godefroi arrêta sur-le-champ les déprédations de ses soldats, et se mit en marche pour Constantinople, qu'il atteignit deux jours avant Noël. Averti de l'approche du due, Hugues vint le trouver dans son camp, et l'engagea, de la part de l'empereur, à se rendre au palais, suivi seulement de ses principaux officiers. Godefroi, par l'avis de son conseil, refusa de se mettre à la discrétion du prince grec, qui, dans un premier mouvement d'irritation, défendit à ses sujets de vendre des provisions aux croisés. Ceuxci, sur l'ordre de leur chef, pourvurent à leurs besoins par la force, en pillant les environs de la capitale. L'empereur révoqua son imprudent édit, et la meilleure intelligence régna entre les croisés et les habitants. Mais il existait des causes qui mirent bientôt la discorde entre les Grecs et leurs alliés. D'abord les vanteries des Latins, dont l'orgueil de leurs hôtes s'irritait; puis la différence qui existait entre les deux communions; il faut joindre encore à ce double motif les manières hautaines et grossières des Latins, si peu d'accord avec la politesse raffinée des Grecs. Cet état de choses amenait sans cesse des querelles entre les deux nations, et deux fois Constantinople se vit menacée par les armes des croisés. En effet, Alexis n'ayant pu déterminer Godefroi à se rendre auprès de lui, fit attaquer son camp à l'improviste dans le cours du mois de janvier 1097. Le duc, quoique surpris, sauva ses soldats, que les Grecs projetaient d'acculer entre la Mer-Noire, le Bosphore et le Barbisès. Godefroi sortit de cette périlleuse position, en s'emparant du pont des Blachernes, et se disposait à faire le siége de Constantinople, lorsqu'il fut désarmé par les prières d'Alexis. Ce monarque poursuivait toujours le projet qu'il avait sormé de se saire prêter le serment féodal de la part des chess latins. Il décida le comte de Vermandois à négocier cette concession auprès de Gode-

froi, qui, après avoir résisté quelque temps aux sollicitations de Hugues, consentit enfin à la demande de l'empereur.

Ces pourparlers duraient encore lorsque Godefroi recut des lettres de Bohémond, qui venait de débarquer à Durazzo. Le prince Italien le pressait de se rendre maître de Bysance et lui offrait son appui. Mais le duc de Lorraine fit savoir à Bohemond, qu'ayast fait le serment de délivrer le saint sépulere, il voulait avant tout accomplir ce vœu socré (1). Le message de Bohémond, dont le l'empereur fut instruit, accéléra le dénousment des négociations entamées avec Godefroi : Alexis remit en otage entre les mains des croisés, son fils Jean, et Bouillon, entouré des principaux chess latins, sut ustroduit à l'audience de l'empereur. Celui-ci, placé sur un trône éclatant d'or, et entouri d'une foule d'officiers du palais, et de courtisans revêtus du plus riche costume, remi le chef des croisés et ses compagnons, sans proponcer un seul mot. Godefroi et les seigneurs de sa suite mirent un genou en terre; puis Alexis procéda à la cérémonie de l'adoption : il proclama le duc de Lorraine son fils, le revêtit de la robe impériale et recul le serment de Bouillon, qui, se reconnaissant vassal de l'empereur, promit de lui restituer les villes grecques dont il s'emparerait sur les Tures. Il s'engagea de plus à tenir de lui à titre de fiefs les cités qu'il pourrait conquérir. Tons les chefs latins prirent le même engagement. Alexis mettait, en retour, à la disposition de ses alliés, toutes les forces de son empire. Un incident inattenda déranges la gravité de cette scène ; un certain comte, nommé Robert de Paris, traversant la salle, alla s'assoir à côté de l'empereur, qui n'es le repousser. Mais Baudoin (2) saisit Robert par le bras en lui disant : a Votre con-»duite blesse les convenances; d'ailleurs vous » devez savoir qu'il est bon de respecter 16 busages des pays où l'on se trouve. - Vraioment, lui répliqua Robert, n'est-il pas sioagulier qu'un seul homme soit assis, lorsque

Guillaume de Tyr, pag. 656 et 657, — Albert d'Aix, liv. II.

<sup>(2)</sup> Il était comte de Hainaut et frère de Godefra.

lustres guerriers sont debout? it interpréter les paroles de Robert, demanda quels étaient le lieu de sa et sa qualité. « Je suis Français. rt, et noble de naissance; je ne ne chose, c'est que dans mon pays, lace, devaut l'église, viennent se wax qui désirent se battre; j'y souvent at personne n'a osé acna défi. » L'empereur souriant améinendit à Robert : - « Maintenant ilendrez pas en vain vos adversais amand vous serez en présence des mettez-vous toujours au centre de hrétienne, c'est la place la plus sûe qu'il vous faudra choisir. » — Ceas prévenances et les libéralités du ic atteignirent leur but, la plupart s et barons consentirent à lui renage; quelques-uns, éblouis par la ui l'entourait, per la séduction de res, conçurent pour lui une sorte ion mêlée de respect. L'ambitieux 1, qui venait d'arriver à Constanpllicita même le titre de grand-do-, c'est-à-dire de généralissime de n'ayant pu l'obtenir, il reçut en rement des sommes considérables. réassit en outre à semer des dintre les chefs latins, pour arraanvie on à l'indiscrétion des avis m politique. Il obtint eu effet du Toulouse, devenu jaloux du prince e, des révélations sur les projets de i. Il s'appliqua surtout à s'attacher par des présents, et lui envoyait sur des espèces d'or et d'argent et res de monnaie de cuivre. Mais la a de l'empereur fut troublée par la de Tancrède. Cet illustre chevas avoir passé quelques jours à By-: hôta d'en sortir sans avoir pris gagement envers Alexis. Il agit e, soit par fierté, soit par pruitant ainsi de se créer des embarachalami per avance, ou peut-être sculement suir les délices d'une ille, dans la crainte d'amollir son la veille de combattre.

hat, déterminé per les instances de

l'empereur, et par un motif plus pressant, celui de dérober ses soldats à une oisiveté funeste à la discipline, Bouillon se mit en mouvement, et alla prendre ses quartiers aux portes de Chalcédoine. Il fit toutes ses dispositions pour marcher contre les Sarrasins; il avail alors sous ses drapeaux une armée formidable, qui se composait de troupes amenées par Hugues, Tancrède, Bohémond et le comte de Toulouse. - Quant à Robert de Flandre, il avait eu le sort du comte de Vermandois; les Grecs s'étaient emparés de ses vaisseaux, et il avait été conduit à Constantinople, où il était devenu l'homme lige d'Alexis, ainsi que les comtes et les barons qui l'accompagnaient; il se trouvait aussi dans le camp de Godefroi avec ses soldats. Les croisés s'avançaient à travers les plaines de la Bythiuie dans la saison la plus favorable (1); la fertilité des campagnes, convertes alors des plus riches moissons, en leur promettant des vivres abondants, aiguillonnait leur ardeur, qui brûlait de se mesurer contre les Sarrasins. L'a incident vint encore enflammer le zèle dont ils étaient dévorés, ce sul la rencontre des soldats de Pierre et de Gauthier échappés an g'aive des Tures. Cachés dans le creux des rochers, ou tapis dans les bois les plus épais, ils sortirent tout-àcoup de leur retraite pour se réunir aux croisés. Exténués par la fatigue et par le défaut d'aliments, ils ressemblaient à des spectres ; les uns étaient presque nus, les antres avaient encore quelques lambeaux de vêtement : tous avaient disputé leur misérable vie à tous les périls et à toutes les privations. Ils émurent de colère et de pitié leurs compatriotes, auxquels ils montraient, chemin faisant, les traces encore vivantes des maux qu'ils avaient soufierts. En effet, l'armée traversa sur sa route des champs sillounés encore d'ossements à peine blanchis, d'armes et d'étendards à demi rongés de rouille. Ce triste succtacle. loin de décourager les soldats de la croix, les transporta d'une rago nouvelle, et ils s'avançaient précédés par quatre mille pionniers, chargés d'aplanir le sol et d'ouvrir un passage libre et sur aux soldats et aux équipages de l'armée. S'il faut en croire les chroniques contemporaines, le camp des chrétiens renfermait cent mille cavaliers couverts d'une cotte de mailles, sans compter un nombre immense d'écuyers et d'hommes d'armes à pied attachés à la personne de chaque chevalier. Tons se servaient de lances, d'épées et de masse de fer. Quant à l'infanterie, elle n'avait pour arme qu'un' are et des flèches; elle ne combattait que de loin, laissant aux envaliers le soin d'aborder et de combattre sorps à corps l'ennemi.

Le pays envahi par les croisés s'appelait l'empire de Rhoum : formé des plus belles provinces de l'Asie mineure, il aboutissait d'un côté aux rives du Bosphore, et de l'autre touchait à l'Euphrate. Les Tures en avaient fait la conquête; abandonnant aux habitants les travaux d'agriculture . les arts et le commerce, ils s'occupaient seulement de combattre. Sortis des vastes plaines de la Tartario, ils s'étaient rendus maîtres de la plus riche partie de l'Asie. Le sultan de Rhoum, issu de la samille des Seldjoukides, s'appelait Kilig-Arslan, c'est-à-dire l'épée du lion. Fils de Malek-Schah, il avait succédé à la couronne de son père, dont il s'était emparé par son audace, il avait su la garder par sa bravoure et son habileté. Instruit de l'approche des chrétiens, il fortifia Nicée sa capitale, déjà défendue par la nature. En effet, le lac Ascanius coulait vers l'occident et le midi au pied des murs de la ville, et permettait aux habitants d'entretenir des communications au dehors. Une double enceinte de remparts, aussi larges qu'élevés, et flanqués de distance en distance de soixante-dix tours, enveloppait la place renfermant une garnison aussi nombreuse qu'aguerrie. Le sultan, à la tête de cinquante mille hommes, s'était cantonné au milieu des montagnes situées dans le voisinage de sa capitale, et se tenait prêt à fondre sur ses adversaires à la première occasion savorable. Les chess des croisés avant reconnu l'impossibilité de tenter un assaut, ouvrirent le siège suivant les règles de la tactique de cette époque. Godefroi plaça ses propres troupes au nord, Bohémond au midi, tandis que les deux Robert, Hugues, Étienne

de Chartres, Adhémar et Raymond bloquaient la ville du côté du midi. Ils construisirent des tours en bois appelées beffrois. dont les différents étages étaient remplis d'archers et de combattants, et se disposèrent à commencer les attaques contre le corps de la place. Le camp des croisés abondait en provisions de toute espèce que lui fournissaient des vaisseaux montés par des Pisaes. des Génois et des Vénitiens, qui servaient les intérêts de leur commerce en servant ceux de la religion. Des murs et des palissades séparaient les quartiers de chaque na ion, ils étaient construits en pierre et en bois, quelquefois même avec les ossements des premiers croisés gisant dans les campagnes qui environnaient Nicée. Des cris de guerre et des instruments beltiqueux marquaient les heures consacrées aux évolutions militaires; les chrétiens avaient emprunté aux Arabes l'usage du tambour, admis depuis cette époque dans toutes les armées européennes. Mais il fallait des signes visibles pour que chaque homme reconnût son étendard; aussi les bannières étaient distinguées entre elles par diverses couleurs; les barons et les chevaliers avaient fait peindre sur leurs boucliers et sur leurs enseignes des lions, des léopards, des tours, des croix, des armes, des étoiles; d'autres préféraient des oiseaux du pays et une soule de symboles et d'allusions à ce qu'ils voyaient ou éprouvaient. De là naquit ou plutôt s'étendit l'usage du blason, engendré primitivement par les jeux appelés tournois. Cependant les signes adoptés dans les joutes ne se transmettaient pas invariablement dans les familles; mais quand des barons et des chevaliers eurent figuré dans les périls d'une croisade, les fils de ces mêmes hommes tinrent à honneur de porter et de transmettre à la postérité les signes particuliers qui distinguaient leurs pères dans les combats livrés contre les infidèles. Aussi la plupart des termes du blason sont-ils empruntés aux langues de l'Orient.

Le siège de Nicée commença par un premier assaut où les chrétiens furent repoussés; cet échec poussa Kilig-Arslan à tenter une attaque sur le camp des croisés; il l'eût peutêtre emporté par surprise si ses espions, saiiis et livrés aux tortures, n'avaient pas éventé on projet. Il fut done recu avec intrépidité mand il fondit sur les soldats de la croix, à la He d'une nombreuse cavalerie. L'action hera depuis le matin jusqu'au soir avec un igal acharnement des deux côtés. Les Turcs inirent cependant par se retirer après une perte de quatre mille hommes; ils avaient rru sans doute rencontrer des adversaires infaciplinés et combattant en désordre comme les compagnons de Pierre-l'Ermite et de Gauthier. Ils surent trompé dans leur attente, et apprirent que les soldats de Godefroi unissaient au même courage la science militaire. Cependant, dès le Jendemain le sultan recommença une seconde tentative, secondé per une sortie de la garnison de Nicée; il échoua encore cette fois, et abandonna la valle à son sort; elle renfermait avec ses trésors ses femmes et ses enfants, qu'il se vit dons la douloureuse nécessité d'exposer à la mort on à l'esclavage. Dans l'ivresse de la victoire, les chrétiens décapiterent tous les Turcs étendus sur le lieu du combat; ils n'épargnerent pas même les blessés : un grand nombre de ces têtes, lancées par les machines, allaient semer l'épouvante dans la place, tandis que le reste fut envoyé comme un glorieux trophée à l'empereur de Constantinople. Alexis les accueillit avec joie, il y voyait un présage heureux et la destruction prochaine des redoutables enfants de Mahomet. Il témoigna sa reconnaissance en envoyant aux croisés des approvisionnements de toute espèce. Délivrés de la crainte que leur inspirait le voisinage des troupes commondées par le sultan, les croisés redou-Mèrent d'efforts pour s'emparer de la ville ; ils construisirent des tours en bois plus hautes que les murs, afin de découvrir ce qui se passait dans l'intérieur de la cité, et lancérent des pierres énormes à l'aide de machines appelées mangonneaux, puis ils minèrent les murs en abritant les travailleurs par le moyen d'une galerie couverte. De leur côté, les Tures opposaient à leurs ennemis une resistance aussi opiniatre qu'infatigable; ils incendraient les tours et les béliers avec des rioupes enflammées, ils jetaient sur les acsaillants de la poix et de l'huile bouillantes

Quelquefois ils enlevaient avec des crochets les cadavres des assiégeants, les mutilaient, et après les avoir dépouillés entièrement, ils les rejetaient du haut des remparts. Comme chaque nation, dans le camp des chrétiens. marchait à tour de rôle, les combats avaient pour témoins de nombreux spectateurs, dont la présence aiguillonnait le courage des assaillants. Exposés à tous les regards, les guerriers des deux partis aspiraient à se distinguer par leurs prouesses, ce qui donnait lieu quelquelois à des combats singuliers. Un jour, racontent Albert d'Aix et Guillaume de Tyr (1), un Sarrasin, qui se faisait remarquer par une taille gigantesque et par la pesanteur de ses coups, après avoir immolé plusieurs chrétiens, jeta tout-à-coup son boucher, et précipita du haut des remparts des quartiers de roche d'une grosseur prodigieuse sur la foule assemblée au pied des murs. Bouillon l'apercoit, il s'arme d'une arbalète et frappe au cœur le Sarrasin, qui tombe mort, à l'applaudissement des soldat de Godefroi, tandis que les assiégés restent glacés de surprise et d'épouvante. Mais le courage de ces derniers se ranima bientôt. et rendit long-temps inutiles les attaques des croisés. Le zèle des musulmans ne connaissait pas le repos, et s'ils n'avaient pu empêcher les machines de faire des brêches, ils les réparaient sur-le-champ avec une rapidité qui tenait du prodige. Ils avaient d'ailleurs la facilité de remplacer leurs pertes par le lac Ascanius, dont ils se servaient nour recevoir du dehors des soldats et des approvisionnements. Les chefs des Latins résolurent d'enlever aux assiégés ce moyen de communication, qui menaçait d'éterniser le siège; les Grecs de Civitot, par l'ordre d'Alexis, envoyèrent aux croises des pièces de bois et des ouvriers, qui construisirent de petits l'àtiments qu'ils lancèrent dans le lac. Montés par des soldats grees et latins, ces navires interreptèrent les secours fournis jusqu'alors aux habitants de Nicée. La semme et la serur du sultan, accompagnées de deux ensants en bas âge, craignant les suites de

<sup>(1)</sup> Albert d'Aix, fiv. II, § 24. — Guilleume de Tur to. III. ?

ee blocus, qui leur ôtaient tout espoir, cherchèrent à s'échapper dans un esquif; mais, poursuivies par les chrétiens, elles tombérent en leur pouvoir. Sur ces entrefaites, le génie d'un Lombard rendit les assiégeants maîtres d'une tour que leurs machines avaient battue inutilement. Étant parvenu à s'approcher de la tour, il parvint à disjoindre les pierres et les soutint avec des étais de lois, puis il combla les cavités avec des matières inflammables; dès que la nuit fut venue il y mit le feu, et un pan de la tour s'écroula; mais faute de n'avoir pas donné l'assaut surle-champ la prise de la place n'eut pas lieu. car les Tures trouvèrent le temps d'élever de nouveaux retranchements.

Cependant les Latins s'attendaient à triompher bientôt, lorsque la conquête dont ils se berçaient leur fut ravie tout-à-coup par la politique astucieuse d'Alexis. Ce prince n'avait pas voulu se rendre dans le camp des croisés, n'osant confier sa personne à leur inconstance. Il nepouvait d'ailleurs, disait-il, exercer le commandement suprême, puisque l'armée des Latins était supérieure en nombre à la sienne, et la haute dignité dont îl était revêtu ne lui permettait pas de se contenter du second rang. Il envoya toutefois devant Nicée deux mille soldats, dont le chef, nommé Taticius, né dans l'esclavage, avait conservé la bassesse de sa première condition. Un autre Grec, du nom de Butumite, commandait la flottille des Grecs sur le lac Ascanius, et c'était entre ses mains qu'étaient tombées la femme et la sœur de Kilig-Arslan. Cet incident permit à Butumite d'ouvrir des négociations avec les Turcs de Nicée, auxquels il offrit de rendre la liberté à la famille du sultan, à la condition que la ville serait remise aux Grecs seuls, qui s'engageaient à respecter la vie et les biens des habitants. Ces propositions surent acceptées, et dès qu'il eut été joint par la troupe de Taticius, Butumite, introduit dans la place, arbora tout-à-coup sur les murs les étendards d'Alexis. Ce dénouement imprévu enlevait aux croisés le prix du sang qu'ils avaient versé, il les transporta d'une rage furieuse, qui éclata par des clameurs et des malédictions contre

l'empereur; mais celui ci parvint à calmer ces transports par les présents qu'il fit aux chefs, et par l'or qu'il répandit dans tous les rangs des croisés. Alexis, dans la crainte de laisser échapper sa proie, refusa aux Latins la permission de pénétrer à leur volonté dans la ville, où ils ne furent admis que dix à la fois. Une circonstance singulière signala le siège de Nicée, c'est que le camp des chrétiens offrait l'image d'une communauté au sein de laquelle régnait l'ordre et la décence. Unis par le lien religioux, les croisés semblaient avoir étouffé tous leurs vices; les riches partageaient avec les pauvres, et l'union la plus cordiale et la plus parfaite régnait entre les chefs et les soldats. Les uns obéissaient avec empressement, les autres commandaient sans orgueil; tous, en un mol, ne rivalisaient que de dévouement. Quoiqu'il y eut un grand nombre de femmes dans le camp, elles ne firent naître aucune querelle; elles conchaient toutes sous la tente avec leurs époux ou avec des amants de leur choix, auxquels elles se livient par une sorte d'engagement dont la légalité était reconnue (1); c'est que la ferveur était encore dans toute sa jeunesse, elle épurait tous les cœurs en les élevant vers le ciel. Un tel exemple, quoique trop rare, s'est quelquelois reproduit; il honore la nature humaine, et fait éclater la puissance de la foi, qui seule peut suppléer à l'absence des lois, parce qu'elle inspire aux croyants l'abnégation la plus absolue comme la plus entière.

Cependant Alexis n'était pas satisfait par la possession de Nicée. Plusieurs ches latins 'n'avaient point encore prêté entre ses mains le serment de sidélité. Établi dans la ville de Pélicane, il fit avertir les barons et les chevaliers qu'il désirait les voir et leur donner des marques de sa gratitude. Bohémond, espérant encore prendre part à de nouvelles largesses, entraîna Tancrède avec lui et la plupart des chess de son armée. Admis en présence de l'empereur, tous consentirent

<sup>(4)</sup> Nous citons en témoignage cette phrase de l'archevêque Baldric: «Ibi cum hominibus mulieres »habitabant, sed vel in conjugio, vel in legalimi-»nisterio. » Vide Baldric, p. 95.

à se déclarer ses hommes-liges; mais Tancrède s'y refusa, alléguant qu'il avait juré de ne reconneltre d'autre seigneur suzerain que Bohámend; il ajouta, en s'adressant au monorme gree : a Ouand yous m'offririez au-» tant d'argent que cette salle en peut con-» tenir, quend vous y joindriez toutes les » sommes dont vous avez gratifié mes com-Degrees d'armes, je ne prêteraj jamais le » serment que vous sollicitez de moi. » Cette déclaration amena une réplique fort vive d'un parent d'Alexis; l'entretien se fût peutêtre terminé tragiquement si Bohémond n'est apaisé l'irritation des deux interlocuteurs : on ne sait pas au reste d'une manière certaine si la fierté de Tancrède fiéchit par la suite et s'il consentit à se déclarer vassal d'Alexis (1). Le siège de Nicée avait duré sept semaines, et les croisés, après avoir pris seulement neul jours de repos, se mirent en route pour gagner la Syrie et la Palestime. L'armée se divien en deux corps, l'un était conduit par Bohémond, assisté de Tancrède, de Robert de Normandie et d'Étienne de Chartres; le second marchait sous les ordrus de Godefroi, de Raimond, de Hugues et d'Adhémar. Ils s'avançaient ainsi à travers les petites montagnes de la Phrygie nas la sécurité la plus profonde, livrés à la discrétion de leurs guides, et songeant à peine au sultan de Nicée et à ses soldats. Mais Kirlig-Arslan les suivait à la tête d'une armée nombreuse, que les Latins font monter à plus de trois cent mille hommes : quand il sut que les chrétiens avaient partagé leurs forces il tomba sur le corps le plus saible. Le camp des croisés était assis sur le bord d'une patite rivière, dans une vallée appelée Gorgonie; le prince musulman parut tout-à-coup su point du jour; les flots de poussière soulevés par les pieds des chevanx révélèrent son appenche à Bohémond, qui prit sur-le-champ les dispositions les plus judicieuses pour le repousser. A peine avail-il achevé ses préparatifs que les Tures accourent en poussant des cris affreux; ils s'arrêtent et font pleuvoir sur les chrétiens une grêle de flèches.

qui blessèrent peu d'hommes, mais atteignirent en revanche les chevaux; ils n'étaient point encore bardés de ser; la douleur les rendit furieux et causa quelques désordres promptement réparés. Impatients de combattre de près l'ennemi, une soule de cavaliers chrétiens s'élancèrent contre l'ennemi, qui se mit à suir devant eux, puis il se rallia et les accabla d'une nuée de javelots. Un frère de Tancrède, et Robert de Paris, le même dont la fierté grossière avait choqué si vivement Alexis, succombèrent dans cette charge imprudente. Leurs compagnons, criblés de traits, sont poursuivis à leur tour per les Turcs, qui passent la rivière et pénètrent dans le camp. Le sultan venait de les rejoindre avec une troupe d'élite, et, le sabre à la main, ils égorgent la foule désarmée, n'épargnant que les femmes remarquables par la jeunesse et la beauté : un chroniqueur contemporain (1) prétend que les épouses et les filles des barons s'offraient aux Sorrasins parées de leurs plus beaux atours, plus empressées de sauver leur vir que leur honneur. Sur ces entrefaites, Bobémond accourat au secours de ses frères, suivi du comte de Vermandois; ils rallièrent les croisés et opposèrent aux assaillants une résistance désespérée : cependant ils commençaient à plier sons le poids du nombre et de la fatigue, quand le son des trompettes vint les ranimer et leur inspirer une ardeur nouvelle. Les soldats de Godefroi, prévenus par Bohemond, arrivaient au secours; des qu'ils parurent, les infidèles évacuérent le camp et prirent position sur des hauteurs voisines. Godefroi et les siens marchent contre eux : cenx-ci ne pouvaient s'éperpiller pour combattre, comme dans la plaine; attaqués en tête, en queue et sur les flancs, ils surent mis en déroute. Ils avaient épuisé toutes leurs flèches, et les sabres recourbés dont ils se servaient ne pouvaient lutter avec l'épée et la lance des Litins. Après une faible résistance, ils s'ensuirent, laissant à la merci des vainqueurs leurs tentes et leurs bayages. Les Sorrasins perdirent dans octte journée vingt mille soldats, les chrétiens quatre mille.

<sup>(1)</sup> Voy. Alexiade, p. 250. — Recul de Cada, n. 272.

Ceux-ci s'occupérent d'abord de rendre les derniers devoirs à leurs frères, dont les cadavres ne pouvaient être méconnus, grâce au signe révéré de la croix brodé sur leurs vêtements. Ce pieux devoir accompli, les croisés s'abandonnérent à toute l'ivresse du triomphe ; ils se paraient des dépouilles des Sarrasins; les uns, par moquerie, se revêtaient de leurs robes flottantes, les autres endossaient leurs armes brillantes eurichies d'or et d'argent. Les chevaliers se disputaient les coursiers, tandis que les archers remplissaient de flèches leurs carquois. Les chameaux trouvés dans le camp des infidèles excitèrent au plus haut point l'étonnement des chrétiens; ils n'avaient jamais vu cel animal et ne soupconnaient pas ses précieuses qualités, qui l'ont fait surnommer à juste titre le navire dis désert.

La bataille de Dorylée, glorieuse pour les Latins . fut suivie de grandes souffrances; car, n'osant marcher séparés, ils se procuraient difficilement des provisions. Le pays d'ailleurs avait été dévasté par les Tures; un des fils du sultan de Nicée avait prévenu les chrétiens ; ayant rallié autour de lui dix mille cavaliers, il était entré dans toutes les villes, dont il s'était fait ouvrir les portes par l'aunonce mensongère qu'il venait de participer à l'entière désaite des chrétiens. Il s'était donc emparé de toutes les espèces monnoyées, il avait dépouillé les églises des vases sacrés et détruit ou consommé les provisions existant dans les magasins. Le sol de Phrygie est en outre sec et peu sertile; qu'on juge par là de tous les maux qui assaillirent les croisés traversant une contrée aride et brûlée par les seux du soleil le plus ardent. La plupart des chevaux périrent de soif, il fallut se servir des chèvres, des porcs et même des chiens pour trainer les bagages. Les hommes, de leur côté, privés d'eau et de nourriture, succombaient comme les animaux. Dans un seul jour cinq cents personnes moururent exténuées de fatigue et de faim. La désolation régnait parmi cette multitude contrainte de se disputer les aliments. On vit des mères, dont le sein était desséché, offrir leurs enfants aux soldats pour les égorger. Enfin, l'armée sortit des montagnes incultes de la Phrygie, elle trouva des vivres et de l'em; mais cette abondance fut plus muisible qu'atile à un grand nombre d'individus à qui les avidité deviat fatale. Elle arriva enfin aux portes d'Antiochette, capitale de la Pisidie; cette ville, échappée par hasard aux ravages des Tures, ouvrit ses portes, et les Latins si virent en peu de jours maîtres de toute la province. Il est vrai que la majeure partié des habitants étant chrétiens, favorisèrent de tout feur pouvoir leurs co-religionnaires. Tandis que l'armée séjournait à Antiochette, Raymond, comte de Toulouse, tomba dangereusement malade, et Godefroi , attaqué par un ours, courut risque de la vie. Raimond guérit enfin de sa maladie, comme Bouillon de ses blessures ; mais ils furent quelque temps hors d'état de prendre une part active aux délibérations du conseil. A ces embarras vint se joindre la discorde, qui naquit d'une rivalité entre Baudouin et Tancrède. Ces deux chess avaient été chargés d'explorer le pays; ils parvinrent d'abord jusqu'à la ville d'Iconium (1); il la trouvèrent abandonnée et continuères! feur route; mais, engagés dans les nombreut défilés des montagnes de la Cilicie, Baudouis et Tancrède se trouvèrent séparés sans l'aveir prévu. Ce dernier atteignit bientôt les murs de Tarse, ville considérable peuplée par des Arménieus et des Grees; elle était cependant soumise aux Tures. Les soldats musulmans n'osérent soutenir un siège; ils consentirent à arborer sur les remparts le drapeau de Tancrède, s'engageant en outre d'ouvrir les portes de la cité s'ils n'étaient pas secourus à une certaine époque. Sur ces entrefaites, Baudouin rejoignit Tancrède; comme 19 troupe était la plus nombreuse, il prétendit que le commandement lui appartenait, el qu'il devait être mis en possession de Tarse. Le prince italien s'opposa à des prétentions aussi injustes, et comme les soldats de Baudouin demandaient le pillage de la ville, il déclara que, devenu seigneur de Torse par le choix des habitants, il prendraît leur désense.

[1097]

<sup>(1)</sup> Cette ville s'appelle anjourd'hui Kouich; elle est située dam la Caramanie.

1

1

de long débats on convint de s'en rapaux Tarsiens, qui se déclarèrent en faa Tancrède. Cette décision irrita vivelandonin : ses affidés firent entendre aux ats que Tancrède et Bohémond n'éque des chefs inférieurs, tandis que ère Godefroi se trouvait investi de ité suprême. Cette assertion n'était eins que véridique, car le duc de Lorm'avait d'autre ascendant que celui irait de ses talents fortifiés par ses En effet, le pouvoir était remis a un de chess militaires, dont Godefroi nos même le président. Persuadé par songe de Baudouin, et peut-être plus par ses menaces, les habitants se rende son côté ; ils abattirent la bannière crède pour y substituer celle de son

qu'il se jugeat trop faible pour se , soit qu'il fut trop généreux pour ne riber son resecutiment au bien genéprince italien consentit à s'éloigner. arda pas à trouver un dédommagement prise de Malmistra, où ses soldats reent un riche butin. Cependant Baus'était ouvert l'entrée de Tarse; mais nison turque n'était point sortie de la et restait cantonnée dans plusieurs poi commandaient la cité. Attentif à sur sa proie, Bandouin oublia tous les i qui le liaient aux autres croisés, et d'introduire dans la place trois cents ers, envoyés par Bohémond pour se : à Tancrède; il ne voulut pas même corder des vivres : ces derniers, dans la ème, furent assassinés par les soldats miermes dans Tarse. Peu confiants daus le de Baudouin, ils étaient sortis socrède la ville, et, trouvant les chrétiens en-. ils les égorgerent. Quand le jour vint r ce massacre, les soldats de Baudouin rant leur chef de l'avoir causé, et, dans rour, ils menacèrent de le mettre en pièe dernier, pour échapper à la mort, se i dans une tour. De là il fait parler aux cachainé per la capitulation, il n'ai, disait-il, admettre les victimes dans :, c'était donc aux Tures qu'il fallait der compte du sang qui venait de couler.

Deux cents musulmens n'avaient pu ou avaient refusé de suivre leurs compatriotes ; la fureur des croisés se tourna contre eux. Investis dans leurs retranchements, ils furent tous immolés. Rentré en grâce auprès de ses compagnons. Baudouin fut encore favorisé par la fortune. qui conduisit près de Tarse une troupe nombreuse de pirates flamands et hollandais. Ils insestaient depuis huit aus la Méditerrance; ayant appris que les peuples chrétiens marchaient à la délivrance de Jérusalem, ils résolurent de prendre part à cette sainte entreprise, dans le but d'expier aiusi leurs crimes passés: ils firent voile pour la Syrie et se réunirent avec joie à Baudouin. Guyemer , le chef de ces bandits , avait servi sous Godefroi ; il se mit sans difficulté aux ordres du frère de son ancien chef. Grossi par ce renfort inattendu, Baudouin s'étant assuré de Tarse par une garnison, se remit en route : parvenu aux environs de Malmatra, ses coureurs lui annoncèrent que les troupes de Tancrède occupaient la ville. Le prince italien sentit se réveiller le souvenir des outrages qu'il avait recus; excité per les exhortations de ceux qui l'entouraient, il fit tuer par ses archers les chevaux des soidats de Baudouin, paissants dans la plaine, et fondit sur eux à la tête de cinq cents hommes; mais, accablé por le nombre, il fut contraint de se retirer. Si Tancrède n'était vengé qu'à demi, il avait lavé son injure dens h sang, et cette pensée lui permit d'entrer en accommodement avec son adversaire; une prompte réconciliation s'effectus entre as deux partis. Les deux chess s'embrassèrent publiquement, puis ils se séparèrent, devenus bons amis en apparence. Tancrède retint avec lui les pirates, et avec leur concours dévasta toute la Cilicie; il poussa même jusqu'aux remparts d'Alexandrette, dont la garnison turque s'enfuit avec précipitation. Toutefois, les musulmans réussirent à arrêter la marche de Tancrède en lui envoyant des présents considérables et en lui fournissant des subsistances. Celui-ci, dans la crainte de s'aventurer trop loin, revint sur ses pas, et finit par regagner le camp de Godefroi, où l'attendait l'accueil le plus affectueux. Boudouin avait rejoint l'armée quelques jours

uparavant: mais il l'ut recu d'une facon bien différente; le bruit de ses violences l'avait devancé: un grand nombre de ses soldats condamnaient sa conduite, et, rougissant de lui, quittèrent ses enseignes. Godefroi fit de son côté de viss reproches à son frère; mais celui-ci fut sourd à ses réprimandes comme aux plaintes de ceux qu'il avait offensés. Il n'écoutait que la voix de l'ambition, et saisit bientôt après l'occasion qui se présenta de se créer une souveraineté. Il y avait alors dans les rangs des croisés un prince atménien nommé Pancratès; chassé de son petit royaume, il avait cherché un asile dans le camp des chrétiens, et réussit à séduire le frère de Godefroi, auguel il amnonca qu'il existait au delà de l'Euphrate une riche contrée, dont les habitants professaient le christianisme. Ils gémissaient sous le joug des Tures et des Grecs, et étaient prêts à se lever en armes s'il se présentait un libérateur, dont le zèle serait pavé par le rang suprême. Pancratès n'eut pas de peine à décider Baudonin; raal vu par les croisés, le comte de Hainaut résolut de tenter la fortune à son profit, et, suivi d'un petit corps d'infanterie et de deux cents cavaliers, il s'éloigna durant les ténèbres de la muit : il prit le chemin de l'Arménie. Recu dans Edesse, ville qui appartenait aux Grecs, sous le patronage d'un émir, Baudouin, soutenu par les habitants, contraignit le gouverneur Thoras de l'adopter. Nous avons dit que les Ortokides s'étaient rendus maîtres de Jérusalem quelques années avant la première croisade; un de leurs chefs, cantonné dans une sorteresse voisine, ravageait les environs u'Edesse; les citovens de cette ville solliciterent Baudouin de les délivrer d'un voisimage si redoutable. Le frère de Godefroi battit le prince Ortokide, et l'assiègea dans son château de Samosate, qui se rendit en vertu d'une capitulation. Quelque temps après Baudouin fit tuer cet émir: il s'était précéuemment débarrassé de Pancratès, et souleva contre Thoras la ropulace d'Édesse. Thoras fut massacré, et Baudonin se fit reconnaître souverain de la cité. Il ne prit donc aucune part à la prise de Jérusalem. Son habileté, jointe à sa perfidie, le rendit maître de la majeure partie de la Mésopotamie, et il étendit ses conquêtes jusqu'au pied du mont Tanrus. Toutefois, le nouvel État fondé par Baudouin servit utilement la cause des chrétiens en divisant les forces des ennemis de la eroix.

Cependant l'armée principale des croisés s'avançait vers la Syrie. Quoiqu'ils n'eussent dans leur marche aucun adversaire à combettre, les chrétiens furent en proje à des souffrances multipliées, parmi lesquelles il faut compter au premier rang la famine; le pays qu'ils traversaient était aride et inculte, et les guerriers de la croix n'avaient pas songé qu'ils pouvaient rencontrer la disette : aussi n'avaient-ils pas fait d'approvisionnements. Sartis des chaînes du mont Taurus, ils entrêrent enfin dans la Syrie, province célèbre par sa fertilité, qui remonte aux siècles les plus reculés. Les chrétiens arrivèrent en vae de l'ancienne Chalcis, qui portoit le nom d'Arthésie, dont ils se rendirent mattre en chassant la garnison musulmane avec l'aide des habitants qui professaient la religion grecque; ils se dirigèrent ensuite vers Astioche, capitale de la Syrie, elle était soumise à un prince ture de la famille Seldjoukide. Cette cité, dont il est souvent question dans les annales de l'empire romain, et dans les écrits des Pères de l'Église, était chère aux chrétiens par les souvenirs qui s'y rattachaient. C'était là que le premier des apôtres avait recu les pouvoirs de pasteur des fidèles; là que s'étaient accomplis une soule de miracles; là que tant de docteurs avaient sait retentir la chaire de vérité de leur voix élequente. Aussi Antioche ne le cédait qu'à Jérusalem; elle était visitée par les péleriss d'Occident, qui venaient prier dans ses murs sur la tombe des martyrs. L'heureuse situation de cette ville, arrosée par l'Oronte qui baignait ses murailles du côté de l'Occident, la proximité d'un lac rempli de poissons, avaient peuplé de bonne heure Antioche, Bientôt de superbes édifices s'élevèrent dans son enceinte, qui devint le théâtre de l'abondance et des plaisirs. Attiré par la douceur du cli mat, par les beaulés pittoresques des environs, qui avaient fait donner à Antioche le titre de reine de l'Orient, quelques empereurs es firent leur séjour et se plurent à l'embellir.

déchus de se grandeur, elle avait des restes imposants. Rien u'avait igé pour sa défense; des remparts, resultrance de trois lieues, entouville; de distance en distance s'éleer ces remperts de hautes tours, dont monter le nombre à trois cent . Le garnison était forte de vingt stassins et de six à sept mille cavamus au métier des armes. Au dehors nis s'étendaient autour d'une partie ice, le reste était encore protégé par . Les chefs latius reconnurent au coup d'œil que le siège d'Antioche mi long que difficile. Dans un conm à cette occasion, plusieurs des asferent d'avis de se retirer dans les nisines pour y attendre le retour du us et les secours promis per l'empereur imtinople; mais Adhémar, Godefroi send repensairent ces timides confallait, disaignt-ils, commencer l'atr-lo-champ pour empêcher l'ennemi rass forces et de recevoir l'appui des rincas mahométans. Ou'était-il be-Mendre les Grecs, et ne pouvait-on l affronter des adversaires déià vainde sois? Quant aux rigueurs de les soldats de la croix sauraient les et l'on ne devait pas craindre de r de vivres, car la guerre nourrit i la guerre. En on mot, d'un côté, ersistait on rencontrait l'abondance ire, et de l'autre la misère et surtout s. Le parti le plus courageux sul et le siège d'Antioche résolu. Les pararent bientôt sous ses murs, au nguels ils campèrent au nombre de at mille, dont la moitié sculement fiarmi les combattants. Des cinq portes le trois farent bloquées sur-le-champ; sos, sous les ordres de Bobémond et rade, étaient postés devant celle de mil. Les deux Robert, Étienne de sat le comte de Vermandois, qui commt les Normands, les Français, les is et les Anglais, campaient dev. nt la i Chien. Adhémar et Raymond, à la Provençanz, des Gascons et des grooms, surveillaient l'espace s'ét. n- 10. U. p. 67.

dant entre la porte du Chien et celle du Duc. Enfin, Godefroi, son frère Eustache, Conon de Montaigue, Reginald de Toul, chefs des Lorrains, des Frisons, des Saxons et des Bavarois, avaient pris leurs quartiers entre les portes du Duc et celle du Pont. Il restait donc aux assiégés deux issues à l'est et au sud pour communiquer au debors (1).

Les Tures, à l'approche des croisés, s'élaient tenns renfermés soigneusement dons l'enceinte de la ville; à peine en voyait-on quelques-uns se montrer sur les remparts. Trompés par ces apparences, les chrétiens crurent que les assiégés n'osaient parattre parce qu'ils étaient frappés de terreur; tout semblait donc leur annoncer que la place céderait aux premières attaques. Dans cette persuasion, ils se répandirent dans les campagnes voisines, où les attiraient les arbres chargés de fruits, les raisins suspendus aux cens. Au sein de vastes prairies erraient de nombreux troupeaux, que les Sarrasins n'avajent pas en le temps de rappeler; ils devincent la proje des croisés, qui s'abondonnèrent aux séductions d'un climat si doux et si riant. Couchés sur les bords des fontaines on sous l'ombrage des bosquets de Dajohné, jadis consacrés à Vénus et au bel Adonis son amant, les pélerius de la croix semblaient oublier, livrés à la mollesse, qu'ils étaient venus pour combattre : ils en surent bientôt punis. Les Turcs surprirent tout-àcoup leurs ennemis sans défense, et mirent à mort ou trainèrent en captivité tous les croisés qu'ils trouvérent dispersés dans les campagnes et dans les villages placés sur les bords de l'Oronte. Plusieurs barons, parmi lesquels on cite le jeune Albéron, fils du comte de Lunebourg, tombérent victimes de leur imprévoyance. Ce dernier, saisi jouant aux désaver une dame syrienne, fut mossacré; sa compagne, apres avoir assouvi la brutalité de ses ravisseurs, périt à son tour, et leurs têtes, lancées par une machine dans le camp des chrétiens, alluma dans tous les corurs le désir de la vengeance. - On s'occupa d'abord de resserrer les musulmans dans

<sup>(1)</sup> Guilleame de Tyr, p. 689. — De Guignes, e. II. p. 67.

la place; ils en sortaient par un pont élevé : les ressources qui s'étalent trouvées en abossur un marais devant la porte du Chien; les dance sous leurs mains. Jis avaient péglicé assiégeants parvinrent, après de longs efforts, à boucher cette issue en amoncelant des quartiers de roc et des troncs d'arbre. De son côté, l'un des plus braves chess latins, Tancréde, battait la campagne et donnait la chasse aux musulmans. Un jour ayant rencontré plusieurs Sarrasins, il osa les attaquer, duoiqu'il fût accompagné seulement de son écoyer. Sorti vainqueur de cette lutte inégale, il fit jurer à son compagnon de garder le silence sur cet exploit, car Tancrède combattait pour le service de Dieu et non pour tirer vanité de sa bravoure aux yeux des hommes. Cette modestie naive, peut-être sans exemple, achève de faire connaître le caractère de ce héros, véritable type du chevalier chrétien. Trois mois s'étaient écoulés saus que les opérations des Latins eussent produit quelque résultat important : les remparts de la ville étaient encore intacts, faute de béliers pour les battre; mais la mauvaise saison s'avançait à grands pas. Bientôt des torrents de pluie inondérent le camp, entraînant sur leur passage les pavillons des chefs et les tentes des soldats ; l'humidité , répandue par le séjour des eaux, rouillait les armes et pourrissait les vêtements des croisés. La plupart n'avaient que des lambeaux pour se défendre contre le froid; mais un ennemi plus terrible encore, la famine, vint décimer les soldats de la croix. La chair du bœuf et du chevreau se vendait au poids de I'or (1); les pauvres mangeaient avec avidité des cosses de fèves et même des chardons; quelques-uns se nourrissaient de charognes; d'autres de chair humaine, dont ils se repaissaient secrètement (2). Les chevaux, privés de fourrage, avaient péri en si grand nombre, qu'il en restait à peine deux mille sur soixante-dix mille amenés devant Antioche. Ces calamités étaient la conséquence de l'incurre des Latins, qui avaient gaspillé toutes

de faire des approvisionnements, et ne tronvaient plus de subsistances dans un pays épuisé par les ravages des Tures et le séjour des croisés. Cependant le prince de Tarente, Tancrède et Robert de Flandre 6rent une heureuse incursion dans le voisimge. et ramenèrent des vivres qui ne tardérent pas à s'épuiser. Le camp n'était plus alimenté par les flottes des Pisans et des Génois, ils s'étaient éloignés des rivages de la Syrie, et les pirates flamands, qui avaient pris la croit à Torse, étaient bloqués dans Laodicée par les Grees. Alors la désertion commenca dans les rangs des soldats de la croix, glacés par le froid, exténués par la faim, et en proie a des maladies pestilentielles qui les emportaient par milliers. Les uns se rendirent en Cificie, contrée soumise aux chrétiens : d'autres m retirérent dans la Mésopotamie, où Boudouis s'était créé un petit empire. Le duc de Normandie, Robert Courte-Heuse, abandoma ses compagnons, et ue revint qu'après trois sommations qui lui furent faites par le conseil des chefs. Autorisé par ces exemples, le général d'Alexis, Taticius, s'éloigna à ma tour avec ses troupes, Inissant ses tentes et ses hagages, et promettant de revenir bientôt avec des provisions fournies par l'emperenr; on ne le revit plus : cette défection fat suivie de deux nutres qui causèrent le plus vif étonnement. En effet, Pierre-l'Hermitt, le prédicateur de la croisade, et Guillaume, vicomte de Melun, surnommé le Charpentier (1), vaincus par l'excès de leurs souffrances, s'évadèrent ; mais Tancrède les ayant rencontrés, ramena de force les fugitifs, le conseil ne jugea pas à propos de punir de mort les deux coupables ; à la prière du comte de Vermandois, ils reçurent leur pardon, mais s'engagèrent par un serment prêlè sur l'Evangile à ne jamais abandonner me cause si éloquemment prêchée par l'un et si vaillamment défendue par l'autre,

Cependant les maux de toute espèce qui pe-

<sup>(1)</sup> Un bosul valuit cont france de notre monnais au lieu de quinze, prix auquel il se vendait au commencement du siège. Tous les autres objets servant de nourriture étaient montés dans la même pro-

<sup>(2)</sup> Vide Malmebury, p. 433.

<sup>(1)</sup> Il combattait avac une bache d'armes si pesante, qu'elle fracassait les casques et les boudien: de là lui était vonu le sobriquet de Charpenties.

r les chrétiens, an lieu de leur inspiense résignation, avaient enfauté les i les ples monstrueux. Le jeu, la luxugnerie servajent comme d'intermésènes de mort, aux tableaux de misère enient chaque jour le camp des croiaeurs phénomènes, entr'autres une préale, précédée d'un tremblement servirent de texte aux discours des urs : ils les représentaient comme les la colère céleste révoltée des crimes lésenseurs de la croix ne craignaient souther. Pour appuyer ces exhortai tribunal, composé de prélats et de l'armée, recut la mission de nourrépression de tous les delits qui ofla religion et la morale. Des peines areat prononcées contre les coupaax uni blasphémaient avaient les coupés; les joueurs étaient stigmae un ser rouge, et les débauchés eltus de verges en présence de tout mais ces mesures, appliquées avec se trouvaient impuissantes pour ardebordements de la prostitution. ites les femmes, sans exception, fus dans un endroit separé; mais cet t, loin de servir la morale, ne u'a enfanter des actes de libertinage lus honteux. Sur ces entrefaites. , qui luttait depuis quelque temps se maladie dangereuse, se rétablit : r à la santé répandit la joje dans les La multitude des croises en ragionant et leurs espérances. A la même le comte d'Edesse et plusieurs mod'Arménie ramenèrent un commenabondance parmi les chretiens, auxfirent remettre de l'argent et des is a tandis que des vivres furent expéles de Chypre, de Chio et de Rhodes ; opérations des chretiens ne se trouis sculement paralysées par la déaquelle il-etaient en proje : elles se il en outre prévenues et dépoures esse des espions syriens qui circugrand nombre dans le camp. Pour ivrer. Bobemond recourut a un se la nécessité peut a peine excuser. ner en sa présence quelques jat. onniers tures, ordonna de les égorger, » puis, » dit Guillaume de Tyr, à qui nous empruntons ce récit, « les fit mettre à la broche devant un » grand seu et rôtir comme pour viande pré» parée au souper de lui et des siens, com» mandant à ses serviteurs que s'ils estoient » enquis quel appareil c'estoit là qu'ils ré» pondissent en cette saçon : Les princes et » les gouverueurs du camp out arrêté au» jourd'hui en leur conseil, que tous les » Turcs ou leurs espies qui d'ici en avant » seraient trouvés dans leur camp seront en » cette mauière sorcés à saire viande de leurs » propres corps, tant aux princes qu'à toute » l'armée. »

Accourus à ce spectacle, les étrangers quittérent précipitamment le camp des croisés, et leur récit amplifié de bouche en bouche, répandit la terreur parmi les Sarrasins dans toute la Syrie; ils n'osèrent plus venir se mêler avec les troupes chretiennes, et « advint ainsi, »ajoute notre vieil auteur. · qui par l'astuce du seigneur Bohémond, fut » tollue du camp la peste des espres, et les » entreprises des chrétiens furent mains di-» vulguées aux ennemis. » Cependant la nouvelle de l'invasion tentée par les peuples de l'Occident in trait en émoi toutes les puissances musulmanes de l'Asie et de l'Afrique. Le calife Mostha fi , qui regnant en Egypte, envoya aux princes latins des ambasadeurs pour examiner l'état des choses et sonder les intentions des chefs de la croisade; quand les envoyés mahométans se présentèrent, les barons et les chevaliers prirent à tâche de se parer d'une apparence de prospérité, Converts de leurs armes les plus brillantes, les uns faisaient briller leur adresse à la lance et à l'épée; d'autres, vêtus de riches habillements, prenaient place à des festins ou régnaient la jour et l'abondance. Introduits dans le conseil, les Egyptiens, qui avaient cen rea ontrer tous les maux, suite ordinaire de la femme, ne purent changer les instructions qu'ils avaient recues , les juelles portaient : · Que le calife fai-ait des virus en faveur a des chrérieus, suscités sans doute par Ihen · 'ui-mème, pirsqu'ils avoient uns en fuite » les l'ures, ces éternels cunemis d'Ali; que . .. les crossés déstrosent seulement visiter la

348

» saint sépulcre comme pélerins, il s'enga-» geoit à protéger leur voyage, pourvu » qu'ils entrassent sans armes à Jérusalem, » où il ne leur seroit permis de résider que w durant un mois. Mais que s'ils persistoient » à marcher en armes contre la ville sainte, w les peuples de l'Ethiopie et de plusieurs p autres contrées de l'Asie et de l'Afrique se » leveroient contre eux pour les reponsser, » De violents murmures acqueillirent ces offres menacantes; l'un des chefs latins prit la parole et répondit aux Égyptiens : « Nous » ne sommes point venus ici pour accepter » l'appui des musulmans et pour obéir à leurs » lois; nous nous proposons, non-sculement » de visiter Jérusalem, mais encore d'en res-» ter les maîtres, car la Terre-Sainte doit appartenir aux chrétiens. Dites à votre maître que les soldats du Christ ne crai-» gnent ni ses armes ni celles des autres » princes musulmans, et que, devenus pos-» sesseurs du saint sépulere, ils sauront le » défendre contre tous ceux qui tenteroient » de leur ravir une si belle conquête (1). »

Ce discours termina la séance, et les ambassadeurs égyptiens, ayant reconnu que leur mission ne pouvait avoir de succès, prirent congé el se mirent en chemin pour retourner au Caire; mais le conseil leur adjoignit quelques personnages envoyés à leur maître pour essayer de s'entendre avec lui. Cependant le prince ture appelé Baghasian, qui commandait dans Antioche, avait appelé à son secours les émirs de la Syrie. Ceux-ci se hâtèrent de rassembler leurs forces; ils s'approchèrent d'Antioche au nombre de vingt mille hommes, qui devaient pénétrer dans la ville à la faveur d'une sortie de la garnison. Informé de ce projet, le comte de Toulouse et Bohémond marchérent au devant des Tures, qu'ils surprirent dans un défilé; les musulmans, ne pouvant profiter de leur supériarité mumérique, ni déployer leur redoutable cavalerie, furent battus; deux mille Sarrasins resterent sur le champ de bataille, Les vainqueurs coupérent la tête de ces cada-

vres et en envoyèrent une partie aux ambasadeurs égyptiens, le reste fut jeté dans h ville pour épouvanter ses défenseurs, ou, percé d'une lance, fut planté dans le camp en signe de trophée; mais les chrétiens ne tardérent pas à expier cette victoire par une défaite, fruit de leur indiscipline et de leur imprévoyance. En effet, sur la nouvelle que les Pisans et les Génois vemient de jeter l'ancre à l'embouchure de l'Oronte. amenant sur leurs vaisseaux des vivres et de soldats, un grand nombre de nélerins, enpressés d'échapper à la disette qui régmit encore dans le camp, coururent en foule audevant des nouveaux venus. Le comie de Toulouse et Bohémond les accompagnères pour escorter les hommes et les provisions qui allaient être débarques. Les Tures, prérenus de cet incident, résolurent d'en tire avantage, et dressèrent une embuscade sat chrétiens. Ceux-ci, embarrassés par les bigages, chargés de provisions qu'ils ramenaient avec eux, se défendirent mal, et mirent bientôt la fuite dans toutes les directions; mais le prince de Tarente les suit devancés, et apprit à Godefroi la fâcheuse position des croisés. Le duc de Lorraine, suivi de Hugues, de Robert de Normandie et des comtes de Flandre et de Boulogne, vola au secours de ses frères, et, tombant sur les vainqueurs occupés du pillage, les mit en déronte. Les Turcs voulurent alors rentrer dans Antioche; mais un corps de troopes latines, qui s'étaient emparé d'une éminence, leur barra le chemin, et la bataille recommença avec un nouvel acharpement. Parni les guerriers chrétiens, Godefroi fut celui qui se distingua le plus par ses exploits; les historiens du temps en parlent dans les mêmes termes que l'Arioste lorsqu'il raconte les haut faits de Roland, de Roger ou de Renaud. S'il faut les en croire, Bouillon ne frappait pas un seul coup sans couper un bras ou une jambe, ou sans faire rouler une tête, malgré l'armure qui les défendait. L'un de ces chroniqueurs assure même qu'il coupa d'un seul coup un musulman dans le milieu du corps; la partie supérieure temba sur le sable, tandis que le reste, demeuré sur la selle, fut emporté par le coursier, qui rentra

[1007]

<sup>(1)</sup> Nous n'avons rapporté que la substance de ce discours, que l'ou trouvera dans Robert-le-Meine, lore V.

s la ville. Beghasian fit ouvrir les 'Antioche pour recueillir ceux qui unt au carnage; il perdit un de ses ès de cinq mille soldats, auxquels s vinrent donner la sépulture à e da jour; mais les chrétiens déces cadavres pour profiter de leurs s, et s'emparèrent avidement des affes et des armes de prix qui avaient u à ces victimes de la guerre.

me d'Antioche durait déià depuis s; comme les croisés manquaient ianz, ils détruisirent tons les mofundraires élevés à la mémoire des as, et s'en servirent pour édifier scose qui ferma la porte du pont, s'une autre forteresse s'éleva devant Saint-George, ce qui ôta aux assiéles movens de communiquer au domême temps le brave Tancrède, gilance, s'empara de tous les convois raient de pénétrer dans la ville, dont unts commençaient à éprouver les s atteintes des souffrances, compaimaires d'un siège. Sur ces entrei belle saison était de retour, et perchrétiens d'entrer en communica-: leurs alliés, qui leur envoyèrent urs de tout genre, entre sutres Bou-Du se rappelle que ce prince était pogverain à Edesse. Il avait donc né le but de la sainte entreprise. ire la délivrance de Jérusalem; e fit pardonner sa désertion en seins Latins on cette occasion. Un anprince arménien fit présent au duc ige d'une superbe tente ; mais le don repté su passage por l'ennemi de Boumarratès, dont nons avons déjà parlé; ion faire venir du prince de Tarente. remettre en son nom ce même pré-, dons l'origine, était destiné à Goderuit de ce qui s'était passé, Bouillon mer cate tente à Bohémond, et. sur le ce deraier, il s'adresse au cer seil, la avoir pris conneissance des faits, sia de cause su duc de Lorraine. nd fit céder son avarice à la prodence, amit à la décision du trabanal (1). mi &Au. p. 242.

Tandis que les croisés resserraient le blocus d'Anthioche sans l'attaquer de vive force. le bruit se répandit que le roi de Perse se disposait à secourir les assiégés, et qu'el était en marche à la tête d'une armée us deux cent mille hommes. Cette neuvelle sema de grandes inquiétudes dans tous les esprits; les chess eux-mêmes se laissèrent aller au découragement. L'un d'eux, Étienne, comte de Blois, alléguant le mauvais état de sa santé, alla se renfermer dans les murs d'Alexandrette, emmenant avec lui ses vassaux au nombre de qualre mille Ce flcheux exemple pouvait être imité; et, afin d'en prévenir le retour, le conseil rendit une ordonnance qui condamnait aux peines réservées à l'homicide et au sacrilége celui qui se retirerait sans congé. En effet, soit par crainte de cette loi, soit que le sentsment de l'honneur se fut ranimé dans tous les cœurs, aucun chef n'imita depuis la lâche conduite du comte de Blois. Comme ils semblaient attendre du temps seul la prise d'Antioche, les chrétiens accordèrent aux assiégés une suspension d'armes, ceux-el leur ayant assuré qu'ils étaient sur le point de capituler. Les Turcs profitèrent de la trève pour renouer des intelligences avec leurs co-religionnaires, et laissèrent venir le terme fixé sans avoir fait sucune proposition d'accommodement; même ils ne craignirent pas d'enflammer la haine des croisés par l'assassinat d'un chevalier qu'ils surprirent dons les bosquets de Dophné, ou il se repesait plein de sécurité. Les musulmans, après l'avoir torturé, coupèrent son corps en morceaux. Cet incident fit recommencer le siège avec une plus grande activité, et la valeur des chrétiens est emporté la ville de force, si elle s'est été levrée entre leurs mains par une trahison. Parmi les habitants se trouvait un grand nombre d'Arméniens; l'un d'eux, nommé Phironz, apportenant à une famille distinguée, était chargé, conjointement avec ses doux freres, de la garda de trois tours. Cat homme, toujours prêt à sacrifier ses devoirs à ses intérêts, avait quitté sa foi pour embraner celle de Mahomet, et son avostas e avail été récompensée par des grades et des naient au pied des autels on sur le pavé des rues pour adresser à Dieu leurs prières. Accompagné de plusieurs prélats, Adhémar parcourait la foule, distribuant des vivres et des habillements, et à tous sa bénédiction. La nuit s'écoula dans de pieuses occupations, et quand le jour parut [28 juin 1098] l'armée, divisée en douze corps, sortit d'Antioche, où resta le comte de Toulouse, retenu par une ancienne blessure, avec quelques Provençaux. Des prêtres et des moines, portant des images du Christ et des bannières, marchaient en tête, chantant à haute voix ces paroles du psalmiste : « Seigneur, sois o une tour de défense pour coux qui mellent o leur confiance en toi. » Hugues, comte de Vermandois, conduisait l'avant-garde; Robert de Flandre le deuxième corps de l'armée; le troisième avait pour chess Robert de Normandie et le comte d'Albemarle; l'évêque du Puy s'avançait en tête du quatrième, avant devant lui Raimond d'Agiles, qui portait la lance sacrée. Avant de traverser le pont de l'Oronte, le prélat harangua les soldats de la eroix; son discours fut accueilli par les acclamations de ceux qui l'entouraient; ils mirent un genon en terre et répondirent amen zux exhortations belliqueuses d'Adhémar; puis l'armée passa le fleuve. Elle présenlait un étrange aspect : au lieu de cette brillante cavalerie qui faisait l'ornement et la force des armées à cette époque, la plupart des barons, avant perdu leurs chevaux. marchaient à pied; d'autres s'avancaient sur des anes et sur des chameaux. Bouillon paraissait cependant sur un coursier que lui avait prêté le comte de Toulouse. L'action commença par la déroute de deux mille Tures placés au pont de fer sur l'Oronte, et qui furent écrasés par les masses qui tombérent sur eux. Leur dispersion fut si subite, qu'un des fuyards courut jusqu'auprès de la tente de Kerboga; celui-ci était alors si loin de s'attendre à l'attaque des chrétiens, qu'il jouait aux échees : il fit promptement ses dispositions et confia son aile deoite à l'émir de Jérusalem, et son aile gauche à l'un des fils de Baghasian. Le combat s'engagea avec furie, et se soutint assez long-temps avec une sorte d'égalité; cependant les Sarrasins com-

mencaleut à plier quand les émirs de Damas et d'Alep, à la tête de quinze mille cavaliers, tombérent sur l'arrière - garde commandée par Bohémond; mais Tancrède courut au secours du prince de Tarente; sou arrivée raffermit le courage des soldats de la croix, déjà ébranlés par la charge imprévue des musulmans. Dans ce moment critique un incident, amené par le hasard ou par la politique, décida le destin de la bataille, les chrétiens virent tout-à-coup paraître sur le sommet des montagnes qui bordaient la plaine. plusieurs chevaliers couverts d'une armire blanche et montés sur des coursiers de même eur. On cria dans les rangs que c'était martyrs George, Maurice et Théodore: les chefs latins, profitant de cette croyance, ent-aînèrent leurs soldats, dont le choc imeux rompit les Sarrasins, qui prirent la sans pouvoir se rallier. Le camp eni, forcé par les vainqueurs, leur livra immense quantité de bagages de toute en et un grand nombre de chevaux qui irent à remonter la cavalerie chrétienne. s'emparèrent aussi de quinze cents chaux, dont ils avaient appris à reconnaître lité. La tente de Kerboga, décorée avec tout le luxe oriental, échut à Bohémond; quant aux autres chefs et à la multitude des croisés, ils firent un butin si considérable. qu'ils passèrent tout-à-coup de la détresse à l'opulence; ils avaient à peine des vêtements et des armes et se trouvérent tout-à-coup habillés avec magnificence et pourvus de lances et d'épées en profusion. La cause principale de la défaite du prince de Mossoui peut être encore attribuée aux divisions qui régnaient entre les vingt-huit émirs qui l'entouraient et reconnaissaient à peine son autorité, tandis que l'union la plus intime rignaît parmi ses adversaires, auxquels le malheur avaient enseigné l'obéissance. Kerboga, poursuivi de près, se retira vers l'Euphate, et les Turcs qui occupatent la citadelle d'Antioche se rendirent le lendemain de la bataille. Ils obtinrent une capitulation qui fut observée scrupuleusement; cena qui voulurent rester fidèles au culte de Mahomet furent conduits jusqu'aux portes des villes voisines occupées par leurs compatriotes;

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |



od o koja da <mark>uša, ja dem</mark>

les douleurs de l'esclavage; le second, plus heureux ou plus prudent, arriva seul à Constantinople.

Loin d'être touché des reproches des Laŀe tins et des miseres qu'ils avaient sulces . Vexis ne jut s'em, écher de laisser éclater sa pie. En effet, il recu illait le fruit de sa po-I toque, tendant a s'emanciper du joug d's Tures et des chrétiens qu'il craignait egalement; les uns étaient vaincus, et les autres rſ trop faibles pour inquiéter sa prévoyance; aussi se montra-tal insensible aux exhorta-٠, tions comme aux menaces des princes latins. Cependant, Hugues, soit qu'il manquât de courage d'esprit, soit qu'il redoutat les perils de la route s'il retournait à Antioche, prit le parti d'abandonner l'entreprise qu'il avait si bien servie de son épéc; et, bravant la honte d'une désertion, on le vit retourner cu Europe, n'ayant rapporté d'autre fruit de ses exploits que le surnom de Corbeau-del'Arche, qui lui fut décerné par les guerriers d'Autioche, Ceux-ci se montraient impatients de marcher sans retard sur Jérusalem; mais, inspirés par differents motifs, les chefs principaux déciderent que l'armée se reposerait durant trois mois. Bohémond mit cette halte à profit pour ctendre ses conquétes; il parcourut la Cilicie et s'empara, pour les joindre à sa principanté, des villes de Tarse, de Mamistra et d'Adana, Raimond, qui aurait voulu garder Antioche, au prejudice de Bohémond , n'ayant pu réussir dans son projet, se dédommagea par la prise d'Albarie en Syrie. Cette dernière province, curerte aux incursions des chrétiens, sut alors sillonnée par une foule de barons et de chevaliers cherchant à recueillir du batin ou à se rendre maîtres de quelque cité pour ! fonder un petit Etat, ou peur la vendre des se gueurs plus puissant . d'autres ail rent servir sous les elendares, de Bandou devens prince d'Edesse, postaste par le E pour les aventures, parla ser ordinaire chevaliers Cependant l'ita action tiens campes dans le tous apper d'Antient des suctes fanestes, par les fas arismes sale, Lin maladar epidemique qui companie ma e personne partui mes de ce ficau, nous Citerosis

l'illustre Adhémar, évêque du Puy, un des premiers auteurs de la croisade, et l'un des plus dignes de la commander; ses vertus égalaient son courage, et sa prudence fut encore plus utile aux chrétiens, car il savait concilier tous les différends ; l'autorité de sa parole empéchait l'ambition de certains chess d'éclater ouvertement : en un mot, Adhémar était comme le lien qui unissait entre eux les chess de la sainte entreprise. Sa mort, pleurée par tous ses compagnons, sut une calamité publique, puisqu'elle déchaina la discorde dans le camp des chrétiens. On en vit la preuve à la prise de Marra, située dans le voisinage d'Alep, assiégée con ointement par les comtes de Toulouse, de Normandie et de Flandre; la longue résistance de cette ville avait enflammé à un si haut point la fureur des croisés, que ceux-ci massacrèrent les vaincus sans épargner ni la vieillesse ni l'enfance; mais comme les Latins n'avaient point amené avec eux des provisions, surpris par la famine, ils dévorèrent ceux qu'ils avaient immolés. Pour ajouter à tant de maux, la dissension éclata entre le comte de Toulouse et Bohémond: celui-ci voulait conserver en son pouvoir un quartier de la ville, tandis que Raimond prétendait que la cité toute entière devait lui appartenir sans partage. La querelle alla si loin, que les principaux chess surent obligés d'intervenir; mais tandis qu'ils délibéraient, les soldats se chargèrent de terminer le différend. Ils se réunirent en tumulte, criant qu'ils allaient se choisir d'autres chess pour aller reprendre Jérusalem envahie nouvellement par les Égyptiens. En effet ces derniers venaient de l'arracher aux Turcs. Intimidé par cette révolte, Raimond promit de se mettre en marche dans quinze jours, tandis que son rival partit sur-lechamp, pour aller, disait-il, rassembler des troupes dans sa principauté et marcher de là sur la Palestine. Mais la multitude ne voulut point attendre l'effet de ces promesses, et rasa de ses propres mains les remparts et les maisons de Marra; l'ardeur était si vive parmi les croisés, que les malades et les blessés voulurent prendre part à cette destruction. Tandis qu'elle s'accomplissait sous les yeux de Raimond, il perdait encore la citadelle d'Antioche, que Tancrède lui enleva par surprise pour la restituer à Bohémond, qui devint ainsi mattre unique et absolu dans sa conquête. Enfin, Raimond sortit de Marra, que ses propres soldats venaient de livrer aux flammes afin d'en détruire jusqu'au dernier reste; et après avoir prêté serment de nouveau entre les mains du clergé de prendre Jérusalem, il se mit en marche vers cette ville avec toute l'armée chrétienne rassemblée en ce leu. Il fut joint quelque temps après par Tancrède et le duc de Normandie, et arriva sans obstacle jusqu'au pied du Liban, approvisionné durant la route per les émirs turcs, qui consentirent à lui vendre des provisions et même à traiter avec

Le premier mars 1099, Raimond avait quitté Marra, tandis que Godefroi et Robert de Flandre étaient encore à Antioche. Bouillon avait été voir son frère Baudouin dans sa principauté d'Edesse; mais, dès qu'il fut de retour, ses troupes et celles de Robert se mirent en chemin point Jérusalem. Compe il n'avait pas oublié les leçons du passé, il detova le rivage dans le but d'être sans cesse ravitaillé par une flotte qui suivait tous ses mouvements. Ceux qui montaient cette flotte étaient ces mêmes pirates dont nous avons déjà parlé, et qui, pour expier les excès dont ils s'étaient rendus coupables dans leur profession, avaient pris volontairement la croix. Surpris par les Grecs, ceux-ci les retenaient prisonniers à Laodicée; mais le gouverneur, épouvanté par les menaces du duc de Lorraine, avait mis les pirates en liberté. Leur dévouement et leur habileté rendirent alors des services signalés aux troupes de Godefri. Ce dernier, chemin faisant, mit le siège devant Gabala; mais une ruse du commandant turc et la vénalité du comte de Toulouse sauvèrent cette cité. En effet, Raimond, gagné par une somme d'argent qu'il recut de l'émir, appela à son secours le duc de Lorraine, sous le prétexte qu'un corps nombreux de Sarrasins menaçait Arca. Bouillon abandonna son entreprise sur Gabala pour se hâter de secourir Raimond. Mais le honteux marché du comte, qui avait ravi à Godefroi une conquête presque nt venu à la connaissance de en fit part au duc de Lorraine s chess latins. Cette révélation créditer le comte de Toulouse: ne et surtout son avidité compuis long-temps à révolter tous in effet, se trouvant dépositaire rouvée à Antioche, il prétens'arroger une sorte de supérioprodiges attribués à cette relique : chaque jour des incrédules; duire au silence. Pierre Barthéde cette découverte, essaya d'en authenticité, en déclarant que appé de mort plusieurs personnt osé mettre en doute les miraor la lance merveilleuse; puis. rer incontestablement que la Diressait à sa cause. Barthélemy seer au milieu des flammes. e ses mains la lance sacrée; mis sa promesse à exécution. es suites de sa témérité. Rail'avait poussé à entreprendre t, fit en vain répandre le bruit beureux Barthélemi avait été la multitude qui se pressait mi : il ne put ranimer une il venait de subir un si rude n ne s'occupa plus de la lance la possession cessa d'être utile et à la cupidité du comte de

ntrefaites. les an bassadeurs qui ivoyés au calife égyptien revin-: ils étaient accompagnés de plu-Bnages chargés par le monarque e tra ter avec les croises, les dé-188 avaient éprouvé des fortunes cour du calife, qui, sur la nouvelle i **Latins** dans Antioche, les avait es fers, puis les avait brisés dés ris la défaite de Kerbuga. Le calife ser aux chef latins de s'allier avec sser les Turcs, dont il redoutait la et auxquels il venait d'enlever mais il déclarait en même temps orisait les chrétiens à visiter la c'était à la condition qu'ils s'v ni sons armes et comme de sim - ples pélerins; et qu'ils ne pourraient en outre demeurer qu'un petit nombre de jours dans la ville. Le prince serracia appuyait ces propositions de riches présents, qui furent offerts à tous les chafs; mais ses demandes et ses dons furent repoussés par les Latins, qui renvoyèrent les ambassadeurs égyptiens, en les chargeant de sommer leur maltre de restituer Jérusalem aux chrétiens; s'il refusait de le faire, ceux-ci sauraient l'y contraindre par la surce, en allant chercher iusqu'au Caire son consentement. A la même époque arrivèrent des ambassadeurs de la part d'Alexis: ils avaient nour mission de représenter aux croisés l'injustice qu'ils avaient commise en abandonnant Antioche à Bohémond au détriment de l'empereur. Ce monarque, en qualité de seigneur suzerain. ordonnait en outre au duc de Lorraine et aux autres chefs de susuendre leur marche insqu'à son arrivée, dont il fixait le terme dans le courant du mois de juillet. Le conseil, à l'exception du comte de Toulouse, fit répondre à l'empereur que Bohémond devait conserver Antioche à titre de récomiense pour ses services; qu'au reste, Alexis, ayant manqué plusieurs fois à toutes ses promesses, avait brisé lui-même tous les liens qui l'unissaient aux croisés, et que les soldats du Christ étaient résolus d'aller conquérir sans lui Jérusalem. En effet, l'armée, sans vouloir s'arrêter au siège d'Arca, que Raimond voulait lui faire entreprendre, continua sa marche vers la Palestine. Arrivés sous les murs de Tripoli, les croi-és conscuturent à épargner cette ville, à la condition que le chef turc, qui en était le maître, leur fournira t des vivres en y joignant un tribut de aninze mille pièces d'or : il fut en outre stipulé que trois cents chrétiens, devenus captifs, seraient mis en liberté.

C'est dans les environs de Tripoli que les chrétiens rencontrèrent pour la première fois des especes de roseaux appelés aucra; un historien de la croisade, Albert d'Afa, rapporte que cette plante couvrait alors la campagne; « lorsqu'elle est parvenue, » dit-il, « à sa maturité, les habitants en expriment le » jus, qu'ils laissent reposer dans des va-es, » et par la congulation il furcit et prand



» l'apparence de la neige ou du sel blanc. » Le roseau dont il est question n'est donc au-Tre choite que la canne à sucre dont la culture pénétra plus tard en Sicile, en Italie et en Espagne, pour être transportée dans le nouveau monde. Au reste, ce n'est pas la seule découverte utile que valut aux Occidentaux le voyage de la Terre-Sainte; ils en rapportèrent des procédés nouveaux, dont s'enrichit l'industrie contemporaine, et des lumières scientissaues qui tirèrent l'Europe de son ignorance. Mais revenons au duc de Lorraine et à ses compagnons: ils traversèrent le territoire de Sidon, de Ptolémais, aujourd'hui Saint-Jean-d'Acre, puis ils s'éloignèrent du rivage pour se diriger sur Jérusalem. Ils s'emparèrent de Ramla, ville jadis effèbre parce qu'elle renfermait la séculture du prophète Samuel; les Sarrasins l'avaient évacuée, abaudonnant de vastes magasins remplis de vivres, dont l'armée chrétienne profita : avant de quitter cette cité les chess firent vœu d'y fonder un évêché après l'heureux succès de la campagne. Quelques esprits aventureux voulaient entrer en Égypte pour en chasser le calife, prétendant que c'était le moyen le plus court de s'assurer la possession de la ville sainte, car, en expulsant du Caire la puissance mahométane, on devenait maitre de la Palestine. Mais l'impatience des soldats du Christ ne permit pas d'adopter ce projet; ils brûlaient d'arriver au plus vite à Jérusalem : sortis de Ramla, ils atteignirent le même jour Emmaüs, à deux lieues de la cité sainte; le lendemain, en s'éveillant, l'armée découvrit, des hauteurs sur lesquelles Emmaüs était bâtie, Jérusalem toute entière. Il faut renoncer à peindre avec des paroles l'émotion qui saisit cette multitude d'hommes, qui depuis trois années avaient quitté leurs fovers et leurs samilles dans le seul but de contempler les lieux où naquit et mourut Jésus-Christ; tous crièrent à haute voix : Dieu le veut! Dieu le veut! puis, se prosternant, on les vit baiser cette terre sanctifiée par tant de miracles et illustrée par de si grands souvenirs. Tous les veux craient baignés de larmes, tous les cœurs pulpitaient de joie; mais à ces sentiments, mèlés de tendresse et de surprise, succéda

bientôt une ardeur bestigneune, et les soldats pressèrent leurs chefs de les mener à l'assaut sur-le-champ. Jérusalem, tait de fois détruite et réédifiée, quoique bitie au même lieu que la cité de David et de Salemon, était besucoup moins étendue, paisqu'elle avait cessé de comprendre dans su enceinte la montagne de Sion; quatre autres collines, appelées Golgotha, Bésétha, Meria et Acra, étaient seules enfermées dans ses murs, défendus par une garnison nombreme et aguerrie; toute la campagne autour dals ville était nue et dépouillée entièrement à toute végétation. Le commandant ture avait fait combler à plusieurs lieues à la rende les citernes et les puits, et dévasté les environs, afin que les chrétiens enment à conbattre en même temps la faim et la soif. Centci, au nombre de soixante mille homaits, isvestirent la place le 7 juin 1099. Ger son frère Eustache et Tanggède campèrest à la partie occidentale, où se frouvait la ter és David; le comte de Toulouse s'étendit à la droite de Bouillon et se placa sur breves de la montagne de Siou. Le duc de Naturedie, les comtes de Flandre et de Saint-Pari établirent leurs quartiers depuis la sorte Saint-Étienne jusqu'au pied d'une tour, bas de laquelle s'étendait la vallée de Jessphat; au sud et à l'est s'élevaient des roches qui défendaient les approches de la ville ce côté.

Au lieu d'entreprendre le siège dans le règles, les chrétiens, confiants dans la pr tection divine et dans la prédiction d'un# litaire qui habitait une caverne du mont Oivier, tentèrent un assaut des le cinquis jour. Les premiers rangs s'avançaient of verts de leurs boucliers; d'autres les = vaient armés d'arcs et de frondes qu'ils in caient aux Sarrasins pour les chasser murailles : parvenus jusqu'aux remparts, furent reduits à tenter l'escalade; mais # n'avaient avec eux qu'une seule échelle 🕩 sier. Quelques-uns y monterent et paris rent jusqu'au sommet de la muraille, oi b luttèrent corps à corps contre les assignifi mais le petit nombre de ces braves fut bie tot accablé, et l'ennemi, un momentiale, mide par tant d'audace, avant repris cours

force les chrétiens à se retirer. Convaincus discrimais per l'issue de cette attaque, que le courage seul ne pouvait suppléer aux ressources de l'art, les chess latins résolurent de construire des machines de guerre; mais le boss manquait, et il failut aller à trente milles du camp pour y trouver des arbres. Le duc de Normandie et le comte de Flandre, à la tôte d'un délachement, se transportèrent dans un lieu appelé la forêt de Saron, d'où ils revinrent, amenant des cèdres et des exprès dont on se servit pour construire des catapultes destimies à lancer des pierres, et des vinca ou truites; celles-ci renfermaient des travailleurs chargés de miner les murailles. Les croisés furent dirigés dans ce travail par les Génois et les Pisans, qui étaient venus jeter l'ancre à Jaffa. A cette époque, les Italiens étaient heaucoup nius avancés dans les arts que les entres peuples de l'Occident, et l'on peut graine que leur concours fut d'une grande utilité aux assiégeants. Ces derniers étaient en proie aux horreurs de la soif, car la fonine de Silos et le torrent du Cédron étaient à sec : les soldats attendaient avec impatience le moment où la rusée venait rafratchir l'atmombère : ils creusajent la terre avec leurs énées pour sucer les mottes eucore humides, dent le contact soulageait leurs palais desaichés. Quelques - uns se condamnaient à Kahstinener, croyant ainsi diminuer l'intende la soif; cependant on trouvait a se procurer de l'esu au poids de l'or, que venmt aux croisés les habitants de Bethleem et dis villages situis aux environs; ceux eni manquaient d'argent étaient reduits à rôder à des distances quelquefois fort eloignées du camp pour chercher quelques sources; mais la mort ou l'esclavage était souvent le fruit de leur imprudence, car ils risquaient de tember entre les mains des Turcs ou des Arabes qui infestaient toute la contrée. Il fulfait suesi abreuver les animaux qui abondaient dans le camp, et qui étaient nécessaires, soit à nourrir les chrétiens, soit à porter les fardeaux ou à monter la cavalerie. Le souffrances et les privations auxquelles les croisés étaient en butte donnérent la plus vive impulsion and travaux qui s'exécutaient: et. des que les tours et les machines furent terminées, il fut résolu de tenter une attaque generale. Mais il fallait pousser les tours jusqu'au pied des murailles; celle que Raimond trainait avec lui fut arrêtée par un ravin très-profond. Le comte de Toulouse fit proclamer qu'il donnerait un denier à tout homme qui jetterait une pierre dans le ravin; l'émulation fut si grande, et l'empressement si vif. au'au bout du troisième jour le vide fut comblé et la tour put rouler sans obstacle. Tout étant prêt , le chrétien se disposéreut a mériter la victoire par de bonnes œuvres et des actes de piété : les chefs eux-mêmes précherent l'exemple; ainsi Taucrede, qui vivait depuis long-temps en mésintelligence avec le comte de l'oulouse, vint lui demander son amitié: les barons, les simples chevaliers et les soldats qui nourrissaient les uns contre les autres quelques sentiments de haine, se hâlèrent aussi de les abjurer. Après un jeune qui dura trois jours, les évêques et tout le clergé, marchant en tête de l'armée entière, firent le tour de Jérusalem en chantaut des hymnes. Ce spectacle excitales railleries des Sarrasins, qui du baut des remparts répondaient au chant des chrétiens par des huées et des vociferations, tandis que plusieurs d'entre eux élevaient en l'air, en signe de derision, de grandes croix sonillées des ordures les plus immondes. Le leudemain de rette pieuse cérémonie l'attaque commenca de trois côtés à la fois. On fit avancer d'abord des machines pour nétoyer les remparts à coups de fleche et de pierre, puis on approcha les tours, sur lesquelles les assieges lançaient des dards enflammés; enfin, apres un combat acharné qui dura ;usqu'au soir, la lassitude sépara les combattants. Plusieurs machines des assiegrants avaient éprouvé de grands dommages, surtout la grande tour du comte de Toulouse, que l'on s'empresa de réparer pendant la nuit, tandis que le Sarrasins, de leur côté, bouchaient les bréches faites à leurs murailles. Des que l'autore parut, la lutte recommenca avec un mouvel achaenement ; les feux de toute espèce et l'huile louillante étaient dans les mains des Sarrasins des armes meurtrières qui fire: L pei ir dans les plus horribles souffrances une multitude de chreneus. Des deux côtés ou déploya une égale bravoure; les uns étaient aiguillonnés par le désir d'affranchir la tombe du Christ, et de cueillir une palme sainte et glorieuse; les autres défendaient la cause de leur religion en même temps qu'ils combattaient pour leur propre vie et pour celle de leurs femmes et de leurs enfants.

Cependant l'ardeur des chrétiens ralentit vers le milieu du jour, tandis que les Sarrasins faisaient les derniers efforts pour décider la retraite de leurs adversaires. Dans ce moment critique Bouillon cria à ceux qui l'entouraient : a Saint George » vient à notre secours ; le vois sur le mont m des Oliviers un chevalier couvert d'armes » étincelantes. » Fausse ou véritable , cette vision enflamme de nouveau les soldats de la croix, et tous reviennent à l'assaut, décidés à vaincre on à mourir : on voyait des femmes, mêlées parmi les combattants, les aiguillonger par des louanges ou par des reproches, et prodiguer des secours aux blessés; tous les obstacles furent surmontés, et les machines roulèrent enfin jusqu'au pied des murailles. En vain les assiégés, pour amortir la force des coups, mirent-ils des sacs remplis de paille et de foin, des convertures et ballots de laine; Godefroi les incendia avec des dards enflammés, et comme le vent vemait du septentrion, il poussa les flammes et la fumée contre les Sarrasins, qui abandonnèrent en foule les remparts. Alors Bouillon fit abattre le pont de sa tour et s'élança dans la ville, l'épée à la main, précédé par deux frères originaires de Tournay, l'Étolde et Angilbert.

Sur ces entrefaites, le comte de Normandie, le comte de Flandre et Tancréde entraient aussi dans la place par la porte de
Saint-Étienne. Aux cris de victoire! pousses par les vaimqueurs, dont les bannières
flottaient en divers endroits, le comte de Toulouse apprit le succès des chrétiens; se tourmant vers les siens, il s'écria : « En quoi! les
» Français sont déjà dans Jérusalem, et nous
» n'avons pu encore y pénétrer! « Enflammés
d'une noble émulation, les Provençaux et les
Gascons, dédaignant d'entrer par la brèche,
saisissent des échelles et franchissent les
murs. Le chef des Égyptieus, Istakar, en-

veloppé de tous côtés, offrit à Raimond de mettre bas les armes et de se retirer à Ascalon, ce qu'il obtint sans peine. Les portes situées entre le midi et l'occident furent ouvertes aux troupes du comie, et toute l'armée chrétienne se rua dans Jérusalem. Alors commença une série de massacres et de gruautés qui éponyantent l'imagination. Irrités por leurs souffrances passées, et regatdant les Sarrasins comme des proserits que la colère céleste livrait à leurs comps , les croisés se baignérent dans le sang avec une sorte de rage frénétique. Les vieillards, les femmes et les enfants furent immolés, quoique sans défense; les uns étaient précipités du haut des maisons, les autres égorgés par le fer : on n'entendait que des eris arrachés par la douleur ou poussés par les meurtriers, qui s'encourageaient au carnage. Plus de dix mille habitants périrent dans cette boucherie; leurs cada vres amoncelés obstrusient toutes les rues. Réfugiés sur la plate-forme du temple, quelques centaines de Sarrasins avaient obtenu grâce de Tancrêde, et sa croyaient protégés par sa bannière; mui d'autres soldats chrétiens, dont la fareur n'était pas encore assouvie , se jetérept sur eux et les mirent à mort. Ouoique Tascrède se fût montré aussi impitoyable que ses compagnons d'armes, il fut indigné, el aurait tiré vengeance de cette barbarie sus l'intervention des chefs de l'armée. Les édifices publics, les habitations particuliers ainsi que les magasins, livrés au pillage, enrichirent la multitude, qui se gorgea de batin; mais la meilleure partéchut à Tancrède, qui découvrit dans le temple un trésor consir lant en pierreries et en pièces d'or et d'argent, dont il fut contraint de faire hommage à 60defroi. Celui-ci, après qu'il se fut livré son premiers emportements de la victoire, revist à d'autres sentiments, et, plein de reconnaissance envers Dien, auquel il attribusit le succès de ses armes, Bouillon, vêtu seulement d'un manteau de toile, et marchant la tète et les pieds nus, se rendit à l'église du Saint-Sépulcre, où il se prosterna au piel des antels. Cet acte de piété apaisa sur-lechamp la fureur des croisés, A l'exemple du chef le plus distingué de l'armée, les

1

as berons et les soldats, après s'être l converts d'humbles vêtements, se en procession au tombeau de Jé-L. Le clergé marchait en tête, et les soldats de la croix dans tous que le fils de Marie avait sanctifiés sence et par ses actions. L'élan fut que sincère, et chaque guerrier se énéreux envers les malades et les uxquels tous les genres de secours odigués. La population chrétienne lem éprouva surtout les effets de la des vainqueurs; mais rien ne saurait a surprise et sa joie en reconnaisite Pierre, qu'elle avait vu cinq anravant dans la cité sainte, prometsatriarches la prochaine délivrance an du Sauveur.

itude des croisés regardait les infidè-: des êtres mis en debors de l'humaeut donc pour eux ni pitié ni pardon. en dipit du carnage qui avait souilem le jour qu'elle sut prise, il resta grand nombre de Sarrasins. Le conubla pour décider de leur sort : il fut ils périraient, dans la crainte qu'ils nissent plus tard aux Egyptiens, si ers tentaient de reprendre Jérusai le lendemain de la victoire, les as de tout age, de toute condition. mi survécu, tombérent égorgés it par l'ordre des chifs latins. Cee comte de Toulouse épargna et fit A Ascalon les guerriers musulmans raient livré l'entrée de la ville. On assi les esclaves sarrasins, auxquels la mission d'enterrer les cadavres de 'eligionnaires et de nétover la ville. u Juifs, ils partagérent le sort des 16. Jérusalem tomba au pouvoir des lequinzieme jour de juillet 1099 (1). us maîtres de la sainte cité, les us tourent conseil pour savoir ce ferait de cette conquête. Cette pen-

u our ce grand évenement Baldric, pages - Raymond, p. 475-478; - Albert d'Ars, re de son histoire, et le huitteme de Guilfyr. - unyes encore Orderic Vital, page soul de Coon, p. 324; - Machieu-Parisc.

sée avait délà mis en mouvement toutes les ambitions qui aspiraient à occuper le trêne que l'ou allait élever. Plusieurs membres du clergé, parmi lesquels se faisait remarquer un certain Arnould de Ropes, aumônier du duc de Normandie, voulaient d'abord que l'on n mmåt un patriarche; car celui qui occupait le siège de Jérusalem venait de mourir dans l'île de Chypre. Arnold visait à cette haute dignité; mais ses intrigues échonèrent : les princes repoussèrent la prétention de faire précéder le choix du monarque par celui du chef de l'Église de Jérusalem : c'eût été en quelque sorte soumettre la royauté à l'Église. Plusieurs auteurs contemporains (1) prétendent que la couroune fut offerte au comte de Toulouse, qui la refusa par une sage modestie : d'autres écrivains anglais on normands (2) assirment que Robert, duc de Normandie, imita la réserve du comte de Toulouse; mais le plus grand nom! re des annalistes contemporains démentent ces allégations par leur silence. Il paralt en effet que l'élection de Godefroi eut lieu d'un consentement unanime, d'autant plus flatteur qu'il fut déterminé seulement par les qualités personnelles du duc de Lorraine. Le nouveau roi fut conduit le même jour dans l'église du Saint-Sépulere, où son élévation fut accueillie par les acclamations et les anplaudissements de la multitude. Mais si Bouillon accepta le pouvoir, il refusa de porter les insignes de sa dignité en disant qu'il ne pouvait placer sur son front une couronne d'or où le roi des rois n'avait porté qu'une couronne d'épine; il n'accepta pas même le titre de roi, et s'intitula défenseur et baron du saint sépulere. Un de ses premiers soins fut de se faire restituer la tour de David, restée aux mains de Raimond, et que celui-ci voutait retenir ; puis il marcha contre le sultan d'Egypte, qui, à la tête d'une armée nombreuse, s'était avancé jusqu'aux portes d'Ascalon, ville située à deux journées de Jérusalem. Il quitta sa capitale le 11 soût 1099 , accompagné du comte de

<sup>(4)</sup> Raymond d'Argile, p. 179; — Guibert de No-gent, p. 537, — et Albert d'Air, p. 253.

<sup>12</sup> Youes Robert de Glocester; - Malmsbury;

<sup>-</sup> Bien promet pheieurs autres.

Flambre et du prêtre Arnold, qui était parvenu à se faire nommer patriarche. Ce prélat avait emporté avec lui un morceau de la vraie croix, comme un gage assuré que Dien donnerait la victoire aux chrétiens. Le comte Eustache, frère de Godefroi, et Tanerède, qui étaient allés se rendre maîtres de Naplouse (autrefois Sichem), rejoignirent l'armée auprès de Ramla. Godefroi poursuivil sa route, el s'avança jusqu'au torrent de Sorrec. L'ennemi n'était qu'à deux ou trois lieues de distance. Les chrétiens, ayant passé le torrent, se trouvérent en présence de leurs adversaires. Godefroi partagea ses troupes en trois corps ; il mena lui-même au combat la droite et confia la cauche au comte de Toulouse, qui étendit ses lignes jusqu'à la mer pour empêcher les Sarrasina de la déborder. Le duc de Normandie. le comte de Flandre et Tancrède conduisaient le centre. Dès la première charge, les cavaliers chrétiens ensoncerent les rangs des Égyptiens, et le duc de Normandie ayant percé de sa lance un porte-étendard qui se trouvait auprès du sultan, les Sarrasins prirent la fuite de tontes parts. La perte des vaincus s'éleva, dit-ou, à près de vingt mille hommes; mais la plupart périrent dans la déroute, et non dans le combat, tandis que les vainqueurs n'eurent à regretter que quelques centaines de soldats. Le monarque egyptien échappa au carnage, et parvint à gagner la côte, où il s'embarqua sur sa flotte. et fit voile pour le Caire.

Débarrassé d'un ennemi qui aurait pu renverser son trône naissant, Godefroi s'occupa d'étendre son nouveau royaume par des conquêtes. Il ne lui restait cependant que trois cents chevaux et deux mille fantassins; car les princes qui avaient partagé avec lui les périls de la croisade étaient retournés en Europe avec leurs troupes, laissant le roi de Jérusalem livré à ses propres forces (1). Malgré-le petit nombre de ses soldats, Godefroi soumit presque toutes les villes de Galilée, et força les émirs ou les chefs turcs

(1) Pierre-l'Ermite quitta la Palestine pour retourner en Europe. A son arrivée il fanda un mona tère e fluy, sur les lords de la Messe, où il austrul ou Lout de seise aos. de Ptolemais, de Césarée et d'Ascalon de se reconnaître ses tributaires, puis il fortifia le port de Joppé (1). Cette place était pour Bouillon d'une grande importance, elle lui servait à entretenir des communications avec l'Europe. En effet, il reçut à cette époque quelques secours des Vénitiens, qui, conjointement avec Tancrède, s'emparèrent de Caiphas, petite ville au pied du mont Carmel. La mort vint terminer brusquement le règne de Godefroi, qui mourut peu de temps après, le 10 juillet 1100. It était âgé de quarante ans, il avait occupé le trône onze mois el ving-six jours. Ce prince emporta les regrets de ses sujets et même de ses adversaires, qui avaient su apprécier, les uns l'habileté de son administration, et les autres son humanité : si la muse du Tasse a popularisé la renorumée de Godefroi, il a puisé ses inspirations dans l'histoire, et s'il a pu embellir ses récits, il n'a pas en besoin de les dénatarer. L'inhumation du monarque eut lieu dats l'église du Saint-Sépulcre, où son tombes subsistait encore au commencement de # siècle. Tandis que les princes latins, établis dans la Palestine et les contrées voisines, étaient assemblés pour choisir le successeur de Bonillon, le patriarche réclama pour lui le pouvoir suprême. Ce prélat, nomné d'Aimbert, était évêque de Pise, et avait été envoyé par le pape en Orient avec la quilité de légat. Arnould occupait à son arrivée le siège de Jérusalem; il résigna cette diguité au nouveau venu , qui éleva la prétention de régner, disant que Dieu seul étant roi dons la cité sainte, on devait le regarder comme son vicaire. Ce qui sortifiait une si étrange prétention, c'est que la piété de 60defroi, dans son imprévoyance, avait concéde au pontife à Jérusalem le saint sépulcre avec la tour de David, et au dehors, la ville de Juffa, déclarant en outre, que si lui Godefroi mourait sans postérité, le patriarche conserverait ces deux gages de sa libéralité. Lo princes, charges de l'élection d'un monarque, ne crurent pas devoir respecter cet engagement, non-sculement per ambition personnelle, mais parce qu'ils sentajent qu'un

<sup>[1]</sup> C'est aujour l'hui Inville de Jaffa.





- 「BRMMR OT BOOK RIVEL DO MY LABOR KORM Do Brook Do more Selection Front Color Modelsky

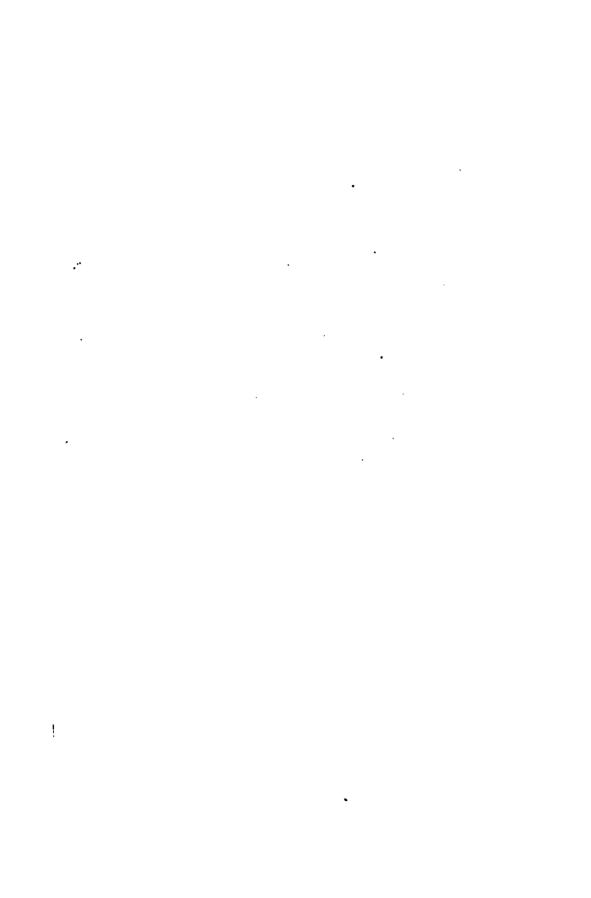

e enteuré d'ennemis belliqueux eir pour défense l'énée d'un chevalier. and agrait sans doute obtenu la majosuffrages, s'il n'était tombé sur ces tes entre les mains des musulmans. ait en sa faveur l'appui de Tancrède. mi apestion du comte de Toulouse; sogvenir des vertes de Godefroi l'emr les intrigues des amis de Raimond. ère du prince défunt . Baudouin . fut dernier avait acquis par des movens biles qu'honorables la principauté e, préferable au royaume de Godeson étendue et la sertilité de son e. Cenendant Baudouin n'hesita pas er la couronne, car il aspirait à la on de la cité sainte, soit par un senle victé, on soit qu'il crut que ses militaires et politiques feraient de lle le centre d'une puissante monarsoi qu'il en soit, après avoir fait la d'Edesse à Baudouin du Bourg son il se rendit à Jérusalem : assault en por les émirs de Damas et d'Emesse. in courut de si grands dangers, que pelain avoue dans sa chronique : 1 . milieu des angoisses dont il fut saisi. riva de souhaiter de se trouver à s plutot qu'en Terre-Sainte. Parvenu alem . le frere de Godefroi prit les s gouvernement, soutenu par les bani l'avaient choisi et par les soldats s'était fait accompagner. Le patriarl devoir se refugier dans le sanctuaire : ouvrit ou consentit a ouvrir des nées avec Baudouiu, dont le résultat réconciliation. Le prélat sacra le i monarque le jour de Noel de l'an lans l'église de Bethleem. Si la plus chefs militares avaient donne le Bau louin , celui-ci avait toutefois ré parmi ses adversaires le celebre le, qui s'etait eloigne de Jerusalem i pas a-sister à la ceremonie de l'ass. la nouveau monarque. Son orgue. permetta:t pas de plover sous la deze du frere de Godefroi. Que que pres, ayant fait des conquetes sur les Sarrasins, il prétendit qu'il devait les tenir de son chef à titre de seigneur suzerain, car il refusait de reconnaltre pour tel le rui de Jérusalem. Baudouin se plaignit vivement. et finit par proposer à Tancrède une entrevue pour arranger leurs differends. Mais ce moven de conciliation ne servit qu'à aigrir les deux parties, dont le mutuel ressentiment éclata par des reproches pleins d'amertame. et qui finirent par degenérer en provocations. Un incident inattendo opéra par la suite un accommodement; Tancrede, a la nouvelle de la captivité de Bohemond, alla prendre le commandement d'Antioche, appelé par les habitants. Investi nar intérim du suarême pouvoir, Tancrède traita de nouveau avec le roi de Jérusalem, et l'on tomba d'accord qu'au retour de Bohémond dans ses États, Tancrede rentrerait en possession des places conquises par ses armes, a la condition de se reconnaître vassal du roi de Jérusalem (1). Baudouin, s'il n'avait pas les vertus de son frère Godefroi, possedait du moins ses lalents; il résolut d'étendre les limites de son royaume. Aide par une fotte genoise qui vint débarquer à Jaffa et lui amena des troupes, il se rendit maître de plusieurs villes, entre autres de Césarée, et remporta une grande victoire sur une armee de musulmans venus d'Egypte pour le combattre [1101]. Cependant la prise de Jerusalem, repandue dans tout l'Occident, avait ranimé le zele pieux des chretiens. Une soule de personnes de tout âge, de tout sexe et de toute condition, entreprirent le voyage de la Terre-Sainte, ne soupconnant pas les périls et les difficultés qui les attendaient sur la route. La effet, la plupart de ces pelerins. dont on porte le nombre à pris de deux cent mile, marchapt sans precaution, furent victimes de la perfiche des Greca et de la cruaute des Tures, dont les hordes infestaient tous les chemins qui condussient à la cite sainte. Lejendant un grand nombre de harons et de chevaliers arriverent à Jerusalem; à leur tête on remarqu it Hugues, comte de Vermandors, et le comte de libon, qui s'elaient signales au commencement de

roisade, mais dont la fermeté avait faivant les périls et les fatignes qu'ils deencore supporter. L'un s'était éloigné d'Antioche, l'autre après, et t se joindre à Baudowin ate de leur désection. Els en eux une soule de barons et armi Jesquels nous nommele Poitiers et de Vendôme. ere de Raimond, comte de Fortifié pur la venue de ces guern de Jérusalem, dans une seconde rée [1102] aux troupes du sule, fut vaincu par sa précipita-3 - perdit la plupart des chevaliers qui ent quitté l'Occident pour lui offrir le surs de leur épéc; mais il prit bientôt sa revanche et s'empara, en 1104, de la ville Ptolémats, qu'il assiègeoit par terre, tanque les Génois bloquaient la place par avec une flotte de soixante - dix vais-

si Raudouin obtenuit des succès contre infidèles, il craignait chaque jour d'en re le fruit faute d'argent, car il pouà peine payer la solde de ses troupes. idressa plusicurs fois au patriarche d'Aimert, dont le trésor, alimenté sans cesse par les aumônes des fidèles, pouvait subvenir aux besoins du monarque. Mais d'Aimhert, qui avait consenti, non sans peine, à faire des avances pécuniaires, se lassa bien-4ôt de fournir à des exigences qui menaçaient de se renouveler sans cesse, et ses refus ameperent des querelles si violentes entre lui et le roi de Jérusalem, que le patriarche finit par se retirer à Antioche, auprès de Bohémond, revenu dans ses États après une captivité qui avait duré quatre ans. Bohémond se trouvait hors d'état de servir le ressentiment du patriarche, car il ne possédait plus que sa capitale et méditait de se rendre en Europe pour solliciter l'appui des princes chrétiens (1). Il laissa en effet le gouverne-

ment entre les mains de Tanerède, qui la réduit à implorer le secours du roi de Jérosalem pour résister aux attaques réitérén des musulmans; de son côté Baudouin du Bourg, comte d'Edesse, au lieu de s'appliquer à vivre en bonne intelligence avec Tancrède, s'allia contre lui avec les Sarrasins ne songeant pas que la ruine d'un pareil adversaire devait tôt ou tard entrainer la sienne. Toutefois, le souverain de Jérusalem parvint à les réconcilier. Nous avons dit me ce dernier, avec l'aide des Génois, s'était emnaré de Ptolémais; il paya cher cette conquête, par les concessions qu'il crut deroir faire à ses alliés, et dont les conditions élaient de nature à porter atteinte à la prospérité de la Palestine comme à ses droits de souveraineté. Au reste, l'enthousiasme religieux, qui avait enfanté les premieres evisades, avait conservé toute sa ferveur, et, lorsque les Génois eurent quitté les côtes de Syrie, on vit apparattre dans le port de lafa le fils du roi de Norvège (1110); il se mm mait Sigur, et amenait à sa suite dix mille hommes : Baudouin, viut au devant de lai et le conduisit à Jérusalem, où le prince norvégien fit une espece d'entrée triomphale Le roi de Jérusalem, voulant profiter de ce secours inespéré, proposa à Sigur d'assiéger Sidon, qui se rendit au bout de six semaines. Le héros norvégien s'embarqua ensuite pour retourner dans sa patrie, où il ne rapporta d'autre récompense qu'un morceau de la vraie croix. Deux ons après cet événement mount Tancrède, dont la bravoure et la loyanté n'étaient pas moins célèbres chez les musulmans que chez les chrétiens [1112]. Durant les quatorze années qu'il passa dans l'Orient, Tancrède prit part à une multitude de conbats, tantôt contre les Sarrasins et tantêt contre les Grecs. La fortune seconda sa vail lance, car il soumit à sa domination, en Syrie et en Cilicie, plusieurs villes importantes, et força même la cité d'Alep de lui payer tribut. Si les princes chrétiens eusseul apprécié la situation périlleuse où se trouvait placé le royaume de Jérusalem, ils auraient mis des forces nombreuses et toujours entretenues sur pied, à la disposition du monarque de ce pays, car il était constamment

<sup>(1)</sup> Bohémond débarqua peu de temps après en Italie, puis il se rendit en France, et de là en Papagne, où il leva une armée de croisés, avec laquelle il mit le siège devant Durazzo, ville qui appartenait aux Grecs, dont Bohémond avait à se plaindre; mais il échoua dans son entreprise et vint mourir obscurément à Tarente.

un attaques des unesalmans, qui me lui, tantôt des bords du Nil. rives du Tigre et de l'Euphrate. ans l'année 1113, une croisade fut urmi les infidèles contre les chrésultan de l'erse et le calife de yant uni leurs drapeaux, envahidifée et vincent comper près du rézareth. Accablé par le nombre. Int vaincu : mais il opera sa retraite salagnes voisines, où viurent se s enseignes les comtes d'Edesse et , avec Roger de Sici'e, qui gouprincipante d'Antioche desuis le Tancrède. L'armée chrétienne se onc, malgré sa défaite, forte de hommes. Heureusement les vainsurent pas profiter de leur succès. avoir ravagé plusieurs provinces stine, ils se retirèrent. Sur ces ene prince de Damas fut accusé d'asassiner le prince de Mossoul, qui, de l'expédition de Galilée, avait rdé par des émissaires du Vieux de me 1). Menacé par les armes du Perse et du calife de Bagdad, le Damas s'allia avec les chrétiens, et e sullit pour en imposer à ses enii se séparèrent sans over combat-. Après un repos de quelques anlouin, qui avait eu à subir plusieurs de la part des Egyptiens, résolut r d'ailer porter la guerre jusque A la tête d'une troupe choisie, il s désert et se saisit par un coup de 'haramia, ville située dans le voisinucienne l'eluse, et à trois journées e du Caire. Ce fut au retour de cette i qu'il mourut à Elarisch, bourgade atrémité du désert. Quelques beud'expirer il fit appeler les princins, et après les avoir engagés à mos regrets, en songeant qu'il serait ni trouver un successeur parmi les qui l'entoursient, il les conjurs de mevelir ses restes dans une terre , de peur qu'ils ne sussent profances

entrerons plus tard dans quelques déprince. un jour par les musulmans. Comme on lui fit observer que la chaleur du climat permettrait difficilement d'accomplir sa volonté, il donna lui - même des instructions pour assurer la conservation de ses dépouilles mortelles, car il desirait reposer à Jérusalem auprès de Godefroi; il termina son discours en recommandant au choix de ses amis son cousin Baudouiu du Bourg, comte d'Edesse; puis il rendit le dernier soupir. le 7 avril 1118. Baudouin regna dix-huit années qui s'écoulerent au milieu de combats continuels. Tonjours à la veille de perdre son royaume à la suite d'une bataille, ce prince était cependant obligé de guerroyer sans cesse pour growir ses revenue, qui consistaient seulement dans une dime sur les terres cultivées et dans quelques tributs levés sur le commerce. Le butin fait sur l'ennemi et la rancon des prisonniers étaient donc nécessaires pour acquitter ses dépenses et payer surtout la solde de ses soldats. Telle fut la source de ses différends avec le patriarche de Jérusalem, qui refusa d'abandonner au monarque les dons faits à l'Eglise par la piété des fidèles. Le besoin d'argent contraignit encore Baudouin d'i pouser la comiesse de Sicile, dout il convoitait la dot, et cependant il était marie; mais la raison d'Étal étouffa les serupules de sa conscience. Son administration fut profitable à Jerusalem. qu'il rej eupla en attirant dans ses murs les chrétiens répandus dans la Syrie, l'Égypte et l'Arabie; il leur donna des terres et des habitations, et bientôt sa capitale, augmentée par de nouveaux citoyens, redevint prospère el forissante. Les vertus que Baudouin montra sur le trône surprirent d'autant plus, qu'avant d'y monter il s'était fait connaître par des actes empreints de violence et de perfidie.

L'armée chrétienne, portant les dépouilles de Baudouin, entrait à Jérusalem par la porte de Damas, lorsque Baudouin du Bourg pénétrait par la porte d'Ephraim, dans la citésainte, où il se rendait pour célébrer les fétes de Pâques; il escorta les reste du monarque défunt, qui furent placés au pied du calvaire, à côté de Godefroi. La même jour, les prelats et les borons tinrent conseil pour élire un roi; quelques-uns furent d'avis de couronner Eustache, frère de Godefroi et de Baudonin: mais il était retourné en Europe. et l'état du royaume exigeait qu'il eût un chef sur-le-champ prêt à agir pour le défendre contre une attaque imprévue. Quoique brouillé avec Baudouin du Bourg, Josse in de Courtenay appuya sa caudidature; il représenta qu'à l'avantage d'appartenir à la famille des Bouillon, Baudouin unissait le courage, la prudence et la piété, et qu'à tous res titres il était digne d'occuper le trône. Le patriarche se rangea de cet aviz, et son suffrage entraîna celui de tous les assistants. Baudouin obtint la couronne et montra sa reconnaissance envers Josselin, qu'il investit de la principauté d'Edesse.

Baudouin avait à peine saisi les rênes du pouvoir, qu'il recut la nouvelle d'un grand · désastre : Roger de Sicile, chargé de gouvermer Antioche en qualité de régent jusqu'à la majorité du fils de Bohémond, avait eu l'im-· prudence d'attaquer seul les musulmans de la ·Syrie, de la Mésopotamie et de la Perse, venus jusque sur les bords de l'Oronte. Il avait été vaincu et tué dans l'action. Le roi de · Jérusalem partit pour Antioche, où son arri--vée rassura la population chrétienne, menacée au dehors par les vainqueurs et au dedans par les Grecs et les Arméniens. Ces derniers, se croyant opprimés par les Latins qu'ils traitaient de schismatiques, étaient soupçonnés de vouloir livrer la ville aux musulmans. Après avoir pourvu à la désense de la cité, Baudouin sortit de ses murs à la tête de ses soldats; il portait avec lui la croix sur laquelle le Christ avait souffert son martyre; un gage si précieux enslammait vivement les guerriers chrétiens, qui se croyaient assurés de vaincre, défendus par cette puissante égide. En effet, les infidèles surent mis en déroute après une lutte acharnée, et Baudouin rentra victorieux dans sa capitale [1121]. A peine était-il de retour qu'il fut obligé d'en sortir pour se rendre à Edesse, qui venait d'être privée de son chef Josselin de Courtenay, devenu captif des musulmans. Le roi de Jérusalem éprouva peu de temps après le même sort : tombé entre les mains de Balac, l'un des émirs de la Mésopota-

mic, il fut conduit dans la même forterene où gémissait Josselin. Cette forteresse était située à quelque distance d'Edesse, et renfermait les femmes et les trésors de Balac [1123]. Cinquente Arméniens dégnisés en marchanés parvinrent à s'y introduire et à s'en emparer après avoir passé la garnison au fil de l'épéc; mais l'émir accourat mettre le siège devant la place. Hors d'état de résister long-temps, Raudouin et ses compagnons déciderent que l'un d'entre eux tenterait de s'échapper pour aller invoquer le secours des chrétiens. Chargé de cette mission. Josselin rémait à draverser les lignes des assiégeants, pess l'Euphrate par le moyen de deux outres faites de peaux de chèvre, et parvint à Jéruslem. Le récit de ses infortunes et la captivité du roi lui donna bientôt des soldats; mais, tandis qu'il s'avançait à grandes journées, la sorteresse tomba an pouvoir des Tures, esi massacrèrent tous les assiégés, à l'exception de Baudonin, qu'ils enfermerent dans la ferteresse de Charan. L'expédition de Jessis devenait done sans objet; tous coux quil'avaient suivi se dispersèrent pour releurser dans leurs soyers. De tous les ennemis intconciliables des chrétiens, l'un des plus mdoutables était le calife d'Égyète, qui envoya à cette époque une armée considérable, assistée d'une flotte, pour assiéger le port de Joppé. La conservation de cette place était d'une haute importance pour le royaume de Jérusalem; aussi Eustache d'Agrain, comte de Sidon, chargé de la régence depuis la captivité de Baudouin, résolut de marcher à son secours. Son départ de la cité sainte sut précédé par une procession expiatoire et par un jeune si rigouren, que les semmes s'abstinrent d'allaiter leurs enfants, et que les troupeaux furent privés de nourriture. A l'arrivée des Francs, la solle égyptienne abandonna le siège; cette désertion devint fatale à l'armée de terre, qui, se voyant abandonnée, combattit mollement et courut se réfugier dans les murs d'Ascalon [1123].

Si les chrétiens cantonnés dans Jérusalem étaient trop faibles pour entreprendre d'importantes expéditions, de temps à autre la mer leur amenait des auxiliaires dont l'apie momentané, leur permit sourendre mattres de plusieurs cités aient on prendre seuls; c'est ce peu de temps après la victoire ur les Egyptiens. En effet, une ienne arriva inopinement à Pto-: avait rencontre et battu les vaistiens. Le doge était lui-même sur mme it voulait signaler son compar une action d'éclat, il proun conseil tenu à Jérusalem . où le régent et les principaux baettre le siège devant Tyr ou Assort se prononça contre la preis villes, dont l'attaque fut décies Vénitiens, qui ne perdaient jane les interêts de leur commerce. plusieurs avantages au profit de , à laqueile on devait abandonner la ville conquise : elle posséderait n tribunal particulier, une église banal. Le doge obtint sans reine ions, malgré leur importance, et restie par terre et par mer. Dén côté par les flots, et de l'autre iple enceinte flanquée de hautes r aurait pu braver long-temps s assiégeants, si la discorde é dans ses murs, où se trouvaient avec les Égyptiens les troupes du Damas, à qui le calife avait abanossession de la moitié de la ville. ta que les deux nations refusaient re ensemble. La famine commennes à exercer ses ravages dans la eut ouvert ses portes aussitôt, si on n'avait pas éclaté parmi les l'armée de terre et de mer de la tienne. Les premiers pretendaient saient exclusivement tous les péites les fatigues, tan lis que les montés sur leurs var-seaux, se li-'oisiveté :ans affronter les coups ii. Le doge, suivi des équipages :. descendit dans le camp, prêt, monter à l'assaut a la tête de ses ette proposition fit taire tous les , et, quoique les musulmans du lassent de puissantes diversions, ntrainte de capituler, apres avoir

résisté pendant près de six mois (1). Cette brillante conquête sut célébrée avec pompe dans Jérusalem, Toutefois, la sainte cité était touiours privée de son monarque, prisonnier des Turcs; mais ceux-ci, voyant que la captivité du prince n'enchaînait ni le courage ni l'ardeur des chrétiens, consentirent à traiter avec Baudouin, qui devint libre moyennant la promesse d'une rancon considérable. Délivré de ses fers, Baudouin, au lieu de se livrer au renos, se mil en campagne sur-lechamp. Son dessein était de s'emparer d'Alep; mais plusieurs chefs arabes et turcomans le surcèrent de lever le siège, et il revint dans sa capitale, où il fut accueilli avec joie par tous ses sujets [1125]. Peu de mois après, il battit une armée musulmane, sortie de Damas, et il fit un si grand butin dans cette campagne, qu'il fut en état de racheter plusieurs barons, restés en otage entre les mains des Turcs pour servir de caution an monarque lorsqu'il avait traité de sa rancon.

Afin d'éclairer le lecteur sur la position des états chrétiens dans la Palestine et dans la Syrie, nous allons entrer dans quelques détails sur les princes et les peuples musulmans qui leurs disputaient ces contrées. En première ligne se trouvaient les califes de Bagdad et du Caire; le second de ces monarques ne possédait plus en Syrie que la ville d'Ascalon, et n'avait pu empêcher les chritiens de lui ravir la possession de Tyr. de Tripoli et de Ptolémais; mais ses flottes dominaient encore dans ces parages gendant l'abscuce des Génois, des Pisans et des Vénitiens, véritables dominateurs de la Mediterranée. Venaient ensuite le prince de Damas. les émirs de Mossoul et d'Alep, ainsi que les chels Ortokides, possesseurs de plusieurs villes et de plusieurs forteresses dans la Mesopotamie. En outre des tributs arabes, depossédées par les Turcs, vivaient de pillage, tandis qu'un autre peurle, les Curdes, sortis des montagnes frontières de la Grande-Arménie, accouraient sans cesse prendre part aux guerres continuelles que se faisaient les chels musulmans, car ceux-ci, au lieu de s'unir contre les ennemis de leur croyance, épuisaient

<sup>(1)</sup> Guillaume de Tyr, liv. XII.

leurs forces à se combatro mutnellement. Mais les adversaires les plus redoutables pour les chrétiens, étaient les Turcomans; ces harbares, dont les ancêtres erraient sur les bords de la mer Caspienne, avaient para dans la Syrie à l'époque des croisades. Cantonnés dans le nord de la Mésopotamie, ils saisaient de continuelles incursions dans les eampagnes voisines de l'Oronte et de l'Emphrate. où les chrétiens avaient fondé plusieurs principantés. Un antre ennemi non moins à craindre, quoiqu'il n'eut qu'un petit nombre de soldats, était le Vieux, ou Seigneur de la montagne, établi entre Tripoli et Tortose. Ce prince régnait sur une vingtaine de châteaux et de villages et comptait à peine soixante mille sujets. C'était un espèce de prophète, dont la secte avait été fondée par un certain Hassan, né à Thous, ville du Corassan dans la Perse. Cet homme, qui vivait "dans le onzième siècle, parvint à se faire considérer per ses disciples comme le véritable iman, c'est-à-dire le successeur légitime d'Ali, gendre de Mahomet, et avait impiré aux siens une confiance si aveugle, qu'ils exéentaient toutes ses volontés comme s'ils émanaient de Dieu lui-même. Les Ismaëliens. tel était le nom de ces sectaires, étaient partagés en trois classes, le peuple, les soldats et les gardes; le peuple se livrait à l'agriculture et au commerce, les guerriers se vouaient exclusivement au métier des armes, mais les gardes, ou sédais, formaient la force du Vieux de la montagne. Élevés dans son palais, ils étaient initiés très-jeunes à la connaissance des langues étrangères; on leur enseignait les sciences et les arts, et rien n'était négligé pour les rendre habiles à tous les exercices du corps. Bercés dans la persuasion que le chef des ismaëliens était le vicaire de Dieu, on entretenait leur fanatisme par des ruses adroites; c'est ainsi qu'après les avoir endormis par des boissons enivrantes, on les transportait durant leur sommeil dans certains lieux décorés avec la plus rare magnificence et pleuplés de femmes ravissantes par leur jeunesse et leur beauté. Ces lieux étaient l'image du paradis où ils devaient entrer un jour, s'ils se montraient dociles à la voix de leur prophète. Trompés par

ces décevantes illusions, les sédats étaient toujours prêts à se dévouer à tous les désirs de leur maître. Instruments de ses vengences, ils allaient égorger ceux qu'il désignait à leurs poignards. On les voyait chaque jour immoler les victimes les plus illustres dans les camps, dans les mosquées et dans les juliais. Grace à catagireux système, le prince des ismaëliens deut devenu la terreur des monarques de l'Egypte, de la Perse et laitheis des états environnants; tous lui payaient tribut et lui commandaient le meartre de leurs enneuis.

Quant aux puissances chrétiennes, elles se composaient du roi de Jérusalem, dont les possessions s'étendaient en largeur de la Méditerrance aux déserts de l'Arabie, et es longueur depuis la rivière qui coule entre Béryte et Biblos, jusqu'à la ville d'Arcon. La principanté d'Antioche, comprenant plusieur contrées fertiles, se terminait aux pertes d'Alep et embressait, outre la Cilicie, me partie du Mont Taurus; elle formait me province dont l'importance égalait la richur. Sur le revers du Mont Taures et sur les deux rives de l'Euphrate, s'étendait le comté d'Edesse, puis venait le comté de Tripoli, admi d'une part au Liban, et désendu de l'astre par la mer de Phénicie. Les princes d'Edesse et d'Antioche étaient alliés et non tributaires du royaume de Jérusalem. Les chrétiens d'Asie pouvaient donc se soutenir entre eux et se désendre par leurs propres forces s'ils avaient toujours suivi les errements d'une saine politique; mais les secours les plus efficaces ils les tiraient de l'Occident, qui leur envoyait sans cesse une foule de péleris toujours prêts à tirer l'épée. Au rete, ceux qui vensient visiter la Terre-Sante étaient protégés contre les attaques des isfidèles et soulagés dans leurs misères per des hommes tout à la sois religieux et soldats; tels étaient les hospitaliers, institud dans l'origine pour donner des soins aux malades et aux blessés, et les chevaliers du Temple, qui se vouaient à la pauvreté, à la chasteté et à l'obéissance. Mais le temps et la prospérité corrompirent leurs vertes et amenèrent la catastrophe qui frappa « derniers après avoir subsisté plusieurs sièraliers Teutons avaient aussi les its, c'est-à-dire qu'ils se consadéfense de la l'alestine et au serrres. Ces ordres, peuplès d'homraves que pieux, n'ayant plus ie que Jérusalem, d'autres paeurs frères en Jesus-Christ, re evant aucun dévouement, comme saient devant aucun péril.

comed'ant jeté sur la l'alestine intrées voisines ou la religion du He de Mahomet luttaient pour la e Jérusalem, nous allons reprenevenements. Bandonin, touiours ivec les Surrasins, se souleuait attaques : sa mort arriva dans 31. Le prince, quoique mèlé à vépements, fut loin de posséder le ses prédecesseurs, dont il n'abravoure, il fut cependant res sujets, et surtout des habitants n . au'il enrich t en permettant iens, aux Syriens, aux Grecs et musulmans, d'apporter à Jérusales denrées nécessaires à la nourialidants, sans que ces marchanient des droits.

comte d'Anjou, qui avait épousé fille de Baudouin II., succèda à tre sur le trône de Jérusalem; à nent il n'eut point à combattre is, mais à pacifier les differends it élevés pour la possession d'Anlecteur peut se rappeler que le rette ville, Bohemond, trompé viets ambitieux, était alié cacher à Tarente, où il mourut obscuréfils vint d'Italie en Orient pour on héritage, et il avait péri dans tre avec les Turcomans. Il laissait une veuve nommée Alyse; celle-ci nparer du pouvoir et avait mis térêts le comte de Tripoli, qui lie au roi de Jerusalem. Foulque, vainqueur, devint l'arbitre des d'Antioche et profita de son avnur donner un époux à la fille de . Il choisit Raymond de Poitiers. d'Europe, fit le voyage sous les a pélerin et se présenta inopiné-TERRE SAINTE.

ment dans Antioche. Il recut la main de la ieune béritère de cette principauté, et Foulque reprit la route de ses États, où il allast se trouver lui-même mêlé dans des querelledomestiques. En effet, le comte de Juffa fut accuse publiquement d'avoir entretenu un commerce coupable avec la reine Mélisende; les barons s'en remirent au jugement de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ordonnerent que les deux adversaires combattraient en champ clos; mais le comte de Jaffa n'ayant point comparu, son absence entrains sa condamnation. It ne voulut point se soumettre à l'arret norté contre lui, et, afin d'en prévenir les suites, il alla dans Ascalou demander un appui au chef musulman qui commandant dans cette ville; puis, revenu dans Jaffa, il en ferma les portes au roi de Jérusalem. Foulque assirgea le comte, mais cette brouillerie s'apaisa par la médiation du patriarche de Jerusalem ; le seigneur de Jaffa consentit à se soumettre au jugement rendu, et il fut convenu qu'il subirait un exit de trois ans, a l'expiration desquels il serait retabli dans sa principanté. Le comte de Jalla se rendit a Jerusalem pour prendre conge du roi, mais un incident retarda son départ ; un jour qu'il jouait aux des, il fut attaque à l'improviste par un soldat breton qui le blessa de plusieurs comes d'épec. Le meurtrier, condamné à la peine capitale, déclara sur l'echafand avoir agi de son propre mouvement et n'éprouver aucun remords de cette action, paisqu'il croyait avoir rendu service à sa religion et à son roi. Une déclaration si singulière fit naltre plusieurs conjectures qui fassaient tomber sur le monarque d'odieux souprons. Oues qu'il en soit, le comte de Jalla ne mourut pas de ses blessures et se rendit en Sicile. où il acheva sa carrière peu de temps apres son arrivée dans ce pays (1132).

Nous ne croyons pas devoir suivre le roi de Jérusalem dans ses excursions contre les émirs ses voisins, ni raconter ses demèles avec les seigneurs chretiens ses vassaux; du pareils détails n'offrent ui utilité ni intérêt pour le lei teur. Nous les passerons sous silence pour parler de l'entre dans l'Asie-Mineuro et dans la Cilicie de Jean Commene, empereur de Constantinople. A l'exemple de son

père Alexis, il nourrissait le dessein de rejadis aux Grecs, aussi avait-il pour adversaires les Turcs, les Arméniens et les Francs. Il vint attaquer Antioche, dont le prince appela à son secours le roi de Jérusalem; Fou!-440 se mit en campagne, meis il fut assiégé lui-même, dans le château de Monferrand, par an chef Ture, nommé Zanguy, devenu mattro de Mossoul, d'Alex et de planieurs autres villes de la Syrie (1). Touché des périls où les princes latins étaient engagés, Jean Comnème réunit ses troupes sux soldats chrétiens, dans le but de chasser les musulmans de la Syrie. Cotte ligue, inspirée par une sage politique, agrait en d'importants résultets, saus les máliances et les jalousies qui régnaient entre les alliés (1138). Il en résulta que le prince gree vit ses bonnes intentions mécon-Bucs et paralysées per le meuvais vegleir des Latins, et lei-même étent mort à cette époque, blassé par une flèche , les princes de la Syrie et de le Palestine se réjouirent de son trépas, tant ils connaissaient mai leuis véritables intérêts, car si les Grecs et les Latins se fuscent unis de bonne foi contre les mueslesses, ils en surnicht purgé toute l'Asie. Les dernières années du règne de Foulque furent marquées seulement par la prise de Panéas, ville enlevée naguère à sa domination par Zanguy. Le roi de Jérusalem, pour la reprendre, s'allia avec le prince de Dames, et tous deux, l'un à la tête de guerriers mahométans, et l'autré à la tête de soldats du Christ, assiégèrent ensemble la ville de Panéas [1189]. Foulque, parvenu au trône à soixante ans, ne put soutenir convenablement le sardeau qui sui était imposé; lorsqu'il ceignit la couronne, ses facultés intellectuelles avaient déjà perdu la plus grande partie de leur vigueur, tandis qu'il aurait eu besoin d'une attention continuelle et d'une grande activité pour remplir tous les devoirs de sa haute position. Il mourut d'une chute de cheval en 1145; l'ainé de ses deux enfants le remplaca sous le nom de Baudouin III.

(1) Ce Zanguy fonda la dynastic des Atabecks qui étendit sa domination dans presque tout l'Oriont.

Le monarque étant hors d'état de régner par prendre les provinces qui avaient appartenu lui-même, la régence appartint à Mélisende. dent la faiblesse devint fatale au pouvoir; ·le elergé et les barons se croyant sûrs de l'impunité, introduisirent l'anarchie dans l'Élat par leurs prétentions rivales. Cependant Bandonin, couronné à qualorze aus, conduisit lui-même une expédition qui sul heureuse; mais si la bravoure peut quelquefois devaucer les années. l'expérience n'est à son tour que le fruit du temps : le jeune Bandouin en fit la triste épreuve. Nous avens vu que son prédécesseur avait contracté une alliance étroite avec le prince de Damas: Baudouin la rompit, entraîné par l'offre d'un Arménien, qui proposa de livrer la cité de Bosra, qu'il gouvernait au nom du mouverain de Damas (1). Comme le roi de lérasalem ne pouvait prendre seul une décisien à cause de son âge, les barons réunis en canseil furent d'avis d'accédor à une trabina qui devait être profitable. On se mit en meche; mais lorsqu'après une route aussi lesque que difficile, l'armée parvint ses les murs de Bosra, elle ne put y entrer, car la femme du commandant arménien, condennant les projets de son époux, fit prendre les armes à la garnison et parut dispesée à faire une longue désense. Il fallut s'éloigner; mais la retraite des chrétiens avait ranimé l'ardeur des musulmans; ceux-ciles poursuivirent en les harcelant sans cesse. Comme l'armée traversait une plaine couverte de bruyère, les Sarrasins y mirent le seu; poursuivis par ce nouveau fléau, les chevaliers et les soldats supplièrent l'évêque de Nazareth, chargé de porter avec lui le bois de la vraie croix, d'implorer le secours du ciel. Le prélat se mit en prière, et le vent ayant changé tout-à-coup, l'armée échappa aux flammes qui la poursuivaient, cufin elle atteignit Jérusalem, où elle goûta quelque repos après tant de misères [1145].

> Sur ces entrefaites, le comté d'Edesse, situé sur les bords de l'Euphrate, devint la proie de Zanguy. Le souverain de cette principauté était fils de ce Josselin de Courtenay

<sup>(1)</sup> Bosca est la capitale du pays de Haucan, contrée de l'Arabie.

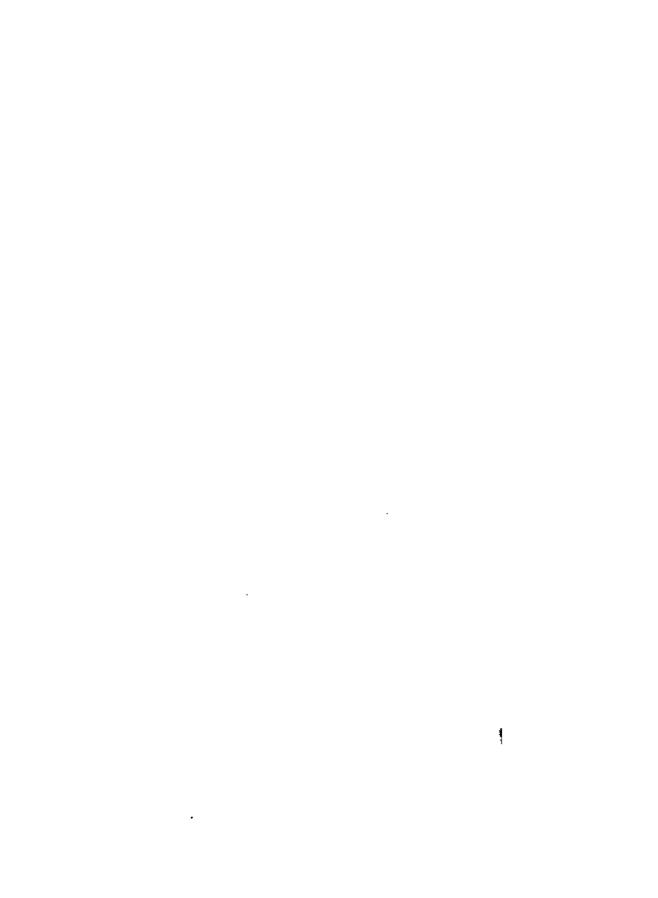

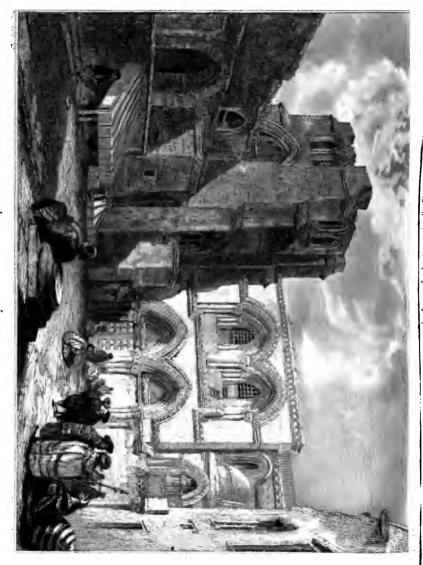

ieums by he hippulche

atribué si efficacement à donner à Baudouin du Bourg, Sa brativité du vieux Josselin avaient musulmans : il transmit à son ige accru par ses exploits. Mais selin, loin de marcher sur les père, se livra à tous les plaisirs, me sa capitale pour s'abandonner ses penchants voluptueux. Pose partie de la Syrie et de la Méle prince de Mossoul Zanguy suter Edence à ses États, et il oup mettre le siege devant cette ment Joselin implora-I-il l'apces chrétiens, ils furent sourds et la ville tomba au pouvoir ms: mais Zanguv avant été asque temps après sa victoire, Josdans Edesse par surprise. Vaire il fit un appel à tous les chréivrie, il n'obtint que des proen de soldats. Investi dans Edesse din . I'un des fils de Zanguy. plut d'évacuer la ville; il parerser l'Euphrale et à se réfugier rs de Samorate avec mille de ses séchappés seuls au sabre des Sar-

d'Edesse enlevait au royaume de in de ses boulevards, et pouvoit rehainement sous ses murs les la foi chretienne; ausi l'évêque en Sveie fut-il envoyé pour rea triste position du royaume de 4 des autres colonies latines meoute part et prétes à succomber laques des musulmans. Le pré al Tà Viterbe le souverain poutife . Le paper s'empressa de faire un marage et à la piété des fidèles. rent à ses exhortations en s'enoule sous l'etendard de la croix. usinsme des peuples, quonqu'il is un demi-siecle, ne s'était pas sidi. Eugene confie la missien de roisade a l'abbé de Clairvaux. Ce ele Bernard, etait no en Bourgozit enfermé dès sa plus tendre jeule monastere de Cateaux, ou il ec lui, par son exemple et les discours, trente personnes, ses parents et ses amis. Il ne tarda pas à se faire remarquer par les lumières de son esprit ; sa renommée perca les murs de son couvent, et il devint l'arbitre des docteurs et des rois. On suivant ses consoils comme des oracles: le choix du pontife, en désignant saint Bernard, ne pouvait s'adresser à un homme plus devoué et plus capable, par son ascendant sur l'opnion de ses contemporains, de faire triompher la cause de Dieu. De tous les potentats qui régnaient en Europe, le 10i de France, Louis VII, se montra le plus empressé à preudre les armes contre les infideles. L'ne circonstance particuliere poussait le monarque à faire le voyage de la Terre-Suinte, c'est qu'il croyait, en visitant la tombe du Christ, obtenir le pardon d'un acte de cruauté dont il s'était rendu coupable. Dans une guerre qu'il avait entreprise contre Thibaut, comte de Champague, le roi ayant pris d'assaut la ville de Vitry, avait fait mettre le seu à une eglise où treize ceuts habitants de tout sexe et de tout age s'étaient réfugiés; ils devinrent la proie des flammes. Louis, poursuist par le souvenir de sa faute, et rappelé à lui-même par une lettre de saint Bernard, temoigna le repentir le plus vif. Soumis à la pénitence la plus austere, il reponea même a s'occuper des soins du gouvernement, qu'il remit entre les mains de Suger, abbe de Saint-Denis. On ne pouvait mieux placer sa confiance, car Suger fut un des plus grands ministres dont s'honore notre patrie. Ce dernier essaya cependant de mo iérer l'ardeur du monarque, dont il aurait voulu retarder le depart. Il s'adressa même au pape à ce sujet; mais le pontife n'envoya sa reponse qu'apres la publication de la bulle relative à la crouale; cette réponse ne contenant d'anileurs que la promesse d'employer tout le pouvoir de l'Eglise a maintenir l'ordre et la paix en France pendant que son roi combattrait les Sarrasuis en Orient, Cependant l'abbe de Clairvaux, autorise par le pape, se hata de convoquer une assemblee a Vezelay en Hourgogne; le roi de France, et une foule immense de barons et de chevaliers, reuns aux portes de la ville, formaient un auditoire amai distingué que nombreux. Sant Bernar I prat la

garoie, et après avoir donné lecture des pou- » rir un royaume qui ne finira point. » voirs qui lui avaient été adressés par le sourerain pontife, il apprit à ses auditeurs la mine d'Edesse, les périls qui menaçaient la pité sainte, et il les exherts de prendre les armes pour arracher le sépulcre du Christ aux profaustions des Serrasius : « Si l'on » venait vous dire, » s'écria-t-il, « que l'es-» nemi a pénétré dans vos villes, qu'il » traine en captivité ves femmes et ves filles, » après avoir spolié les temples du Seigneur, » qui de vous ne courrait aux armes? Eh » bien! une plus grande infortune est arri-» vée, la famille de Jésus-Christ est tombée a sons le glaive des paiens, qui se parlagent n sujourd'hui ses biens et jouisseut de sou » héritage. Qu'altendes vous donc pour tirer » vengeance de tant d'outrages? Permettrez-» vous aux infidèles de se glorifier de nos » maux et de jouir en paix de nos dépouilles? » Songez que leur triomphe sera pour vous n un opprobre éternel, dont l'avenir char-» gera votre momoire. Sachez done que Dien, » dout je suis l'organe aujourd'hui, frappera » de son mépris et de sa colère ceux qui re-» (ascroal d'aller combattre ses adversaires. » Courez donc aux armes! qu'une sainte cow l. re vous enflamme, et répétez sans cesse » ces paroles du prophète : Malheur à ce-» lui qui n'ensanglantera pas son épée. » Sans doute Dieu n'a pas besoin d'implorer » votre appui, un mot de sa bouche anéan-» tirait ses ennemis; mais il veut aplanir » pour ses enfants la voie du salut en leur » imposant des sacrifices, et c'est à vous » qu'il a remis le soin de faire triompher » sa justice. Oui, guerriers chrétiens, Dieu n vous confie pour les désendre sa gloire et » son nom. Quels combats seront plus glo-» rieux et plus dignes de la reconnaissance » des peuples! Pour ceux d'entre vous qui » doivent succomber, le trépas sera même nune victoire, puisque la mort leur ouvrira » les portes du ciel. Vous tous qui m'écou-» tez, rappelez à votre mémoire les hauts » faits de vos pères, dont l'épée a conquis » Jérusalem, et dont les noms figurent à » jamais au livre de vie. Comme eux quit-» tez des biens périssables pour gagner en » échange des biens immortels et conqué-

Des cris, Dieu le veut! Dieu le veut! répondirent aux paroles de l'orateur ; Louis, non moins touché que la foule, se presterns devent l'abbé de Clairvaux, et reçut le premier la croix; il parla casuite à son tour, et après avoir dit que Dieu lui avait inspiré le mis résolution d'aller secourir Jérusalem, il invoque spécialement l'appui de ses sujets, dent le braveure avait tenjours été un obj de terreur pour les ennemis du nom chrétim. Le ton pénétré du mouarque produisit un grand effet sur l'assemblée, qui s'écrie teut entière : Dieu le veut! Dieu le veut! Une foule de courtes, de barons, du chevaliers s'enrôlèrent evec empressement, ainsi qui plusieurs prélats; tel était l'empress des fidèles, que l'abbé de Clairvaux ne pai y satisfaire qu'en déchirant sa robe et les vitements de coux qui l'enteuraient pour dicomper des croix qu'il distribunit à teut venest. Après avoir si bien rempli sa mi à Vezelay, l'abbé de Clairvaux alla petit la croisade dans toutes les villes et j dans les hamesux du royanme de Fr La saintaté de son caractère inspirait until grande confinece aux croisés, qui'un gus nombre de princes, de chevaliers et de horus, réunis à Chartres, voulurent lui décerner le commandement. Saint Bernard refusa predemment un honneur si dangereux, appryl par l'assentiment du pape (1), qui appreun sa détermination. L'abbé de Clairvaux « rendit ensuite en Allemagne pour appele aux armes les habitants de cette contrét Conrad III occupait alors le trône impérial, et venait d'ouvrir une diète à Spire : l'erteur chrétien, introduit dans cette assemblé pressa vainement le monarque en particulis et en public de suivre l'exemple du rois France; Conrad ne pouvait s'y détermin, craignant, disait-il, que son absence ne la éclater de nouveaux troubles dans l'empire Il se montrait peu rassuré par les protestetions de Bernard, qui lui promettait que k pape veillerait sur son royaume. Enfin, jour que l'abbé de Clairvaux célébrait l'offic divin en présence des électeurs et des dépar-

(1) Vide Baronius, ad anu. 1146.

Spire, il s'interromuit tout-à-coup rer les assistants de voler au so-Palestine Son éloguence toucha ment Conrad et tous les auditeurs. mt la croix des mains de seint it s'occupérent sur-le-champ des nécessaires pour aller combattre is. Au reste, la parole de Bernard abondamment, que le periole des désertait ses travaux pour le suis villes où il prêchait la parole s habitants des cités étaient remnthousiasme non moins ardent. plus d'une fois au soint religieux pir se dérober à l'empressement itude sans lui abandonner une s vêtements : il courut même un de la vie, car il eût néri étouffé t si Conrad ne fut parvenu à le

lour en France [1147], Bernard, e assemblée qui se tint à Étamicit de son voyage en Allemague, es résolutions qui surent adop-VII, ses principaux barons, et les es de plusieurs monarques étranprésents, entre autres les envoyés oi de Naples et de Sicile. Ils ofcroisés, de la part de leur maltre, a et des provisions ; ils firent obe voyage par mer offrait moins de difficultés. S'ils se rendaient per destine, non-seulement la route rague, mais il faudrait encore reattaques des peuples barbares. mus que se défenire contre les t les trahisons des Grees, dont averser le territoire. Cet avis ns sage; il lut repoussé par orgueilleuse des harons. On d'ailleurs rassembler assez de ir transporter tous les soldats de ce motif fut sans doute le plus at, car l'impotience des croises se résondre à subir des retardesemblée désigna en-unte deux i uni devaient être charges de tion de royaume pendant l'abwis VII: c'était l'abbé Suger et · Nevers. Tons deux refmerent

cet honneur; mais le ..... rendit aux prières de son prince et à l'injenction du pape; tandis que le second opposa une résistance invincible, déclarant qu'il avait fait vœu de prendre la robe de saint Bruno. Personne ne songes à combattre la résolution du comte, tant le zèle religieux avait alors d'empire et semblait respectable à tous les esprits. La Flandre, l'Italie toute entière et la Grande-Bretagne voulurent aussi prendre part à la guerre sainte; elle semblait d'ailleurs présager une heureuse issue par l'ordre qui régnait dans les préparatifs. En effet les barons n'emmenaient point avec enx, cette fois, leur équipage de chasse; on rassemblait de tous côtés des vivres et de l'argent, et malgré la décision prise à l'assemblée d'Étampes, un grand nombre de soldats de la croix arrivaient en Flandre et en Italia nour s'embarquer sur des vaisseeux qui devaient les conduire sur les côtes de la Syrie.

Il n'entre pas dans notre plan de raconter en détail les faits de cette croisade dont nous recueillerons seulement les faits principaux. L'empereur Conrad, après avoir remis à l'abbé de Corby le soin d'administrer son royaume. so mit en marcho le premier, à la tête d'une armée innombrable. Il eut d'abord à lutter cantre l'astace et les craintes des Grecs, persuedés que les Latins avaient formé le projet de so rendre meltres de Constantinople. Manuel Compène régnait alors à Bysance : dès qu'il apprit que les chrétiens se mettaient en mouvement, il ajouta de nouvelles fortifications à sa capitale, et conclut une alliance avec le sultan turc d'Iconium. Avant ainsi pris toutes les précautions que lui suggérait une politique aussi cauteleuse que timide, Manuel attendit l'arrivée de Conrad ; il commença d'abord par chicaner sur le cérémonial que l'on devait observer à l'occasion de l'entrevue des deux monarques, successeurs l'un et l'autre de César et de Constantin. Le séjour de l'empereur d'Allemagne chez les Grees fut signalé par de grands désordres suscités par les violences des craisés et par la perfidie des habitants, qui tendarent sans cesse des pièges aux soldats de Courad. Colui-ci avait enfin pered le Bosphore et gagnà. la Camadoce. Sur la foi de guides inflattes.

fournis par les Grees, il s'avantait com- Manuel, qui, ne craignant plus les soldits me au husard, quand il fut surpris par le de l'héritier des Césars, entoura sa personne sultan d'Iconium, qui avait rassemblé sous ses drapeaux des forces considérables. Les Allemands étaient trop nombreux pour résister avec avantage, car leur multitude n'avait ni ordre ni discipline. Les uns, converts d'armes pesantes, ne pouvaient lutter contre la cavalerie turque; d'ailleurs le plupart étaient démontés on n'avaient que des chevaux exténués par la faim et la fatigue; le reste des croisés se composait d'hommes n'ayant que des pieux et des épées; enfin venaient une foute de pélerins qui, privés de tout moyen de défense, génaient les mouvements des soldats et paralysaient leurs efforts. Après un long combat, les Sarrasins, demeurés vainqueurs, se gorgérent de sang et de butin. On fait monter à soixante-dix mille les malheureux qui moururent sur le champ de balaille ou furent trainés en esclavage. L'empereur lui même n'échappa qu'avec peine à sa défaite; blessé dans l'action, il camena environ la dixième partie des soldats assemblés naguère sous ses drapeaux [1147].

A l'époque où Conrad s'avançait plein d'espérance, et ne soupconnant pas le triste avenir qui l'attendait, le roi de France arrivait aux portes de Constantinople; il y fut recu par Manuel avec toutes les marques de l'affection la plus vive. Mais Louis ne fut pas dupe de ces apparences, car il vensit d'apprendre que la cour de Bysance instruisait le sultan d'Iconium de tous les mouvements des croisés. Toutefois il consentit à reconnaître la suzeraineté de Manuel, qui, impatient d'être délivré d'hôtes si redoutables, précipita le départ des Français, en semant la nouvelle d'une grande victoire que Conrad venait de remporter sur le Turcs. Louis était déjà parvenu près de Nicée lorsqu'il apprit le désastre des Allemands; il se liata d'aller au devant des fugitifs pour les secourir, et rencontra Conrad, auquel il prodigua des consolations. Ce dernier promit de revenir bientôt à la tête d'une nouvelle armée, dans la Palestine; puis il prit congé du monarque français, et se rendit à Coustantinople, où il sut bien accueilli par des plus grands honneurs. Cependant Louis s'avançait vers la Phrygie; il rencontra sur les bords du Méandre les Turcs naguère vainqueurs des Allemands; il franchit le fleuve malgré leur résistance, et s'approcha de la Pamphylie; s'étant engagé dans les gorges d'une montagne, il fut altaqué inopinément par les ennemis. Le désordre et la confusion se mirent parmi les croisés, qui, combattant sans ordre et gênés par leurs bagages, s'embarrassaient mutuellement. Dans ce moment critique, le roi de France, abundonné de tous les siens, s'adossa contre un rocher et résista à plusieurs Sarrasins. qui, ne soupconnant pas quel était leur adversaire, après avoir lutté quelque temps contre lui, s'éloignèrent pour niller, et Louis put rejoindre les siens. Cette surprise, quoique désastreuse dans ses résultats, retanda à peine la marche des Français, qui atteignicent Atlalie, ville placée à l'embouchure à fleuve Cestius. Cette cité appartennit us Grecs; ils refusèrent de fournir, même à prix d'orgent, des vivres aux croisés, dont h plupart étaient en proie au plus affreux dénuement, car ils ne souffraient nas seniement de disette, ils avaient encore à supporter les rigueurs du froid, et possédaient à peine des vètements. Au lieu de pousser plus avant, le roi, d'après l'avis des principaux chefs, s'embarqua pour Antioche, laissant une partie de l'armée sous les ordres de Thierry, comte de Flandre, et d'Archambaultde-Bourbon. Il comptait leur envoyer an bout de quelques jours des guides et une escorte pour les conduire sur les côtes de la Cilicie. Mais les Turcs du voisinage, des qu'ils apprirent que le monarque s'était éloigné, attaquèrent le camp des chrétiens avec acharnement. Ceux-ci, abandonnés par les habitants d'Attalie, qui tinrent leurs portes fermées, périrent presque tous, à l'exception des deux commandants, qui parvinrent à s'embarquer : trois mille cependant échappèrent au glaive des Turcs, parce qu'ils embrassèrent la foi musulmane [1148].

Raymond de Poitiers gouvernait alors Antioche: il accueillit le roi de France avec perpressement, et cherche à lui suire oublier. so soin des fêtes et des plaisirs, les fatigues su'il vensit de subir et l'échec qu'il avait iprouvé. Louis, en partent pour la croisade, avait emmené son épouse, Éléonore de Guienne, ninsi que plusieurs autres dames de la plus haute missance qui avaient voulu mivre leurs époux, autant, peut-être, par parieulé que par dévotion Mesacé par l'emir tare Noureddin, le prince d'Antioche emplora tous ses efforts pour retenir le monaruse français, dont il comptait se servir pour reponner les périls qu'il prévoyait. Il lui proposa donc d'assièger Alen et Césarée; mais Louis refusa de s'engager dans une entreprise qui devait le détourner de son projet Inveri, le pélerinage de Jérusalem. Ne pouvant triompher de sa résistance, Raymond prit le parti de mettre la reine dans ses iutérêts; quelques-uns disent qu'il ess lui parler d'amour, et qu'Éléonore, au lieu de renousser un langage injurieux à son honnour, l'écouta si bien, qu'elle trabit ses devoirs d'epouse (1). Quoi qu'il en soit, la princesse insista auprès du mouarque pour le retenir à Antioche; mais celui-ci, soit qu'il fat poussé par un sentiment de jalousie, meil qu'il s'irritat des retards apportés à son disir de visiter les mints lieux, enleva brusquement so femme, et se mit en route pour Jéresolem. A son arrivée dans les murs de la cité du Christ, Boudouin, suivi de sou clergé et de tout le peuple, vint au-devant de lui. Louis rescoutra dans Jérusalem l'empereur Course, qui s'y était rendu accompagné seulement des dues de Saxe et de Bavière, avec une faible escerte, triste débris de son armie. Dons un conseil tenu à Ptolémais, il fat décidé que les princes chrétiens tentesoient de s'emparer de Domas. En effet, dans les premiers jours de juin 1148, toutes les troupes, avant en tête le roi de France, l'emparage d'Allemagne et le roi de Jérusalem. viorent compor devant cette ville. Domes, dent la fondation remente à la plus houte entiquité, est bâtie su pied de l'Anti-Liben, et à guarante-cinq lienes de Jérusalem; possédée jadis par les Hébreux, et après avoir

changé de maîtres pluseurs sois, elle était devenue la proje des Romains, entre les mains desquels elle demeura jusqu'à l'apporition de Mahomet. Tombée au pouvoir des califes, successeurs du prophète, elle devint la capitale des Omniades, et appartenait encore à un prince musulman. Un chef ture, Nouroddiu, puissant dans la Syrie, méditait aussi de s'en emparer, mais il fut prévenu cette sois par les chrétiens. La ville était défendue à l'orient et au midi par des remports formidables, mais des palissades et des murs de terre l'environnaient seulement ad nord et à l'occident. Ce sut sur ce dernier point que les assiégeants résolurent de commencer leurs attaques. Le terrain convert d'arbres et coupé par des retranchements était d'un accès difficile; cependant après une lutte prolongée, les chrétiens s'en euperèrent. Dans ces rencentres, les monarques firent briller à l'envi leur bravoure, et furent si bien secondés, que les musulmans, tombés dons le découragement, osaient à paine se défendre, persuadés qu'ils n'avaient plus d'autre espoir que dans la clémence des vainqueurs. Se croyant assurés d'une si belle comquête, les chefs latins s'en disputérent par avance la possession. Après de longs débots, Thierry, comte de Flandre, dont tous les services se bornaient à deux voyages faits dans la Torre-Sainte en qualité de pélerin, Thierry l'emporta sur ses rivaux. Cette décision frustrait l'espoir des barons de la Palestine et de la Syrie; dans leur indignation, ils traitèrent secrètement avec les assiègés, dont ils acceptèrent des présents. Pour couvrir leur trahison, ils proposèrent au conseil d'abandonner leur position pour attaquer la place du côté de l'orient et du midi. Dès ane catte résolution funeste eut été adoptés vingt mille Curdes et Turcomans pénétrèrent dans la ville par les jardius que les assidgennts avaient évacués. Ce puissant secours ranima le courage des habitants, tandis que les croisés tenterent plusieurs attaques infructueuses, où ils furent remuseix : campés d'ailleurs sur un terrain sablonneux, ils étaient tourmentés par la soil et par la famine. De vives discussions s'élevèrent alors parmi les assiègeants, qui s'accablaient de reproches mutuels. Enfin le bruit s'étant répandu que les Tures d'Alep et de Mossoul s'avançaient pour secourir Damas, les croisés levèrent le siège. De retour à Jérusalem, les princes ne tardèrent pas à se séparer; Conrad revint en Allemagne et fut suivi quelques mois après par Louis VII; ce prince s'emlarqua pour la France avec la plupart des seigneurs qui l'avaient accompagné (1.149) (1).

L'expédition entreprise contre Damas avait fait négliger de reprendre Edesse; cependant son ancien possesseur Josselin, avant remporté quelques avantages sur les musulmans, se flattait de rentrer prochainement dans son héritage; mais, surpris par une troupe de Turcomans, il fut conduit à Alep, où il mourut dans un cachot [1151]. Le comte de Tripoli avait aussi succombé sous le poignard d'un assassin. D'un autre côté, la discorde régnait à Jérusalem: la reine Mélisende voulait tenir les rênes du pouvoir contre la volonté de son fils Bandonin, et les dissensions qui régnaient entre eux furent poussées si loin, que le jeune monarque assiègea sa mère dans la tour de David. Quelque temps sprès, le roi se rendit à Antioche. dans le but de veiller à l'exécution d'un traité conclu avec son assentiment entre l'empereur de Constantinople et la veuve de Josselin. Celle-ci avait vendu au prince gree les vil es de Turbessel, de Ravendel, de Samosate et plusieurs autres situées dans le voisinage de l'Euphrate. Cette concession intéressait au plus hant point la destinée suture de Jérusalem; mais Baudouin, se sentant hors d'état de résister aux infidèles, jugea qu'il va-.ait mieux avoir pour voisins les Grecs que les Tures. Il ramena done à Antioche la comtesse de Courtenay (2), ainsi que les Arméniens et les habitants d'Edesse, qui resusèrent de vivre sous une domination étrangère. Quant au souverain de Constantinople, il ne retira aucun avantage du marché qu'il venait de conclure, car Noureddin ne tarda pas à s'emparer de

presque toutes les villes achetées par les Grees. Durant l'absence de Bandouin (1162). Jérusalem vit fout-à-coup paraître à ses pertes un prince turc Ortokide; il vint camper jusque sur la montagne des Oliviers, et, s'il cut brusqué l'attaque, il eut pent-être nénétré dans la ville, dont les trabitants songraient à peine à se défendre, tant ils étaient frappés de surprise et d'effroi. Mais les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem et les templiers firent une sortie audacieuse ag milieu des ténèbres, incendièrent les tentes des infidèles, qui s'enfuirent du côté de Jéricho. où ils furent rencontrés par Baudouin, qui leur tua plusieurs milliers d'hommes: le ceste des Turcs fut exterminé par la garaison de Naplouse. L'échec suhi par les Sarrasins inspira au roi de Jérusalem la pensie de se cendre maître d'Ascalon, place importante possédée par les Égyptiens, Gérani, seigneur de Sidon, se charges de bloquer la viile par mer, en même temps que Baudouis l'attaquerait du côté de la terre. Tandis me les chrétiens poussaient avec vivaeité les travaux du siége, leurs rangs furent grows par une foule de pélerins qui venzient de débarquer à Ptolémais et à Jaffa. Toutefois, une flotte ennemie ayant pénétré dans le port et amené des vivres et des soldats aux habitants d'Ascalon, les assiégeants reveussés dans un combat furent sur le point de se retirer. Tous les chefs militaires étaient de cet avis; mais le patriarche et plusieurs prélats firent rejeter ce conseil timides et la lutte recommença avec une vigueur nouvelle A la suite d'une action meurtrière, on conclut une trève pour donner le temps sux deux partis d'enterrer les morts. En rendant à leurs co-religionnaires ce triste devoir, le musulmans parent apprécier les pertes qu'ils venziont de faire, et, dans une assemblée !multueuse, il sut résolu que l'on demanderait à capituler. De leur côté, les chréties étaient retombés dans le découragement, et quand les députés d'Ascalon se présentèrent au conseil et annoncèrent l'obiet de leur mission, frappé de surprise, aucun chef latip ne répondit un mot. L'étonnement et la joie avaient paralysé leur langue. Un traité fut conclu, par lequel les habitants obtin-

<sup>(1)</sup> Louis, de retour dans son royaume, rompit son mariage avec Éléonore, et perdit la Guienne, que cette princesse lui avait apportée en dot. Fille épousa queloue temps après Henri II, roi l'Angleterre.

<sup>2)</sup> La reura de Joselin.

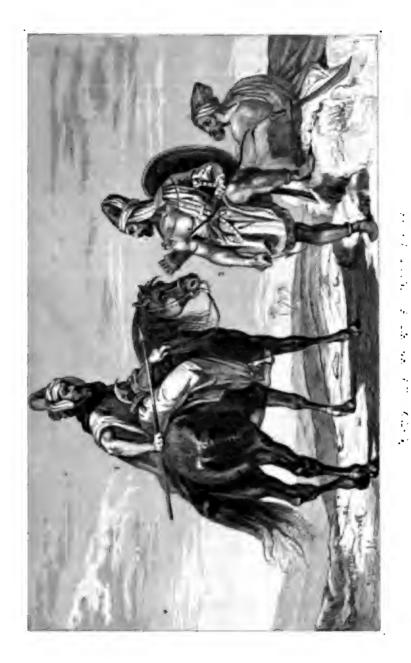

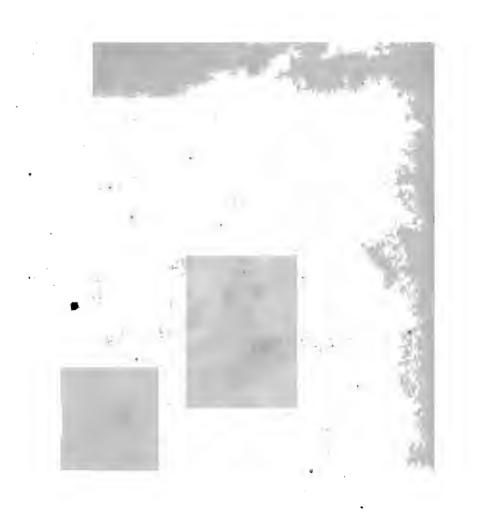

permission d'évacuer la ville cu at avec eux tous leurs begages (1163). e d'Ascalon affermissait l'empire de m. puisque cette cité fermait l'accès Palestine aux Égyptiens; mais ce acrès sut contrebalancé par la prise ns, dont Noureddin s'empara. C'était a d'autant plus dangereux, que son n était soutenue par de grands taiandouin en fit la triste énreuve, car fait près du gué de Jacob par Nouet s'estima heureux de trouver un us la forteresse de Séphet, d'où il à gauner Ptolémais; mais il avait rs compagnons les plus chers. En efsinuart des seigneurs de la Palestine rand maltre des templiers étaient entre les mains des Torcs (1157). sament inattenda vint changer la face ares; ce fut l'arrivée de plusieurs n chargés da pélerins conduits par . comte du Perche, et Thierry, comte dre. A la tête de ces nouveaux venus, ses guerriers. Baudouin s'empara de et de la forteresse d'Harenez il prit · temps après sa revanche sur le sultan as, qu'il bettit dans un combet livré : Jourdain et le lac de Génésareth. rillonte victoire lui procura un nouvel ze, celui d'éponser la nièce de l'emde Constantinople, dont la det rema trésor depais long-temps épuisé, s avons vn que le roi de Jérusalem peine assez de revenus ponr soutenir ité [1160]. Une autre colonie chréla principauté d'Antioche, se vit toutprivée de son chef Renaud, que les ns firent prisonnier. Baudouiu acà Antioche, où sa présence suffit assurer les habitants et imposer sil'ambition de quelques nobles turbu-Atlaqué par une maladic que l'on atna poison qui lui fut donné par un s syrien, le roi voulut se faire transi Jerusalem : mais il expira en chemin ville de Bérithe, à l'âge de trentes. Ses restes furent ramenés dans la nte, au milieu des pleurs et des géents de tous ses sujets; car Bandonin ait chérie par son allabilité et le dou-

ceur de son administration. Le peuple, à l'exemple du clergé, louait surtout la piété du souverain, c'était alors une vertu politique dans un prince chargé de gouverner un royaume conquis per la foi et que la foi seule pouvait soutenir [1160].

Comme Bandouin ne laissait pas d'enfant, la couronne devait apportenir à son frère Amaury; mais ce dernier eut à combattre l'opposition de auelques seigneurs, uni prétendaient que le trône devait appartenir au plus digne, sons égard au droit de succession. Copendant Amaury triompha par l'influence que lui donnait la possession des comtés de Jaffa et d'Ascalon, et plus encore grâce à l'appni du grand-mattre des hospitaliers, qui remontra aux barons, que si l'on renençait au principe de l'hérédité on tomberait dans l'anarchie. et de là pent-être au pouvoir de Noureddin, qui saurait profiter de la division des esprits. Cet argument, soutenu à propos par les soldats d'Amaury, fit triompher la cause de ce prince, à qui le sceptre fut déféré.

A peine en possession du pouvoir, Amaury tourna son attention sur l'Égypte; l'état de cette contrée pouvait offrir des chances favorables à son ambition. En effet, les califes du Caire étaient tombés sous la dépendance de leurs visirs, qui tennient le pouvoir, tandis que les successeurs du prophète, confinés dans leur palais, obéissaient docilement aux ordres de leurs ministres. Celui qui commandait alors à son maître se nommait Schaver; mais une intrigue de cour l'avait renversé, et il avait été remplacé par un soldat. parvenu, appelé Dargam. Il alla demandet un asile à Noureddin. Celui-ci l'accueillit avec bienveillance et saisit cette occasion de s'immiscer dans les affaires de l'Egypte. Il renvoya sur les bords du Nil Schaver, avec une armée ayant pour chefs deux de ses émirs, Cardes d'origine; c'etait Schircon et son neveu Saladin (1). A leur approche, Dorgam se hâta de trader avec Amaury, dont il obtint l'assistance, en s'engageant à lui payer

(1, Ce deriver était né dans le Cordutan , d'un pere qui s'essit expetire pour mière son freet Schucou, qui, ajant comma un mourtre, se trouve reduit à quitter son pays pour dehapper ann poursutes intenties contre lui. un tribut considérable. Mais avant que le roi de Jérusalem eût pu se mettre en mesure de marcher au secours de son allié, ce visir fut vaincu par Schircou et périt dans le combat. lavesti de nouveau de la toute-puissance. Schaver eut l'imprudence de faire éclater les craintes qu'il nourrissait contre Noureddin . dont il redoutait de payer trop cher la protection. Il ordonna done aux trounes syriennes de sortir de l'Egypte. Cet acte était exsusable sous le rapport politique, car il n'était pas moins dangereux pour Schaver de se montrer reconnaissant qu'ingrat. Armé du prétexte que le ministre égyptieu avait manqué à ses engagements, Schircon s'empara de Pélose. Schaver résolut alors de reprendre le traité conclu naguère por Dorgam avec Amoury, qui réunit ses forces aux troupes egyptiennes et vint mettre le siège devant Peluse. Schircon fut contraint d'en sortir par une capitulation et de se retirer en Syrie. Amaury revint en toute hâte en Palestine, pour voler au secours d'Harenc, ville située près d'Antioche et assiégée par Noureddin, qui livra bataille au monarque chrétien et remporta sur lui une victoire complète [1164]. Les princes d'Antioche et de Tripoli, Jossetin de Courtenay et le commandant des Grees en Cilicie, tomberent entre les mains des vainqueurs. Ces derniers entrèrent dans le château d'Harene et se rendirent maîtres quelque temps après de Panéas. Excité par les avantages qu'il venait de remporter, Noureddin résolut de donner suite à ses projets sur l'Égypte : il commença par appeler à son aide l'influence de la religion en engageant le calife de Bagdad à prêcher une croisade contre les fatimites (1). Cette croisade fit affluer sous ses despeaux une foule de musulmans, qui envahirent l'Egypte sous le commandement de Schircou. Sur ces entrefaites, Amoury était arrivé à Peluse avant le lieutenant de Noureddin, et avait resserré son alliance avec

(1) Les fatimites étaient shiites, c'est-à-dire, de la secte d'Ali, tandia que le catife de Bagded et ses sujets était sumpites, c'est-à-dire, qu'ils refusaient de reconnaître comme l'un des successeurs de Mahamet, ce même Ali, quoiqu'il eût été geudre du prophete.

Schwer; celui-ci lui compta deux cent milla pièces d'or. Hugnes de Césarée et Geoffroi Foulque, chevalier du Temple, se rendirent on Caire et furent présentés au calife, qui les recut entouré d'une pompe royale, seule morque qui lui restat du pouvoir souversin. dont il ne possédait plus que les apparences. Ce fantôme de monarque était assis sur un trône d'or, derrière un rideau semé de perles et de pierreries. Le rideau fut tiré, et Schaver lui présenta les deux seigneurs français, auxquels le calife tendit sa main converte d'un gant ; mais les envoyés d'Amaury prétenditent que leur maître avait donné la sieuce nue aux députés fatimites, et le calife crat devoir condescendre à la demande des chevalvers.

Les troupes turques et celles des chrétiens se trouvaient en présence l'une de l'autre. mais séparées par le Nil. Amaury étant mevenu à franchir ce fleuve, altaqua les Syriess, commandés par Schircou et sun neves Saladin; les Français éprouvérent un éche. et qui ne les empêcha pas de paraltre le lesdemain en ordre de bataille, puis de se diriger vers la capitale de l'Égypte, où ils arriverent bientôt: Schircou, de son côté, avait marché contre Afexandrie, qui lui ouvil ses portes; mais Amaury s'étant à son tour porté sur cette ville, Saladin, qui s'y tenuit renfermé, consentit à la rendre; on restilua aussi les prisonniers qui avaient été faits de part et d'autre, et Schircou avec son peveu reprit le chemin de Damas.

Amaury revint à son tour à Jérusalem, où il célébra son mariage avec la nièce de Manuel, empereur de Constantinople. Ce denier prince convoltait la possession de l'Égypte; il éveilla le même désir dans l'ime du roi de Jérusalem, auquel il promit ée fourbir une flotte pour tenter cette estreprise. Les deux monarques devaient essuite parlager cette conquête. Fort de ce promesses, Amaury découvrit son proid dans un conseil, où il avait convoqué les principaux barons de son royaume. Parni les assistants qui s'opposèrent à la guerre projetée, on remarqua le grand-maitre des Templiers. « Il prétendit qu'il était plus sage o de tourner toutes les forces chrétiennes reddin, dent l'ambiton était la able. v L'Égypte, » ajouta-t-il. artenir à celui qui possederait fallait donc chasser Noureddia sière province, et l'on toucherait Arement au but que l'on voure : celui de régner sur les bords les arguments, fondés sur une tion des choses, furent repousparque et surtout par l'influence itre des hospitaliers, qui voue nour masquer ses dilapidaespérait remplir avec l'or des trésor de l'ordre dout il avait us grande partie. Il fut donc 'armee chrétienne envahirait son côté Noureddin avait concu ein . et le motivait sur la cone du Caire, qui s'était allié avec e Mahomet. Amaury justifiait pession en accusant le visir tretenir secrétement des linipreddin, au mepris de son al-'s Latins (1168).

lérusalem se mit en campagne attaqua Péluse, qu'il prit d'asnouvelle, la garnison française re fut chassee par le peuple, et ver leva dans toute l'Égypte des s que son maitre écrivait à Nouune dérogation sans exemple urs asiatiques, le calife enferma e quelques meches de cheveux e son harem. Le prince de Daaisement à une prière qui souabition; il charges Schircou de urs du calife égyptien. Sur ces Amaury s'avançait à marches e Caire, dont la prise eut été se grande importance; mais il le pulage de cette capitale à it se laissa seduire par Schaver. verser entre ses mains un mils d'or . dont il lui fit remettre titre d'avance. Le roi pagnait 🚉 🗪 part dans le butin, si it emparée du Caire , n'aurait relle somme. Il consentit donc sur attendre la rentrée des neuf nèces qui restaient eucore à

payer. Durant ce délai , l'armée de Schircon arrive sur les frontières de l'Égypte. Amoury reconnut alors qu'il avait été dupe de la persidie de Schaver, et il marcha contre les troupes de Noureddin; mais leur général Schircon évita sa rencontre, et il no resta bientôt au roi de Jérusalem d'autre parti que de regagner son royaume, avec la deuleur d'avoir laissé échapper par sa faute une occasion dont le aultan de Demas allait seul profiter. En effet, Schircou s'empera de la confiance du calife du Caire, et fit arrêter le visir Schaver, dont la tête tomba sous le sabre du bourreau. Mais il n'eut pas le temps de recueillir le fruit de son ambition : devenu visir à son tour, il mourut au bout de deux mois, et fut remplacé par son neveu Saladin. Ce dernier n'avait alors que peu d'influence ; livré aux plaisirs et à la dissipation, il parvint copendant par rette voie à remplacer son encle, car le calife Adhed ne voulait pas confier le pouvoir à un homme trop puissant. Il le retint même quelque temps ontre ses mains; mais soit qu'il fil bors d'état de l'exercer, ou soit qu'il obélt à l'ascendant de Saladin, celui-ci ne tarda pas à devenir maltre alsolp du gouvernement [1169].

Comme on supposait que le nouveau visir n'était que l'agent de Noureddin et l'exécuteur de ses volontés, les Latins croyant que l'Egypte et la Syrie se trouvaient sons la même domination, conqurent de vives inquiétudes sur l'état du royaume de Jérusalem, dont l'indépendance allait se trouver compromise. Ils s'adressèrent donc aux princes de l'Occident et à l'empereur de Constantinople. Les puissances chrétiennes, occupées de leurs querelles, accueillirent freidement les députés d'Amaury. Le prince grec, an contraire, équipa une flotte qui vint jeter l'apere dans le port de Ptolémais. L'arrivée de ce renfort décida le roi de Jérusalem à mettre le sière devant Damiette; mais sprès être demeuré cinquante jours devant les murailles de cette ville, il fut contraint de se retirer après avoir perdu la moitié des siens par l'intemperie de la saison, par le fer et par la famine. Les Grecs, de leur côté, assaillis par des tempétes, ne purent sauver

qu'un petit nombre de leurs vaisseaux. Ce triste dénouement d'une entreprise passi mal concue que mal conduite, jeta Amaury dans un profond découragement ; n'osant plus compter sur ses propres forces, et n'ayant rien à attendre de l'Europe, il s'embarqua brusquement pour Constantinople, où il fut recu avec de grands honneurs : il revint emuite à Jérusalem, ne rapportant que des promesses qui resterent sons effet. Heurensement pour lui que Noureddin ne put profiter de son absence par les désastres qui accabierent tout-à-coup la Syrie; plusieurs villes furent renversées par un tremblement de terre. Ce fléau détruisit les remparts d'Antioche, de Tyr, d'Alep, de Tripoli et d'Emesse : la plupart des édifices s'écroulèrent, et les habitants, pour sauver leur vie, s'enfuirent dans les champs et campèrent sous des tentes. Une calamité si étendue et si désastreuse ne permit pas à Noureddin d'entamer des hostilités; mais ses regards étaient fixés sur l'Égypte, et il juges que le moment était venu de renverser la dynastie et le culte des fatimites. Le calife était attaqué d'une maladie dangereuse; rien ne s'opposait donc à l'exécution de ce double projet. En conséquence, un des lieutenants de Noureddin se présenta dans la mosquée principale du Caire; en présence du peuple assemblé, il lut la prière publique au nom du calife de Bagdad. La multitude n'osa faire aucune réclamation, et le nom d'Ali disparut, remplacé par celui des Abassides. Cette révolution religieuse accomplie sans secousses, mit fin au règne des fatimites ; leur dernier descendant mourut quelques jours après, sans même avoir appris l'abolition du culte dont il était le pontife, et auquel l'Egypte avait obéi pendant deux siècles. Saladin s'empara des trésors du prince défunt, et commence à prendre ses mesures peur monter au trône en s'affranchissant de toute dépendance. Noureddin devina son projet et tenta de l'éloigner de l'Égypte ; il l'appelait en Syrie pour s'aider, disait-il, de son bras et de ses conseils, contre les chrétiens : Salad'n se mettait en marche, puis il retournait sur ses pas sous le prétexte de réprimer

quelque soulèvement, ou de saisir l'occasion de s'emparer de quelques villes dans la Nobie ou sur les côtes de la mer Rouge. Impatienté de ce manége, Noureddin menaça son lieutenant d'aller punir sa désobéissance; Saladin déclara à son tour, dans un consell composé d'émirs, qu'il opposerait la force à la force. Il fut désavoué par son père, qui, présent à la délibération, annonca que si Nonreddin lui commandait de tuer son fils, il n'hésiterait pas à le faire. A l'issue du conseil, il eut un entretien secret avec Saladia, anquel il fit des reproches sur l'imprudence de sa conduite. a Écrivez, a lui dit-il, cas » sultan d'Alep, de peur qu'il n'exécute si » menace, car il ne manquera pas d'ètre ina formé de votre déclaration, a Saladis se conforma à cet avis et parvint à adoucir le courroux de son suzerain ou du mous à en retarder les effets. Noureddin était d'ailleurs engagé dans une lutte suivie avec lu Latins, contre lesquels il guerrovait san cesse, ce qui l'empêcha de passer en Egypte. amoins il se disposait à entreprendre expédition, lorsqu'il mourut d'une 🖰 ancie en 1174. Ce prince avoit degrands quantés que ses ennemis mêmes out reconnues : l'archevêque de Tyr figure au nombre de ses panégyristes; rien d'aifleurs ne prouve mieux la douceur et l'équité de son administration que l'affluence des étrangers dans se Etats. Il consacrait presque entièrement is revenus aux dépenses du gouvernement, » réservant à peine ce qu'il fallait pour soulenir sa dignité. L'historien Aboutféda rapporte à ce sujet qu'il répondit à son épous, se plaignant de sa parcimonie : a Sacher que » je ne suis que le trésorier des musulmus; w je ne puis donc disposer de ce qui leur » appartient ; mais je suis propriétaire » trois boutiques dans la ville d'Emest, » je vous les cède voloutiers. » Dans teates les villes de son empire il bâtit des mosquées, il fonda des hôpitaux, et ouvrit des écoles publiques. Il appréciait aussi l'utilité des sciences et des lettres, et les favorisait de tout son pouvoir en prodiguant ses latgesses à ceux qui les cultivaient : non content de distribuée aux poêtes et aux savants des secours et des récompenses, il les honsles distinctions particulières : c'est les faisait associr en sa présence, le l'étiquette orientale, et qu'il se jours lorsqu'ils paraissaient devant iry essaya de profiter du trépas de i, et vint mettre le siège devant mais il cessa son attaque pour une argent et mourut à son retour. Ce nble avoir été guidé dans toutes i par le désir d'amasser de l'argent. prouve cenendant que l'avarice fut i dominante ; mais n'ayant que de renus, il dut croire que le moven r de résister à ses ennemis du d ne à ceux du dedans était de remdsor. Exposé à des attaques contila part des musulmans, il fallant unver des soldats pour attauver à résister avec avantage; il pouvait : invoquer l'assistance de ses baau terme de la loi féodale, lui deservice de leur épée : mais les rois souvent bien cher une assistance louteuse, et qui n'était récliement ne dans les grandes occasions où it du salut commun. Ouoique M très-pieux, il n'a été loué que par le clergé, dont il favorisa prétentions que son frère Bau-

d'Amaury, Baudouin IV, n'avait ans à la mort de son pere ; mais sa 'était pas le seul obstacle qui l'emtenir les rênes de l'Etat; il était : la léure, et ses souffrances ainsi ge me lui permettaient pas de vapias du gouvernement. Deux sei-Raymond, comte de Tripoli, et "Longy as mirent sur les range pour regence; mais l'un d'eux, Milon, assassiné quelque temps après, le sta entre les mains de Raymond. ait du célebre comte de Saintil avait la hauteur et la ténacité de ; méanmoins il ne put réussir à a autorité assez fortement pour na gré les inspirations de sa polieut failu s'allier de préference les esnemis de Saladin, mais l détarmer par des promesses et de l'argent la plupart des barons, re qui lui permit d'écraser les partisans de la famille de Noureddin dont il convoitait l'héritage. Cependant la trève conclue fut bientôt violée par les latins. qui ne pouvaient résister à l'appât du pillage. et Saladin reprit les armes et pénétra dans la Palestine. Il s'avançait à la tête d'une armée nombreuse, lorsqu'il fut surpris près d'Ascalon par les chrétiens; les soldats du fils d'Ayoub (1) iurent vaincus comme l'avait jadis été dans les mêmes lieux le sultan d'É... gypte, par l'illustre Godefroi. Saladin a'échappa à travers le désert et regagna les bords du Nil : à son arrivée au Caire, il venges, dit-on, sa défaite en faisant décapiter des prisonniers chrétiens [1178].

Le roi da Jérusalem aurait du profiter de sa victoire pour affaiblir la puissance du prince musulman en attaquant les villes qu'il possédait en Syrie, et en soutenant ses adversaires; mais il ne sul pas saisir celle occasion, ou peut-être fut-il dans l'impuissance de le faire. En effet, l'autorité du monarque n'était guere que nominale, car sur tous les noints du territoire s'élevaient des forteresses, dont les possesseurs n'obéinaient qu'à leurs propres intérêts. Ils songenient d'abord à s'eurichir par le butin, et contrariaient sans cesse la marche du gouvernement. Les uns refusaient de combattre contre les infidèles quand ils en claient requis, parce que les musulmans avaient acheté leur inaction : d'autres fois ils faisaient la guerre pour leur propre comple, an mepris des traités exis tants, et exposaient ainsi par avarice la tranquillité de l'Etat. Quelques-uns même pillaient les chrétiens, ou, s'els n'étaient pas assez forts pour venger une insulte ou satisfaire leur ambition, ils se mettaient au service de quelque émir sarrasin, sons les drapeaux desquels ils vennient attaquer lours frères. Si les villes de l'intérieur étaient sans crase exposées à devenir la proje de quelques lurons du voisinage, les villes maritimes élaient livrées à tous les désordres de l'anarchie. La plupart des habitants, originaires de l'ise, de Gènes et de Venise, avaient conservé sur une terre étrangère les préjugés

de leur patrie; ils étaient d'ailleurs en rivalité pour des opérations mercantiles. Cet état de choses produisait des troubles journaliers, qui amenaient souvent les plus tristes résultats. A côté des barons se faisnient remarquer les ordres militaires institués pour défendre l'intégrité du territoire et su vouer exclusivement au service de Jésus-Christ. Mais ces ordres étaient toujours armes l'un contre l'autre par des jalousies, et se renvoyaient des accusations que la cour de Rome et les conciles étaient appelés à juger ; toutefois les décisions du souverain pontife et celles des docteurs de la loi étaient souvent insuffisantes pour trancher des différends inspirés par des passions mondaines et prêtes à tout sacrifier pour se satisfaire. Ainsi les hospitaliers du Temple, au lieu de combattre uniquement pour la défeuse de la religion, vendaient leur assistance, et exigea ent quelquefois la possession de la moitié des villes qu'ils consentaient à secourir. Ils ne vivaient pas dans un meilleur accord avec le clercé, auquel ils refusaient de payer la dime de butin, et dont ils déclinaient la juridiction, Les chefs du clergé scandalisaient eux-mêmes les fidides par la dépravation de leur conduite; on vit à cette époque le patriarché de Jérusalem emptoyer le bien des pauvres à l'entretien d'une mattresse; qui venait montrer jusque dans le sanctuaire le fruit de son infamie. Les ordres du monarque étaient journellement méprisés par ses vassaux les plus puissants; il se trouvait incapable de punir leurs excès, quelque préjudiciables qu'ils fussent à l'intérêt public. On en vit la preuve par les notes de Renaud de Châtilien, dont l'indecilité provoqua une nouvelle guerre avec Saladin. Simple chevalier dans l'armée de Louis-le-Joune, Renaud se trouvait à Antioche lorsque le prince de cette ville mourut. Sa venve, charmée de la bonne mine de Renaud, lui douns sa main, et le plaça toutà-coup au premier rang parmi les princes de l'Orient. Renaud voulut justifier son élévation par des actions d'éclat, et il fit la guerre aux Grecs. Assiégé dans Antioche par l'empereur de Constantinople, il racheta sa vie et sa dignité par les supplications les plus basses. Délivré d'un péril que lui avait attiré

son avidité, Renaud n'était pas corrigé par cet échec, et il se mit à piller indifférenment les chrétiens et les musulmans; il tombs au pouvoir du père de Saladia, et il expia ses excès par une longue captivité. Lorsqu'il sortit de sa prison, sa femme était morte, et le jeune prince d'Antioche, déclaré majeur, avait pris les rênes de l'administration de ses États. Renaud vint à Jérusalem, où il fit la conquête de la veuve du seigneur de Thoren, qui lui apporta en dot la seigneurie de Karac, et quelques forteresses bâties sur les frontières de la Palestine et de l'Arabie. Cantonné dans ses châteaux. Renaud, maleré ta paix qui vennit d'être conclue avec Saladin. se mit à ravager les possessions musulmans et à détrousser les pélerins qui allaient visiter le tombeau de Mahomet. Saladio demandi vengennee au roi de Jérusalem, qui se trossa dans l'impuissance de faire cesser les déprédations de Rezaud. Saladin reprit les armes car il avait juré par le note de Mahamet de punir le seigneur de Karac et de tuer avec son poignard ce chien d'infidèle. A la tête d'une armée de plus de cent mille homos. il envahit la l'alestine, que les chrétien s'apprétaient à défendre par l'union de toctes leurs forces; mais le monarque musulman ne turda pas à s'éloigner pour aller porter ses armes dans la Mésopotamie, et plusieurs écrirs ; attachés à la famille de Noureddin, se maintenaient dans l'indéperdance [1182].

Cependant la santé de Baudouin entinuait à décliner chaque jour, et il vessit de perdre la vue. Comme il se reconnut luimême hors d'état de gouverner, après avoir d'abord donné sa confiance à Raymonf, comte de Tripoli, il finit par abandoner le pouvoir à Guy de Lusignan, qui avait époné la fille d'Amaury, prédécesseur de Baudion. Lusignan était arrivé dans la Terre-Sainte, n'ayant d'autre recommandation que ses avantages extérieurs, qui lui avaient fait contracter un mariage si fort au-dessus de sapesition. Mais il ne sut pas justifier sa fortune par ses talents; la faiblesse de son caractère, qui s'unissait chez lui à la plus grande prèsomption, en soulevant contre ses actes l'inimitié des grands, rendait leur obéissance ile et déconsidérait le pouvoir. voulut alors reprendre l'exercice ité, et par le conseil des prinrons, il attaqua la validité du to Lusignan. Celui-ci, sommé rattre devant le tribunal du pane se présenta pas, et Bandouin e la régence, qui passa entre les romte de Tripoli. En même temps ne fit couronner le fils da sa sœur son du premier mariage de cette avec le marquis de Montferrat. Le l'avait alors que cinq ans. Le noual confia la defense des forteresses re aux hospitaliers et aux templiers, plus sages dispositions pour assurer llité publique. Cet état de chor s aviron trois années, jusqu'à la me t in IV. gai expire en 1185. Son trélater de nouvelles discordes. Le Tripoli aspirait à retenir les rénes mement, tandis que Sybille médimmer le scentre à son époux : car Bandonin V, roi titulaire, avait la tombe son prédécesseur. Diripatriarche et le grand-mattre des , la princesse fit répandre le bruit lait choisir un nouvel époux pour : son front la couronne qu'elle ret de son chef. Le comte de Tripoli creats applaudirent à cette résolunile avant annoncé le projet de i guerrier dont la renommée et les promettraient au royaume un détrépide.

r venu où ce grand acte devait ir , le patriarche , en présence du as barons et du pruple, prononce de Sybille, sur le front de laquelle diademe; alors celle-ci, le plaçant r sur le front de l'usignan, flèchit el lui jure obésseance, puis se tourl'amemblée, elle dit à haute vois : se me peut separer ceux que le ciel i. » Cette scene inattendue franca sest les spectateurs, dont la majeure stirma par son assestiment i élecla reine venait de faire ; le reste fut de suivre l'exemple de la majorité. an, par des promeses et par des » touré d'un montesu de morts. Son cire-

présents, acheva de gagner à se cause ses principanx adversaires. Toutefois il ne nut désarmer l'opposition de plusieurs prigneurs reunis à Naplouse, qui dans leur indignation effrirent le teène à Geoffrei de Thoron. éponz d'Isabelle, seconde fille d'Amaury: mais, loin d'accepter l'offre qui lui était faite. le nouvel éln alla se remettre entre les mains de Sybille. Sa désertion dispersa l'assemblée de Naplouse; coux qui la composaient se séparèrent sans avoir pris aucune détermination. Les uns se deciderent à jurer obéissonce à Guy; d'autres se retirérent dans leurs domaines, soit pour se faire acheter. soit pour tirer parti des événements. Quant à Raymond, il se renferma dans Tripoli. Si l'époux de Sybille eut en quelque discernement, il cût négocié au lieu de combattre : mais son orgueil égalait son incanacité, et il ne tarda pas à justifier cette exclamation de sou propre frère Geoffroi : Puisqu'ils en ont fait un roi, avait-il dit, ils auraient fait de moi un Dieu s'ils m'avaient connu. En elfet, sans réfléchir aux conséquences d'une rupture ouverte avec Raymond, le roi courut l'assièger à Tybériade; le comte, pour satisfaire son ressentiment et sanver ses possessions, conclut une alliance avec Saladin. anquel il livra passage sur son territoire. Le prince musulman pénétra dans la Galilée. Les chevaliers du Temple et ceux de Saint-Joan forent les sculs qui vincent attaques les Sarrasins. Mais que pouvait une poignée de braves contre le nombre disproportionné de leurs ennemis? ils périrent tous, a On » vit. » dit une vieille chronique, a on vit » ces guerriers indomptables, après avoir » épuisé leurs flèches, les arracher de leurs a Messures et les lancer à l'ennemi. On les » vit, pour étancher leur soif, s'abreuver de a leur propre sang. On les vit cufin, après » avoir émoussé leurs epées, brisé leurs » lances, se précipiter sur leurs adversaires, » lutter corps à corps, se rouler dans la pous-» siere et ne ceder qu'en expirant. Personne » ne se distingua davantage qu'un simple » chevalier du Temple, appelé Jacques de » Maillé : resté seul de tous ses compagnons » sur le champ de bataille, il combattait en-

» val, épuisé de fatigue, tombe et l'entraîne » peut nous attaquer avec avantage dans le » avec lui , mais l'intrépide guerrier se re-» lève aussitôt et se précipite dans les rangs » ennemis, où il expire percé de coups. » Dans lenr admiration pour sa bravoure, les musulmans se parlagérent ses armes; l'un d'eux le mutila, non par un sentiment de cruauté, mais parce qu'il croyait que la possession de ce lambeau sanglant lui communiquerait la même verta guerrière [1187].

Si la victoire manqua à cet héroique dévouement il ne fut pas sans fruit, car il produisit une réconciliation entre le roi de Jérusalem et le comte de Tripoli. Il fallait sauver l'empire de Jérusalem, menacé d'une entière destruction. Saladin s'était rendu maître de la Syrie et de la Mésopotamie ; il disposait également de tous les trésors et de toutes les forces de l'Egypte, et il marchaît à la tête d'une armée aussi redoutable par le nombre que par le fanatisme de ceux qui la composaient. Alors Raymond compit son alliance avec le prince musulman et ne respira plus que poné la délivrance du royaume de Lasignan. Déjà l'une de ses villes, Tybériade, venait d'être prise d'assaut, et l'épouse de Raymond, ainsi que ses enfants, réfugiés dans la citadelle, étaient sur le point de tomber entre les mains des infidèles. Cinquante mille chrétiens s'étaient rassemblés sous les étendards de Lusignan, lorsqu'arrivèrent au camp des fugitifs échappés au sac de Tybériade. On tint un conseil sous la tente du monar-. que, plusieurs chefs furent d'avis de livrer bataille; mais Raymond s'v opposa; « Mes États ravagés, » dit-il , α ma femme » et mes enfants sur le point d'être livrés à » la merci des Sarrasins, implorent mon » secours et le vôtre. Cependant il faut » songer avant tout à sauver l'empire ; cette » armée que nous commandons est la der-» nière chance de salut qui reste aux chré-» tiens, et si elle succombe, rien ne peut » arrêter les musulmans. Ajoutez que nos soldats, quoique nombreux, ne sont pas en-» core rompus au métier des armes; ils ont » plus de zèle que d'habileté, tandis que les » soldats de Saladin sont mieux instruits et n que la nombreuse cavalerie musulmane

» plaines où nous allons nous engager, Son-.» gez de plus qu'il fandra combattre et l'ar-» deur du soleil, et les souffrances de la soif, n et les tourments de la faim. Quant à moi o je le déclare en présence de Dieu et des n hommes, je ferai volontiers le sacrifice de » toutes mes affections et de tous mes biens u pour assurer le salut-de la ville sainte; » c'est pourquoi l'adjure ceux qui m'écoq-» tent, d'attendre l'ennemi sans le combat-» tre en bataille rangée, de le harceler sus a relâche, et de laisser au climat et à la di-» sette le soin de le détruire. »

Ce conseil, inspiré par la prudepce el par la raison, calma l'emportement irréféchi des barons; en vain le grand-mattre des templiers, ennemi personnel de Raymond, essaya-t-it l'effet de son discours, en rappelant que le comte s'était allié naguère avec Saledin, et qu'il fallait se défler des conseils d'un traitre. Raymond dédaigna de réposdre à ces injures, et se contenta de répliquer: \* Je me soumets au dernier supplice si l'é-» vénement ne justifie pas ce que j'annonce.» Bref, son avis finit par être adopté; mis le grand-maître, dans un entretien particulier avec Lusignan, lui persuada que le désintéressement du comte de Tripoli n'était qu'un piège tendu à la bonne foi du monarque, qui, sans plus rien entendre, donna l'orde de marcher en avant. Les chrétiens entrères dans la plaine de Batouf, où l'armée musulmane les attendait, rangée sur les hauteurs de Loubi ; derrière elle s'étendait le lac de Tybériade; on en vint aux mains des la pointe du jour, le 2 juillet 1187, et le combat ≈ soutint pendant tout le jour sans aueun avoittage marqué. Les soldats du Christ étaient @ flammés par les exhortations des prêtres qui parcouraient les rangs, et plus encore par un morceau de la vraie croix place sur un tertre, comme une sorte d'étoile polaire pour diriger les chrétiens. La puit vint sospendre la lutte; mais les soldats de Lusignon étaient sans vivres et accablés par la soil, tandis que les musulmans avaient de l'esu et des provisions en abondance : ils mirent & feu à des broussailles, ce qui embrasa d'use nouvelle chaleur l'atmosphère déjà si bri-

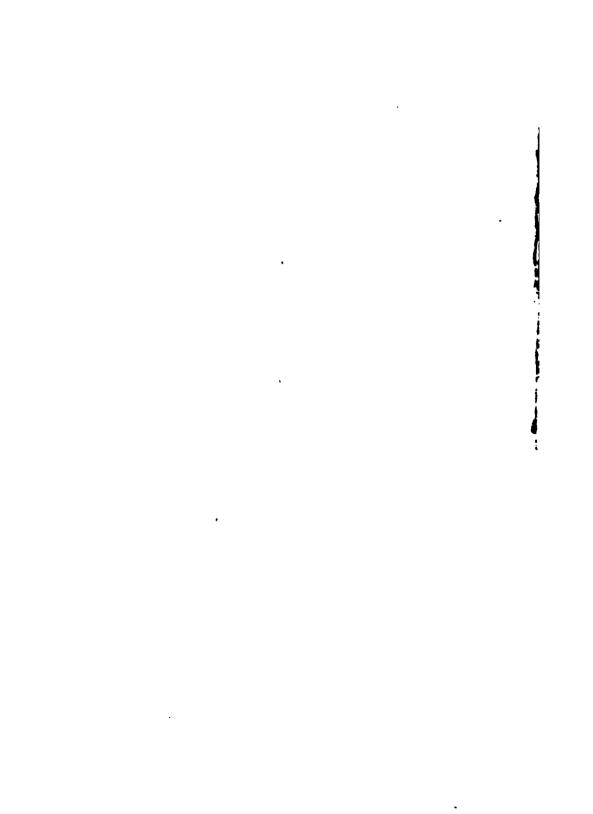



INTÉRIBURE DU CH CÉPTEURE À JERUCALEM

iour venn. Saladin barangua les prit toutes ses dispositions pour r ses adversaires, qui, se voyant perdirent l'assurance de la victoire. covendant bonne contenance, et se ivec un courage digne d'une plus destinée : trois fois ils repossiblent us de l'enpemi; mais après une désespérée, le fragment de la vraie servait comme de draneau aux . Christ, étant devenu la proje des le désespoir et le découragement ant des chrétiens; areablés par le l par la lassitude, ils se débandéitent la victoire aux infid les. La nt encore plus meurtrière que le m grand nombre de fuyards se laisprimer sans essaver de se défendre: urant précipités sur la pointe des Le roi de Jérusalem, son frère le marquis de Montferrat, Renaud on et le grand-maître des templiers captifs entre les mains des vaine grand-maître de Saint-Jean parréfugier à Ascalon, où il expira, p blessures : quant à Raymond, il n pessage et gagna Tripoli. Mais servivre à une défaite qu'il avait t uni entralnait avec elle la chute wet de la cité de Jérusalem.

sère des prisonniers fut si grand ient devenns presque sans valeur nusulmens, un chevolier fut livré go d'une poire de chaussures. La de Saladin , après sa victoire , moreinte d'une certaine générosité. s exempte de barbarie ; il admirait : le courage des chevaliers du Tem-Saint-Jeen; car il voulut essayer roler à son service; il fit donc à ces intrépides soutiens de la resser le culte de Mahomet ou la mort. Aucun d'eux n'hésita à crifice de sa vie, et ils tendirent la is hourreaux: deux cent trente i et un nombre à peu près égal iers se sacrifierent ainsi pour leur Le roi de Jérusalem et plusieurs tionis dans la tente de Saladin, at quel serait leur sort ; le prance musulman fit offrir au monorque un verre d'eau rafratchi dans la neige; mais le prince avant passé la coupe à Renaud de Châtillon, Saladin s'y opposa en disant que Châtillon devait expier ses crimes ou adopter l'islamisme (1), Renaud refusa de se déshonorer par une lache condescendance. et répondit par un noble refus. Saladia irrité le frappa d'un coup de sabre, et Renaud fut achevé par des soldats, qui firent rouler sa tête aux pieds de ses compagnous d'infor une. Comme dans les deux camps la dévotion se mélait aux scen-s de carnage. Saladin remercia de sa victoire Mahomet. par des prières et des actions de grâces, puif il s'occupa de noursuivre le cours de ses succès; i. assiégea et prit en deux jours Plolémais, et s'empara presque sans effort de Naplouse, de Jéricho, de Ramla; Césarée, Arsuf, Jaffa, Bérouth, ouvrirent leurs portes. Trois villes maritimes, Tyr, Tripoli, Ascalon, restaient seules aux chrétiens : le monarque musulman vint mettre le siège devant Tyr, dont les habitants auraient cédé sans résistance s'ils n'avaient été électrisés par la présence et les exhortations d'un jeune guerrier. Conrad. marquis de Montferrat. Il était frère du seigneur de ce nom, premier époux de Sybille, et venait d'accourir en Palestine pour combattre les infideles; arrivé après la bataille de Tiberiade, il s'était jeté dans Tyr, qu'il arracha pour ainsi dire aux Sarrasins, on relevant le courage des citoyens de cette ville, prêts à subir le joug du vainqueur. Saladin alla bloquer Ascalon; les habitants opposèrent aux musulmans le courage du désespoir, et quoique la brêche fût ouverte, ils refusaient de capituler. Trainé à la suite de son vainqueur, Lusiguan, soit qu'il fût inspiré par Saladin, ou soit qu'il crût la position des Ascaloniens désespérée, crut devoir lui-même les engager à se rendre. Ils envoyèrent des députés au sultan.

(1) Renaud, non-seulement pillast les caravanes qui se rendaient à la Mocque, man il avait forme le projet de s'emparer de la ville agente, et avait penetre presque jesqu'aux portes de Medine. Cette dermore entreprise eveil surtest enflammé contre les le courroux de Saladin, qui profemait un vifattachement pour sa religion.

leaquels lui déclarèrent qu'ils venaient implorer sa elémence, non pour eux, mais pour leur, famille; ils terminèrent en disant qu'il n'entrerait pas dans la ville s'il ne jurait d'épargner les femmes et les enfants, et de rendre la liberté au roi de Jérusalem. Saladin consentit à ces propositions; mais il ne bries toutefois les fers de Lusignan qu'au hout d'une année.

Il no lui restait plus pour compléter son trionaphe qu'à s'emparer de Jérusalom. Cette capitale regorgesit alors d'une multitude d'hommes, de femmes et d'enfants, aui étaient venus de toutes parts chercher un reluge dans es murs; mais la ville était privée de ses chefs les plus habiles, ils avaient péri presque tons à Tibériade, et Sybille ne pouvait se charger du commandement militaire dont l'écartait la faiblesse de son sexe et la trempe de son caractère : son gouvernement était d'ailleurs sans force. Dans cette extrémité la prudence grait commandé peut-être d'accepter les offres de Saladin, qui, parvenu sous les remparts de la cité sainte, fit connaître sux principeux hebitants admis dans sa tente qu'il ne voulait pes inonder de sang Jérusalem, et qu'il offrait à ses citoyens, s'ils voulaient s'expatrier, des terres et de l'argent. Ceux-ci répondirent qu'ils ne pouvaient point céder la ville où le Sauveur du monde était mort, et encore moins la vendre. Saladin, dans son dépit de se voir repoussé, fit serment d'entrer dans Jérusalem sur les cadavres de ses habitants, comme avait fait jadis Godefroi de Bouillon et ses chevaliers. Un vieux guerrier, Baléan d'Ibelin, prit le commandement de la ville, et organisa la défense; tous les citoyens furent appelés à prendre les armes, et pour discipliner ses nouveaux soldats, d'Ibelin créa chevaliers cinquante bourgeois, qui présidèrent sous ses ordres à toutes les opérations militaires. Le clergé ne resta pas en arrière des autres citoyens, il mit en œuvre toute son influence pour exalter l'enthousiasme de la multitude, et il offrit les vases et les ornements des églises afin de les convertir en pièces de monnaie. Personne ne murmura d'un acte produit par la nécessité, et d'où pouvait sortir le salut commun. Saladin s'avanca sur les collines d'Emaüs, et

chaque jour éclaire les bittes les plus meartrières. En effet les chrétiens et les mumimans combattirent avec le plus terrible acharmement; les premiers, perce qu'ils no vonlaient pes survivre à la ruine de la cité sainte, persuedés qu'en succombent ils irajent habiter une litrusalem cileste; les seconds étaient convainens qu'er mourant pour leur foi, le naradis allait s'ouvrir pour eux et les combler de teutes les félicités. Repenses des ses etteques, le spitan changes ses dispositions et vint attaquer la ville du côté du nord. Il fit crouser des mines et construire des machines sormidables pour battro les remperts. Les plus braves chrétiens tentèrent jour et muit des sorties pour, incendier les quivrages des Serragina, ils no purent réuseir dens leur projet: enfla, le guateczième jeur du sière, les habitants recommerent avec désempsir ess los murs de la piace, depuis la porte de Josenhat jusqu'à celle de Seint-Éticane, alleis s'écropier au promier signal; à cette fable nonvelle, les soldats, fraunés de stumer. abandonnérent leurs, postes peur se prosternor devent, les autels, et le clergé redouble ses prières pour objepir l'intercession de Tout-Puissant; dans les temples, dans les rues, dans les maisons, on n'entendait que des pleurs et des gémissements. Sur ces estrefaites, on obtint la preuve que les chrétiens grecs et syriens, établis dans la ville, correspondaient avec Saladin; ils promettaient de l'introduire dans la place. Trahis au dedans, tandis qu'ils pouvaient à peine se défendre au dehors, les chess latins, vainces par l'inexorable nécessité, envoyèrent une députation à Saladin, Elle était conduite par Baléan d'Ibelin, qui rappela au sultan les anciennes conditions qu'il avait offertes aux défenseurs de la sainte cité des le commencement du siège. Le monarque mumiman répondit qu'il se rappelait seulement d'avoir juré de saccager Jérusalem et de passer ses habitants au fil de l'épée. Sans se décourager par un refus si dur, d'Ibelin revint à la charge le jour suivant et ne put vaincre l'inflexibilité du sultan. Celui-ci le renvoya de nouveau, en disant qu'il serait contraire à ses intérêts de traiter avec une ville bes d'état de se défendre. Il fit ensuite donner un nouvel assest, qui écheue per la résistance indomptable des sesiégés. D'Ibelin reparut encore en présence du sultan et lui dit : « N'attendez pas les terribles effets en nous » poussers notre désespoir; sachez que tout » sera détruit por la flamme, qui n'épargnera » ni la mesquée d'Omer ni la pierre de Jan cob: nos formes el nos enfants seront » égergés de nos propres mains; mais ils a serent précédés dans la tombe per cinq o milie musulmans que le sort de la guerre » a fait tember entre nes mains. Puis, quand o la ville ne formera plus qu'un vaste bûo cher, nous fondrons sur votre camp le » glaive à la main, et nous vendrons chè-» rement les restes d'une vie déjà sacrifice » d'avance. »

Saladia ne voulut point donner de réponse difinitive, alla de prendre un peu de temus pour réfléchir et consulter les docteurs de sa lei. Coux-ci rassurèrent sa conscience alarmée per le serment qu'il avait fait, et le lendemain, une capitulation sauva Jérusalem d'une destruction complète. Il fut stipulé que les harens, les chevaliers et les soldats sortiraient en liberté pour se rendre à Tyr, sous la protection d'une escorto, mais que le reste des habitants se rachèterait de l'esclavage par une rancou fixée pour les hommes à dix pièces d'or, à cinq et à dous pour les fommes et les enfants. Quatre jours s'écoulèrent encore avant l'exécution du troité; les chrétiens les passèrent tout entiers dans les larmes, ils se prestoraziont au pied du Saint-Sépulchre, ils percouraient tous les lieux auxquels se rettachaient les plus grands souvenirs du christianisme : toutes les conditions étaient esafondues dans le malheur commun, et mentraient la même affiction; tous les citoyens s'embrassoient en pleurant; les uns, prêts à quitter la ville, les autres, bors d'état de se racheter, voyairal sonner pour cux l'houre de l'esclavage, Copendant les soldats Serracias étaient entrés dans la sainte cité, et farent sur le point de provoquer un soulèvement parce qu'ils avaient trainé dans les rues une croix culerde à l'église des chevaliers du temple. Le jour fatal étant venu. Soladia, place sur un siège élevé, présida

pour ainsi dire au départ des chrétiens, aui eut lieu par la porte de David. Le patriarche marchail en lête, suivi des ecclésiastiques chargés des vases et des ornements qui avaient décoré le Saint-Sépulere ; puis venait la reine Sybille, entourée des dames de sa cour; elle trainait à sa suite une multitude de femmes, tenant des enfants dans leurs bras, et poussant des cris et des gémissements, Saladin s'approcha de la reine, à laquelle il adressa quelques paroles comelantes; alors plusieurs femmes, enhardies per l'émotion qu'il semblait éprogres, lui dirent : « Prenez tous nos biens, mais rendez » à notre amour nos époux, ues frères et » nos pères ; réunies aux objets de notre af-» fection, il nous restera encure des appuis » et des consolations, » Le prince vainqueur bonora son triomphe par une clémence louée à juste titre par les historiens de toutes les nations; il rendit aux semmes leurs époux et leurs enfants, et récompensa par ses dons plusieurs chrétiens, qui, déclarés libres, emportaient sur leurs épaules leurs parents et leurs amis, abandonnant pour les sauver leurs effets les plus précieux ; il permit encore à dix chevaliers de Soint-Jean de rester dans la ville pour donner des soins aux malades placés dans l'hônital de cet ordre. La conduite de Saladin, dans cette circonstance, est d'autant plus digne d'éloges, qu'il lui fallut braver le mécontentement des siens, dont le fanatisme condamnait son humanité : Malek-Aden, frère du sultan, imita sa générosité, et racheta à ses dépens deux mille prisonniers chrétiens. De son côté, Baléan d'Ibelin, le brave défenseur de Jérusalem, à qui l'on avait confié les fonds destinés à payer toutes les dépenses du siège, en fit le plus généreux emploi en les consacrant à payer la rançon de «s concitoyens: ainsi sur cent mille chrétiens renferants dans les murs de Jérusalem à l'époque de la capitulation, il n'en resta qu'environ quaterze mille qui durent se résigner aux souffrances de l'esclavage [1187]. Les chrétiens perdirent la cité sointe après l'avoir possédée quatre-vingt huit ons : les Sorrasins préteudirent qu'el e était retombée entre leurs mains le même jour où, quel ;ves siècles mepar, vant, Mahomet, transporté à Jérusalem, crucifix et les images des saints répandre des en étais sorti pour monter au ciel. Cet inci- larmes de sang ; un nigle était apparu à un dent avait encore rehaussé aux yeux des musulmans le triomphe de Saladin. Quand la ville fut restée vide de ses habitants, le sultan fit une entrée triomphale dans ses murs, et donna l'ordre de purifier tous les temp'es où les chrétiens avaient célébre .our .alta; chaque église devint une mosanée, it celle d'Omar fut lavée soigneusement evo. de l'eau de rose. Quelques jours après, Saladia assista à une longue prélication faite par le chef des Imans, qui, après avoir remercié Dieu d'avoir fait triompher l'islanisme, recommanda aux soldats du prophète de ne point s'enivrer d'orgueil, car la rictoire qu'ils avaient remportée, ils la devaient non à leur épée, mais au bras da Tas Palsont, L'orateur termins en presat paur les jours de Saladin, qu'il uppela le glaive tranchant de Dieu, son étoile resplendissante et le défenseur de son culte.

Cependant les tristes exilés de Jérusalem, nu lieu de recueillin des secours et des consolutions, se virent repoussés par leurs frères, car l'opinion publique attribuait la perte Je la cité sagute à la vie criminelle de seshabitan's, et ceserdant, quoique ce reprochene fut pas sans fondement, l'examen des faits prouve que ce surent moins les sautes des curétiens que les discordes des musulmans ci permirent au royaume de Jérusalem de subsister près d'un siècle. Ou vit les c toyens de Jérusalem, à qui 'es villes chrétiennes de la Syrie refusaient un asile et des vivres, expirer de misère et de faim, dans une agonie d'autant plus don'oureuse qu'ils mouraient par l'inhumanice de ceux là même qui auraient dû s'emrresset de leur ouvrir les bras. Plusieurs de ous fugitifs passèrent en Egypte, où les musulmane les accueillirent avec une sorte de compession; d'autres trouvèrent passage sur des vaisseaux et revinrent apprendre à Europe que Jérusalem était devenue la proie des enfants de Mahomet. Cette nouvelle produisit le plus grand effet en Occident; le pape Urbain III en mourut de douleur. On se rappelait que la chute de Jérusalem avait été unnoncée par des prodiges; a.asi on avait vu dans quelques églises le

chevalier chrétien ; il planait au-dessus d'une armée, tenant dans ses griffes sept javelots et faisant re entir les airs de ces mots : MAL-HEUR A JÉRUSALEM. Chaque fidele s'accusait à son tour d'avoir attiré le couroux céleste sur la chrétienté par des fautes dont il s'était rendu coupable; les prédicateurs secréditaient cette croyance du haut de la chaire sacrée. Une révolution soudaine améliera les merurs publiques; la luxure, l'ambition, la cupidité s'étoignirent dans tons les cœurs, qui s'embrasèrent de foi et de charité. Les riches distribuéeent oux pouvres d'aboudantes aumanes, les entrettis se réconcilièrent, et tous les chrétiens pratiquèrent à l'envi les priceptes enseignés par l'Evangille, le clergé joignit l'exemple à ses exhortations; les princes de l'Église et les prélats réformérest le luxe de leurs maisons, les moines revisrent à l'austérité de leurs règles, en un mottoutes les classes de la société subirent la réforme la plus complète. Matheureuseumi cette réforme, fruit d'un enthousiasme passager, pe tarda pas à s'affaiblir, et disparet devant les passions, les intérêts qui , ausupis dans les cours, se réveillèrent et reprirent leur empire accoutamé. Toutefois la donleur que ressentit l'Europe en apprenant le triomphe de Saladiu ne devait pas s'exhaler en plaintes stériles. Le successeur d'Urbain III, Grégoire VIII, sorma le projet de ranimer le zèle des chrétiens en faveur de la Palestine, mais il sallait préalablement pacifier les querelles élevées entre les peuples catholiques. Les Pisans et les Génois étaient alors en guerre, Grégoire consuma so derniers jours à concilier leurs différends, laissant à Clément III, qui le remplaça sur le trône pontifical, le soin de terminer l'ævre qu'il avait à peine ébauchée. Cependant l'archevêque de Tyr, Guillaume, venait d'aborder en Italie [1188]. Le nouveau postife lui confia la mission d'appeler aux armes la chrétienté. Guillaume parcourut d'abord l'Italie. Il se rendit ensuite en France pour prêcher la guerre sainte. La disposition des esprits semblait promettre de nouveaux trionphes à son éloquence, car la perte de Jéru-

٦

salem avait répandu un deuil universel. On vovait des prêtres dans toutes les provinces, distribuant au peniole des images représentant le saint sepulcre renversé, et le Christ abattu sous les pieds de Mahomet. Dans les manoirs habités par les barons , les accents de joie étaient remplacés par des lismnes de tristesse. En Provence, les poètes, connus sous le nom de troubadours, au heu de célébrer dans les châteaux des barons les plaisirs et les peines de l'amour, n'entretenaient leurs auditeurs que des devoirs imposes à tout chevalier chrétien. Voici l une de ces compositions : « Celui qui mena . trois rois à Bethleem pour se prosterner » devant un enfant couché dans une crèclie, » ouvre aussi dans sa mi-éricorde une voie » par laquelle les pécheurs les plus endur-» cis peuvent arriver au bonheur éternel. L'homme plongé dans la debauche et re-• tenu par l'avarice néglige de prendre la o croix et perd en même temps son Dieu - et son honneur. Mourir dans la Terre-» Samte, en comfattant les infideles, est » mille fus préferable à la gloire que willow peut precuediar dans son pays natal. » Mourir pour la cause du Christ, c'est » trempher de la mort même et s'assurer » une selicité sans sin. Vous pouvez subju-- guer toute l'Europe, mais combien les · conquétes accomplies par l'ambition sont » vaines! Alexandre soumit toute la terre. » et que lui rote-t-il? un linceul. Quelle » folle de préférer le mal au bien et d'é-» changer contre des triomphes périssables » la possession du séjour celeste! Marchons » done à la delivrance du saint tombeau..... a Les rois, les birons, les chevaliers, pe » doivent-:la pas s'arracher aux flammes déa vorantes de l'enfer pour conquerir avec » la gloire terrestre le sa'ut éternel 1? » Des refrains écrits dans l'idiôme du vulgaire enflammaient le peuple des villes et des camprepare, tandis que des chansons composées en langue latine eveillaient l'ardeur des cleres, Nous en citerons une ici a cause de sa liciévete. · Le bois de la croix est la baunière

. Nous allous à Tyr. c'est le rendez-vous » des braves ; c'est là ,use doivent uller ceux » qui sont tant d'essorts pour acquérir sans » nul fruit le renom de chevalerie. Mais · pour cette guerre il faut Jes combattants » robustes et non des hommes amollis; ceux qui soignent leurs corps à grands frais » n'achetent point Dieu par leurs prières. » Oui n'a noint d'argent, s'il est fidèle, la » foi sincere lui suffira; c'est asses du corps » du Seigneur pour toute provisica de voyage » au soldat qui défend la croix. Le Christ, » en se livrant au supplice à fait un prêt » nu pécheur; pécheur, si tu me veux pas » mourte pour celui qui est mort pour loi. » tu ne rends pas ce que Diea t'a prêté. • Ecoute done mon conseil, premis la craix. et dis, en faisaut ton vœu : Je an recom-• mande à celui qui est mort pour moi, qu' » a donné pour mui son co.ps e, sa vie ,1'. « Le bois de la croix est la bazerere de » potre chef, celle que suit noce armée. » Le roi d'Angleterre Henri II et Philima-Auguste s'étaient assemblés près de Gisors. pour mettre fin à des bostilités qui venajent diavoir lieu entre ces deux monarques ils claient entoures d'un grand nouthe de barons et de chevaliers accourus dans la persuasion que l'on devait s occuper de la guerre sainte. Guillaume parut dans cette réunion. Témoin des malheurs de Jérusalem, il les peignit avec éloquence. « Cette cité, » ditil, a remplie naguère d'un peuple de chre-» tiens, n'est plus habitée que par un peuple a sacrilège. La souveraine des nations a » payé le tribut de l'esclavage. Ses enfants a ont été vendus comme de vils trouveaux » dans les marchés des infidèles. Enfin les » guerriers de la croix ne possèdent plas en » Asie que la ville de Tyr et celle d'Antioo che et de Tripoli , tandis que des milliers » de chrétiens qui peuplaient plus de qua-» rante cités, errent sans asile, exposés aux » intempéries des saisons, aux souffrances a de la faim, et n'ont pas même une pierre » pour reposer leur tête. » L'orateur, après

» de notre chef, celle que suit moire armée.

<sup>11.</sup> Parnement, Podine originale des Trouba fours, tumo 2, pag. 71.

<sup>11.</sup> Ce le chanon nous a été conservée per su chonspeur auglan, Roger de Bo nico.

avoir attendri les assistants par le spectacle des maux infligés au chrétiens de la Palestine, reproche aux chrétiens d'Occident d'avoir permis que leurs frères fussent accablés par les Sarrasins. « En arrivant ici », dit-il, « qu'ai-je vu partout? l'appareil et les ra-» vages de la guerre. Hélas! pourquoi tirer » ces glaives, pourquoi répandre le sang? » Pour la possession d'un fleuve, pour celle » d'une province, pour moissonner un lau-» rier sanglant, une gloire fugitive, yous » vous égorgez les uns et les autres, tandis » que les infidèles triomphent, campés sur » les ruines de la cité de Dieu. Ne vous sou-» vient-il plus de ce qu'ont fait vos pères? » Ils out jeté au milieu des nations musul-» manes les fondements d'un Etat chrétien , » qu'une multitude de guerriers de toutes les » nations ont affermi par leur courage et leur » dévouement. Puisque vous avez laissé périr » l'œuvre de leurs mains, sauvez du moins » leurs tombeaux. Faut-il donc que l'Europe » n'ait plus de héros comme les Bouillon et » les Tancrède? Écoutez vos frères massa-» crés par l'ennemi de votre foi, écoutez les » saints qui reposent à Jérusalem, entendez aussi les pierres du sépulcre, tous vous de-» mandent vengeance, tous vous crient de cou-» rir aux armes. Eh quoi, le sang de Naboth » en s'élevant vers le ciel a rencontré des ven-» geurs, et le sang du Christ crierait en vain » contre ses bourreaux! Rappelez-vous cette » parole du fils de Dieu, CELUI QUI N'EST PAS » POUR MOI EST CONTRE MOI; courez donc » vous enrôler sous les drapeaux du Seigneur. n quelle cause plus juste à désendre que celle a du roi du ciel et de la terre? depuis quand » ses ennemis ne sont-ils plus ceux de tous Echrétiens? et quelle sera la joie des Sar-> Trains lorsqu'ils apprendront que, livrés » tout entier à de vils intérêts, les princes » de l'Occident, insensibles à la ruine de Jé-» rusalem, l'abandonnent aux mains de ses » nouveaux maîtres! Ils dédaignent de la » reprendre, ou plutot ils n'osent tenter de » l'arracher à leurs mains. » Électrisés par une éloquence d'autant plus entraînante que l'orateur semblait aussi profondément ému que ceux qui l'écoutaient, les deux rois s'embrassèrent en sanglotant et recurent les premiers la croix des mains de Guillaume (1). A leur exemple une foule de barons, de chevaliers et plusieurs prélats de la France et de l'Apgleterre s'enrôlèrent sous la bannière sainte, La multitude, embrasée du même enthousiasme, montra un empressement non moins vif à prendre les armes comme soldats du Christ. Mais il fallait de l'argent pour subvenir aux frais de la guerre, et l'on décréta un nouvel impôt sous le nom de dime saladine. Elle devait être perçue pendant uns année et frappait toutes les espèces de propriétés. Nulle exception ne fut admise, et malgré les réclamations du clergé, ses biess subirent la taxe comme ceux des laiques. Les Juifs furent aussi tenus de contribuer. En France, Philippe-Auguste fit saisir ces derniers dans leur synagogue et les contraignit de payer einq mille marcs d'argent. Les seigneurs qui s'étaient croisés étaient nonsculement exemptés du paiement de la dime, mais il leur était accordé de la tever à leur profit sur les biens de leurs vasants. Afin de procurer aux croisés de l'argen! avec plus de facilité, on donna à ceux qui leur avançaient des fonds, le privilége de primer les autres créanciers. Ez vertu de ce réglement les seigneurs purent engager leurs terres à de meilleurs conditions. Dans les premières croisades , le peuple des villes et surtout des campagnes s'était enrôlé dans l'espoir d'améliorer son sort en brisant les chaînes de la servitude qui pesaient sur lui. Beaucoup de villes étaient presque désertes, les champs n'avaient plus de bras pour les cultiver. Aussi dans le but de remédier à ces inconvénients, il sut stinulé que les individus qui prendraient la croix sans le consentement de leur seigneur, ne seraient point déchargés du paiement de

[1188]

Cependant si la guerre sainte était décrétée en principe, elle sut retardée par l'ambition des princes qui devaient la commander. Un des fils de Henri II, Richard, surnommé depuis Cœur-de-Lion, était des de Guyenne, et fit naître des hostilités entre

<sup>(1)</sup> C'est ce même Guillaume de Tyr à qui l'es doit une relation des premières croisades.

et Philippe-Auguste. Les deux nlovèrent sans scrumule, nour leurs argent de la croisade ; vainement un a cour de Rome essava-t-il d'inil ne fut point écouté; Philippe, t la menace de jeter un interdit sur ne , lui répondit par des bravades, d voulut le percer de son épèc. trefaites, Henri II clant mort. Riita sur le trône, et s'occupa sur-les movens de faire contribuer ses eur remplacer l'argent qu'il avait déponilla les juifs, aliéna les dosa couronne et mit en vente loutes et les dignités de l'État : il se uite en Normandie, où il extorqua des sommes considérables, destirendre Jérusalem. I.n sa qualité ur suzerain, Philippe-Auguste n Angleterre, au mois d'octo-. le comte du Perche : il avait pour · sommer le monarque de se rendre . à la tête de son armée, le jour s de l'année suivante. Philippe cette ville à l'époque qui avait par lui, c'est à-dire au mois de D: en passant à Saint-Denis, il i la pannetiere et le bourdon de I trouva Richard au rendez-vous it tous deux, à la tête de cent mille lièrent ensemble jusqu'à Lyon, où rérent ; Philippe prit le chemin de r il devait trouver des vaisseaux, et e dirigea vers Marseille pour s'emver ses soldats.

que les peuples de l'Occident so arme pour affranchir la cité sainte de Saladin, nous allons jeter un it sur le royaume de Jerusalem, Godefroi, et perdu à jamais par : cette étu-le est au-si curieuse ensable, car elle donne la clef des its qui se sont passés dans la l'alequ'elle fut soumise à la domination es chretiens. L'un des conquerants lem, Bouillon, en fut aussi le premier ! Ja'oux d'accomplir tous les devoirs le dignité dont it se trouvait inve-ti, s'oreupa de doter son royaume de atutions ; il charges en conséquence

plusieurs personnages renommes par leur savoir de recurillir les principales lois de tous les pays dont ses sujets étaient originaires, et de rédiger une espèce de code destiné à régir les latins de la Terre-Sainte. Une assemblée formée du patriarche et des principaux barons décreta l'adoption de cette législation connue sous le nom d'assises et bons usaves du royaume de Jérusalem. C'est dans ce nouveau coile que nous puiserons les renseignements que nous allons donner sur l'état politique et social des habitants de la Palestine à cette époque. Il faut d'abord reconnaître qué le gouvernement était une monarchie; mais alors un monarque n'était pour ainsi dire que le chef d'une aristocratie souvent plus puis-ante que son chef : quoi qu'il en soit, nous nous occuperons d'abord du souverain : à son avénement, il était couronné dans l'église du Saint-Sépulere par le patriarche, et faisait serment de protéger la religion et de gouverper suivant les coutomes établies ; le patriarche répondait : Je vous aiderai. Puis il placait sur le front du prince le diademe. et demandait par trois fois aux prélats, aux barons, aux bourgeois et au peuple, de déclarer si le monarque était bien le véritable béritier de la couronne : le roi pénétrait ensuite dans le chœur de l'église, où il était revêtu de la robe rovale; il prenait place sur son trône, et le service divin commencait, pendant leguel il recevait l'onction sacrée et tous les signes du commandement, c'est-à-lire l'anneau, le sceptre et l'épér ; les assistants criaient vive le roi. Ce dernier donnait l'accolade aux prêtres, il communisit, et déposait sa couronne sur l'autri ou le patriarche avait offert le saint sarrifice ; la cérémonie terminée, il allait prembre place à un banquet dressé dans le temple de Salomon, demegre des Temphers. C'est là qu'il recevait l'hommage des bourgeois de la ville. Le monarque était le chef de l'armée, il présidait encore à la justice et à l'administration du royaume; mais ces hautes prérogatives étaient limitées dans l'application, par des droits et des coutumes. Quant à la surcession au trône, e'le était réglee par la loi salique, c'est-à-dire, que les femmes ne nonvaiert ceindre la couronne de leur chef. Rien de plus sage que cette disposition, car elle avait pour but d'empêcher que le pouvoir suprême n'échût à des mains trop faibles pour l'exercer. Elle perhettait aussi, dans le cas d'une vacance, de donner le trône au plus digne.

Comme l'état de Jérusalem était une monarchie féodale, il comprenait une foule de seigneuries, à la tête desquelles se trouvait placées quatre grandes baronnies : savoir, les comtés de Jaffa et d'Ascalon, la principanté de Galilée, colle de Césarée et de Nazareth. et enfin le comté de Tripoli. Chacun des possesseurs de ces seigneuries avait des of-Sciers investis des mêmes titres et des mêmes fonctions que ceux qui entouraient le monarque. En outre ces quatre grands barons echappaient, par une exception unique, à la juridiction suprême du royaume. Ils no jouissaient pas copendant de l'impunité; mais si l'un d'eux s'était rendu coupable d'un crime attaquant l'honneur, la vie ou la fortune d'autrui, il était jugé par ses pairs. c'est-à-dire, par les trois autres barons. Toutefois ce privilége les égalait presque au monarque, car s'ils se liguaient entre eux, nulle autre puissence ne pouvait contrebalancer celle des quatre grands barons. Les trois premiers étaient tenus, en cas de guerre, de mener à leur suite cinq cents chevaliers. le comte de Tripoli en devait deux cents.

En regard du pouvoir royal et de celui des barons, était le patriarche qui dirigeait exclusivement les affaires spirituelles, et prenait part, suivant la mesure de ses talents et de son caractère, aux affaires temporelles. Il avait pour suffragants les archevêques de Tyr, de Nazareth, de Beikséreth et de Carac; puis trois évêques, un prieur et six abbés; le patriarche avait même encore pour suffragantes trois abbesses; chacun de ces abbés et abbesses jouissait de presque toutes les prérogatives de l'épiscopat, quelques-uns portaient même la mître, la crosse et l'anneau. Nous n'entrerons pas dans de plus grands détails sur le clergé de Jérusalem; il nous sufira de dire que son organisation était la mème que celle de tous les États c. tholiques; les prélats qui le dirigeaient se

mélèrent plus d'une sois sux intrigues de la politique. Cependant ils n'influèrent que saiblement sur la direction des affaires de l'État, car dans un pays entouré d'ennemis insatigables et en butte à des attaques journalières, l'épée devait l'emporter sur la crosse. De là vient que l'Église de Jérussiem jous un rôle secondaire qui était plus conforme à l'esprit de son institution.

Peur rehausser la dignité royale, quatre grands dignitaires étaient attachés à la personne du monarque et l'aidaient dans l'exercice de ses principales fonctions. Ces quatre grands dignitaires étaient le sépéchal, le connétable, le maréchal et le chambellan. Le sénéchal était chargé de la surveillance des forteresses, de la gastion des revenus de la couronne; il acquittait les dépenses, percevait les revenus, et après le gain d'unt bataille, il prélevait la part du hutin attribuée au roi. Il exercait encore la justice royale, ayant sous ses ordres des égrivaise ou baillis. Le connétable était après le rei le chef de l'armée, il doit ordonner besteile et aux gendarmes de chevancher et de retourner par le commandement D'00 101. Il avait, en un mot, le commandement siprême en temps de guerre. Dans les conbats judiciaires, il présidait ces seleunités, dont il prescrivait tous les détails. Le maréchal était, pour ainsi dire, le substitut du connétable, il le suppléait en cas d'absence ou de maladie, il était entièrement soumis à ses ordres et à son égard se trouvait placé dans une position toute subalterne, puism'il faisait hommage au connétable. Quelquefois à la guerre, le maréchal était chargé du commandement d'un petit corps de troupes. Les fonctions du chambellan s'appliquaiest à la personue du roi, qu'il aidait à se vétir les jours de grande cérémonie; au banque royal, il servait à boire au prince, sur l'etdre du sénéchal, et quand le roi aus mangié, dit le texte des assises de Jéruslem, IL DOIT ALLER AVEC LES AUTRES OF-FICIERS MANGIER ET LA COUPE AVEC 000 IL AURA SERVI LE ROI DOIT TESNIR DEVANT SA TABLE AUX QUATRE GRANDES PESTES DE L'ANNÉE. Le chambellan, entre autres avantage qui saisaient partie des émoluments de





e, s'emparait des habillements de e portait un vassal, le jour qu'il veidre hommage au monarque. Nous devoir faire remarquer que les quandes charges dont nous parlons at alors dans presque toutes les mos de l'élecident, et qu'elles avaient les attributions.

ovanme tout entire était divisé en umis à l'obligation du service milie service clait le premier de lous les Lorsqu'un vassal laissait en mouenfant en has âge, le seigneur suzesa terre s'emparait de la tutelle et nit jusqu'au jour ou l'héritier atteies quinze aus révolus. Ce dernier alors réclamer l'investiture du fief en disant: i'ai quince ans acr. Si c'etait une fille, à l'âge de douze E POUVAIT REOUTER SON FIEF dans mi elle avait pris un épous auquel confiait la défense. Quand elle deveave, il fallait qu'elle prit un mari merver sa terre; cependant, parveage de «oisante ans , elle «tait disde choisir un nouvel épous. Quand ive avait des enfants, elle pouvait r la mostre du fief à titre de donaire. ide moitié appartenait aux enfants. prane joursait du droit de distribuer iertes de fiels bors du royagme de em. Les pobles vassaux immédiats de some avaient la faculté de céder une de leurs terres, c'est-a-dire, de les léader. L'acquereur se sogmettait aux obligations que le suzerain avait conenvers le monarque; cependant un ne devait fournir qu'un chevalier ne être divise. Il fallait, au reste, solli-· consentement du seigneur suzerain remer une propriete. Lorsqu'il se prépour un lief vacant deux beritiers ne different. l'homme avait alors la nee sur la femme, si tous deux d'ailouedaient un titre égal à l'heritage. somewere d'un fief mourait sans enle fiel relournait au suverain, qui en st à son gré. Comme le même bomme t possider des terres relevant de rs suzcrains, les obligations con-

tractées envers le premier dominaient toutes les autres ; ainsi, en cas de guerre , le vas-al était obligé de suivre la ban jere du haron avec lequel il avait contracté le premier. Il y avail, au reste, un hen fondé sur des obligations réciprodues qui unissaient egalement le supérieur et l'inférieur; si le derpier, au jour de combat. Juvrait son cheval et ses armes à son seigneur, s'il s'offrait pour lui servir d'otage, ou s'il acquittait la rancon de son seigneur en vendaut son lief, le seigneur était à son tour tenu de racheter son vassal : il devait en outre l'indemniser des pertes et des dommages qu'il avait subis pour son service. S'il advenait que des vassaux se trouvassent hors d'état d'acquitter la rançon de leur seigneur, ils devaient s'imposer un tribut. Lorsque le tribut ne fournissait point une somme nécessire au rachat, s'il existait dans l'étendue de la seigneurie un fief tenu par une femme uni n'avait point d'heritier direct ou indirect, le mori de cette femme était contraint de vendre la terre, puisque cette terre devait un jour revenir au sugerain : celui-ei contractant des lors l'obligation d'assurer au marc et à la femme une prasion égale au revenu du lief qui avoit eté vendu à son profit.

La cérémonie de l'honimage avait lien avec solemnite. Le surerain, entoure des officiers de sa maison, clait assis et couvert; ou intreduceit alors le vascil, qui, s avancaut la tête que, s'agenouillait et mettait ses mains entre celles du seign ut suzerain. en lu- disant : « Je promets de garder et de a defendre votre personne envers et contre n tous, n Le seigneur repondant ; a le vous a recors et je defendrar sos terres comme les a micanes. a Puis il embravait son vantal our la bouche. Lutre des hommes dont la guerre clait la première et la seule occupaten, les differents qui s'elevaient semblacent desour se terminer par l'epée; espendant il pen clast point ainsi, ou du moins la legislation prit a tache d'établir un mode uni remila di le système de la force mis à la place de la justice. Il y avait donc nu trabunal sujettue, appelé la cour des barons: il etait pré-ule par le roi , à son défaut par les prates premiers barons du royaume, et en

trabornce par le connétable ou le maréchal. us les vauxux immédiats de la couronne maient rang parmi les juges. Le roi luime était temu de soumettre à la juridiction ue cetto cour l'examen de ses griefs, s'il avait à ulaimire de quelque haron. L'accusé, après ir exigé préalablement des garanties pour ûreté de son corps, se présentait devant our, amisté de ses vassaux; s'il refusait ur s'en remettre à la décision du tribunal. I coursit le risque d'être abandonné de ses assaux, qui poquaient se tourner contre lui. ans toutes les seigneuries il existait un tribuun semblable à celui de la cour suprême des hauts barons ; il était composé des vassaux, et investi de semblables attributions. Ce tribunal était chargé de maintenir les droits de tons les hommes liges de sa circonscription, Un varsal était-il retenu captif sans jugement, le tribunal requérait qu'il fût jugé par ses pairs; si le seigneur refusait de mettre en liberté le prisonnier, la cour pouvait briser ses fers pur la force, sans attenter à la personne du seigneur. Si cependant les juges ne pouvaient faire ouvrir au vassal les portes de sa prison, ils en appelaient alors au monarque et réclamaient son intervention. Bref. tout suzerain qui enlevait de son autorité privée un bien à un vassal et refusait de reconnaître la juridiction de la cour féodale de sa seigneurie, perdait tous ses droits, et les vassaux de sa terre étaient dégagés de tout service envers lui, jusqu'au jour où il consentirait à rentrer dans le droit commun. et à rendre justice à celui auquel il avait causé quelque dommage. La cour féodale prononçait encore qu'un vassal était délié de toute obligation sa vie durant, si ce dernier parvenait à prouver que son seigneur n'avait par rempli les conditions imposées par la loi au suzerain. Le vassal devait, au reste, s'il en recevait l'ordre de son seigneur, le suivre partout dans l'intérieur et même au dehors du royaume durant une année entière. mais seulement dans certains cas particuliers. Ainsi les vassaux avaient un double rôte à remplir, ils étaient tout à la fois juges et soldats. La loi leur imposait encore un devoir, celui de respecter la femme, la sœur et la fille de leur seigneur; un vassal convaincu d'avoir

séduit l'une d'elles lorsqu'elle n'était pas encore mariée perdait son fief; il le perdait encore s'il manquait à l'accomplissement du service militaire; néanmoins lorsqu'un chevalier était âgé de plus de soixante aus ou s'il était affligé de quelqu'infirmité grave, il n'était pas tenu de marcher en personne, il suffisait qu'il livrêt son cheval et ses arms.

Veut-on savoir, au reste, comment se rendait la justice en matière criminelle? Le demondeur exposait sa cause devant le tribunol, et s'il s'agissait d'un fait entachant l'honneur, ou de la perte d'un membre, su d'une dette excédant un mare d'argent, le tribunal ordonnait le combat. Le plaignait disait à son adversaire : Je t'accuse d'aven attenté à ma vie, ou à mon honneur, es bien tu me dois telle somme. - Tu en as menti. - Je t'appelle au combat. En matière civile, c'était le défendeur qui provoquait au combot, porce qu'avant costre lui la déclaration d'un ou de plusieurs témoins, il accusait ces mêmes témoias de parjure. Celui qui succombait les armes à la main n'était-il que blessé, il subismit me mort ignominiouse. Les juges étaient unmêmes exposés à descendre dans l'arène, si le demandeur ou le défendeur faussait la cour, s'il déclarait que les juges avaient manqué au devoir de leur charge, c'està-dire, qu'ils avaient jugé contre lest conscience; mais une tache difficile attendall celui qui disait publiquement , JE FAUSSE LA coon, parceque michamment elle ne fait pas son devoir. Il lui fallait alors combattre et vaincre tous ses juges dans la même journée. S'il ne voulait en récuser qu'un seul, il disait à celui-ci, avant qu'il eût donné son opinion : Tu en as menti ; aussitôt la out ordonnait le duel; mais si l'agresseur se triomphait pas, on lui tranchait la tête ca réparation de l'outrage fait au tribunat. Or voit donc que la justice était encore barbare. puisqu'en définitive c'était la force qui décidait quand le droit devait seul être invoqué-Sortie de la conquête, la société conservail encore la marque de son origine; elle avail acquis par l'épée, elle en appelait à l'épée, faute de connaître un mode plus rationel. Cependant l'organisation des tribunaux à c

exclusivement militaire : en effet. A Je-I il existait deux cours, l'une pour les elle était présidée par le ros, l'autre, la s bourgeois, avait pour chef un deseffisyanz nommé le viscomte ; ce dernier d. relatif aux bourgeois, existait aussi plupart des seigneuries tant eclésiasque séculières; les juges étaient de i citoyeus, recommandables par leur re et leur fortune. Cependant, comme » qui concernait les noissances, les es et les testaments était du ressort Ministiques, le clergé prononçait esment sur les causes ourement civiles. ngz étrangers, ils étaient soumis sux tem propre pays, appliquées par des le leur nation. Les plaideurs avaient cats, car, disent les assises, un hompeut plaider sa propre cause aussi me celle d'autrui. Le président per-I aussi à chacune des parties d'avoir seil de deux personnes, dont l'une était de par lui. Les plaidoiries devaient rs éviter d'obscurcir la vérité, et il ecommandé à l'orateur de s'exprimer rs avec courtoisie; mais il est douteux n avocats d'alors ne sortissent pas, reux de nos jours, des bornes qui leur l prescrites; rien ne prouve non plus fament autorisés à recevoir un salaire : of croire toutefois qu'ils trouvaient de faire payer leur éloqueure. En e d'argent, s'il s'agissait de la réclas d'une dette, le défendeur pouvait obo délai d'une année en alléguant qu'il uit pas la somme réclamée, et en proit de faire attester sa déclaration par atholiques romains alors absents, mais l'attendart prochainement le retour en ine. A l'expiration du delai fixé par la si les témoins faissient défaut, le déir était condaigné au paiement de sa et a'il était convaince d'avoir menti à r. il perdett à tout jamais le droit de en justice. En un mot, le tribunal pouinjours prononcer, infine d'office, l'ament d'une cause, et si au jour finé des parties ne se prérentait pas avant cher du so'eil, elle perdait definitive-

sons trouble, durant une agnée entière, d'une terre, en devenuit le possesseur, souf le cas où la propriété revenuit à un mineur. Un homme était-il déposédé par violence, on lui accordnit quarante jours pour déposer sa plainte aux mains du seigneur, qui, après une enquête, le réintégrait dans ses biens. Mais si la personne déponillée laissait s'éconler plus de quarante jours sons faire sa réclamation, elle ne pouvait plus s'adreuer à sou origoeur, mais elle devait alors invoquer l'action des tribunaux.

Toutes les terres du royaume, partagées en fiefs, se transmettaient des pères aux enfauts et aux autres membres de la famille; mais la noncession de ces firfs nouvait être enlevée sus béritiers naturels dans plusieurs cas : quand le personnage qui en était investi se rendait coupable d'hérésie ou d'anostasie : si des héritiers trahismient leur suzerain en le livrant à l'ennemi ; s'ils l'outragesient par des paroles on par des voies de fait, ou s'els conient lui adresser un ééfi; enfin , s'ils avaient refusé un combet judiciaire, ou s'ils avaient été convaincus de sélonie par des témoignages respectables. Un vassal était encore privé de son fief s'il l'affermait à un ennemi de son seigneur; dans les cas les plus graves, tels que le refus de l'hommage ou du service militaire, ou un arte de trabison, le vassal était déposiblé de son fief durant toute sa vie ; mais pour des fautes plus legères, la peine se bornait à une année : il faliait cependant un jugement émané de la cour judiciaire du seigneur, qui néanmoins conservait toujours le privilège de pardonner au rondamné. Nous avons dejà det que le combat ju liciaire terminait le plus souvent les causes appeiers devant les tribunages, mais mous avons emis d'indiquer les ras ou les juges pe jouvaient se dispenser de recourir à ce moyen. Ces cas étaient le meurire, la trab son, les contestations d'argent, les injures proférées par un vassal envers son seigneur, les blessures, la perte d'un membre, et, enfin, tout ce qui pouvait porter atteinte à l'honneur d'un individu. Dans toutes res couses, l'inculpé répondait par un déments, et, s'agenouillant, il son proces. Un homme avail-il jour remetta ! .on eage , il clait imité par la par-

adverse. Si un chevalier offrait le comà un roturier, il devait soutenir la lutte à pied et non à cheval, afin d'être au niveau de son adversaire. - Celui qui était accusé d'un meurtre pouvait être défié , non-seulement par les parents de la victime, mais encore par d'autres individus. Si le défunt etait venu comme péleriu, eeux qui avaient fait la traversée sur le même navire, ou ceux qui avaient eu avec lui des relations journalières durant un an ou un jour, ses vassaux, s'il était seigneur suzerain, et ses confrères, s'il appartenait à quelque société, toutes ces personnes élaient autorisées à provoquer au combat le meurtrier. Toutefois, un fils et un père ne pouvaient se défier mutuellement; et la loi ne permettait pas non plus à un frère de combattre son frère. - Celui qui se chargesit de demander justice d'un meurtre faisait déposer le cadavre de la victime auprès de la maison du seigneur, qui envoyait trois personnes chargées d'inspecter le corps ; sur leur déclaration qu'il y avait eu meurtre, l'inculpé et ses complices, s'il en existait, étaient arrêtés. L'accusé faisait-il l'aveu de son crime, était condamné au gibet; si l'inculpé demeurait prisonnier un au et un jour sans que le combat judiciaire fût réclamé par l'accusateur, il était mis en liberté. Celui qui poursuivait la punition d'un meurtre faisait, par son conseil, en présence de la cour, la déclaration suivante, adressée su suzerain : « Sire, je déclare qu'un tel est » meurtrier; s'il nie son crime je suis prêt à » le prouver en combattant de mon corps se contre le corps de l'assassin, je le Iuerai » ou le contraindrai de crier merci. » L'accusateur avait le droit de se faire remplacer par un champion; mais si le champion ne paraissait pas au jour marqué, celui qui avait intenté l'action courait le risque d'être déclaré lui-même meurtrier.

En cas de simple homicide, l'accusateur était tenu de produire deux témoins qui affirmaient son dire. Lorsque ces deux témoins avaient fait leur déposition devant la cour, ils demeuraient en prison, ainsi que l'accusateur, jusqu'au jour où le combat terminait le différend. Au reste, une accusation d'homicide ne pouvait pas avoir d'autre solution,

puisque l'inculpé était en droit de récuser tous les témoins, co qui empêchait la conr de prononcer un jugement; il fallait done en appeler à l'épée. Dans les duels pour cause de meurtre ou d'homicide, les deux adversaires, s'ils étaient obevaliers, combattaient à pied; ils devaient avoir la tête raice et être vêtus d'une cotte d'arme de couleur rouge. Leur arme désensive était un inmense bouelier, percé de deux trons qui permettaient aux combattants de se voir: pour arme offensive ils avaient deux épéc, l'une suspendue à la ceinture, l'autre attachée au bouclier. Avant de commencer la lutte, les armes des deux adversaires étaient soigneusement examinées, et ils juraient ser l'Évangile qu'ils ne portaient sur eux aucm talisman qui pût les défendre et nuire à la partie adverse. Avant que la lutte ne conmencht, l'accusé faisait serment à gensus qu'il n'était pas coupable de meurire, l'ascusateur affirmait à son tour le contraire; des officiers préposés par la cour suivaient avec attention toutes les chances du combat; s'il se terminait par la mort d'un des dem alversaires, le cadavre de celui qui avait mecombé était suspendu à une potence (1).

Le meurtre et l'homicide ne donniest pas seuls matière à demander le combat; il avait également lieu pour les vols simples ou accomplis sur un grand chemin, on enfa es cas de violences personnelles; mais il fallait que ces délits fussent dénoncés et corroborés par l'affirmation de deux témoins, que l'accusé devait combattre l'un après l'autre; si l'un des témoins était le plus faible dans la lutte, il périssait par la corde ainsi que l'accustteur. Un témoin se faisait-il remplacer paren champion, si le champion était vaince on pendait l'accusateur, le témoin et le champion. Toute femme était admise à porter às accusations entrainant le combat; comme elle ne pouvait descendre dans l'arène, un champion prenait sa place; mais en cas de defaite, la femme était condamnée à périt sur un bûcher, et son champion était neuda-Les vinitlands, c'est-à dire s'ils avaient plus de soixante ans , n'étaient pas tenus de cou-

<sup>[1]</sup> Assises, clr. 100-102.

ersonne; ils se servaient aussi du l'un champion. Quand l'accusé ou r étaient encore en minorité, on e combat (1). — Il y avait aussi ins graves ou l'on déférait le serccusé; s'il refusait de le prêter il risque de payer une amende. Les it étaient aussi punies de la même il en routait une somme de deux is à tout chevalier qui frappait r.2; mais si un roturier s'oubliait reter des coups a un chevalier, on I la main droite en réparation de

titude, c'est-à-dire le peuple, ne appeter a la justice, car elle u exisur lui, puisqu'il ne passedait rien et n'avait aiusi aucun droit polieffet, la servitude était son lot. comme enchaine à la terre dout artie, et ne pouvait disposer de sa ans la permission du se gueur dont ut. Al ait-il chercher un refuge engueurie voisine, son maître nouarounte a main armee pour le re-Sil voulait se marier il fallait on'il ousentement du maître de la femme mait: en un mot. la condition des and la l'alestine, clait entierement a celle du reunie dans l'Occident. se trouvaient les écolémastiques et , qui rosedaient toute les terres; les bourgeois des villes, qui com-1 8 poseder ducidues immunites: in descus de ces dermiers, vena ent suls de la campagne, voues à la Consideres a non comme des periais comme des choses, les serfs ou acut un objet de trafic, et se trousers sur la même ligne que les auspolijes.

sites contiennent encore sur les detnte des choses et louage de service, dispositions particulières qu'il est faite connaître à nos lecteurs. Lu le dettes, la personne d'un chevalier

en, ch. 104, 115, 107 et 105, an tien, en la minister, com l'inner, con gneue amerain, et le rome au plagmant.

ne couvait être saisie; mais le débiteur, s'il avait recu quelque gage, était en droit de le vendre, et s'il ne retirait pas la somme qui lui était due, il intentait une action devant la cour, qui nouvait ordonner la vente du fief appartenant au débiteur. S'agissait-il. non d'argent, mais d'un meuble en de tout autre objet de cette nature, le détenteur, s'il ne pouvait en faire la restitution, élait condamné à en payer le prix. Si l'objet en latige se trouvait déteriore, l'emprunteur pavait le prix auquel était evalué ce dommage, Lorsqu'une dette était reclamée, si le demandeur ne pouvait fournir ni des actes écrits ni l'attestation de quelque témoju, on deferant le serment au demteur, qui pouvait se libérer par une denotation. Lorsqu'il s'agresait d'une vente, soit d'un homme, soit d'un animal. soit d'une chose, l'acheteur, s'il était mécontent de son marche, en demandait à la cour la restriation, sous le prefexte que l'objet vendu avait des defauts qui n'avaient pas ete présus d'avance : il failait alors que le vendeur etabilt par des temoignages qu'il n'avait point dissimule les défauts reproches à l'homme on a l'objet vendu; par exemple sul avait dit : a Je vous vends une bête retive : p et si l'acheteur avait repondu : a Jachete » cette bête retire, » ce dialogue derait être attede par des temorgniges; dans tous les cas, c'etait toujours au sendeur à faire la preuve que la convention avait ete elairement expressée et executee de bonne for de sa part.

Les posseseurs des baronnies et des fiels clarent terms de tourme un certain nombre d'hommes pour le service militaire, suivant l'importance de leur seign-urle; souvent même ils faisantit la guerre pour leur comple; de la vient qui s'enroia, ent des hommes d'armes , avec lesqueix ils passient un espèce de contrat, si les clauses de ce contrat claient mai executers par le sergneur, l'homme d'aime pagnant en appeter au conuclable, qui sommail le baron de payer le salaire promis : quand ce dernier s'y refusait, le connetable ordonnait de mettre en vente une partie de sa terre ou que:que meuble dont le produit servait à rembourser la somme réclamée. La cour, dans toutes les affaires eiviles, ne prononçait jamais que des amendes pécuniaires. Cependant, lorsqu'un esclave se trouvait en cause, comme il ne possédait rien, les peines qui lui étaient infligées étaient toutes corporélles.

Les assises de Jérusalem ne s'occupent pas non plus de l'état des personnes; mais ce silence n'a rien qui doive étonner, car l'état des personnes, d'est-à-dire la naissance, le mariage, la puissance paternelle, tontes ces matières étaient réglées pur l'Église, qui avait ainsi la part la plus étendne dons le gouvernement de la société. — Il faut encore remarquer qu'à Jérusalem et dans les villes du littoral il existait des corporations régles par des lois particulières; les membres de ces sociétés jouissaient donc d'assez grandes immunités en se dérohant à l'esciavage commun qui pesait sur tons ceux qui u'étaient ni nobles ni occlésiastiques.

Afin de compléter le tubleau de la législation, nous allons analyser brièvement les actes du concile de Naplouse, tenu en 1120, sous le règne de Boudouin I. L'ensemble de ces actes compose une espèce de code criminel qui jette quelque lumière sor l'état des mœurs dans la Palestine. Les premiers articles du concile commencent par une déclaration du monarque, portant qu'il restitue au patriarche de Jérusalem les décimes de tous les revenus royaux; puis arrivent immédiatement les décisions relatives aux délits qui blessent la foi conjugale et les lois de la pudeur. -Un mari a-t-il des doutes sur la fidélité de sa femme, il doit aller trouver celui qu'il soupçonne d'entretenir avec elle un commerce illicite. Si après cette démarche l'époux ou les siens surprennent l'amant en colloque avec la femme, ce dernier sera traduit devant un tribunal ecclésiastique, il subira l'épreuve du feu pour se purger de l'accusation portée contre lui ; s'il sort triomphant de l'épreuve il sera renvoyé absons. - Si quelqu'un commet un adultère avec la femme d'autrui, celle-ci sera mise à mort et son complice chassé du pays; néanmoins le mari a droit de faire grâce à sa femme de la peine capitale; mais elle sera bannie du royaume. - Si un clerc est soupçonné d'avoir des rapports criminels avec une femme mariée, qu'il soit dénoncé à son supérieur par l'épont; si ce dernier surprend le clere commettant des actes criminels avec son époque, le clere peut être dégradé et soumis ensuite au jugement des laigues. Les articles suivants prononcent des peines sévères contre un trime que Dieu punit jadis par la destruction de trois villes dont les débris gisent au fond du lac Asphaltite (1); ce crime était expié par le feu. - D'autres articles déceruent des peines contre tout chrétien convaince d'avoir des habitudes criminelles avec une Sarrasine: l'homme en pareil cas sera dégradé de son sexe par une mutilation, et la femme aura le nez coupé. - Le même chitiment frappera celui qui abusera par la force d'une Sarrasine, et celle-ci passera ag potvoir du fise. - Le fise deviendra aussi maître de la personne d'un Sarrasin ou d'une Sarasine qui prendront l'habit des Francs. - Si un homme épouse une autre femme du visuel de la première, un délai lui sera accordi pour faire à un prêtre l'aveu de sa faute; mais s'il laisse passer le terme fixé, ses biess seront confisqués et le compable banni du royaume. - Un ciere peut preudre les atmes pour sa défense personnelle; mais s'il va à la guerre, poussé par l'amour de la profession militaire, il faut à une époque déterminée qu'il rentre au sanctuaire et se soumettre aux ordres du patriarche. -- Oniconque porte une accusation dénuée de preuve, subira la peine du talion, - Arrivent essuite les dispositions concernant le vol; si le prix de l'objet dérobé dépasse la somme de six sols, le voleur perdra la main on le piedos sera privé de va vue; et si l'objet volé es estimé moins de six sols, le coupable sera marqué d'un fer chaud, et fouetté par tout la ville; en cas de récidive il perdra tons us membres et la vie. - Si un noble est surpris commettant un larcin par un autre poble, le coupable sera renvoyé devant la cour du rei. Tels sont en abrégé les actes du concile de Naplouse; ils portent l'empreinte du code jodiciaire de l'Occident, dont ils reproduisent la lettre et l'esprit. Nous signalerons cependant

<sup>(1)</sup> Plus connu sous le nom de Mer Morte,

dans tout l'occident, ou les home, en leur qualité de possesseurs ient tenus de lever banniere et de la tête de leurs vassaux. Il cot vrai tine le clergé tira plus d'une fois fourreau; mais cette dérogation à samais lieu que lorsqu'il s'agiser la patrie menacée d'une ruine : auna l'exception confirmait la t donc présumable que si l'on ne aux ecclésiastiques de se présenchamps de bataille, ce fut prinpour entourer le clergé d'une e véneration en le dérobant au autres classes, et en l'empéchant ter les vices repandus dans les i auraient altéré la douceur et la ses mœurs. Il cut d'ailleurs été sable que le clergé de Jérusalem si different de son premier paslein de souiller ses mains du numes, n'employa jamais pour les que les armes du raisonnement et le toutes les vertus.

le terminer cette revue des instirevaume de Jérusalem, nous allens up d'art sur trois ordres religieux ss, dont l'existence se lie intimenatoire de la Palestine : co sont hers, les temphers et les chevaliers Lazare. Malgré les secours que avoyant annuellement aux Latins, mrajent pu se soutenir contre les at-Serrasius, dont ils étaient entoudevouement des trois ordres dont parler. On sait, et nous avons de ja fait, que des prigociants d'Amalti da calife d'Egypte la permusion a monastère à Jerusalem, qui fut er des bénediction; à ce monastère um hopital consecré aux pouvres placé sous l'invocation de Saintnduier. A la prise de Jérussiem res. l'hôpital prit soin des soldats a religious firent preuve alors d'une ani complète, que les malades pa:-

ii défend aux cleres de prendre du pain blane, tandis que les frères n'avaient suéditions guerrières; une telle qu'un pain grossier fait en partie avec du 1 était en désactord avec la con- son. Ainsi, les premiers chevaliers de Saint-Jean n'étaient que des frères laiques soumis aux ordres des benedictins occupant le clotten fonde par les banquiers d'Amalfi; c'étaient cependant presque tous des gentilshommes; mais ils ne remplissment que des devoirs socondaires, c'est-à-dire qu'ils predignaient des soins corporels aux malades qui leur étaient counes, tandis que des religieux étaient chargés d'administrer les sacrements. En reconnaissance des services qu'ils avaient rendus aux croisés, Godefroi fit dou aux hospitaliers d'un de ses masoirs situé eu Bretagne, et il fut imité par plusieurs de ses compagnous d'armes; les uns enrichirent l'ordre mismat. d'autres s'y firent admettre. Les frères ne tarderent pas à renoncer an monde, et ils inrèrent entre les mains du patriarche de Jérusalem de se vouer à la pouvreté, à la chasteté et à l'obéissance; une bulle du souverain poutife, Palcal II, rendue en 1113. exempla les chevaliers de payer la dime ; ils acquirent encore par le même acte le droit d'élire leur grand-maître. Ce fut sous le gouvernement de Raymond du Puy (de 1121 à 1160], que les freres, voués jusqu'alors au service des malades et des blessés, contractèrent l'obligation de combattre en personne contre les Sarrasins. La position de la Palestine exigenit que tous les habitants fusient soldats; les frères de Saint-Jean, devenus guerriers, accrurent la considération dont ils possessent. Ils se divistrent alors en trois clauses, les chevaliers, les moines et les frères servauts : la recommaissance et la miété des fideles ne tardèrent pas à combler de biens les hospitaliers. Ils fondérent des maisons de leur ordre dans toutes les parties de l'Europe. Il y en avait en France, en Espagne, en Itahe, en Sicile et dans plusieurs autres contrêrs. On distinguait ces fondations sous le nom de langues; amsi il y avait la langue de Provence, d'Auvergne, de France, d'Italie, d'Aragon, d'Allemagne et d'Angleterre : les terres pourdees par l'ordre dans ces dellereats pays forest divisées en baillinges et en commanderies, dont on attribusit, dans l'oconvaluacemen étaient mourris avec rigune, le revenu aux chevaliers les plus distingués par leur mérite ou par les services an'ils avaient rendus. L'ordre était gouverné par un conseil présidé par le grand-maître, dont la voix comptait pour deux dans les délibérations. Ce dernier jouissait d'un pouvoir absolu en certain cas, puisqu'il désignait et destituait à son gré les fonctionnaires appelés précepteurs, qui avaient pour mission d'aller percevoir en Europe, avec les aumo. nes des fidèles, une part des revenus des commanderies et des bailliages; car les titulaires de ces bénéfices étaient tenus d'envoyer à Jérusalem tous les ans une somme déterminér. L'habit de l'ordre, quand il sut institué, consistait en une robe noire, sur laquelle était appliquée au côté gauche de la poitrine une croix d'étoffe blanche à huit pointes; à la robe était consu un capuchon. Celui qui prenait la suite dans un combat, qui envoyait un cartel, ou qui l'acceptait, était privé de porter la croix et les insignes de l'ordre : telle était, au reste, la considération dont jouissa ent les chevaliers de Saint-Jean à Jérusalem, que les seigneurs les plus puissants faisaient élever leurs enfants à l'hospice de Saint-Jean comme la meilleure école où ils pouvaient apprendre les pratiques religieuses les plus parfaites, les lois de la discipline militaire et tous les exercices nécessaires à des jeunes gens voués par leur naissance à manier un cheval, a rompre une lance et à se servir d'une épée.

Vonés dans l'origine à la continence, à la panvreté et à l'humilité, les chevaliers de Saint-Jean, devenus riches, ne tardèrent pas à mettre en oubli ces vertus, premières causes de leur splendeur : une lettre du pape Innocent II leur adresse à ce sujet les plus graves reproches : « Nous avons appris avec » douleur, » dit-il, « que vous entretenez » dans vos maisons des femmes d'une vie » déréglée, avec lesquelles vous vivez dans » le désordre, et que vous n'observez pas » plus le vœu de pauvreté que celui de conti-» neuce..... Vous protégez indifférenment » tous ceux qui ont été admis dans votre » confrérie, c'est pourquoi il arrive que votre » maison sert d'asile à des voleurs, à des » meurtriers et des hérétiques. Vous dimi-» nuez chaque jour vos aumônes pour aug» menter l'argent que vous destinez à ros plaisirs. Vous falsifiez les testaments de » ceux qui meurent dans vos maisons, c'est » pourquoi vons exigez qu'ils se confessent » à ceux de votre ordre; on dit même, grand » Dieu! que vous êtes suspects d'hérésie. » En conséquence, le pope prescrit aux hospitaliers de réformer leur luxe, de changer leurs mœurs et de reprendre le joug de la règle monastique. Les hospitaliers ent survécu au royaume de Jérusalem, et se sont éteints seulement à la fin du siècle dernier. Le conseil fit de nouveaux réglements qui demeurèrent en vigueur jusqu'à la destruction de l'ordre; par l'un de ces réglements, les chevaliers reçurent défense de tester en faveur de leur famille. Il y eut aussi des femmes hospitalières sous le nom de filles de Saint-Jean; elles devaient prendre soiu des malades, et leur habillement consistait en une robe de laine rouge qu'elles couvraient d'un grand manteau noir, sur lequel était brodée une croix blanche à huit pointes. - Quad les chevaliers de Saint-Jean, après une résistance aussi longue que glorieuse, carcal été contraints de céder à la puissance des Turcs l'île de Rhodes, ils obtineent de Charles-Quint la possession de Malte, dont ils prirent le nom. Établis sur ce coin de terre. ils continuèrent à faire des courses contre les Ottomans et les Barbaresques, et rendirent de grands services à la chrétienté; mais à partir de cette époque leur histoire, confondue avec celle de l'Europe, ne peut plus se mêler à notre récit.

Environ cinquante années après l'établissement des chevaliers de Saint-Jean, plasieurs chevaliers français qui avaient contribués, sous les ordres de Godefroi, à la prise de Jérusalem, jetèrent les bases d'une nouvelle confrérie militaire. C'était dans le but de protéger les pélerins qui se rendirent en foule dans la cité sainte, lorsque l'Europe apprit qu'elle avait été arrachée aux mains des infidèles. Les Sarrasins infestaient les routes conduisant à la Palestine, et un graud nombre de pieux voyageurs de tout âge, de toute condition, étaient égorgés ou trains en esclavage; ce fut alors que Hugues de Payens, Geoffroi de Saint-Omer et quelque

TUR DE BETHLEEM.

autres Français formèrent une association pour défendre les pélerins et établir la sûreté des routes qui fraient l'Europe à la Terre-Sainte. Tel était le permier devoir de ces nouveaux associés qui endossérent bientôt l'habit religieux à l'exemple des hospitaliers. Ceux or priront eux-mêmes le soin de les nourris et de les habiller. Mais la confrérie, ayant un but aussi noble qu'utile, ne tarda teas a conquerir la faveur nublique. Enrichis par les rois de Jeiusalem et par la pieuse liberalité des barons de la Palestine, les nouveaux frères prirent sons Baudouin le titre de Templiers, parce que le monarque leur avait donné pour résidence une partie du palais des anciens roi d'Israel. De vieilles chartes les appellent à cette époque tantôt soldats du Christ, tantôt milice de Salomon. Le concile de Troyes, tenu en 1128, donna son approbation aux statuts de l'ordre. Le pape Honorius décida que l'habit des Tempuers serait un manteau blanc, saus croix, et dans la suite, le souverain pontife, Engene III, leur permit de porter une croix brodce en rouge. Ainsi la couleur blanche du manteau rappelait la pureté dont les Templars fassient profession, et la croix rouge etait le symbole du sang qu'ils devaient proaiguer pour la défense des voyageurs se rendant a Jerusalem. Le cérémonies es usage à la reception d'un Templier nous semident assez curieuses pour être racontées à nos lecteurs.

Cette reception avail heu pendant la nuit, dans une cglise, ou le chapitre était assenble , tandes que le néophyte demeurait en debors, devaut la porte de l'edifice sacré. Deux freres venasent lui demander trois fois 's'il periolait à entrer dans la milice du Temple bur sa réponse affirmative, et après qu'il avait demandé trois fois le pain et l'eau, il était introduit en présence du chasatre, dont le chef lui disait : « Songez que o de grandes obligations vous seront impoa sees. Quand your voudrez dormir il faua dra veiller, marcher quand your asperses » à goûter le repos; il vous faudra souffrir o la soif et la faim quant vous aurez be-oin a de boire et de manger, et séjourner dans a ma pays grand vous voudriez en habiter n un autre. » Puis on adressait au néophyte les questions suivantes : « Voulez-» vous être chevalier? - Étes-vous sain de a corus? - N'éles-vous moint marié au » liancé? - N'appartenez-vous pas déch à n un autre ord e? - Navez-vous pas de a delles que vous sovez hors d'etat de payer, a soit par vos biens, soit par l'aide de vos » amis? » Quand le récipiendaire avait qutisfait à ces interrogatoires, il prononeait les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obeissance, et s'engageait par un serment ou il promettait en substance de consacrer sa vie à defendre la religion , d'obéren tous points au grand-maître, de combattre pour l'Eglise contre les infidèles, et de ne jamais i remite la fuite, quand même il serait seul à lutter contre les mécréants. Les chevaliers étaient astreints à s'approcher de la sainte table trois fois l'an , comme à entendre la messe trois fois la semaine. Es faisaient trois fois l'agmône par semaine dans les églises. Les chevaliers qui pechaient par oubli ou par omission étaient flagellés trois fois en présence de leurs confieres, réunis en chaptere.

Durant un siècle après la fondation de l'ordre, les Templiers furent cités comme des modeles de courage et de prété et recurent de grands éloges de saint Bernaed, « A l'approche du combat, » dit-il, « ils s'arn ment de foi au dedans et de fer au debors; **» les armes sont leur** parure, et dans les gérels » ils ne reculent devant le nombre ni de- vant la force : conflants dans le D.eu des » armées, ils cherchent, en combattant noue s sa cause, une victoire certaine ou une » mort honorable. O l'heureux genre de vie a dans lequel on peut attendre la mort sans a crainte. la désirer même et la recevoir a caps sourciller! a Longue les chévaliers du Temple étaient à l'armee, leur étendard avait your device ces mots: a NON NOBIS. . DONITE, TOT TOBIS, SED TONITI TEO DE . GLORIAM. . Avant de fondre sur l'ennemi. ils étaient aussi dans l'usage de recesoir le pain de l'Eucharistie. Plus d'une fois les Templiers accomplisent à la lettre le serment qu'ils avaient fait de combattre les infidèles, quel que fêt leur nombre; nous en

ent dans la prospérité. Els eurent en oule tort de contribuer à la ruine du royau-Jérusalem, par leurs guerelles perpés avec les chevaliers de Saint-Jean. s les premières années du quatorzième , le roi de France, Philippe-le-Bel, dét cet ordre, qui possédait des hiens imes dans toutes les parties de l'Europe, Templiers disparurent en un moment. agn'on put leur adresser de justes reproi, il est permis de croire qu'ils furent is moins parce qu'il étalent coupables, que parce qu'ils étaient trop riches et trop puissants.

L'ordre de Saint-Lazare, quoiqu'il fût aussi tout à la fois religieux et militaire, ne joua dans le moven-àge un rôle aussi brillant les Hospitaliers et les Templiers. Les aliers de Saint-Lazare font cenendant nter leur origine sux premiers temchristianisme. Etablis d'abord da ille d'Acre, puis dans plusieurs cités qu estine, ils s'étaient consacrés au ser-Jes pélerins et des malades. On ignora gne des empereurs d'Occident et d'Orient; quoi en soit, à l'époque des premières croisades, les frères de Saint-Lazare se trouvaient à Jérusalem et embrassèrent le métion des armes pour conserver aux chrétiens la eité sainte. Mais comme l'ordre à sa naissance avait un caractère tout religieux, il ne voulut pas y renoncer et se partague en bois classes; la première avait pour mission de combattre les Sarrasins; la seconde se tenait auprès du lit des blessés et des lépreux, pour leur donner des soins; eusin la troisième se composait de frères consacrés au service des autels, ils prodiguaient aux malades les sesours de la religion et leur administraient les sacrements. Ayant établi par la suite des maisons en Europe, celles-ci employaient leurs richesses à payer la rançon des prisonniers, et à frêter des vaisseaux pour transperter les pélerins dans la Palestine. Soumis d'ahord à la règle de saint Bosile, ils l'échan-

t cité un exemple rémarquable, aussi gérent contre celle de taint Augustin. Comme ent-ils nendant long-temps d'une grande la guérison des lépreux avait été le but oricomée de heavoure; mais leurs verlus -ginel de l'institution, l'office de grand-milcrières et leurs vertus chrétiennes se per- tre était occupé par un bomme atteint de cette maladie. Toutefois en 1253, tous les lépreux ayant péri à Jérusalem, égorgés par les musulmans, la cour de Rome permit aux chevaliers de Saint-Lazare de se chour un chef qui ne fût point attaqué de la lèpre. Oa ne connaît pas d'une manière certaine que était l'habit des chevaliers, on sait cependat qu'ils portaient une croix brodée en vert, sur la poitrine. Quoigne voués en parti au métier de armes, les chevaliers de Saint-Laure ont lai mé peu de traces de feurs exploits, car les chroniqueurs des croisades les mentionneut à peine, tandis qu'ils racontest es détail les hauts-faits des Hospitaliers et des guerriers du Temple, Aujourd'hui l'onire de Saint-Lazara n'existe plus que dans les annales du christianisme, où se trouvent conservés les souvenirs des services qu'il a renduanilė.

> ous avons esquissé l'histoire des erigieux et militaires établis à Jérourem , e est qu'ils contribucrent à étendre la puissance des chrétiens dans l'Orient. En effet, la plupart des chevaliers apportensient aux familles les plus illustres qui commandaient en france à de nombreux vassaux, et ces cheval en même temps qu'ils donnaient à leur ordre de l'illustration , lui apportaient encore des biens considérables. Le cœur plein d'une piété sincère et animés d'une généreuse émulation, les hospitaliers et les templiers ne cherchèrent d'abord à se distinguer sur les champs de bataille que par une bravoure poussée jusqu'à l'héroisme. lls accomplissaient avec la même ardem les devoirs que leur impassit la religion Le temps affaiblit dans Pame des cheraliers ces vertus pieuses et guerrières qui leur avaient donné tant de gloire et mérité la reconnaissance des chrétiens, il devinrent riches et puissants et se laissèrent influencer par l'ambition et la cupidité. Ils se mélèrent. à Jérusalem, à tous les événements politiques pour les diriger, et ils se disputèrent le pouvoir. Les successeurs de Godefroi curent beaucoup à souffrir des discussionant des je

es chevaliers, ils étaient hors d'état brimer, car les ordres religieux et s de la Palestine étajent placés hors endance, ils étaient ses ailies et non s. Si les confréries des llospitaijers et ile avaient toujours employ è leur cousurs ressources à la defense commune. e la cité du Christ, appuyés d'un autre les barons seraient parvenus à ancrer. mt la domination des chretiens dans te en expulsant les Sarrasins de la de l'Egypte. Mais peut-être n'étaitssible alors d'executer un pareil p'an, institutions feodales que les croises sirent, ouvraient la porte à l'anarne permettaient pas à un souverain · cette puissance de l'unité qui douforces d'un État en les concentrant. ut ben pesé, nous croyons que l'eil contribua plus encore que les pass hommes a précipiter la chute du : latin de Jerusalem.

allons maintenant retourner en Eui se preparait une nouvelle croisade; le France et d'Angleterre, chefs prinde la sainte milice, s'élaient deja mis be nour se rendre en Orient. L'archee Tyr, dont l'eloquence avait mis les la main à ces deux princes, se rendit nagne, a la cour de l'empereur Fredésurpommé Barlerousse. Ce monarmuait le trône depuis long-temps, il iguale par sa valeur dans les combats son habileté dans les affaires; avant ivec une douleur mêter d'indignation de Jerusalem . Il se laissa (actiement er d'illustrer la fin de sa carrière en at le saint sépulere. Engagé depuis mps dans une lutte obstince avec la Rome, il lui importait encore de mones peuples et à l'Europe que s'it était sition avec le pape, il n'en clait pas mime de la ferveur la plus vive pour rêts de la religion. In tit donc a Guille Tyr Laccueil le plus bienveiliant. n'use diete fut assemblée à Mayence terminer si l'on trait au secour- des as dans la l'alestine, Frederic prit la nusi que son sis le duc de Souabe: canole entraina une foule de princes,

et de lucons, qui firent serment de les suivre en Orient. L'empereur avait déjà prispart à la seconde croisade, sous les ordres de son oncle Conrad, dont nous avons raconté la définte; éclaire par l'expérience, il repoussa la multitude et ne voulut enrôler que ceux Q ii pouvaient se mettre en route em: ortant trois mares d'argent. Il obt ni en outre du souverain poutife, l'autorisation de levet un imidt sur les chretiens qui restera ent dans leurs fovers; eitte taxe devait servir à paver les frais de l'entreprise et remplit les coff es de l'empereur. Frederic avant de se mettre en marche, envoya des ambassadeurs au souverain de Constantinople et an sultan d'Icontum. Il devait traverser leurs états noue se rendre en Palestine et il désirait obtenir le passage par des voies pacifiques. On sera sans doute surpris que Frédé le s'adressat an souverain d'Iconium professant le culte de Mahomet: mais le bruit s'était répandu qu'il penchait vers le christianisme, Alexandre III lui avait même écrit nour l'encourager à se convertir, et lui indiquait dans ses lettres les movens qu'il devoit employer pour établir la réligion du Christ. On ignore si le prince musulman avait provoque les conseils du pape par que! me démarche, ou si le souverain pont le avait risqué sur des oui-dire l'epitre qu'il avait adres-és au sultan, Quocqu'il en soit, es dern er, loin de se rallier à l'etendard du Christ, demeura fidele à celui du prophete, et n'us le verrons combattre pour la cause de l'islamisme. Sur ces entrefaites. Frederic se mit en marche et prit son chemin par la Hangrie et la Buigarie; ses soldats formaient une enz'e de cent milie combattants, ils entreregi dans les provinces de l'empire gree, où l'e furent aux prises avec la perfidie de l'empereur et in mauvane volonte det habitan'e (1189). L'empereur de Constantinople se nommait Issar I Ange; Andrenie, son prédecreeur, clait un tran ausi crainif que barbare; entouré d'ennemis qu'il devait à ses cruantes, ce prince Mait joursnivi saus cesse par des meliances qui portaient le trouble dans son ame. Il s'efforcait de pénetrer l'avenir, et su crédul te se livrait à des devius qui lui fa saicut payer au poch de l'er

connaissances chimériques; l'un d'eux un jour qu'il servit précipité du in houme portant le nom d'Issue. n'hesita pas à se défaire d'hanc n de ses officiers, à cause de son il envoya des satellites pour le coun prison el de là sans doute pour le ux tortures et à la mort; mais l'Ange, de se soumettre docilement, fit résitua de sa main le chef des soldats ent mis en devoir de l'arrêter. Il missitôt dur une des places de Cousde et soulera la multitude, qui, zévo tée de la tyrannie d'Audronie euse du changement, prit les armes essiéger l'empereur dans son paii par ses courtisans et ses défen-Andronic tomba entre les mains de la ace, qui le traina dans les rues, et se avant de l'immoler, à lui faire souffrir es tourments imaginables, Isaac prit sa it mais, élevé par le hasard au pouvoir ime, il se montra peu digne de l'exer-L'empire était menacé de tous côtés par dversaires nombreux et redoutables. Au d'assembler des soldats. Isaac s'entoura s troupe de moines, invoquant les sespirituels au lieu d'en appeler au courage de ses sujets. En proie à une turbulence inquiète entretenue par son oisiveté, et à des haines provoquées par les disputes et les déclamations du clergé grec, le peuple de Constantinople se mit à poursuivre les Latins, regardes par lui comme des hérétiques; il en massacra plusieurs, incendia leurs maisons, et chassa de la ville cenz qui échapent au carnage et à l'incendie. Ces vioes firent naître des hostilités, car les Laiontés sur des galères, parcourgrant s de l'Hellespont, et se vengèrent sur s habitants par de sanglantes représailles; il était l'état de l'empire lorsque Frédéic Barberousse y penetra. Entraîné peutêtre par l'irritation de ses sujets, Isaac, sans consulter ses forces, attaqua les Allemands, qui n'eurent pas de peine à repousser les troulles grecques; Isaac lit encore arrêter les ambassadeurs que lui avait envoyés Frédéric, anquel il adressait des missives pleines de tactance et de hauteur; il s'y donnait les

titres de très sublime, de très-puissant empercur, d'Ange de toute la terre, et traitait Frédérie en prince vassal. Ceiui-ei ayant répondu par des victoires, el s'approchant de Constantinople, Isaac changea tout-àcoup de langage et de conduite; ahaissant son organil jasqu'à la bassesse, il prodigua à Frédéric les titres les plus pompeux, el s'emocesso de fournir des vivres à son armic. flarberousse n'abusa pas de sa force en oppriment la population; il ne voulut pas nou plus jouir par ses propres yeux de l'abaissement d'Isaac, et il passa près des murs de la eapitale saus y entrer. Il accepta sculement les dous de l'empereur grec pouz lui et pour ses soldats, et se servit des vaisseaux d'isaac pour combuire ses troupes au-delà de l'fleilemont.

Il se trouva bientôt sur les terres du sultan d'Iconium, qui avait tenté de le désarmer et lui promettant le passage; lorsqu'ils furent parvenus prés de Laodicée, les Allemands se virent attaqués par les Turcs, dont ils punirent la trabison. Les musulmans subject une sanglante défaite; cependant les vaisqueurs, s'ils n'avaient plus à comhattre les Infldèles, rencontraient des obstacles bien plus difficiles à surmonter. En effet, il avaient à lutter contre les rigueurs de la saison; la pluie avait gâté les chemins, qui se trouvaient coupés par des torrents; des unladies, causées par l'humi ité, moissonnaies? chaque jour des milliers de soldats, et ceux qui survivaient étaient en proie aux souffraces de la faim, car les croisés ne pouvaient trouver de vivres dans une contrée où la guerre avait épuisé toutes les subsistances. Toutefois, Frederic parvint jusqu'aux portes d'Iconium, qui se rendit après une courte résistance. Les croisés retrouvèrent l'abondance avec la victoire, et Barberousse se crés des appuis par la conclusion d'un traité d'alliance avec les Arméniens.

La sagesse des dispositions du monarque allemand, et la discipline stablie dans son armée faisaient pressentir que cette expédition, commencée sous des auspices si heuroux, amenerait des résultats importants; mais toutes ces experances furent détruites par un événement inattendu : la mort de Frédérie lemands venaient de traverser les monle l'Isaurie, et côtovaient les bords du petite riviere dont le cours est tres-ra-L'empereur voulut la traverser à cheval entraîné par les eaux : un parvint ceat a le retirer des flots, mais il rendit temps aurès le dernier soupir (1190). it alors soixante-dix ans, et perdit la moment où il allait ajouter un nouriomphe à ses triomphes passés; car il hable que ses talents militaires, soupar une armée aguerrie, l'auraient té sur les hordes nusulmanes. Politiabile. Frédéric aurait su tirer parti de cots, et aurait peut-être restauré le me de Jérusalem. Quoi qu'il en soit, réass porta le découragement parmi les s et ranima l'audace des Sarrasins, qui. it toutefois attaquer ouvertement les s. les détruisirent en détail en les harsans cesse. Le duc de Sanalie, fils de ric. s'occupa d'abord du soin pieux de ver les dénouilles mortelles de son elles furent transportées à Tyr en atit qu'elles pussent être inhumées dans samte. Il prit ensuite le commandeet continua son chemin vers la Syrie. le nombre de ses soldats diminuait à 'œil par la désertion, les maladies et la e: il atteignit entin les murs d'Antioin il entra n'ayant plus que sept ou buit fantassins et neuf cents cavaliers : c'éreste de cent mille bommes qui étaient de Ratisbonne à la suite de Frédé-

sur nos pas pour raconter ce qui s'énoté dans la Palestine et dans la Syrie
s la prise de Jérusalem. Mattre de cette
, Saladin avait poursuivi ses avantages;
an tâche n'était pos encore accomplie,
nit qu'il s'emparêt des villes du littoral
ampâcher les chrétiens de venir sans
monneer sa conquête, en conséquence
it venu mottre le siège devant Tyr.

Vale Hérold, ch. 6-7. — Nicrtas, p. 205 206. 1. Hist., p. 4157-4102. — (addicted a monte 1. — Rood de Diesto, p. 635. — Brounton, 1. — State de Diesto, p. 635. — Brounton, Un jeune héros, Conrad, fils du marquis de Montserrat, venu de Constantinople (1), quelques jours après la bataille de Tibériade, s'était jeté dans cette ville, dout les habitants se disposaient à ouvrir les nortes à Saladin (1187). Conrad les fit rougir de leur faiblesse, et prit le commande. ment sans autre droit que sa bravoure et m fermeté. Il en donna une preuve éclatante lorsque le sultan, ctant venu camper sous les murs de Tyr, menaca Conrad, s'il ne capitulait sur-le-champ, d'exposer son pere aux traits des deux parties ; en effet, le marquis de Montferrat, devenu captifà Tibériade, se trouvait entre les mains du monarque musulman. Conrad refusa généreusement de le randre, et répondit que si les Sarrasins etaient assez làches et assez barbares pour immoler un vieillard, ils lui procureraient la gloire de descendre d'un martyr. Saladin n'exécuta pas la menace qu'il avait faite, et commença ses allaques contre la ville où se trouvait réunis les plus braves défenseurs de la croix, parmi lesquels se faisaient remarquer les bospitaliers et les chevaliers du Temple. Tous les habitants avaient pris les armes et montraient antant d'intrépidité et de dévouement que les soldats : les femmes et les enfants , animés du plus vil enthousiasme, excitaient leurs époux et leurs pères à s'exposer à tous les dangers, et prenaient eux-mêmes leur part des périls. Rebuté d'une résistance qu'il désesperant de surmonter, Saladin s'éloigna et vint attaquer Tripoli de Syrie; mais des renforts envoyés par Guillaume, roi de Sicile, le contraignirent de renoncer à cette nouvelle entreprise; dans son dépit il vint ravager les campagnes de l'Oronte, et força le prince d'Antioche de conclure une trève de huit mois. Toutefois, Saladio eut la satisfaction de voir tomber entre es mains la forteresse de Karac; nous rappellerons à

(1) Conrad se trouvant à Constan mople avait dissipé mes sédition qui memorait le trône et la vie d'Isaac l'Ange, crius ci, per reconnamente, le crée Cear et lui donné se seur en mariage; mais l'ourait avait voulu alter au secoure de christere et s'est embarqué pour la Syrie. Arrié trop tard peur constante dans les champes de Tiberssée, à s'écan pué d'une Tyr peur défendre cette caté cortre Se min.

uos lecteurs qu'ellesppartensit à Renaud de Châtillon, premier auteur de la guerre dont l'issue avait amené le renversement du royaume de Jérusalem.

A cette époque, Guy de Lusignan sortit de captivité après s'être engagé par serment à ne jamais revendiquer son trône. Mais Lusignan fit déclarer par une assemblée d'évêques , qu'une telle promesse, arrachée par la force, ne pouvait engager sa foi. Avant ainsi rassuré sa conscience, il chercha l'occasion de regagner l'estime publique et la confiance de ses sujets por quelque coup d'état; c'était d'ailleurs le moven d'augmenter le nombre de ses soldats en railiant sous ses drapeaux les fronces de croisés qui arrivaient inominésuent de toutes les parties de l'Europe pour se mesurer avec les Infidèles. Lusignan entreprit donc de se rendre maître de Ptolémais (1): la perte de la hataille de Tibériade avait entralné la reddition de cette ville, à qui son heureuse position donnait une grande importance; son port, protégé par un môle, offrait un abri sur aux voisseaux, et appelait dans son enceinte les navigateurs. D'un côté la mer défendait ses remparts en les baignant de ses flots, tandis que du côté de la terre de hautes tours et d'épaisses murailles protégeaient la ville contre une altaque. Au mois d'août 1189, Lusignan, à la tête de neuf mille hommes, vint camper devant Piolémais, soutenu par les Pisans, qui bloquerent la place du côté de da mer; emportés par les élans d'une braare irrefléchie, les assiégeants, couverts ers boucliers, tentérent un assaule mais tent repoussés et se renfermèrent dans , incertains de ce qu'ils allaient it-à-coup, des hanteurs de la colde Turon, où ils avaient établi leurs rtiers, les chrétiens virent flotter sur la \_r des pavillons. Ils descendent vers le rivage, pleins d'anxiété; mais quelle fut leur joie quand ils reconnurent que ces navires portaient le signe de la rédemption au haut de leurs mâts! ils étaient montés par douze mille guerriers accourus des régions de la Frise et du Danemarck; une autre flotte,

chargée d'Anglais et de Flamands, arriva quelques jours après; les premiers avaient pour chef l'archevêque de Cantochery, et les seconds Jacques d'Avesnes, dejà celèbre par ses exploits. Enflammés par l'élouvence de Guillaume de Tyr, ces nouveaux venus avaient précodé dans leur impatience les grandes armées qui se rassemblaient en Esrope. Le roi de Jérusalem se trouva toutà-coup à la tête d'une prence formidable. et Saladin se hâta de venir au secones du siens, renfermés dans Ptolémais. Il vinta'établir sur une moptogne placée en acrière de la colline de Turon, et chaque jour des escarmouches et des rencontres avaient lieu entre les musulmans et les chrétiens: le saltan parvint à s'approcher des mues de la ville et à communiquer avec la garnison, il entra même dans la ville, où sa présence escita l'enthousiasme et redoubla la confinne des soldats et des habitants. De teur côté, les assiegeants fortifièrent leur camp, m'ils entourérent de fossés et de palisades: maîtres de la mer, ils recevaient chaque jout de nouveaux croisés; les uns vennient de la France, les autres de l'Altemagne, Esfa, parut à son tour Conrad , qui venait de s'èllustrer par la défense de Tyr. Confiants dus le nombre et dans la bravoure de leurs seldats, les chefs latins, qui attaquaient Ptolémais depuis quarante jours, résolurent d'àter aux assiègés font espoir en exterminant l'armée de Saladin. Lusignan conduisait les Français et les huspitaliers; Conrad dirigeait l'aile gauche, et le landgrave de Thuringe menait le ceptre, c'est-àdire la bataille; il avait sous ses ordres les Allemands, les Pisans et les Anglais, Le corps de réserve se composait du grand-oultre du Temple, entoure de ses chevaliers et des habitants de la Gueldre; Geoffroi de Lusignan et Gérard d'Avesnes furent charges de la garde du camp. Saladin marcha à la rencontre de ses adversaires; mais l'aite emche des musulmans, criblée de flèches et chargée par les hommes d'arme, recula devant l'impétuosité de l'attaque des Francais; le désordre et la confusion rempirent les rangs des Sarrasins. Se croyant vainqueurs, les soldats chrétiens se misent i

: fut alors que Soladin, ralliant ses haperades, tomba sur les pillards, que se et l'effroi empêchèrent de se déils entrainent leurs chefs qui chervain à les retenir : le brave Conrad é par le roi de Jérusalem, qui l'arramains des musulmans. Les chevaliers le se distinguerent par leurs exploits, rt périrent les armes à la main, et -maltre, renverse de sou cheval, derisonnier (1189). Mais si le sultan fair ses ennemis, il fut hors d'état sursuivre sur-le-champ, car la conle tumulte regnaient parmi les siens. n conseil, où il fut décidé que l'arsulmane abandonnerait la plaine de is pour se relirer sur la montagne aba. En effet, les chrétiens, quoique , étaient rentrés dans leur camp et rent le siège de la ville, ils étendine leurs lignes en s'établissant sur s collines qui avoisinaient la place. campait le marquis de Montferrat les croisés italiens, ainsi que les iers. Les Français et les Angleis it mux Génois, qui occupaient une sontagne appelée le mont Muserd : ensuite les Flamands sous les ordres ane de Cambrai et du vicemte de La colline de Turon, en se troue ses soldats le roi de Jérusalem. ar ainsi dire le quartier général. Les rs du Temple et de Jacques d'Avesmèrent entre la colline de Turon et . Enfin . la rade de Ptolémais était per les Allemands, les Dopois et les Les chrétiens fortifièrent leur camp. itourérent de remparts, et comme la tait inondée par les eaux venues des ses, ils étaient à l'abri de toute attala part des Sarrasins, et pouvaient nlimer, sans être troublés, les opéin siège.

skile dans ses quartiers pendant plunois, Saladin, renforcé par de noucoupes que lui amenèrent plusieurs e la Mésopotamie et de la Syrie, vint les retranchements de sus adversais-ci avaient construit d'énormes tours atineient à battre les mars de Ptolé-

mais: mais ils curent la douleur de voir cu mêmes tours devenir la proje des flammes per l'industrie et l'andece d'un habitant de Damas renfermé dans Ptolémais. Les Latins étaient d'ailleurs assiégés eux-mêmes par les troupes de Saladin, et. tandis gn'ils étaient aux prises avec le sultan, il leur fellait repousser les attaques de la garnison de la place. Des combats avaient lieu dans jour entre les deux armées sans amener aucun résultat décisif: ils servaient seulement à faire briller la valeur des chefs latins, qui n'avaient en général d'autres qualités militaires que la bravoure; il faut remarquer d'ailleurs qu'à cette époque l'art de la guerre était encore dans l'enfance, et que chacun, emporté par son ardeur, écontait à peine le commandement. Ces luttes étaient donc des mélées et des choes conduits sans but, et se terminaient presque toujours par la lassitude des deux parties [1190]. Sur ces entrefaites, le bruit se répandit que l'empereur Frédéric Barberousse s'avançait à grandes journées vers la l'alestine, la multitude des croisés ne respira plus que nour tenter encore la fortune d'une bataille; se croyant sars de vaincre, les croises redoutaient de partager avec les Allemands le buun que devait sourair la prise de Ptolémate. regardée par eux comme inévitable et prechaine. Mais les chess latins saisaient tous leurs efforts pour calmer cette impatience; ils avaient appris que Saladin avait recu de nouvelles troupes arrivées d'Égypte sous les ordre de son frère Malek-Adel; une fiotte avait en même temps déharqué des soldats et des munitions dans Ptolémats, il était donc imprudent de la part des chrétiens d'engager une action, l'armée de Frédéric devait forcer le sultan de se retirer. La ville aliait donc se trouver réduite à se rendre bientôt lorsqu'elle se trouverait déchue de l'espérance d'être deblequée par les musulmans du debors. Mais les masses sont rarement accessibles aux conseils de la raison. et, voyant que leurs chefs voulaient enchalper l'ardeur qui les transportait, les soldats, le jour de la fête de saint Jacques, franchissent les portes du comp, et se précipitent sur les Serresins. Ceux-ci, revenus de leur surprise, se rallient bientôt et dispersent sans beaucoup de peine leurs ennemis, qui, dans l'ivresse de la victoire, avaient quitté leur rang pour se gorger de butin : au même instant la garnison de Ptolémaïs pénétra dans les retranchements des chrétiens, où elle fit prisonniers un grand nombre de semmes et d'ensants. Toutesois, la défaite iles chrétiens n'avait pas anéanti leurs ressources; réfugiés dans leur camp, ils se livraient aux regrets les plus amers, encore augmentés par la nouvelle du trépas inattendu de l'empereur Barberousse, et des pertes subies par son armée. Déjà les chess s'apprêtaient à envrir des négociations avec Saladin, lorsqu'une nouvelle troupe de croisés, ayant à leur tête le comte de Champagne, vint débarquer tout-à-coup et grossir les forces des soldats du Christ. Ceux-ci reprirent la supériorité qu'ils avaient perdue; ils contraignirent Saladin à reprendre son ancienne position sur les hauteurs de Karouba, et pressèrent le siège de la place avec une vivacité nouvelle : ils construisirent des machines et livrèrent plusieurs assauts. Cependant, dirigée par deux émirs, la garnison de Ptolémais continuait à opnoser une résistance inébranlable, car malgré la vigilance des chrétiens, des vaisseaux musulmans pénétraient fréquemment dans le port, apportant aux assiègés des vivres et des munitions de toute espèce.

Pour couper court à ces communications, les assiégeants combinèrent une double attaque dans le but d'incendier les va sscaux musulmans, rassemblés dans la rade de Ptolémais, et de se saisir de la tour des Monches, qui en commandait l'entrée; mais cette entreprise échoua : une espèce de brûlot , lancé contre la flotte musulmane, changea tout-àcoup de direction par la force du vent, et il vint mettre le seu à un navire surmonté d'une tour en bois, par le moyen de laquelle les chrétiens devaient assaillir la tour. L'incendie fut si rapide, que le duc d'Autriche, chef de l'expédition, fut contraint de se jeter à la mer; il regagna le rivage heureusement, taudis que presque tous ses compagnons périrent, dévorés par les flammes ou novés dans les llots. Au même moment les chrétiens tentaient un assaut; mais, atta qu's par les sol-

dats de Saladin, ils regagnèrent an plus vite leur camp. Une autre tentative, non moins infructueuse, fut faite quelques jours apr s par le duc de Souabe, fils de Frédéric Barberousse; il venait d'arriver devant Ptolémais à la tête de quelques milliers de soldats érhappés aux fatigues de la route et au glaire des Sarragins. La ionction des Allemands ne fut d'aucun secours, elle ne servit qu'à consommer plus vite les provisions, et bientôt la disette vint rendre encore plus fàcheuse la position des assiègeants. Pour échapper aux souffrances de la faim, chaque jour des troupes de croisés engageaient des luttes avec les Sarrasins : ils espéraient ainsi se procurer des subsistances aux dépens de l'ennemi. Dans le but de remédier à la cherté excessive de toutes les denrées, les chess latins imaginèrent d'es fixer le prix. Mais cet expédient, au lieu de diminuer le mal, ne réussit qu'à l'accroître: ceux qui possédaient les objets taxés, se voulant pas les vendre à perte, les enfouirest dans le sein de la terre, et la famine sucéda bientôt à la disette. Après avoir tak leurs chevaux, les berons eux-mêmes at nonrrirent de végétaux recueillis dans les champs, et qui suffisaient à peine pour settenir leurs forces. Les soldats et les péleriss expiraient journellement saute de nourriture. ou se réfugiaient chez les musulmans, dest ils embrassaient la croyance pour avoir du pain. On était alors au commencement de l'hiver; chassés par les eaux répandoes dans la plaine, les chrétiens s'étajent retirés sur les collines qui environnaient Ptolémais. A la suite de la famine arriva la contagion, qui promena ses ravages dans lous Le range. Le duc de Souabe ainsi que plos'eurs personnages de haut rang tombèrent victimes du double fléau qui décimait l'armée. La discorde vint aussi se mêler aux désastres qui accablaient les chrétiens; Guy de Lusignan était devenu roi de Jérusalem, du chef de Sybille, sœur de Baudouin IV; Sybille avait suivi son époux au siège de Pto'émais; elle mourut à cette époque, avec ses deux enfants; son trépas fit concevoir à Conrad la pensée de saisir la couronne de Jarusalem en devenant le mari d'Isabelle, sœur de Sybille. Cette princesse était mariée

oi de Thoron: Courad fit annuler ion, et. devenn l'épouse d'Isabelle. ma la trône au préjudice de Guy de n. Les croisés se partagérent entre rivaux, et le camp, plus d'une fois, e point d'être ensanglanté pour déqui devait appartenir une rovaute ne restant plus que le nom : heureusene l'intervention des crèques parvint r l'emportement des esprits, et il sut que la decision de cette affaire selise à l'arbitrage des rois de France gleterre, Philippe-Auguste et Rian s'etaient embarques pour aider tiens d'Orient à reprendre la Pales-: Serrasies.

rappellerons à nos lecteurs que L princes, à la tête de leurs trouaient fait route l'un pour Gênes re pour Marseille, ou ils devaient saer; mais le roi de France avait eté Genes per une maladie, et Richard, attendre sa flotte, était parti de la · Phocéens sur une galère : il était plusieurs petits bâtiments qu'il avait I toucha à Pise, s'arrêta quelques Ostie, et vint jeter l'ancre à Aaples : ndit ensuite à Salerme, où il esperait es nouvelles des vaisseaux anglais nels il comptait monter pour se renbrient ; mais la flotte britannique, qui 4 retardée par les vents, fit voile pour le, et n'y trouvant pas Richard, elle rers le port de Messine : ce fut la que l la rejoignit, et fit son entrée dans sicilienne avec un grand appareil : il é précédé de quelques jours par le roi ce. La Sicile était alors gouvernée perède, fils bâtard de Roger, duc d'Al avait usurpé le trône qui appartea sceur Constance, nee d un mariage s, et qui avait épousé Henri VI, em-I'Al emagne et successeur de l'arbe-Celm-er voulnt soutenir les droits mme, et s'empara du royaume de .\aus Tancrede parvint à se maintenir en jouteau par les barons de ce pays, qui ient d'être forcés à l'obéissance s'ils nour maltre un prince aussi puissant

Jeanne, veuve de son prédécesseur, Guillanme-le-Bon, laquelle était sœur de Richard. A son arrivée, le monarque anglais réclama la liberté de la prince-se, et se mit en devoir de se faire rendre justice par la force de larmes. Il se saisit de deux forts l'âtis a l'entrée de Me-sine, et fit arborer en enseignes iusque dans la canitale. Cet acte de souveraineté irrita le roi de France, seigneur suzerain de Richard, qui, sur ses représentations, se vit contraint d'ôter sa bannière. Cette broudlerie n'ent pas de suite, Philippe-Auguste s'établit dans Messine, et les soidats anglais campèrent dans les environs. Cependant Richard termina ses différends avec Tancrede par un traité; mais le prince siellien, qui se sentait mai affermi, crut trouver sa sureté en mettant aux prises des alliés qu'il redoutait, et il parvint à semer de nouvelles dissensions entre Philippe et Richard. Nous n'entrerous pas dans le détail de ces querelles étrangères à notre sujet ; nous dirons sculement qu'après un séjour de près de sept mois, le roi de France partit le premier, et, après une heureuse navigation. débarqua près de Ptolémais, où il fut reçu avec enthousiasme par les chrétiens, qui consumaient leurs forces depuis deux ans au pied des murs de cette cité [1191]. Les travaux du siège forent poussés alors avec une nouvelle vivacite, la place eut cans doute succombé si Philippe-Auguste, lui-même, n'eût cté d'avis de suspendre toute atlaque nour attendre la venue de Richard. voulant, disait-il, que le roi d'Angleterre partagelt la gloire de cette conquête. En enchainant l'ardeur des croisés par un serupule inopportun, les chefs latins commirent une faute grave, car ils donnérent le temp- à Saladin de rassembler de nouvelles troupes, en faisant un appel à toutes les paissances sarrasines. Par ses ordres, on précha dons les mosquées nour échanfier le zèle des masulmans et les exciter à combattre pour la defense de leur foi, « Sacrifiez, » duaient les imans, a votre vie et vos biens jour » chasier les infidèles qui menarent de vous » ravir Jérusalem ; songes qu'en échange des a mang que vous pourres souilres, vous gaairi. Tancrède retenaît en prison a guerez le paradis, où tous les defices sous

na amisque on ne peut éviter ses , de braver le trépas sur le champ de lle, pour le service de Dieu. Atlez enrôler sous les drapeaux de est l'ami de Mahamet comme "ete est l'ami de Dieu. Si vous rement à l'ombre de vos maisons, a retombera au pouvoir des infiveulent abolir le culte de Maho-... nez-rous donc et courez asmillir nes de l'enfer, que la mer a vomis rives, et rappelez toujours à votre s sointe maxime du Coean: ndonnera ses foyers pour rencontrera, avec l'a- 1 ance, to mand numbre de comnons. » Le famitisme des musulmans da pas à s'éveiller à la voix de ses prêet la jeunesse se rassembla de toute impatiente de prendre part aux other qui lui étaient promis. L'armée n se grossit d'une foule d'hommes s à vaincre ou à périr. Retiré demmencement de l'hiver sur la mon-Karouba, le sultan était resté dans , à cause du petit nombre de ses - parce que lui-même était en proie

à des douleurs qui l'empêchaient d'agir; mais des qu'il eut réuni dans son camp cette foule de Sarrasins qui s'étaient armés à la voix de leurs imans, il se mit en mesure de recommencer ses attaques contre les chrétiens.

Cependant Richard n'arrivait point et retardait ainsi la reprise des hostilités. Entrainé par son humeur aventureuse, il s'était arrêté dans l'île de Chypre pour venger un outrage qu'il avait reçu. Un certain Isaac, de l'illustre famille des Comnenes, s'était emparé de ce pays, sur lequel il régnait décoré du titre d'empereur. Bérangère de Navarre (1) et l'ex-reine de Sicile ayant voulu relâcher à Limisso, avaient élé repoussées. A cette nouvelle, Richard, qui avait rallié le navire portant les deux princesses, se présenta à son tour devant Limisso, dont il ne put obtenir l'entrée, il demanda par trois fois ré-

n'oubliez pas que la mort vous paration de l'insulte fuite à Bérangère et que dans vos foyers, et qu'il somma en même temps Isano de lui restituer l'équipage de deux de ses vaisseaux, emptisonné par les habitants, au méoris des droits de l'humanité, car les pavires anglais ayant fait naufrage sur la côte, avaient été nillés sar les Cypriotes, et les matelots jetés dans m cachot. N'avant pu obtenir satisfaction, Richard fit une descente dans l'île et mit en fuite les soldats d'Isane, Ce dernier, hai par ses sujets fatigués de sa tyrannie, tomba estre les mains du roi d'Angleterre. Les Cypriotes avaient accueilli Richard comme un libérateur, mais ils durent se repentir de leur confiance, car ce libérateur imposa une taxe s'élevant à la moité du revenu des biens des itants. Mais pour adoucir la rigueur de e exaction, il leur rendit certains privis dont issue les avait déponillés (1), il usuite succèder les fêtes aux combats en brant son mariage avec Bérangère, pais ea Chypre en royaume dont il s'adjagea ossession, el partit peu de temps aprés, nant à son bord Isaac, qu'il avait fait

> Le rivage où les Anglais abordèrent présentait un spectacle aussi neuf qu'imposant; on voyait dans la plaine s'élever les tentes des chrétiens, sur lesquelles flottaient des bannières de diverses couleurs ; partout élincelaient sous les feux du soleil les casques et les boucliers, l'œil embrassait avec étonnement la vaste étendue du camp des croisés, qui formait comme une ville sillonnée por une multitude de rues. En un mot, le camp présentait l'image d'une cité où s'élevaient des tours rivalisant avec les tours et les remparts de Ptolémais. On apercevait aussi sur les hauteurs les troupes unisulmanes, composées d'une foule de nations, armées et habillées de mille façons différentes et faisant retentif

rger de chaînes d'argent. A vant rencoutré

sa roule un vaisseau ture, il s'en rendit

are après une lutte meurtrière, et arriva

mphant sous les murs de Ptolémais le

o juin [1191].

<sup>(1)</sup> Francée au roi d'Angleterra.

<sup>[1]</sup> Vid. Bromton, pag. 1200. Gaultier de Visisanf , pag. 328. Roger de Huveden , pag. 690. Voir encore l'itinéraire de Richard , liv. 2, chapitres 25 at suiv.

|   | ٠. |   |  |
|---|----|---|--|
|   |    |   |  |
|   |    | * |  |
| · |    |   |  |
|   |    |   |  |

1. COSTUME DE MARDOCHEE.
2. JEUNE JUIVE DE DISTINCTION.

des sons d'une musique barbare. Si et Richard avaient pu vivre on paix. le leurs forces aurait donné la victoire sés : mais au lieu de rivaliser de déit à la cause commune . ils s'aigrisurnellement par des actes et par des . Philippe ne pouvait oublier que ctait son vassal, et celui-ci prenait a faire sentir à Philippe qu'il faisait as de sa suzerameté. Il en résulta une se partagea entre les deux princes. pois et les Templiers énouverent des Français, tandis que les Hoset les Pisans se rangerent du côté ard. Fallait - il marcher au comone restaient sous leurs tentes landis mires comes ent a l'assaut. Le defaut d ne nouveit manager de nuire aux les chrétiens, et cenendant rien ne ere les immities qui divisaient Phi-Richard. Toutefois à la soite de échecs, une reconciliation eut lieu. décidé qu'à l'avenir lorsqu'une des ions serait aux prises avec les assiéure veillerait à la defense du camo. ! memocé par Saladin. Mais ce n'étmore assez de la haine qui divisait mr départ d'Europe Philippe-Au-Richard: cette hame fut encore atla rivalité des deux prétendants au Jérusalem, Richard ayant embrassé ts de Lusignan, Philippe, peut-être Ld'opposition, soutint le marquis de al : cette question augrit de plus en as amimosales subsistant entre les France et d'Ang'eterre; cenendant sade sentait si bien que la connil indispensable pour faire triom-

chrétiens, que l'on parvint à droits respectifs des deux compétii couronne de la Palestine. On staassignan conserverait le titre et les de roi de la cité sainte, mais qu'il er successeur Conrad et les descenre dernier. Par sa generosité cheva-, Richard contribua surtout à cet en abandonnant l'île de Chypre à L'Toutefois l'arrangement dont nous r parler ne fut ratifie de fluitivement la prise de Ptolemais, une conti-

muzit à se défendre avec une constance inébranlable. Les munimans étaient soutenus par le voisinage de Saladin, qui faisait tous les efforts imaginables nour contraindre les chrétiens à se retirer. Il livra plusieurs combats à ses adversaires, qui avaient à repousser en même temps les attaques de Saladia et celles des assiégés. Les crossés mirent en usage tous les moveus nour pénètrer dans la ville; mais ses défenseurs, à l'aide du feu grégeois, incendiaient leurs machines sans qu'il fut possible d'éteindre des flammes qui résistaient à la puissance de l'eau. Entin les Français avant réussi à pratiquer une breche à l'est de la ville, les chefs de la garnison jugérent que le moment était venu de noser les armes. Le commandant de Ptolemais vint trouver Philippe-Auguste, august fit observer que les munulmans. lorsqu'ils s'étaient rendus maître de la ville. avant permis au chrétiens den sortir avec leurs familles, ils demandaient maintenant qu'on leur accordat les mêmes conditions.

Le rot de France, avant consulté ses principaux barons, inclinait à adopter les propositions faites au nom des babitants de Ptolémais; mais Richard, intervint et l'on déclara que les assiégés n'auraient la vie sance que si les Sarrasins prenaient l'engagement de restituer Jerusalem et toutes les villes conquises depuis la prise de la cité sainte. Cette réponse produisit la rupture du traité, et les bostilités recommencèrent. Le désergoir sembla doubler les forces des assiéges, qui repoussèrent avec vigueur les attaques des chrétiens; mais quelques jours suffirent pour affaiblir leur andeur, qui s'était nourrie jusque là de l'estérance d'être secourue per Saladin. Instruit par des pigeons messagers et par de hardis plongeurs, de l'horrible situation des défenseurs de Ptotémais, le sultan se trouvait reduit à l'imigussauce de les sauver par une diversion, cur c'était vainement qu'il avait tenté plus d'une fois les basards d'une bataille your déblouver la ville. La garnison essaya de s'échapper à la faveur de la nuit, mais elle ne put remair à tromper la vigilance des assiègeants ; alors le découragement se glissa dans tous les corner et l'on reprit les mégaciations, qui se

terminèrent par une capitulation. Les musulmans s'engageant de rendre aux croisés quinze cents prisonniers chrétiens, ainsi qu'un morceau de la vraie croix tombé naguère entre les mains des Sarrasins. Le dernier article du traité portait qu'il serait compté aux monarques de France et d'Angleterre deux cent mille pièces d'or, et qu'en attendant l'exécution de cette clause, les soldats composant la garnison resteraient comme otages entre les mains des vainqueurs. Après une lutte qui avait duré près de deux ans, les chrétiens entrèrent dans les murs de Ptolémais, le 11 juillet 1191. Le siège ne fut pas sculement remarquable par sa longueur, mais il aiguisa, pour ainsi dire, le génie inventif des combattants. Les assiégés perfectionnèrent les moyens destructeurs dont ils se servajent contre leurs ennemis, tandis que les chrétiens construisirent des machines plus parfaites que celles dont on avait fait usage jusqu'alors; mais ce qui redoublait encore l'animosité entre les deux partis, c'est que les musulmans prenaient à tâche d'insulter le symbole le plus vénéré des chrétiens. lls exposaient sur les remparts des croix, les souillaient d'ordures et les battaient avec des verges, puis ils égorgeaient les soldats du Christ tombés vivants entre leurs mains. Les croisés, à leur tour, rendaient injure pour injure, barbarie pour barbarie, en massacrant de sang-froid les guerriers sarrasins que leurs blessures forçaient de se rendre. Mais quoique les musulmans et les Français fussent animés d'une haine implacable, le sang ne coulait pas toujours, les fêtes quelquefois succédaient aux combats; les guerriers musulmans venaient rompre des lances avec des chevaliers chrétiens, et la multitude se livrait aux plaisirs de la danse, conduits au son des instruments arabes et de la harpe des ménestrels. Le quartier des assiégeants présentait l'aspect d'une foire perpetuelle. On y rencontrait toutes les marchandises de l'Orient et de l'Occident; une soule d'ouvriers se livraient à leurs travaux comme au sein de la paix : malgré le bruit des armes et les scènes de carnage qui se succédaient presque chaque jour. Le camp présentait, au reste, les scènes les plus étranges et les contrastes les plus singuliers. Ainsi à ces jours solation, où la famine et la contagion sonnaient les chrétiens, on vit arrive cents femmes qu'un zèle pieux ou l'ais de la curiosité avaient déterminées à 12 Terre-Sainte; elles se prostituère chefs et aux soldats, donnant ainsi k tacle de la débauche et de la dissolut milieu des scènes les plus tristes, en par les maladies et par la misère; cep plusieurs chapelles construites en boi l'enceinte du camp étaient toujours e brées par la soule, et de pieuses a tions prodiguaient des soins et des o tions à tous ceux qui souffraient; el sistaient les mourants et donnaient au la sépulture. Ce sat alors que naquit des chevaliers teutoniques. Dans le bu ble de secourir leurs compatriotes, pl gentilshommes de Lubeck et de Brên ployèrent les voiles de leurs vaisseau former des tentes et servirent euxles Allemands atteints par des bi ou par des maladies. Cette asso avait commencé de se former dans de Frédéric Barberousse, dont les étaient venus se joindre aux croisés ( lémais. Le duc de Souabe, fils de rousse, obtint l'agrément des chefs lat les chevaliers teutoniques prirent ran les hospitaliers et les templiers, dont il tèrent presque tous les statuts.

Philippe-Auguste et Richard, e qualité de monarques, firent arbore bannières sur les murs de Ptolémais; jugèrent tous les profits de la victoire à-dire qu'ils tirèrent au sort les otage prisonniers, et se partagèrent l'or. et les munitions qui se trouvaient ( églises et dans les magasins de la pl permirent ensuite à l'armée chrétie franchir les portes de la cité vaincu les anciens chrétiens de Ptolémais av clamé la restitution de leurs demeure: soldats leur part du butin, Richard lippe-Auguste surent obligés de sain à des demandes dont ils ne pouvaient ter la justice. Fatigue de la turbuleno hauteurs du roi d'Angleterre, Philipguste annonça qu'il allait retourner p ins son royaume pour rétablir sa loignement du roi de France, au e recueillir les avantages que la lolémais semblait promettre, affliles crousés, à l'exception du moiglais. Richard donna done son ent au départ du monarque franiel il fit promettre de ne point, à en Europe, attaquer pi l'A glees possessions. Philippe souscrivit gement, et s'eloigna du camp acdes regrets et des væux des Franmisure par les maledictions et les des autres croises, qui trailaient de désertion, dont le résultat riscompromettre la cause de Jésus-: roi de France emmenait avec lui troupes, à l'exception de dix mille mi demeurerent en Palestine sous du duc de Bourgogne, puis il se fyr. ou il mit à la voile pour rei Europe, Cependant Richard resà du commandement suprème et de s du traité de Ptolémais; mais les s ne « pressuent pas d'en exécuter i, soit qui ils fussent dans l'impossies rempite, ou soit qu'ils se flattesavoir les diader. Quoi qu'il en soit. son des quarante jours , terme fixé ituer aux chretiens le morceau de six, et leur compter deux cent mille r, le roi d'Angleterre, n'ayant rien engra de la mauvaise foi de ses adpar un arte de cruauté que rien ne utifier. Deux mille sent cents prisarrasins, conduits hors des murs :. furent egorges de sang-frojd, on i que ceux qui pouvaient payer une es bourreaux éventrérent les victichercher dans leurs entrailles s'ils pas caché de l'or. Il est vrai que les avaient donné les premiers eet hormole aux soldats du Christ; mais mraient dù répudier une coutume se par l'humanité. Impatient de se par de nouveaux exploits, Richard rer aux croises qu'il alluit marcher Cette nouvelle merontenta un grand in guerriers chretiens, amoliis par de Ptélémen, où régnait l'abon-

dance et les plaisirs. Cependant Richard put ressembler sous ses enseignes près de cent mille hommes : une flotte suivait la côle et fournissait aux soldats du Christ des vivres et des munitions. L'armée chrétienne marchait lentement , conduisant au milieu de ses bataillons un char trainé par des bœufs et surmonté d'un immense drapeau , l. . Ils avaient d'ailleurs à repousser des nuers de cavaliers tures qui venaient fondre sur eux à l'improviste; arrêlés sans cesse par le maurais etal de routes, ils étaient en outre jucommode par un soleil brulant. La nuit venue, ils étaient assaillis par d'innombrables insertes, dont la pique causait les douleurs les plus cuisantes. Quand les soldats avaient dresse leurs tentes, des héros parcouraient le camp en criant à haute voix : a Saurez le saint sepulcre. » Ces mots rappelaient aux chretiens le but de leur entreprise et le souvenir des promotes qu'ils avaient faites 2 . l'arvenus à Cesares, les croisés se trouvérent en presence de 30ladin, qui avait rassemble toutes les forces de l'Exple et de la Syrie. Toutelois, Richard ord and de cont muer la marche ve s A sar; il voulait rester sur la défensive, mais il ne put retenir l'ardeur de « soulut», qui so procipitèrent sur l'ennenn. L'action s'engagea et la mêlee devint genera e ; apres une atte aussi longue que meuririere, le monarque a glade qui avait pavé de sa personne comme le plus brave de ses solitats, mit en fuite les Sairasins. On ne peut, au re-e, comparer les choes d'alors à nos batantes modernes, on de savantes combinaciones ascurent la victorio au plus habile; au moyen âge le hasard presidait au sort dis combats. Le -u iau cut à rigretter treate-deux enurs et buit milie musulmans; les chretiens ne perdirent que mi le hommes, parmi lequels nous noumerous Jacques d'Avenes, Leave guerrier qui commandait les Flamands. Apres la victoire qu'il venait de remporter, Richard continue sa route et atteignit la ville de Jalla, dont il se rendit maltre suns peine, car les Sairanns

<sup>(1)</sup> Cet usage ava't sans sloute ete introduit par les lishious, qui, dans leurs guerres, menaient frujours aucc ous un obar sur lequel flotsait une banderois i on nominait ce char survenia.

<sup>[2]</sup> Vinisauf, 1 4. p. 9 et 16.

avaient détruit les fortifications. En effet, Saladin avait pris le parti d'abandonner les cités et les forteresses de la Palestine pour en réunir les garnisons sous ses drapeaux. Son but était de harceler sans cesse les chrétiens, de les affamer et de les détruire en détail. Si les chrétiens avaient profité de la terreur de leurs ennemis pour marcher droit à Jérusalem, ils auraient sans doute atteint le but de leur entreprise; mais, fatiguée par les marches et les privations, la multitude des croisés aspirsit à goûter quelque repos. Les chess partageaient malbeureusement l'opinion de la foule, et il fut décidé que l'on s'arrêterait pour rebâtir les remports de Jaffa. Sur ces entrefaites, la femme de Richard, accompagnée de la reine de Sicile et de la fille d'Imane, dépouillé par Richard de sa souveraineté, rejoignirent le monarque anglais. Leur présence donna lieu à des fêtes et à des plaisirs de toute espèce. A l'exemple de leur chef, les soldats s'abandonnèrent aux charmes de l'oisiveté et s'amollirent au sein de l'abondance, car les environs de Jaffa étaient couverts de moissons et d'arbres chargés de fruits délicieux. Cependant Richard surveillait les travaux qu'il faisait poursuivre avec activité, et pour charmer ses loisirs il se livrait aux amusements de la chasse. Comme il s'aventurait sons précaution, il fut un jour surpris par une troupe de Sarrasins. Accablé par le nombre, il serait tombé entre les mains des assaillants sans le généreux dévouement d'un chevatier, nommé Guillaume de Pratelles, qui s'écria : « Je suis le roi. » Il resta prisonnier des Tures, tandis que Richard parvint à s'échapper. Le roi d'Angleterre n'oublia pas le service qu'il avait reçu, et, avant de quitter la Terre-Sainte, il racheta le seigneur de Pratelles par le sacrifice de dix émirs qu'il livra à Saladin en échan de son libérateur.

Richard, prêt à reprendre les hostilités, ouvrit des négociations avec Saladin, auquel il proposait d'évacuer la Palestine si le sultan consentait à restituer Jérusalem et toutes les villes que possédaient les chrétiens sons le règne de Baudouin le lépreux. Saladin refusa de rendre le morceau de la vraie eroix, et surtout Jérusalem, ville sanctifiée

par la présence de Mahomet, et qu'à : il ne pouvait abandonner aux chrétie eonsentait cependant à céder la portié Palestine comprise entre le Jourdais mer : Richard répondit, à son tour, p autre proposition singulière, celle d'u un mariage sa sœur Jeanne, veuve é nier roi de Sicile, avec Malek-Adel du sultan (1) : les époux devaient gre conjointement, sur le trône de Jérusal chrétiens et les musulmans. Un tel pro avait été conçu avec sincérité par R aurait sans doute offert des obstacles montables; comment, en effet, eut-on i faire vivre sur le même territoire et soi même sceptredeux nations si profondén visées par les opinions religieuses; mœurs et les préjugés? Quoi qu'il en clergé latin lit échoner un hymen qu'il dait comme un socrilége; l'armée di murmurait des longues entrevues de Ride Malek-Adel, et des témoignages d' qu'ils se prodiguaient. La pégociat rompue, et les chrétiens se dirigéren cité sainte, à travers les montagn Judée. Les pluies qui tembaient alors rendu les chemius presque imprati les chevaux et les bêtes de somme pér faute de nourriture, et les vêteme soldats se pourrissaient par l'humiavait enfanté des maladies graves : d tre côté, le sultan travaillait activ réparer les murs de Jértisalem : il av vasté toute la contrée, sa cavaler pandue sur tous les points, harcelait de Richard et enlevait tous les conv chard atteignit Ramla, et se trouvait qualques lieues de la cité sainte. Déji par ce voisinage, la plupart des so des pélitées s'encourageaient à ce et se préparaient à une lutte qui ! imminente: mais les chess ne parts pas l'enthousiasme de la mulitude. conseil, les grands-mattres des hospit des templiers furent d'avis de se reti si, contre toute apparence, on se

<sup>(1)</sup> Ce prince s'appelait El Malek-El-A Eddin-Aboubekr-Mohammed. C'est le hon man de Mathilde, per machine Cuttin.

e de Jérossiem, comment la défendre : les musulmans, maîtres de toutes les aces voisines? D'ailleurs n'était-il pas adre que la pinpart des soldats de la entres dans les murs de la cité sainte, dorgnament ensuite pour relourner rus patrie, croyant avoir accompli leus Il était donc plus sage de rétrograder se rendre à Ascalon, ou les chretiens ableraient de pouvelles forces et des non abondantes, afin de rouvrir la nene avec toutes les chances de succès. part fut donc résolu, non sans exciter dents marmares : le dur de Bourzopai commandait aux Français, s'eloigna es siens, plein d'indignation, et conavec peine à revenir au camp (1). Mais on avait été détruite par les ordres de m, et l'armée ne trouva plus que des thres. Cenendant les soldats se mirent uvre et relevèrent les remparts de la tenant pour ainsi dire la pioche d'une et l'épée de l'autre, car ils étaient à e instant troubles dans leurs travaux s atlaques des Sarrasins; toutefois la de etait encore plus redoutable aux ans que l'inclémence de la saison et les mees de la disette. Si le grand nombre Mail à manier la truelle, quelques-uns, autres le duc d'Antriche, refusèrent ndre part aux travaux, disant qu'ils int in macous ni charpentiers. A la époque le marquis de Tyr, Conrad. me brusspræment.

idis que l'armée chrétienne se trouvait sée à des querelles intestines, Ptoléétant le théâtre de nouvelles dissen-Charges de la garde de cette ville, man et les Génois Intaient en réaur les interêts de leur commerce; mais n ils ne pouvaient l'avouer, ils prétennoutemr les intérêts des deux compés au trêne de Jerusalem; les Génois nt doctarés pour Courad, et les Pisans Guy de Lunignan. Le marquis de Tyrvec une flotte bloquer Ptolemais, mais t devoir se retirer à l'approche du roi d'Angieterre, qui entra dens la ville, et parvint à réconcilier les Pisans et les Génois. Il essaya de se rapprocher de Conrad, mais il échoua dans toutes ses tentatives, et pour se ver ger, il défendit aux villes de la Palestine de naver les impôts dus au marquis de l'yr : ce dernier fit alliance avec Saladin, et détermina un grand numbre de seigneurs français à quitter Ascalon pour se rendre à Tyr, où il les ritint par des feles. L'armée de Richard diminuit à vue d'œit par des désertions multiplices, tandis que le sultan augmentait ses forces. Il voyait les chrétiens affaiblis ; ar leurs divisions, et guettait le moment d'en profiter: c'est pourquoi il rassemblait de nouvenux soldats. Sur ces entrefaites, des messagers venus d'Angleterre annoncérent à Richard que de grands troubles déchiraient son rayanme, ils étaient excités par les machinations du prince Jean, frère du monarque, Celui-ci fut donc contraint d'annoncer au conseil des chefs son départ prochain pour l'Europe; en même temps il promit de laisser en Palestine trois cents cavaliers et deux mille fantassins. Il devenast donc indispensable de décider une question importante, celle de savoir à qui devait appartenir la couronne de Jerusalem. La conduite de Lusignan Iniavait fait perdre l'estime des princes et des harons qui avaient jadis embrassé sa cause, et la majorité vota presque toute entière en faveur de Conrad. Richard consentit à cette nomination qui froissait son orgueil, et l'on charges Henri, comte de Champagne, d'annoncer au marquis de Tyr son elevation : celui-ci temorgua la joie la plus vive en recevant l'offre d'une couronne qu'il avait merite de perdre par son alliance avec Saladin. Il ne devait pas jouir d'une recompense dus peut-être à ses taients, mais dont sa feionio l'avait rendu in ligne. Le jour de son couronnement élait lixe, et la ville de Tyr avail dejà prélude a cette coremonie par des répourseauces, lorsqu'un soir, le mouarque fatur revenant à son palais au sortir d'un banquet. tomba sous le poignant de deux assassins. Ces meurtriers avaient re-u du chef des Ismachiens 1 la m ssion d'egorger Courad Li-

'massef, liv. IV, chap. 35 et miv Voy a sund V, chap. 1 et 2,

(1, Les chrecions oppolerent co chaffe Viens de la

vrés à la terture, ils en supportèrent les douleurs sans laisser échapper une plainte, et moururent sans qu'il fût possible de savoir qui avait armé leur bras.

La mort tragique de Conrad souleva des accusations dénuées de preuve, mais elles furent soutenues et accréditées par l'ambition et l'envie ; les uns chargérent de ce crime Honfroi de Thoron, à qui Conrad avait enlevé sa femme : d'autres accusérent Richard. quoique son caractère reponssât victorieusement cette accusation. Craignant les maux de l'anarchie s'ils n'élisaient un chef au plus vite, les principaux habitants de Tyr, après s'être concertés, se rendirent auprès du comte de Champagne, auquel ils offrirent la possession de la ville: ils le supplièrent, en même temps, d'épouser la veuve du prince assassiné. Elle était enceinte, mais elle céda aux vœux du clergé et du peuple, et consentit à l'union proposée, dont la célébration eut lieu sur-le-champ. Le comte de Champagne était neveu des rois de France et d'Angleterre ; oct incident servit beaucoup à lui concilier les suffrages. Il euvoya des députés auprès du monarque anglais pour que ce dernier confirmàt son élection. Richard guerroyait alors dans les environs de Ramla, contre les Sarrasins, et se signalait chaque jour par des prouesses plus dignes d'un chevalier que d'un roi. Il donna son consentement à l'élection de son neveu, auquel il fit don de toutes les villes conquises par ses armes dans toute la Palestine. Le nouveau souverain de Jérusalem, accompagué du duc de Bourgogne, alla rejoindre le monarque anglais, qui venait d'obtenir une nouvelle victoire; la forteresse de Daroum était en son pouvoir, et déjà il s'apprêtait à marcher à la conquête de la cité sainte, quand il se vit arrêté toutà-coup par les nouvelles qu'il recut d'Europe, où il ne pouvait plus différer de se rendre en toute hâte, car son frère Jean travaillait à lui enlever la couronne d'Angleterre, tandis que Philippe-Auguste mepaçait la Normandie. Le départ du monarque

Montagne. Nous avons déjà parlé de la secte des Ismaéliens dont il était le chef; nous y renvoyons nos lecteurs.

anglais affliges d'abord la multitude sés : mais sur la déclaration des chefs gagérent hautement à continuer l'es l'armée se livra à des transports de la vive expression fut peut-être pér Richard (1192). Appelé en Euror circonstances impérieuses, il éta cependant en Palestine par le dés cher son nom à la prise de Jérus jour que, seul dans sa tente, il s'ah aux pensées qui travaillaient son prêtre pojtevin pénétra jusqu'à lui l'air abattu et des larmes roulaien yenx; surpris de cette apparition somma le prêtre de lui expliques de sa visite. Après s'être fait pretemps, celui-ci lui remontra les ince de son départ pour l'Angleterre, térité, a lui dit-il, a vous reproche » déserté le camp des chrétiens. Se » les pélerius voient en vous les » leur défenseur ; abandonnerezv infidèles le tombeau de Jésus-Cl » honte de votre gloire, et au déti » toute la chrétienté? » Richard et prêtre sans répondre à son allocuti le lendemain il fit connattre qu'il Palestine jusqu'aux fêtes de Pâquesi suivante, et l'armée fut prévenue pa rauts qu'elle allait marcher droit à Jé Elle était alors dans la vallée d'He se livra à cette nouvelle à des tran joie poussés jusqu'au délire. Le can tissait d'hymnes et d'actions de grac soldats reprirent leur courage en mê que leur gatté. La générosité, l'al de soi-même, la compassion et le vertus chrétiennes reparaissent con enchautement; ceux qui possèdent argent le partagent avec les plus ceux qui sont pleins de force et de: dent leurs montures aux infirmes et lades. Pendant la marche les soldi maient les fatigues de la route par sons à la louange de Richard, ou pieux cantiques. En un mot, l'ard les soldats du Christ s'étaient enflame blait présager de nouveaux succè dis que les Sarrasins étaient tomi une sorte de découragement. Parmi i renfermés dans Jérusalem, un grand i, peu confiants dans les remparts de lie et dans leur propre courage, se ient à s'éloigner; Saladin lui-même ait la terreur générale.

croisés étaient parvenus jusqu'à Boelis, à sept lieues de la ville sainte, tout-à-coup l'armée s'arrêta. Richard dans l'incertitude, tantôt entraîné capitale de la Judée par les clameurs idats, tantot retenu par les sollius des beroes de la Palestine, qui uent peu de prix à la conquête de la inte. L'objet principal de leur ambiait de rentrer en possession des villes real, qui étaient, disaient-ils, les clefs anne. Il fallait prendre un parti, et le Angleterre assembla un conseil, qu'il na de dix chevaliers de Saint-Jean l'emple, de cipa barons français et d'un nambre de seigneurs de la Palestine. dibérations se prolongerent durant ers jours; les uns, et Richard était de ris, soutenaient que si, après avoir surtons les obstacles, tels que le man-'ann et la difficulté des chemins, on prait de Jérusalem, on n'aurait ausoyen de communiquer avec la mer. rictoire trahissait le courage des chrécomment pourraient-ils opérer leur redevant un canemi victorieux et aiguilmar l'espoir de clore la lutte en externt le reste des croisés qui auraient surà la défaite de leurs compagnons? D'auimient an contraire qu'il fallait marcher mat, car on savait par des transfogres jeladin était placé dans une position de, menacé d'une part des excommunins du calife de Bagdad, et de l'autre a mulevement de la Mésopotamie. En . les Mamelucks avaient déclaré au sulm'il devait soutenir avec eux les périls dez de Jerusalem en se renfermant dans nurs. Tandis que le conseil delibérait re, Richard gravit les hauteurs d'Emu et versa des larmes à la vue de la ville e, quelques jours après, ayant appris po nombreuse caravage se trouvait sur pritoire d'Hébren, il marche toute la at temba sur l'escorte, qu'il mit en fuile; r. ger de livreden. p. 716.

il reviat au camp suivi de quatre mille chameaux et d'un grand nombre de bêtes de somme chargees de marchandises. La joie se répandit parmi les soldats du Christ, ils tuerent les chameaux enlevés aux musulmans, dont la chair défrava les Languets qu'ils se donnérent entre eux pour célébrer la victoire de Richard. Cet incident rendit plus vis encore le mécontentement général qui accueillit la décision du conseil. ordonnant que l'armée s'éloignerait de Jérusalem pour se rapprocher de la mer. Aussitôt la discorde éclata dans le camp; les troupes du duc de Bourgogne ne voulurent plus marcher avec les Anglais, et composèrent des chansons satiriques contre Richard. Les partisans du monarque répondirent à leur tour par d'autres chansons, accusant le duc de Bourgogne de s'être vendu aux musulmans (1). Bref. l'indiscipline se glissa dans tous les rangs, et une partie de l'armée prit le chemin de Jaffa, tandis que le reste se diriges sur Ptolémais. Si le sultan cut profité de la désorganisation des croises, il aurait sans doute remporté une victoire aussi facile que décisive; mais il ne sut pas tirer parti de ses avantages. Quoi qu'il en soit, il se hâta de rassembler ses forces, et vit bientôt arriver les émirs d'Alep, de l'Egypte et de la Mésopotamie. Il quetta alors Jérusalem, pour se porter sur Jaffa; en peu de jours il fit de si grands progres, qu'il pénetra dans la ville, où ses soldats massacrèrent tous les habitants qui ne purent se refugier dans la citadelle. Dejà les musulmans s'aj prétaient à en prendre possession, car les desenseurs de la forterese étainat convenus de se rendre s'ils n'etaient secourus le jour suivant. Mais Ittchard étaut sur le point de s'embarquer à Ptolemass, avait appris le danger qui monacail les chretiens de Jalla, il se jette sur une galere, et, suivi de chevaliers du Temple et de Saint-Jean, d'une troupe de Pissas et de Génois, il arrive, et, se precipitant l'épén à la maia dage la mer, il abordo au rivano

<sup>19 -</sup> Vade Ninusuf, 1 - 5, p. 55, L. 6, p. 2 ot 7, a Me hara Pera, p. 151 - Le continuateur de l'a cheveque de Tyr. p. 63.. - Senotes, L. 3, ch. 6. -

suivi des siens, fond sur les musulmons, qui, surpris de cette attaque inopinée, prenneut la fuite et abandonnent la ville. Ils apprirent bientôt que le monarque anglais n'avail que cinq cents hommes, et qu'en réunissant les chrétiens de la garnison, sa troupe formait tout au plus deux mille combattants; ils s'enhardirent et tenterent de surprendre le camp de Richard dans les ténèbres de la puit. Éveillé en sursant, grâce à la vigilance d'un Génois qui apercut l'ennemi, le prince s'arme à la bâte et court au combat. Lui et ses chevaliers ne possédaient en tout que dix chevaux, le roi s'empare d'un de ces coursiers et charge les infldéles avec tant de vigueur qu'il fes disperse. Puis il range en bataille ses archers; ils seutinrent sans s'ébranier les nouvelles attaques des Sarrasins, qui revincent-sur eux au nombre de sept mille hommes. Tandis qu'il combattait dans la plaine, Richard apprend que les Tures étaient rentrés dans Jaffa; il les chassa de la ville et revint ensuite sur le champ de bataille, où ses exploits arrachèrent des éloges même à ses adversaires. Le lendemain du combat, Maleck-Adel envoya deux chevanx à Richard comme un témoignage de l'estime et de l'admiration qu'il ressentait pour la valeur du monarque (1).

Ce brillant fait d'armes n'eut aucun résultat, car le vainqueur avait vu se dissoudre l'armée chrétienne, sans laquelle il ne pouvait continuer la guerre; le duc de Bourgogne avec les Français s'était rendu à Tyr, déclarant qu'il ne voulait plus tirer l'épée; le duc d'Autriche avait repris le chemin de ses États, et Richard était tombé malade après sa victoire. Les nouvelles arrivées de son royaume lui commandaient impérieusement de hâter son retour; il se vit donc dans la nécessité d'entamer des négaciations avec Saladin, auquel il fit dire que l'approche de l'hiver, si l'on ne se hâtait de conclure, l'empêcherait de s'embarquer pour l'Europe, qu'il serait alors contraint de rester en Syrie et de recommencer les hostilités. Saladin tint un conseil, où il appela ses principaux émirs; la plupart de ceux-ci in-

clinaient à déposer les armes, et Saladia, voyant que s'il persistait à continuer la guerre il ne pouvait compter sur l'obéissance des siens, prit le parti d'entrer en arrangement. Une trève fut conclue; elle devait durer trois ans et huit mois; puis intervintus traité, par lequel Richard consentait à la démolition des remparts d'Ascalon; mais il obtint que tout le littoral compris estre Tyr et Jaffa serait restitué aux chrétiens. Il fut en outre convenu que les pélerins de l'Occident, jusqu'à l'expiration de la trère, pourraient se rendre à Jérusalem sans être soumis au paiement d'aucune taxe. Les chefs latins et les émirs jurérent, les uns sur l'Évangile, les autres sur l'Alcoran, qu'ils abserveraient toutes ces conditions; mais Richard et Saladin se contentèrent de se donner réciproquement leur parole comme élmi. aussi sacrée à leurs yeux que des écrits. Le traité invitait, en les nomment, les princiitiens et les chefs musulmans à y pren-

are part; mais, soit oubli, soit mépris, le de Guy de Lusignan ne fut pas merconné. Ce prince, qui avait le premier engagé la guerre entre les chrétiens et les coautmans, était tombé dans le discrédit le plus
complet, échipsé par Richard, et n'ayant
par lui-même d'autre importance que ses
prétentions, il avait cessé d'occuper l'atteation et l'intérêt des croisés. Il fut mis cependant en possession du royaume de Chypre,
et l'on donna au comte de Champague, le
mari d'Isabelle, la Palestine, dont il devait
jouir quand elle serait conquise.

Prêts de quitter les rivages de Syrie, les soldats de la croix ne voulurent pas s'éloigner sans visiter la cité sainte, et ils se rendirent à Jérusalem. Saladin prit toutes les mesures nécessaires pour qu'ils n'épronvassent aucune insulte de la part des musulmans, dont le fanatisme s'indignait à la vet des fidèles prosternés devant le tombeau du Christ et dans tous les lieux consacrés par la tradition. L'évêque de Salisbury, qui s'était distingué par sa bravoure personnelle, fut l'objet des attentions du sultan, qui l'accueillit avec une bienveillance voisine du respect. Dans le cours d'une longue convesation qu'ils eurent ensemble, Saladin, et

trépidité de Richard, ajouta qu'il ce prince avait plutôt les vertus que les qualités d'un général. répondit à cette observation par ent où il disait que le roi d'Anson illustre rival lui semblaient miers bommes de guerre de sou urellement généreux, Saladin g barons latins, que ses conat dépouillés, de nouveaux doléan d'Ibelin. le même qui avait nsalem, obtint la possession d'un uelques lieues de Saint-Jean-d'Am rendit Caipha, Césarée et Azote ens seigneurs. Il autorisa encore. de Salisbury, des prêtres latins saint sépulere et dans les églises a et de Nazareth pour y célébrer ies du culte catholique.

vertu de la paix conclue par Rie la Palestine ne demeurait pas a demination des musulmans, et s. maitres du littoral, s'étaient movems d'y reparaître quand ils it convenable. Cependant la conla guerre ne répondit point au ait fait entreprendre, puisque Jéla la proie des Infidèles; aussi un re de croisés se montrérent-ils métraite, entre autres les Français. sur cette raison Richard defendit is la cité sainte. Le monarque illa l'Orient peu de temps après, les regrets des chrétiens de la jui perdaient en lui leur soutien, de Richard était devenu une corte qui glacait de terreur les Sarrarince s'embarqua, le 25 octobre : la reine Berangère son épouse, me solle nombreuse qui portait . Mais, battus par la tempête, les iglais furent dispersés, la plupart et ceux qui les montaient tome les mains des musulmans. Riit débarquer en France, prit terre n projet était de traverser l'Allev choisir un nort d'où il se rengleterre. Mais en passant près de ut arrêté par les ordres du duc

au siège de Saint-Jean-d'Acre. Jeté dans un cachot, Richard fut vendu par Léopold à l'empereur Henri VI, et enfin affranchi de sa captivité moyennant une rancon qui épuisa la bourse de ses sujets.

Cette troisième croisade, entreprise avec des armées régulières conduites par des monarques guerriers, ne fit presque rien perdre à la puissance musulmane, et cependant les croisés étaient mieux armés et mieux disciplinés. Si les soldals de la croix étaient arrivés encore novices au métier des armes, le siège de Ptolémais avait du les aguerrir puisqu'il dura près de trois années; mais les Sarrasins, de leur côté, s'étaient instruits par leurs défaites, et ils avaient pour eux des avantages naturels que leurs ennemis pouvaient difficilement balancer. D'abord ils combattaient sur leur territoire et n'avaient point à redouter l'influence du climat, souvent si dangereux pour les étrangers; ils possédaient encore une excellente cavalerie. et ils n'étaient commandés que par Saladin. tandis que leurs adversaires étaient dirigés par plusieurs chefs, qui n'avaient ni les mêmes vues ni les mêmes talents. Ce qui prouve en outre qu'un esprit dissérent présida à cette croisade, c'est que le sentiment religieux, qui jusqu'alors avait été le mobile unique des guerres saintes, cessa de remplir exclusivement la pensée des chrétiens. L'amour de la renommée enflamma les Ames guerrières des soldats de la croix, car la chevalerie se trouvait alors presque à son apogée, et l'on sait que l'amour profane s'y trouvait placé à côté de l'amour diviu. Il ne fut plus besoin d'en appeler aux miracles pour raviver le courage des chrétiens, on peut même dire que l'indifférence pour les choses saintes prit la place de l'exaltation; dans le traité conclu par Richard avec Saladin, il n'est pas question du bois de la vraie croix, dont la restitution avait été demandée plusieurs fois; on l'abandonna aux Sarrasins. Les mœurs éprouvèrent aussi de grandes modifications; les chrétiens et les Sarrasins cessèrent d'éprouver les uns pour les autres cette haine farouche qui leur interdisait d'entretenir entre eux aucun rap-, qu'il avait offensé mortellement port; ils ne se rencontraient alors que

1

1

-

pour s'égorger. On les vit au contraire lutter de courtoisie, se mêler aux mêmes jeux et d'iner à la même table. Il y eut, entre les chess des deux partis, un échange de procédés polis jusqu'à la délicatesse. Mais le béros de cette croisade fut sans contredit le monarque anglais Richard; sa brillante bravoure frappa d'étonnement et d'admiration les musulmans aussi bien que ses compagnons d'armes : son nom devint même populaire parmi les Sarrasins. Richard, malgré ses emportements, avait de la générosité, de la grandeur d'àme, et possèdait les qualités et les défauts qui excitent l'enthousiasme de la multitude; il plaisait encore aux esprits cultivés, car il aimait la poésie et composait des chansons qui n'étaient pas sans mérite pour l'époque où il vécut. Malheureusement il ne gardait aucune mesure dans sa conduite, il manquait aussi de constance dans ses résolutions. On en vit la preuve par ses querelles avec Philippe-Auguste et le duc d'Autriche, et par sa retraite inopportune, lorsque, parvenu presqu'aux portes de Jérusalem , il n'avait plus qu'à livrer un assaut pour s'en emparer.

Au reste, cette guerre, où l'Occident conjuré contre l'Orient ne recueillit, après beaucoup de sang répandu, que le succès de la prise de Ptofémais et la démolition des remparts d'Ascalon, ne sut pas cependant stérile pour les peuples européens. Ils perfectionnèrent leurs connaissances nauliques en naviguant fréquemment sur la Méditerranée et en s'emparant de l'île de Chypre, dont les ports servirent de point de relâche et de lieu d'asile aux vaisseaux chrétiens. La guerre entreprise contre les lufidèles contribua encore à accélérer dans plusieurs États chrétiens l'émancipation des masses; on vit même pour la première fois les citoyens de plusieurs villes de France et d'Allemagne combattre à côté des chevaliers ; ils n'obéissaient qu'à des chess de leur choix et nés dans la même con-

Saladin ne jouit pas long-temps de ses succès; resté maître de la Palestine, après avoir abattu l'empire de Jérusalem et résisté à toutes les forces de l'occident, il révait encore à de nouvelles conquêtes, lorsque la

mort le frappa le 5 mars 1193. Son règne compte parmi les plus longs et les plus glorieux dans les annales de l'Orient. En effet, il occupa vingt-deux ans le trône de l'Egypte et dix-neuf celui de la Syrie; parvenu au souverain pouvoir par l'asurpation, il justifia sa grandeur par d'imminentes vertus; il se distingua surtout des princes mahométans par son homanité, vertu d'autant plus louable qu'elle était négligée par ses adversaires. On peut cependant eiter plusieurs actes de cruanté ordonnés par Saladin; mais c'était au milieu ou à la suite des luttes du champ de bataille : il n'aimait pas à verser froidement le sang, épargnant voluntiers ses adversaires lorsqu'il avait cessé de les craindre. Un jour, dit l'un de ses historiens, plusieurs enfants du sultan, tous en bas âge, ayant eu l'occasion de voir des prisonniers chrétiens, qui avaient été enlevés dans les environs de Béryte, demandérent à Saladin la permission de couper la tête à l'un de ces malheureux par forme de divertissement; Saladin répondit par un refus, en disant : « Je ne veux pas qu'ils s'h-» bituent si jennes à répandre le sang ; ils » ignorent encore ce qui distingue le ma-» sulmans des chrétiens, et ils s'accontame-» raient à se jouer de la vie des hommes. Il était cependant religieux jusqu'an fantisme, et se proposait d'établir l'islamisme dans toute l'Europe. Comme guerrier, il montra de grands talents et possédait unt qualité qui devait le faire triompher; c'était la constance dans ses projets. Libéral jusqu'i la profusion, mais avec discernement, il dunait à ses sujets une haute idée de la splordeur de son rang et s'acquit l'attachement et le respect des peuples par le soin qu'il eut toujours de rendre la justice à tous au dépens de son repos et sans acception à personnes. Sa piété lui attirait encore le respect et la vénération publique, tanés que ses nombreuses aumônes prouvaiest son respect pour la loi du prophète el s compassion pour les souffrances d'autrui. poussait la piété jusqu'à l'humilité; on mp porte que la veille de sa mort il fit promener son finceul dans les rues de Damas, fai sant crier à haute voix : Voila ce que St

vinqueur de l'Orient, emporte quetes. On ne pouvait donner une vive et plus énergique de la vaoses humaines. Peu de jours avant il donna à l'un de ses fils, gouverp, les conseils suivants, dont on ne p lover la sagesse: « Aie toujours a borreur, prends garde de le répan-'en souiller les mains, car le sang iamais. Veille au bien-être de tes A informe-toi de leur situation : tu eux mon ministre comme je suis Dien. Traite avec courtoisie les tous les personnages élevés en di-'est par ce moyen que je suis pardegré de puissance où lu me vois. e rancune à qui que ce soit, car nmes tous mortels. Sois attentif à irs envers les autres; c'est en leur satisfaction que tu obtiendras ton de Dieu, au lieu que dans tes rapec Dieu, un repentir sincère effafautes, car le Seigneur est bon et rdieux. » Quoique profondément Soladin dédaignait la superstition uit aucune foi aux vaines promesses egie; une autre louange, qu'il ne ablier, c'est qu'il aima les lettres, de ses dons ceux qui les cultivaient. ager l'aveugle enthousiasme des rabes, on ne saurait s'empêcher de pue Saladin se montra fort au-descontemporains, et c'est peut-être e mérite le plus rare; en ellet, rien Scile que de résister aux préjugés spe, que nous suçons pour ainsi dire Let qu'on infuse dans notre lane par et par le précepte. Peu d'hommes sacez de force pour s'eu dégager. t qu'ils se jugent cux-mêmes, puispouvent être appréciés par tout aui vient qu'ils entraînent lour siècle moont mécousus Le fils d'Ayoub (1) les applaudiesements de ses sujets adversaires; c'est une destinée peu et qui a rendu sa gloire impéris-

re de Saladia comprenait la Syrie,

l'Égypte. la Mésopotamie et même une pertie de l'Arabie. Dès que sa main puissante ne tint plus le sceptre, les différentes provinces de ses États formèrent des royaumes indépendants. Il est vrai que le fils d'Ayoub n'ayant point réglé l'ordre de sa succession. chacun de ses enfants et de ses lieutenants s'adjuges la part qui lui convensit. L'un de ses fils, Alaziz, devint maître et sultan du Caire: un autre retint pour lui la principauté d'Alep; et le fils atné de Saladin, nommé Aldal, se créa un empire à Damas: quant à Malek-Adel, frère de Saladin, il s'empara de plusieurs provinces de la Mésopotamie, entre autres de Karac et de quelques autres villes au delà de l'Euphrate. La discorde ne tarda pas à éclater entre Aídal et sou frère Alaziz : ce dernier partit de l'Égypte à la tête d'une armée pour envahir la Syrie, il mit le siège devant Damas; mais trahi par ses principaux émirs, il sut contraint de se retirer dans son royaume, où il int poursuivi par son frère et par Malek-Adel, qui avait uni ses drapeaux à ceux du sultan de Domas. Malek-Adel parvint à conclure la paix entre ses deux neveux; sa politique lui prescrivait de ne pas permettre que l'Egypte et la Syrie sussent placées sous la demination d'un seul ; mais Afdal, au lieu de s'occuper exclusivement des affaires publique, se jeta dons une dévotion excessive, qui ne tarda pas à le faire tomber dans le mépris, et le suitan d'Egypte prit une seconde fois les armes, appuyé dans cette occasion per Malek-Adel, qui se saisit de Damas et régna en souverain sur presque toute la Syrio [1194-1196]. Chassé de sa capitale, le fils de Saladin alla chercher un refuge auprès du calife de Bagdad, qui, déchu luimême de son ancienne puissance, lui donna pour tout secours le conseil de se fier à Dieu, dont la justice ferait bientôt rendre compte à ses adversaires de leur conduite. En attendant, Malek-Adel consolide son usurpation par son habileté et l'influence que lui donneit sa renommée parmi les musulmons. Si la discorde régnait entre les Sorrasins, de leur côté les princes chrétiens de la Palestino ne vivaient pas dans un meilleur accord, leurs ressources se trouvaienten

core affaiblies por la jalousie qui divisuit les chevaliers du Temple et ceux de Saint-Jean: ces deux ordres avaient fini par prendre les armes les uns contre les autres, et avaient entraîné chacun dans leur parti les colonies chrétiennes de la Syrie et de la Paæstine. Le roi nominal de Jérusalem, Henri de Champagne, essaya vainement de les rapprocher par sa médiation, il fallut en appeler au souverain pontife, dont la sagesse parvint eependant à rameuer la paix entre les deux ordres rivaux. Il eût mieux valu sans donte s'occuper seulement des moyens de résister aux musulmans, dont les chrétiens avaient tout à craindre ; ces derniers se trouvaient d'ailleurs dans une position délicate, car rien ne leur garantissait que les Infidèles respecteraient long-temps encore la trève conclue par Saladin, et s'ils sol taient l'appui de l'Occident, ils s'expos à être extermipés par leurs adversaires. « restaient done dans l'inaction sans chercher à se prémunir contre des périls qu'ils prévovaient.

Toutefois, malgré le triste dénogement de la croisade entreprise par Richard et Philippe-Auguste, plusieurs nations, en Europe, avaient conservé leur enthousiasme et brûlaient encore du désie d'affrauchir le saint-sépulcre. Le pape Célestin III, malgré les glaces de l'âge (1), pressait activement une nouvelle prise d'armes, et exhortait par ses lettres les princes et les barons à se croiser de nouveau. Il ne put cependant émouvoir les rois de France et d'Angleterre, que retenaient dans leurs Etats une crainte et une jalousie mutuelle. Ils se contentérent de gémir sur le sort des chrétiens de la Palestine; mais ils no firent aucun préparatif pour aller reconquérir Jérusalem. Si ces deux monarques montraient tant de froideur, et glaçaient ainsi l'ardeur de leurs sujets, Henri VI, placé sur le trône impérial, faisait paraître en revanche le zèle le plus ardent; ce zèle n'était rien moins que désintéressé, car l'empereur espérait se servir du glaive des croisés pour s'emparer de la Siile, dont il réclamait la possession du chef de sa femme (1): il révait aussi d'établir sa domination à Constantinople et dans la Grèce. Il était cependant sous le poids d'une excommunication à cause de ses démêlés en Italie avec la conr de Rome, où les empereurs et les papes se disputaient la prééminence. Il convoqua une diète dans la ville de Worms, où il parla lui - même avec une grande éloquence en faveur de la guerre sainte. Il prit la croix et fut imité par m grand nombre de princes et de prélats: la multitude suivit l'exemple de ses maîtres, et nne foule innombrable courut s'enrôler avec empressement. Henri se mit en marche ven l'Italie, à la tête de quarante mille hommes, tandis que les autres croisés, formant dent os, prirent un chemin différent. Le prer de ces corps, ayant pour chefs les dues Saxe et de Brabant, dut s'embaruner s un des ports de l'Océan ou de la Balti-; le second, dirigé par l'archevegge de rence et Valerand de Limbourg , s'avanca raversant le Danube sur les terres de l'engrec. Arrivé aux portes de Constantile, il comptait y trouver des navires seraient fournis par l'empereur Isaac ige, et faire voile à Ptolémais, Quand le soldats de la croix traversèrent la Hongrie, Marguerite, sœur de Philippe-Auguste. et reine de ce pays, se joignit à eux. Devenue veuve d'un époux qu'elle chérissait, la princesse avait fait vœu de se rendre en Palestine pour y terminer ses jours et servir de tout son pouvoir la cause du Christ, Cette armée se trouva la première au rendez-vois [1197], et, pleine de confiance et d'orgaeil tout ensemble, elle résolut de commencer seule la guerre sans attendre l'arrivée des ducs de Saxe et de Brabant. Les croisés résistèrent à toutes les représentations de Henri de Champagne, investi du titre de roi de Jérusalem, et des barons de la Palestine, et firent une

irruption dans les provinces appartenant au

Sarrasins. Ceux-ci coururent aux armes de

tous les points de la Syrie et de l'Egypte, et

<sup>(1]</sup> Constance, femme de Henri VI, était azer de Tancrède, roi de Sicile; ce prince étant mort am enfants, elle se trouvait héritière légitime du très demeuré vacant.

, sons les ordres de Malek-Adel, assió-In. A cette nouvelle, Henri, ses barons bevaliers du Temple et de Saint-Jean arent avec les Allemands à courir au do la place menacée par les infidèles; u moment du départ, Henri mourut t chute. Tandis que les chrétiens céat les obséques de leur monarque, les pans pénétraient dans Jaffa, dont ils rent toute la population. Sur ces ens, les croisés, conduits par les ducs de de Brahant, debarquerent à Ptolét l'armée chrétienne se dirigea apraj-Bérvie, ville située sur les bords de la l qui promettait un riche butin, car dans ses murs que les corsaires mus allaient déposer les dépouilles, fruits s brigandages. Malek-Adel s'approcha rie, et présenta la bataille aux chréaprès une lutte acharnée, la victoire un soldats de la croix. Malek-Adel. dans l'action, chercha son saint dans et laissa le champ libre aux vain-, qui s'emparèrent de toutes les villes aral occupées par les Sarrasias, Bévrit ses portes, où les chrétiens troude grandes richesses, en même temps sirent en liberté neuf mille prisonniers missaient dans les cachots. La joie aqueurs s'accrut encore par l'arrivée roisième armée allemande, marchant s ordres de Conrad, évêque de Hidelset chancelier de l'empire.

I semblait promettre aux chrétiens usalem allait rentrer en leur popyoir; sin de la cité samle clait ouvert, car mimans s'étaient disperses aurs la dém'ils venaient deprouver; mais, se l prut-être trop certains du succès, les dies crurent pouvoir remettre au prinmivant l'attaque de la samte cité. On per la ville avait été rendue formidales soins de Saladin, qui avait augses fortifications; on pouvait donc e, qu'entrepris au milieu de l'hiver. r ne trainat en longueur et ne fit péneonp de soldats par l'inclemence de sa. Tels étaient les arguments qui

les chefs attachaient un prix médiocre à la possession de la cité sainte, ville sans commerce et qui n'avait pour elle que la magie de ses souvenirs; tandis que les cités maritimes de la Syrie devaient leur procurer des ficfs, dont la possession était bien plus précicuse aux yeux des principaux barons. L'armée revint donc dans le voisinage de Tyr et investit la forteresse de Thoron; les guerriers sarrasius, renfermés dans ses murs, en sortaient fréquensent pour mettre à contribution tont le pays environnant, et génaient les communications que les chrétiens entretenaient dans cette partie du littoral. Thoron était défendu par sa position; il s'élevait sur le sommet d'une montagne d'un accès difficile, car il n'existait qu'un chemin étroit, resserré entre des précipices. Les premières opérations des chrétiens furent sons résultat, ils échouèrent devant la résistance de la garnison, qui, du haut des remparts, les écrasait en précipitant sur eux des poutres et des débris de rochers. Les coups du bélier ne pouvaient ébranler les murs de la place; mais des mineurs saxons, après un travail opiniatre, pervincent jusqu'aux fondations, et les Sarrasins, p'osant plus se fier à la solidité de leurs remports. demandérent à capituler. Ils réclamaient seulement la permission de sortir sains et saufs nour aller rejoindre leurs compatriotes. Mais l'anarchie régnait parmi les chrétiens, l'absence de l'empereur Henri VI laissait le champ libre à l'orgueil et à l'ambition des principana chefs qui se crovaient tous égana. La majorité adopta cependant l'avis de traiter avec les assièges; mais la minorité du conseil fit dire aux députés sarrasins qu'ils n'avaient d'autre ressource que de se bien défendre, car ils ne devaient pas compter sur l'observation du traité et périraient tous dans les supplices. En même temps leurs partisans se répandirent dans le camp jour dénoncer ant soldals la capitalation comme une genvre houteuse. A leur retour dans la forteresee, les envoyes musulmans firent partager les craintes qu'ils avaient conques à leurs compatrioles. Cenz-ci, se croyant exposés à tombirent dans le conseil des croisés; her victimes de la perfidie, rompirent les n examen attentif fait soupçonner que indesciations, et, puisent dans leur déserress

un courage invincible, i.s repoussèrent les attaques des chrétiens. Lorsqu'ils apprirent que Malek - Adel arrivait au secours de Thoron, à la tête d'une armée nombreuse composée d'Égyptiens, les chefs, sans vérifier l'exactitude de cette nouvelle, prirent la résolution de lever le siège; mais, craignant de rencontrer quelque résistance, ils s'éloignérent durant les ténèbres de la nuit pour se rendre à Tyr. Le lendemain, les croisés n'ayant plus de généraux, chacun ne songea qu'à se mettre en sûreté. On abandonna les malades et les blessés, et l'armée tonte entière se mit en marche pêle-mêle au milieu d'un orage effroyable accompagné de torrents de pluies, qui, sillonnant la campagne, rendit les chemins presque impraticables. Heureusement que la garnison de la forteresse, épuisée de fatigue, ne put troubler la retraite des chrétiens, qui atteignirent les murs de Tvr.

Ce honteux dénouement aigrit outre mesure les esprits, qui se poursuivaient par de matérielles accusations, Les croisés venus de l'Occident imputaient le malheur de leurs armes aux barons de la Palestine, et surtout aux templiers, sur lesquels ils faisaient tomber le soupçon le plus odieux, celui d'avoir trahi leurs frères au siége de Thoron pour une somme d'argent promise par Malek-Adel, et que ce dernier leur fit, dit-on, compter en monnaie fausse; mais rien ne prouve que cette allégation fût sondée. Quoi qu'il en soit, les Allemands se séparèrent de leurs compagnons d'armes pour se renfermer dans Jassa, le reste prit le chemin de Ptolémais. Cependant, quelques prélats et barony, fatigués des maux de l'anarchie, crurent s'en délivrer en proposant un nouvel époux à la princesse Isabelle, veuve de Henri de Champagne; cet époux se nommail Amaury et possédait le royaume de Chypre, dont il venait d'hériter par la mort de Lusignan. Cette union semblait promettre un meilleur avenir en mettant fin aux divisions qui avaient éclaté parmi les soldats de la croix; mais la mort du chef de l'empire vint détruire toutes les espérances que l'on avait concues. On se rappelle que Henri s'était mis à la tête de la croisade; au lieu de se rendre en Palestine

ce prince ambitteux avait envahi la Sicile, retenant sous ses drapeaux une foule de gueriers, qui abandonnèrent la cause du Christ pour celle de l'empereur. Henri était parvenu à soumettre la Sicile à sa domination par la terreur. Il avait fait expirer ses adversaires dans les supplices les plus affreux et pillé ses nouveaux sujets avec une rapacité sans exemple; mais il n'avait pu jouir de fruit de ses crimes, et il était mort de maladie en 1197. Les seigneurs allemands qui se trouvaient dans la Terre Sainte, à la nouvelle du trépas de l'empereur, se disposèrent isser en Europe, car ils prévovaient que

ection d'un nouvel empereur allait procetto d'un nouvel empereur allait proimpatience de s'éloigner du rivage de
iyrie, ils refusèrent aux sollicitations les
i vives de différer leur départ. Le comte
Montfort, suivi d'un grand nombre de
raliers, venait de déharquer dans la Terrente, et se trouva presque seul pour conjor la guerre avec les Sarrasins. Il n'avait
i pour le seconder que les chrétiens étadans la Syrie et dans la Palestine; aussi,
me il se trouvait hors d'état de faire la
rre, il se hâta de faire la paix, et conclut
trève qui devait durer trois ans [1198].

Telle fut la fin de cette croisade, à laquelle ou aurait pu promettre un sort plus heureux, car les armées chrétiennes n'eurent à combattre, comme dans les expéditions précédentes, ni la disette ni les maladies enfantées par le défaut de provisions; il faut encore remarquer que la multitude des croisés s'était enrôlée sous les bannières de la croix, excitée principalement par la cupidité, afin de gagner les trente once d'or offerts comme une prime par l'empereur Henri VI à tous ceux qui prendraient les armes pour la délivrance de Jérusalem. Ce n'était donc plus l'enthousiasme, mais l'intérêt qui était le mobile de la guerre sainte; les chess, de leur côté, ne prirest pour guide que l'ambition et la politique; de là sortirent les discordes qui les divisèrent et rendirent stériles les victoires remportées par la bravoure des croisés; d'ailleurs, parmi tous les personnages chargés du commandement, aucun ne se distingua par des qualités supérieures, aussi ne régnagesse ni unité dans les onérana chef ne voulait obeir; en effet, I d'un grand caractère aurait seul · au devoir toutes les volontés. arriva dons la premi re croisade; xistait plus de Godefroi, et Jérusous la domination des Infidèles. és seul en présence des musulmans, ns de la Syrie et de la Palestine ayés de leur faiblesse, et ils tourore une fois leurs regards vers ; mais il était à craindre que le le tant d'expéditions restées sans l dégoûté les princes et les peuleurs l'Allemagne était occupée à e successeur de Henri VI, et la e du trône impérial ameutait tousitions. D'un autre côté, des bosinnelles avaient lieu entre Richard e-Auguste, tandis qu'en Italie les is de cette péninsule guerroyaient les uns contre les autres. Cepe ipire pontificale était alors occupée eat III. Parvenu au pouvoir su-Age de trente-trois ans, ce nontife t l'ardeur des passions de la jeuentreprit de ranimer l'enthouigieux dans l'àme des sideles; il sbord des lettres au clergé et aux France, en Angleterre, en Sicile grie, puis il fit partir des légats e percourir toutes les villes, non ne antrefois pour lever en masse opulation; il s'agissait seulement un certain nombre d'hommes afin sor une armée qui devait aller au la Terre-Sainte. On établit donc · la premiere fois des troncs dans 4 destinés à recevoir les tributs i de toutes les classes; le pontife na même temps à reux qui s'ara protection de l'Église et des in-, c'est-à-dire la rémission de leurs logge lui-même l'exemple des sabonissont de sa table toute sa vais-# d'argent, dont il fit frapper de la it la remplaça par des assiettes de s vases de la poterie la plus gros-1]. Malgré les belliqueuses exhor-

mes de l'Europe présentait de grands obstacles à la réussite du projet d'Innocent III. Le roi de France, Philippe - Auguste, avant quitté sa semme, fille du roi de Danemarck, afin d'épouser Agnès de Méranie sa maîtresse, avait été frappé d'excommunication, Philippe - Auguste se trouvait donc peu dispose à prêter son concours su pieux dessein du souverain poutife. Mais un simple ecclésiastique, curé de Neuilly-sur-Marne, avait conquis une influence presque égale à celle possédée jadis par saint Bernard; il s'appelait Foulques, et se consacra à la prédication de la croisade avec un sèle sincère, car il comptait, en se dévouant à la délivrance du saint sépulere, expier les sautes d'une jeunesse déréglée. Revenu de ses égarements, il puisait dans ses souvenirs les traits principaux de son élequence, dont il avait banni cette érudition pédantesque et cette métaphysique subtile si fort à la mode parmi les docteurs de son temps. Pendant près de deux années il pe recueillit de ses discours que des railleries qui fortifièrent sa patience au lieu de l'affaiblir, et il parvint à se faire écouter par ceuxlà même qui avaient insulté à ses exhortations; sa renommée devint bientôt si grande, que les évêques l'engageaient à venir prêcher dans leurs diocèses. Jusqu'alors l'usure et la prostitution avaient été le texte unique des prédications de Foulques; mais le pape, informé de ses succès dans la chaire, le choisit pour réveiller l'ardeur des chretiens. Foulques prit lui-même la croix et parcourut les villes et les campagnes; à sa voix une foule immense de tout âge, de tout sexe et de toute condition reçurent le signe de la rédemption; dans les palais comme dans les chaumières la voix de l'orateur produisait les mêmes effets. Ayant appris qu'un tournoi devait avoir lieu en Champagne ser les bords de l'Aisne, il y courut, et tous les barons et les chevaliers, présents à cette sete guerrière, jurérent d'aller mourir en Orient pour la cause du Christ. A la tête de ces croisés on remarquait Thiboult III. comte de Champagne, Louis, comte de Chartres et de Blois; venauent ensuite Renault de Montmirail et Simon de Montfort, 1000, l'état de la plupart des royau- les deux frères Gaultier et Jean de Brienne,

Renault de Boulogne et Geoffroi de Villehardonin, maréchal de Champagne, qui, après avoir pris la part la plus importante à cette expédition, pous en a laissé l'histoire écrite dans un sivie où la grâce se mêle à la naïveté. Dans les Pays-Bas, Baudonin, comte de Flandre, prit aussi la croix ainsi qu'une multitude de ses compatriotes. Les principaux chefs de l'expédition se réunirent à Soissons, puis à Compiègne, et déférérent le commandement suprême au comte de Champagne; il s'agissait ensuite de décider si l'on suivrait la voie de terre ou si l'on embarquerait les troupes pour se rendre en Orient; ce dernier moyen était préférable au premier, aînsi l'avait enseigné l'expérience; mais Thibault et ses alliés n'avalent point de flotte, et ils songérent à s'en procurer à prix d'argent en s'adressant à quelque puissance maritime. Parmi ces puissances les Vénitions occupaient alors le premier rang ; réfugiés sur des flots disséminés au sein du golfe Adriatique, pour échapper aux ravages des soldats du farouche Attila, ils avaient successivement accru leurs forces et rivalisaient enfin à cette époque avec les États européens les plus puis-

Enrichie par le commerce, Venise partageait avec les Pisans et les Génois la domination de la mer; aussi, pour justifier ses prétentions à cette souveraineté, le premier magistrat de la république prenaît chaque année possession de la mer en y jetant un anneau nuptial qu'il lui offrait comme à son épouse. Ce mariage fictif avait été autorisé jadis par un pape (1) dans l'effusion de sa reconnaissance pour Venise, qui l'avait défendu par ses armes et lui avait offert ses murs pour asile. Cette république, tout à la fois commerciale et guerrière, avait étendu son influence dons toute l'Europe : en Italie elle était l'arbitre des peuples ses compatriotes, elle s'immisçait dans tous leurs débats, soit pour les terminer soit pour en tirer profit. Non moins avide de s'enrichir, les Vénitiens se chargeaient de conduire à la Terre-Sainte les pélerius qui voulaient visiter le tombeau du Christ, et, durant leur séjour en Orient, achetaient des marchandises de cette contrée qu'ils revendaient en Occident avec d'immenses bénéfices. Mais, soumis par dessus tout à des calculs sordides, la politique de Venise ne s'arrêtait devant aucm scrupule; et sans être enchaînée par la crainte de nuire aux chrétiens ses co-religionnaires, on la vit plus d'une fois fournir aux infidèles des armes et des munitions. Ce fut donc aux Vénitiens que les chefs des croisés crurent devoir s'adresser dans le but de se procurer des vaisseaux. Ils nommèrent pour conduire celle négociation six députés (1), qui s'abouchérent avec le doge appelé Dandolo; il était âgé de quatre-vingt-dix ans, et, par un privilége bien rare, ce vieillard n'avait ries perdu de l'activité de la jeunesse; il v joignait senlement une prudence consommée, fruit de sa vieille expérience. Passionné pour la gloire de sa patrie, non-seulement il approuva le but de l'entreprise, mais il voulut y associer sa république, et conclut avec les envoyés un arrangement par lequel les Vénitiens s'engageaient à transporter en Syrie quatre mille eing cents chevaliers et vingt mille fantassins pour la somme de quatrevingt-cing mille marcs (2). Venise devait aussi équiper à ses frais cinquante galères, et recevoir pour dommagement la moitié du butin et des villes qui tomberaient au pouvoir des croisés.

Tout le peuple convoqué dans la place de Saint-Marc ratifia ce traité, et Villehardouin et ses compagnons prirent congé du doge pour aller rendre compte de leur mission. Lorqu'ils arrivèrent en Champagne, le comte Thibault, chef de la croisade, lutuil contre une maladie mortelle qui l'emportabientôt; il fut remplacé dans le commandement par Boniface, marquis de Montferrat, et frère de ce Conrad assassiné jadis à Tyren 1102 par les sicaires du Vieux de la Montagne. Au retour du printemps, et après

<sup>(1)</sup> Ces six personnages étaient Geoffeoi de Vilbhardouin, maréchal de Champagne; Conon de Bithune. Alard de Maqueriaux, Milès de Brahan. Jean de Friaise et Gauthier de Gondonville.

<sup>(2)</sup> En évaluent, suivant la donnée la plus probable, le more d'argent à cinquante livres, cettesones ferait en monnaie de nos jours 4,250,000 fe.



TTE DO MONT MICH.



bration de la sète de Pâque, les croisés s, conduits par le comte de Flandre. ites de Blois et de Saint-Paul et Villein, se mirent en chemin pour l'Italie. ersèrent les Alpes, se réunirent dans ines de la Lombardie aux troupes du s de Montferrat, et se rendirent à , rendez-vous général de toutes les chrétiennes. Les habitants recurent sés avec toutes sortes de marques de de considération : mais, quand ils rel les barons de payer les sommes stipour le transport des soldats de la les chess latins se trouvérent dans sibilité de faire honneur à leurs enmis. En effet, un grand nombre de es et de prélats s'étaient embarqués potres ports au ménris de la promesse vaient faite : ce défaut de concours gnit le marquis de Montferrat et les aux chefs de l'armée de vendre leurs et tout ce qu'ils possédaient nour mx Vénitiens le prix de leur passage. dats et les chevaliers contribuèrent proportion de leurs resources : mais. : l'émulation fût générale , l'argent Mé était loin de suffire, car les croivaient eacore à la république trentemille marcs. Hors d'état de s'acle marquis de Montserrat et les prinbarons acceptèrent la proposition de D. qui demanda l'appui de leurs arur aller soumettre la ville de Zara, tait révoltée contre Venise pour se au roi de Hongrie (1); les croisés, ar de ce service, obtenaient la faculté wyer leur dette aux Vénitiens qu'ar retour de la Terre Sainte. Cependant rtie de l'armée se couleva contre cet ment, alleguant qu'on ne pouvait rien endre avant d'avoir accompli le sere chefs et soldats avaient fait de delinint sépulere; mais Dandolo se concilia are portie des croisés en declarant qu'il rait leurs périls à la tête de ses conci-Il prit lui-même la croix, et entralna

tte ville était située en Dolmatie , ser la setale du guife Adriatique, et distante de e suisante liraes.

par son exemple un grand nombre de Vénitiens. Sa haute dignité, la sermeté de son caractère, et le respect qu'imposait sa vieillesse, contribuèrent à lui soumettre les esprits; il s'empara de la direction de l'entreprise au détriment du légat du pape, Pierre de Capoue, auquel il déclara que les envoyés du pontife romain n'avaient qu'un seul devoir à remplir, celui d'édifier les fideles par l'autorité de leurs vertus religieuses, Bref. l'armée mit à la voile et vipt débarquer devant Zara, qui se rendit après une courte résistance. La ville sut cependant livrée an pillage, car la capitulation n'accordait aux habitants que la vie et la liberté [1202]. La flotte ne pouvait se remettre en mer à cause de la saison, il fallut donc hiverner à Zara. Il ne restait plus qu'à se diriger vers la Palestine quand le printemps serait venu. Les chrétiens de cette contrée ne cessaient d'implorer des secours, et avaient reçu du souverain pontife l'assurance la plus positive que les guerriers de l'Occident allaient débarquer incessamment : mais un incident inattendu vint détruire toutes les espérances d'Innocent III; cet incident fut l'arrivée d'un prince grec fugitif dans le camp des croisés. Il se nommait Alexis. et avait pour père Isaac l'Ange; ce dernier avait été détrôné par son propre frère Alexis, qui avait plongé son prédécesseur dans une prison apres l'avoir privé de la vue. Le fils du prince déchu, jeté d'ahord dans les fers, les avait brisés et s'était mis en chemin pour chercher un asile auprès d'un prince allemand, Philippe de Souabe, qui avait épousé sa sœur. Depuis cette époque le jeune Alexis avait sollicité vainement tous les grands princes de l'Europe d'embrasser sa cause; mais il n'avait trouvé partout que de l'indifférence pour ses malheurs ; il vint donc dans son dé-espoir s'adresser aux vainqueurs de Zara [1203]. Il promit, si les croisés le rétablissaient sur le trène de Constantinople. de faciliter la conquête de la Terre-Sainte. en dominat aux soldats de la croix l'appui d'une armée grecque. Il effrit encore, pour s'attirer la bienveillance de la cour de Romes de faire cesser le schisme qui aéparait le. doux communions, en soumettant l'Église

grecque à l'Église romaine. En ouvrant aux chess latins une perspective qui leur promettait une abondante moisson de gloire et de profit, Alexis leur fit perdre de vue les intérêts du ciel, et l'on oublia Jérusalem pour alter délivrer Constantinople, qui n'avait pas besoin de l'être. Comme la suite de cette entreprise ne se rattache pas directement à notre sujet, nous dirons seulement que les croisés renversèrent l'usurpateur. Le vieil Isaac reprit la pourpre et partagea le pouvoir conjointement avec le jeune Alexis. Mais un prince grec, de la famille des Comnêne, appelé Murzuflos ou Murzufle, détrôna le père et le fils. Alors les guerriers latins s'emparèrent de vive force de Constantinople (1204), et fondèrent un empire qui dura cinquante-sept ans.

Cependant le pape tournait toujours ses regards vers les saints lieux, dont les habitants attendaient avec anxiété l'effet de ses promesses. Quelle ne fut pas la surprise de ces derniers quand ils apprirent ce qui venait de se passer sur les rives du Bosphore! Le nouvel empereur, Baudouin 1º, comte de Flandre, envoya aux habitans de Jérusatem, en témoignage de la victoire des Latins, la chaîne du port de Constantinople. Les peuples de la Palestine, en recevant ce glorieux trophée, oublièrent les calamités qui venaient de les frapper; la famine causée par l'inclémence des saisons ravageait alors la Judée et tous les pays environnants. A la disette était venue se mêler un autre fléau: la terre s'était ouverte et avait ébranlé jusque dans leurs fondements la plupart des villes du littoral : les édifices de Tyr. de Tripoli, de Ptolémais avaient été reuversés ou endommagés gravement. Toutefois, la fondation d'un nouvel état à Byzance, en ranimant le courage des chrétiens d'Asie, glaça de terreur les musulmans, qui venaient de conclure une trève de plusieurs années avec le roi de Jérusalem et les autres colonies où régnaient encore des princes latins. Ils craignaient que ceux-ci ne voulussent recommencer la guerre; mais la prise de Constantinople tourna au contraire au profit des Sarrazins, car, attirés par l'appat des récompenses que Baudouin distribuait à ses

compagnons d'arme, une foule de barla Palestine coururent sur les bords Propontide, afin de prendre leur cette curée. Ils furent imités par un nombre de chevaliers de Saint-Jean Temple, qui se rendirent en Gree Baudouin dépecait pour ainsi dire. il distribusit les lambeaux aux gu chrétiens. Cet incident sauva le sulta lek-Adel d'une ruine qui semblait proc la trève qu'il avait conclue et qu'il blait de voir rompre continua de sul Cette trève n'empêchait pas d'ailleu des rencontres journalières n'eusseit cutre les barons chrétiens et quelques qui se livraient entre eux de petits e sans importance, puisqu'ils n'ébranlaila paix générale régnant entre les 1 du Christ et celles de Mahomet, à époque (1205), le roi de Jérusalem. At mourut à Ptolémais; il laissait pour Isabelle, dont la main était trop faibl tenir les rênes du gouvernement. Es les princes chrétiens de la Syrie étai visés et luttaient l'un contre l'autr leurs intérêts particuliers : ainsi le ci Tripoli (1) se battait avec Livon. d'Arménie, quoique tous deux profes le même culte. Les templiers et les taliers avaient pris un parti différen cette guerre, à laquelle se mêlaient a musulmans, tels que le prince d'i quelques chefs turcs.

Tandis que la Palestine et les pr qui l'avoisinent étaient en proie à ur de confusion, le pape Imocent III s'o en occident à préparer une nouvell sade; mais cette œuvre offrait de a difficultés, qui ne venaient pas seule la lassitude produite par tant d'ent avortées, mais de la persuasion p par tous les esprits que la corrupt siècle était un obstacle insurmontal conquête de la Terre-Sainte. Dieu, on, avait réservé cette gloire à une tion meilleure. Une semblable dis rendait bien difficile la tâche du so

<sup>(1)</sup> Il était fils de Bohémond III, prin

cependant rien n'était plus née d'envoyer des secours aux chréis en Orient. Isabelle avait bientôt ury dans la tombe, ne laissant e issue de son mariage avec le e Tyr, son premier époux. Les la Syrie s'occupèrent sur-le-champ r un mari à la jeune béritière, et à Philippe-Auguste l'évêque de et le seigneur de Césarée, pour roi de France de faire ce choix Philippe-Auguste désigna Jean , fils d'Erard II , comte de Brienne agne. Celui-ci, qui avait déjà rmes et s'était distingué par ses ccepta sans bésiter la main de la ile. Il y gagnait le titre de roi. par sa bravoure reconquérir le Meroi. Il promit done aux amqu'avant deux ans il se rendrait e à la tête d'une armée. L'attente remplit les chrétiens de la Syrie confiance, aussi refusèrent-ils er la trève conclue avec Maleke de Saladin, et maître de de la Syrie. Cette décision des i ne reposait que sur une espétait loin encore de devenir une ar l'Europe agitée par de graves ne pouvait s'occuper de ce qui ur les bords du Jourdain. En effet, le italicane était agitée par les ai s'élevaient journellement entre Etais de cette contrée; de son magne n'était pas plus tranquille : sdants se disputaient la couronne tandis qu'en Angleterre le roi sseur de Richard-Cœur-de-Lion, le poids d'une excommunicape-Auguste, attentif aux événetait l'occasion d'en profiter. Jean · arriva à l'époque convenue à 1209), n'ayant pour toute resminire qu'ene somme de quarante i, et pour toute armée que trois liers. Il se hâta de célébrer son sis il lui fallut tirer l'épée contre s. qui, n'ayant pu obtenir la prole la paix, viurent attaquer les e monarque montra la plus bril-

lante valeur; mais il avait trop peu de soldats et des revenus trop faibles pour tenir tête à ses adversaires. Il ne lui resta bientôt qu'un petit nomi re de chevaliers : la plupart de ceux qui étaient venus avec lui retournèrent dans leurs soyers, les uns parce qu'ils étaient découragés en comptant le nombre de leurs ennemis, les autres parce qu'ils étaient déçus dans l'espoir qu'ils avaient nourri de former quelque etablissement avantageux en Palestine. Jean de Brienne se vit donc réduit à implorer, par une ambassade, l'assistance de ses co-religionnaires en Europe. Lorsque ses envoyes débarquèrent en Occident, les provinces méridionales de la France étaient le théâtre d'une guerre religieuse dirigée contre les Albigeois qui avaient adopté les erreurs des manichéens. Sous le prétexte de réformer l'Éulise dans ses mours et dans ses doctrines, ces sectaires reponssaient les sacrements, niaient les récompenses et les châtiments qui nous attendent après la mort, et refusaient de reconnaître la suprématie des papes et des évêques. No pouvant soumettre les Albigeois par la persussion, la cour de Rome avait en recours à la force, en préchant une croisade contre ces bérétiques, dont l'obstination sut punie par des massacres qui couvrirent de ruines et de sang le Languedoc. Cet incident détournait les chrétiens de s'enrôler pour la délivrance du saint sépulere, et ils se montraient sourds aux exhortations du pontife de Rome. Elles ne fructifièrent alors que dans l'âme des adolescents et des enfants, qui, au nombre de cinquante mille, s'attroupérent pour se rendre en Palestine. Ils venaient de la France et de l'Allemagne : les uns se dirigérent vers l'Italie, où ils comptaient s'embarquer; les autres se rendirent à Marseille : la plupert moururent en chemin, moissonnés par la fatigne, ou furent réduits en servitude par les habitants des lieux qu'ils traversaient. Quolques milliers de ces enfants parvinrent à être recus sur des vaisseaux dont les patrons se chargérent de les transporter en Orient sans rétribution : mais ces misérables firent voile pour l'Égypte, où ils vendirent ces pouvres enfants à des marchands d'esclaves. Bref tous ces jeunes enthousisstes dispararent en peu

de temps, victimes et de leur imprudence et de la cupidité de certains hommes [1213].

Lorsqu'il apprit la funeste issue de cette croisade enfantine, le pape dit seulement : « Ces enfants nous font un reproche de a nous endormir lorsqu'ils volent au sen cours de la Terre-Sainte, n Mais comme il songesit toujours à délivrer le saint sépulere. Innocent III prit le parti d'assembler un concile général à Rome, et il envoya en même temps des commissaires dans toutes les parties de l'Europe, chargés de prècher une nouvelle croisade. Le cardinal Robert de Courcon, légat du pape en France, cut la mission de parcourir ce royaume pour entôler les chrétiens sous la hannière du Christ. Philippe-Auguste donna le quarantième de ses revenus domaniaux pour subvenir aux dépenses de la guerre; un grand nombre de barous et de prélats se signalerent par le sacrifice d'une partie de leurs revenus, landis que le peuple contribuait de son côté par des aumônes volontaires déposées dans des trones placés dans toutes les églises. L'archevêque de Contorbéry obtint en Angleterre les mêmes succès que le cardinal de Courcon en France; Jean prit lui-même la croix pour s'attirer la protection de l'Église dans la lutte qu'il soutenait contre ses barons. En Allemagne, Othon de Saxe, d'abord appuyé dans ses prétentions au trône impérial par la cour de Rome, venait d'être proscrit par le pape, qui lui opposait Frédéric II, fils de Henri VI; ce dernier avait pris le signe de la rédemption, et promis solennellement de marcher au secours de la Palestine [1214]. Enfin, le concile annoncé par le pape s'ouvrit à Rome [1215], et régla, en les confirmant, les dispositions nécessaires pour organiser l'entreprise qu'on allait tenter contre les Infidèles; le pape se taxa lui-même, il prescrivit au clergé de contribuer aux frais de la guerre, et sixa lui-même la quotité de cet impôt. Armés des décrets du concile, les prédicateurs proclamèrent dans toutes les chaires la nécessité pour tous les fidèles de s'armer en saveur de Jésus-Christ, et réussirent à produire un enthousiasme universel. Le pape avait promis de conduire en personne les soldats du Christ; mais il est probable

qu'il aurait trouvé moven d'échapper engagement que la prudence et la pôl ne lui nermettaient pas de remplir. Que en soit, il mourut à cette époque et su placé par le cardinal de Sainte-Luo monta sur le trône de Saint-Pierre : nom d'Honoré III. Celai-ci commenrèque par une déclaration annonçan alluit poursuivre l'exécution du grat sein entrepris par son prédécesseur, é dire la délivrance du saint sépulere ; il aussi dans le même sens au roi de Jéru Cependant, lorsqu'il failut se mettre et pour l'Orient, quelques souverains se s scrent d'accomplir en personne leu Philippe-Auguste allégua les trouble tés dans le midi de son royaume par sie des Albigeois, De son côté, Frédi prêt à engager une lutte contre les ré ques de la Lumbardie, ne pouvait s'é et resta en Europe. A leur défaut les choisirent pour chef André II., roi de grie, dont les États comprenaier core la Dalmatie, la Croatie, la l la Galicie et la province du Lodomi se rappelle que les Hongrois, au te Pierre-l'Hermile, avaient combattu ! miers croisés; mais depuis ils avaient gé l'enthousiasme qui poussait les peuples de l'Europe vers la Palestine s'apprétaient à suivre leur exemple. ayant à sa suite le duc de Bavière, d'Autriche et une soule de barons alle se rendit à Spalatro pour s'embarqu des navires sournis par les Vénitiens. gla d'abord vers l'île de Chypre pour contrer les députés du roi de Jérus ceux des Hospitaliers et des Templi roi de Chypre, Hugues de Lusignan. gnit aux croisés, et tous débarque Ptolémais [1217].

La disette, causée par l'incléme la saison et par l'imprévoyance d dats de la croix, qui n'avaient : aucune espèce de provisions, assai nouveaux venus, qui se mirent à ceux qu'ils devaient secourir. Pour fin à ces désordres qu'ils ne pouvaient cher, les chefs commencèrent les hos et, traversant le torrent de Cison, ils rallée de Jesrafi située entre les is appelés Hermont et Gelboé. Les plongèrent avec un saint transport ux du Jourdain, et poussèrent enne sur les rives du lac de Génésae campagne fut en réalité un péler les Sarrasins ne parurent pas, et iers de la croix marchaient en de pieux cantiques. La vue des ctifiés jadis par la présence du de ses disciples servit du moins à le moral des soldats, qui reprirent ! la discipline. Ils revincent sur et rentrérent dans les murs de . Si les Infidèles ne s'étaient point rec les chrétiens, cette conduite été imposée par le célèbre Malekrait abdiqué volontairement et fait : de ses États entre ses enfants. alek-Kamel, régnait au Coire; le ils commandait a Damas, et Malekdonné à ses autres enfants diversantés. Pour lui, entouré de la véles peuples, il gouvernait encore ascendant de sa vieille renommée; ne conseillé aux Sarrasins d'éviter tre, en leur promettant que les tarderaient pas à se dissoudre, i à ces orages, qui après avoir s cimes du Liban, s'évanouissent r de traces. Enhardi par le défant i. les chrétiens résolurent d'assiéorteresse bâtie par les musulmans de mont Thaber, dont la garnison itimmellement des courses dans les et s'enrichissait par le pillage. difficultés qu'ils rencontrerent, les la croix se frayèrent un chemin ied des remparts de la forteresse; ament de donner l'assaut, les chefs signèrent tout-à-coup et ramenéle à Ptolémais. On ignore la vése de cette retraite précipitée, due, s uns, à la trabison de quelques qui avaient des intelligences avec et que les autres attribuent seulemanque d'eau '1'. Quoi qu'il en

soit, le dénouement inattendu du siège de Thabor jeta la discorde parmi les chess et le découragement dans l'âme des soldats; pour effacer la bonte de cette retraite inexplicable. les chess parcoururent avec l'armée la Phénicie; mais les pluies et le froid, car en était en biver, firent périr plus de croisés que des batailles; les uns, abandonnés sur les chemins, furent massacrés par les Arabes du désert ; d'autres furent réduits en esclavage ou expirérent faute de nourriture. Enfin, pour subvenir plus facilement aux besoins des troupes, on les diviss en quatre corps. Le premier, commandé par le roi de Jérusalem, le duc d'Autriche et le grandmaître des Hospitaliers, campa dans la plaine de Césarée; le second se renferma dans Tripoli; le troisième fut employé à travailler aux fortifications d'un château situé près du mont Carmel; enfin, le quatrième prit e chemin de Ptolémais. Le roi de Chypre mon. rut bientôt après, et le roi de Hongrie se disposa à quitter la Palestine malgré les instances de ses compagnons d'armes et les reproches menacants du clergé. Mais, an lieu de retourner dans ses États, le monarque hongrois demeura fort long-tempa en Arménie, et parcourut plusieurs provinces de l'empire grec pour recueillir des reliques; ce fut tout ce qu'il rapporta d'une expédition qui dissipa ses trésors et fit éclore les germes des longues divisions qui éclatèrent en Hongrie peu de temps après son retour.

Après le départ d'Amiré, ses soldats surent remplacés par une soule nombreuse de croisés qui arrivèrent sur ces entrefaites; la plupart venaient du nord de l'Allemagne; battus par une tempête, les navires qu'ils montaient avaient été entraîpés sur les côtes du Portugal, où les croisés abordérent; ils trouvérent les habitants aux prises avec les Maures, et leur prétérent l'appui de leurs armes pour s'emparer d'Alcaçar. Après cet exploit, ils avaient mis à la voile pour la Palestine. Dès qu'ils se virent à la tête d'une armée devenue formidable par l'adjonction des Allemands, les chefs tinrent conseil pour déterminer sur quel point ils iraient porter la guerre. Il fut décidé qu'au liou de marcher sur Jérusalem on envahirait l'Égypte, afin de frapper au cœur la puissonce musulmane. Ce projet avait jadis été mis en avant por Amaury et appuyé dans le dernier concile par le pape lui-même. En conséquence, les croisés, ayant à leur tête le roi de Jérusalem, le duc d'Autriche et Guillaume, comte de Hollande, vincent mettre le siège devant Damiette. Cette ville était bâtie sur la rive orientale du Nil, à une lieue de la mer; une triple muraille l'entourait du côté de la mer, tandis qu'une double enceinte la protégeait du côté du fleuve. Les vaisseaux qui voulaient naviguer sur le Nilprès de Damiette, étaient arrêtés au passage par des chaînes attachées, d'un bout au rempart de la ville, et de l'autre à une tour bâtie dans les eaux du fleuve [1218]; les premières attaques des assiégeants furent dirigées contre cette tour, à laquelle ils livrèrent inutilement plusieurs assauts. Déjà les soldats de la croix commençaient à se rebuter, quand un prêtre de Cologne ranima leurs espérances en construisant un énorme cliàteau de bois placé sur deux navires; ce château portait un pont-levis qui, s'abattant sur les remparts de la tour, devait en ouvrir le chemin aux soldats de la croix. On préluda dans le camp des chrétiens par des processions et des prières, implorant la protection du ciel, puis on choisit l'élite des soldats de chaque nation pour en former une troupe qui serait chargée de l'attaque; les guerriers qui la composaient étaient au nombre de trois cents, et commandés par le duc d'Autriche, qui avait obtenu l'honneur de diriger cette périlleuse entreprise. Le jour venu, l'énorme machine descendit le sleuve en présence de toute l'armée qui bordait le rivage; ceux qui la montaient, arrivés auprès de la tour, s'élancent à l'assaut, bravant les flèches, les javelots et les feux lancés par les Sarrasins. Après une lutte aussi longue que meurtrière, on vit toutà-coup la machine des chrétiens environnée de flammes et la bannière du duc d'Autriche tomber dans les eaux du Nil. Le rivage retentit des cris de joie des musulmans, tandis que les chrétiens sont plongés dans la stu-

peur ; mais, grâce à l'énergie et à des compagnons de Léopold, la mac délivrée de l'incendie qui la menac soldats chrétiens s'élancent sur les s de la tour, dont il se rendent maître une résistance désespérée de la part adversaires, qui, jetant leurs armes rent la clémence des vainqueurs. L tiens se réjouissaient à peine de l'a qu'ils venaient de remporter, lorsqu prirent la mort de Malek-Adel. Dig de Saladin, ce prince en possédait toutes les qualités; sa bravoure, pri méraire, l'avait ren du l'idole de tandis que l'habileté de sa politique sait dominer dans les conseils; il une grande piété et avait pris le su Seit-Eddin, l'Épèc de la Religion, mériter ce surnom par son courage combats et par son zèle pour les in son culte. Nul plus que lui ne possái mière qualité du commandement, ce faire obeir. C'est ainsi que, descendi tairement du trône, il en conserva l gative la plus précieuse, puisqu'il ses volontés comme des lois à ceux vaient remplacé. Ses quinze fils frét de crainte et de respect en le voyan que les peuples, tenus loin de sa pré regardaient comme un Dieu qui caché dans le fond du sanctuaire. L de Malek-Adel fit éclater la discord les musulmans; le second de ses fils din, prince de la Syrie et de la Pale saisit des trésors de son père, qui ava le dernier soupir à Damas, et cacha du vieux sultan pour accomplir pli ment son larcin.

Cependant les chrétiens continusiége de Damiette; mais au lieu de le avec activité, ils s'abandonnèrent a dans la confiance où ils étaient que ne pouvait manquer de se rendre pre ment. Un grand nombre des soldat croix, croyant avoir assez fait pour l'plissement de leur vœu, quittèrent pour revenir en Europe; mais leur tion n'affaiblit pas l'armée, dont le furent augmentés quelque temps au une foule d'Italieus, de Français et

ayant pour chefs principaux deux du pape, les cardinaux Pélage et 1 de Courcon. Ce dernier était le qui avait prêché la croisade dans les de Philippe-Auguste : il mourut neu aps après son arrivée en Égypte. Resté Pélage éleva la prétention d'être chargé mmandement suprême de l'armée, sous texte que les croisés étant les soldats glise, il avait à ce titre le droit de les r. Le roi de Jérusalem ne voulut noint meltre à cette étrange prétention, et dité qui s'établit entre le monarque et dinal ne tourna pes à l'avantage des ens. contre lesquels s'étaient armés tous inces musulmans de la Syrie et de la notamie. Le souverain de l'Égypte. .-Kamel, fils ainé de Malek-Adel, avait assé du trône, à la mort de son père, es émirs révoltés; mais son frère, le de Damas, l'avait remis en possession uvoir. Il campait dans les environs de tile avec une armée nombreuse, et harsans cesse les assiégeants, attaqués d'un côté par la garnison de Damiette, qui faie fréquentes sorties. Nous n'entrerons meun détail sur les combats livres alors s bords du Nil, car ces rencontres n'eumenn résultat décisif. Mais un événeinattendu vint changer la situation des s; cet événement fut la retraite subite typtiens, causée par la fuite de leur sullalek Kamel : ce prince ayant appris que urs émirs avaient compluté de se sa:sir personne pour lui arracher une abdi-Lavait quitté le camp au milieu de la personne n'ayant osé prendre le comment, l'armée musulmane avait battu raite dans le plus grand désordre, lasslerrière elle ses tentes et ses baga-1219'. Le sultan s'était retiré dans le age du canal d'Aschmoun : il renconn frère, le prince de Damas, qui, à la es forces de la Syrie, venait joindre ses sex aux siens. Les émirs révoltes furent , jetes dans les fers, et Malek Kamel dans la plénitude de son autorité. de partir pour l'Egypte, le sultan de s, craignant que durant son absence les ens de l'iolémais ne se rendissent

maîtres de Jérusalem, rasa les remparts de cette ville, dont il fit même démolir plusieurs quartiers : il n'épargna que la tour de David et l'église du Saint-Sépulcre; il détruisit egalement toutes les forteresses que les Sarrasins possédaient en Palestine, dans le but d'empêcher les chrétiens d'en faire des places de guerre. De son côté, Malek-Kamel avait perdu l'espoir de delivrer Damiette. aussi ce prince et son frère offrirent-ils aux Latins, s'ils consentaient à évacuer l'Égypte, de leur restituer le bois de la vraie croix ainsi que Jerusalem, dont ils s'engageaient à rebâtir les murs : ils promettaient encore de mettre en liberté tous les prisonniers chretiens. Les musulmans demandaient seulement à conserver, en l'alestine, les châteaux de Karac et de Montréal, pour lesquels ils consentaient à payer un tribut. Le roi de Jérusalem, appuye par les seigneurs qui servaient parmi les croisés, était d'avis d'accepter ces propositions; mais le cardinal Pélage, soutenu par les évêques et les chevaliers de Saint-Jean et du Temple, prétendit que les offres des Surrasins n'étaient qu'un piege tendu aux chrétiens, afin de sauver Damiette, prête à tomber au pouvoir des soldats de la croix : ne serait-il pas bonteux de ne pas recueillir le prix de tant de fatigues? Il faliait donc s'emparer de Domiette, alors il serait temps de conclure la paix, qui scrait d'autant plus avantageuse pour les chrétiens, que la victoire leur permettrait d'en dieter les conditions.

La discussion continua plusieurs jours avec vivacilé, sans qu'il intervint une reselution defluitive. Mais tandis que les cheis délibéraient, les soldats recommencerent les hostilites, car il fa'lait s'opposer aux tentatives des musulmans du delives, qui mettaient en u-age toutes sortes de stratagraies pour la re pas-er des vivres à la garnison ; mais la vigilance des assiégeants dejoua toutes les ruses de l'ennemi, et la fomme exerça de jour en jour les plus horribles ravages dans la place. Le commandant de Damiette, reduit au déserpoir, envoya un message au sultan du Caire, ou il faisait parler en vers la cité ellemême, annoncant au souverain que s'il tarde à la délivrer, la croix sera plantée sur se

lants et sur ses édifices en ruines. uer redoubla vainement d'efforts outenir les intrépides défenseurs de ette, les chrétiens parviorent à rendre cus si rigoureux, que toute communicauson fut coupée, et qu'il ne resta plus aux assiégés d'autre alternative que de capituler ou de mourir d'inspition. Cependant Damiette ne se rendait pas, et le cardinal Pélage pressa les préparatifs nécessaires pour tenter un dernier assaut : il devait avoir lien à la faveur des ténèbres. L'instant venu, quand les croisés prirent les armes, l'obscurité de la nuit était encore augmentée par l'approche d'un violent orage : ils parvincent jusqu'an pied des murs, qu'ils escaladèrent sans rencontrer d'ennemis; au même moment les chevaliers de Saint-Jean et de Jérusalem, à la tête d'une troupe nombreuse, brisèrent deux portes de la ville, et tous les soldats de la croix s'arrêterent en attendant les premiers rayons du jour. Dès que le soleil paraît, ils se précipitent dans les rues, où ils ne rencontrent que des cadavres répandus le long de tous les édifices et sur toutes les places : toute la population, s'élevant à soixante-dix mille personnes, avait succombé aux horreurs de la faim, à l'exception d'environ trois mille, qui, exténués par les fatigues et par le défaut de nourriture, pouvaient à peine se soutenir. La religion vint d'abord au secours des enfants; l'évêque de Ptolémais acheta la plupart de ces infortunés qui vivaient encore, pour les arracher à la mort et à l'hérésie, en leur administrant le baptème. Mais les pieuses intentions du prélat furent décues par l'événement; presque toutes ces faibles créatures ne purent survivre aux privations qu'elles avaient subies. Quant aux soldats vainqueurs, frappés du spectacle lamentable qui s'était offert à leurs yeux, ils épargnèrent les mourants et coururent au pillage, dont ils se gorgèrent. Damiette renfermait d'immenses richesses, dont le produ't apparent ne s'éleva toutefois qu'à deux cent mille écus; mais il ne faut pas oublier que les soldats avaient gardé une bonne part de leurs déprédations, en dépit de l'excommunication fulminée contre ceux qui ne ranporteraient pas à la masse commune

tout ce qu'ils ouraient trouvé [1219]. Les miasmes qui infectaient l'air contraiguirent les chrétiens d'évacuer la ville, qu'ils firent nettoyer par le petit nombre de musulmans auxquels on avait accordé la vie. Le conseil décida ensuite que Damiette appartiendrait au roi de Jérusalem. La prise de cette cité répandit la consternation parmi les Sarrasins; Malek-Kamel et son frère, le souverain de Damas, eurent recours au calife de Bagdad, afin qu'il exhortat tous les musulmans à s'unir et à s'armer contre les chréticus. Cependant ces derniers poursuivirent leurs avantages en s'emparant de la forteresse de Tanis, l'un des boulevarts de l'Égypte, et ils purent dès lors se regarder comme les maîtres de cette riche contrée.

Mais au lieu de se concerter pour recueilfir les fruits de leurs victoires, les chrétiens s'abandonnèrent à toutes les fureurs de la discorde ; Pélage et le roi de Jérusalem se disputaient le commandement. Le cardinal, dont la tenacité avait valu aux chrétiens la possession de Damiette, voulait dicter des ordres et prononcer souverainement sur les opérations militaires : son orgueil choqua si profondément Jean de Brienne. qu'il abandonna l'armée ; Pélage se trouva dès lors investi d'une autorité sans bornes, dont il abusa tellement, qu'il souleva tous les esprits, révoltés de ses airs impérieus, et surtout de sa rapacité. En effet, il rendit une ordonnance déclarant que l'héritage des soldats de la croix, morts dans cette campagne, devait appartenir exclusivement à l'Église. Cette prétention, en lésant les intérêts de tous les croisés, trouva des contradicteurs dans tous les rangs; mais le cardinal ne répondait aux réclamations des intéressés que par des anathêmes. Sur ces entrefaites on vit arriver dans le camp de nouveaux désenseurs du Christ; ils venaient de l'Allemagne, de la France et de l'Italie; le plus grand nombre était conduit par des évêques qui avaient voulu prendre leur part des fatigues et des dangers de la guerre sainte. Le pape fit remettre encore à cette époque, au cardinal Pélage, des provisions et de l'argent. Ce dernicr proposa alors, dans le conseil, de marcher sur le Caire; mais, quoiqu'il fut soutenu







 $\mathbb{R}_{n}(\Omega) = \mathbb{R}_{n}(\Omega) + \mathbb{R}_{n}(\Omega) +$ 

por le clergé, il ne put faire triompher son avis : les barons et les chevaliers refu-érent de se soumettre aux ordres d'un prêtre, sous le prétexte que le chef de l'armée était le roi de Jerusalem, et Pelage fut réduit à l'humiliation d'envoyer des messagers auprès de Jean de Brienne pour le supplier de revenir as camp (1220). Tandis que les chrétiens demeuraient dans l'inaction, les Sarrasins couraient aux armes de tous les côtés. chaque jour des renforts venaient grossir les troupes du sultan du Caire, qui avait assis son camp dans un lieu voisin du canal d'Aschmoun : c'est dans cette position qu'il attendait l'attaque des chrétiens. Ceux-ci deliberaient alors sur le plan d'opérations qu'ils devaient adopter. Le roi de Jérusalem, revenu à l'armée, prit part à la délabération, et remontra que le parti le plus sage était de se sortifier dans Damiette et dans Tanis, dont la possession suffisait pour tenir en respect les Egyptiens; « Rien, » ajouta t-il, a no serait plus fune-te que d'entreprendre » une expédition à une époque de l'année (1) » en les pluies allaient innonder tous les » chemins, tandis que le Nil, qui croissait à » cette même époque, devait se répandre sur o toutes les terres qui avoisinaient ses » bords. » Le cardinal Pélage combattit vivement cette opinion; « Il fallait, » disait-il, a profiler de l'ardeur des soldats pour framer o l'Egypte au cœur, en s'emparant de la can patale : perdre une si belle occasion, c'én last trahir la cause du Christ, et se cou-» vrir de houte aux yeux du monde chrétien, o dont les regards étaient fixés sur les guero mers de la croix, car il attendait non-seu-» lement l'affranchissement de Jérusalem, a mais encore la ruine entière des Sarraa simil a Ne pouvant convaincre par ses arguments la plupart des barons et des chevahers qui partageaient l'avis du roi de Jerusalem, Pélage termina la discussion en menacant d'excommunier ses adversaires : ceux-ci, réduits au selence par la crainte de l'anathème, cidérent à l'opinistreté du legat, et l'armée reçut l'ordre de se préparer à marcher sur le Caire. Parvenus à l'extrémité du Delta,

(1) On était alors au mois de juillet.

les chrétiens se trouvérent en présence de leurs ennemis, dont ils n'étaient plus éparés que par le canal d'Aschmoun, Maick-Kamel avait sous ses ordres des forces nombreuses accourues de la Syrie et de la Mesopotamie, et de plusieurs autres provinces ou régnait le culte du prophete : cependant, ne voulant pas livrer sa fortune et son royaume à la chance d'un combat, il fit proposer aux chrétiens de leur restituer Jér, salem avec toute la Palestine; mais le cardinal, qui régnait seul dans le conseil, ne voulut pas accepter cette proposition; son orgueil révait la conquête de l'Égypte : il renvoya les ambassadeurs du su'tan, chargés d'un refus. Durant ces négociations, le temps avait marché et les eaux du Nil commençaient à croître : les Sarrasins ouvrirent les écluses, et le camp des chrétiens sut inondé. Toute communication avec Damiette se trouvait interrompue, et les croises, ne pouvant recevoir ancune provision . commencatent à éprouver les souffrances de la faim. Les chefs résolurent d'opérer une retraite; mais les soldats du Christ, poursuivis avec acharnement par les troupes musulmanes, et enfoncés dans le limon produit par le débordement du fleuve, furent enfin ré luits à implorer la faveur d'une capitulation : l'evêque de Ptolemais se rendit apprés du sultau du Caire, auquel il offrit de remettre Dannette et la forteresse de Tanis. Le monarque convoqua les princes musulmans et les principaux emirs pour prendre une decision sur ce sujet important Le sultan de Damas, ainsi qu'un granil nombre de chefs musulmans, farent d'avis de se venger des chretiens en les exterm nant jour leur faire expier tous les mans dont i's avaient accable les mahométans; c'éta t le seul moyen de les degouter des attaques continuates qu'us haraient depuis si longtemps au culte et aux defenseurs de l'islamisme. Nais le su tan du Caire fit prévaloir le parti de la moderat on : il rappela que les Tartares, maîtres de la Perse, s'avançaient de jour en joar, que l'empereur d'Allemague, Fredéric II, se preparait à faire une invasion dans la Syrie; il valait donc mieux faire la paix que de provoquer les peuples de l'Occident par l'extermination de leurs

de temps, victimes et de leur imprudence et de la cupidité de certains hommes [1213].

Lorsqu'il apprit la funeste issue de cette croisade enfantine, le pape dit seulement : a Ces enfants nous font un reproche de » nous endormir lorsqu'ils volent au sen cours de la Terre-Sainte, n Mais comme Il songenit toujours à délivrer le saint sépulere, Innocent III prit le parti d'assembler un concile général à Rome, et il envoya en même temps des commissaires dans toutes les parties de l'Europe, chargés de prêcher une nouvelle croisade. Le cardinal Robert de Courcon, légat du pape en France, cut la mission de parcourir ce royanne pour enrôler les chrétiens sous la bannière du Christ. Philippe-Auguste donna le quarantième de ses revenus domaniaux pour subvenir aux dépenses de la guerre; un grand nombre de barons et de prélats se signalèrent par le sacrifice d'une partie de leurs revenus, tandis que le peuple contribuait de son côté par des numônes volontaires déposées dans des trones placés dans toutes les églises. L'archevêque de Cantorbéry oblint en Angleterre les mêmes succès que le cardinal de Courçon en France; Jean prit lui-même la croix pour s'attirer la protection de l'Église dans la lutte qu'il soutenait contre ses barons. En Allemague, Othon de Saxe, d'abord appuyé dans ses prétentions au trône impérial par la cour de Rome, venait d'être proscrit par le pape, qui lui opposait Frédéric II, fils de Henri VI; ce dernier avait pris le signe de la rédemption, et promis solennellement de marcher au secours de la Palestine [1214]. Enfin, le concile anuoncé par le pape s'ouvrit à Rome [1215], et régla, en les confirmant, les dispositions nécessaires pour organiser l'entreprise qu'on allait tenter contre les Infideles; le pape se taxa lui-même, il preserivit au clergé de contribuer aux frais de la guerre, et fixa lui-même la quotité de cet impôt. Armés des décrets du concile, les prédicateurs proclamèrent dans toutes les chaires la nécessité pour tous les fidèles de g'armer en faveur de Jésus-Christ, et réussirent à produire un enthousiasme universel. Le pape avait promis de conduire en personne les soldats du Christ; mais il est probable

qu'il aurait trouvé moyen d'échapper à et engagement que la prudence et la politique ne lui permettaient pas de remplir. Quoi qu'il en soit, il mourut à cette époque et fut renplacé par le cardinal de Sainte-Luce, qui monta sur le trône de Saint-Pierre sous le nom d'Honord III. Celui-ci commence sus règne par une déclaration annouçant qu'il allait poursuivre l'exécution du grand dessein entrepris par son prédécesseur, c'est-bdire la délivrance du saint sépulore ; il écrit aussi dans le même sens au roi de Jérusales. Cependant, lorsqu'il fallut se mettre en rouk pour l'Orient, quelques souverains se dispersérent d'accomplir en personne leur von Philippe-Auguste allégua les troubles excités dans le midi de son royaume par l'hérésie des Albigeois. De son côté, Frédéric II, prêt à engager une lutte contre les républiques de la Lombardie, ne pouvoit s'éloignet et resta en Europe. A leur défaut les crosss choisirent pour chef André II, roi de Hongrie, dont les Etats comprenaient escore la Dalmatie, la Croatie, la Bosne, la Galicie et la province du Lodomire. Os se rappelle que les Hongrois, au temps de Pierre-l'Hermite, avaient combattu les premiers croisés; mais depuis ils avaient partegé l'enthousiasme qui poussait les autres peuples de l'Europe vers la Palestine, et ils s'apprétaient à suivre leur exemple. André, ayant à sa suite le duc de Bavière, le de d'Autriche et une foule de barons allemands, se rendit à Spalatro pour s'embarquer su des navires fournis par les Vénitiens, Il ciagla d'abord vers l'îte de Chypre pour y rescontrer les députés du roi de Jérusalemet ceux des Hospitaliers et des Templiers. la roi de Chypre, Hugues de Lusignan, se joignit aux croisés, et tous débarquèren! ! Ptolémais [1217].

La disette, causée par l'inclémence de la saison et par l'imprévoyance des soldats de la croix, qui n'avaient apporté aucune espèce de provisions, assailfit les nouveaux venus, qui se mirent à piller ceux qu'ils devaient secourir. Peur metire fin à ces désordres qu'ils ne pouvaient empêcher, les chefs commencèrent les hostilités, et, traversant le torrent de Cison, ils ancient.

la vallée de Jesrati située entre les onts ampelés Hermont et Gelboé. Les e plongérent avec un saint transport eaux du Jourdain, et poussérent ensque sur les rives du lac de Génésaette campagne sut en réalité un pélecar les Sorrasins ne parurent pas, et rriers de la croix marchaient en t de pieux cantiques. La vue des metifiés jadis par la présence du et de ses disciples servit du moins à er le moral des soldats, qui reprirent de la discipline. Ils revincent sur s, et rentrerent dans les murs de es. Si les Infidèles pe s'étaient point avec les chrétiens, cette conduite it été imposée par le célèbre Malekavait abdiqué volontairement et fait ge de ses États entre ses enfants. Malek-Kamel, régnait au Caire; le ie fils commandait a Damas, et Maleknit donné à ses autres enfants divercipantés. Pour lui, entouré de la véi des peuples, il gouvernait encore ul ascendant de sa vieille renommée: donc conseillé aux Sarrasins d'éviter battre, en leur promettant que les me tarderaient pas à se dissoudre, les à ces orages, qui après avoir les cimes du Liban, s'évanouissent mer de traces. Enhardi par le défaut des, les chrétiens résolurent d'assiéi forteresse bâtie par les musulmans net du mont Thabor, dont la garnison continuellement des courses dans les s, et s'eurichissait par le pillage. les difficultés qu'ils rencontrerent, les de la croix se frayèrent un chemin a pied des remparts de la forteresse: moment de donner l'assaut, les chefs 'éloignèrent tout-à-coup et ramenérade à Ptolémais. On ignore la vézone de cette retraite précipitée, due, les uns, à la trabison de quelques rs qui avaient des intelligences avec ii, et que les autres attribuent seulen manque d'eau '1'. Quoi qu'il en

soit , le dénouement institunde du siège de Thaber jeta la discorde permi les chess et le découragement dans l'âme des soldats; pour effacer la houte de cette retraite inexplicable. les chefs parcoururent avec l'armée la Phénicie; mais les pluies et le froid, car en était en hiver, firent périr plus de croisés que des batailles; les uns, abandonnés sur les chemins, furent massacrés per les Arabes du désert ; d'autres furent réduits en esclavage ou expirérent saute de pourriture. Enfin, pour subvenir plus facilement aux besoins des troupes, on les divisa en quatre corps. Le premier, commandé par le roi de Jérusalem, le duc d'Autriche et le grandmaître des Hospitaliers, campa dans la plaine de Césarée; le second se renferma dans Tripoli ; le troisième fut employé à travailler aux fortifications d'un château situé près de mont Carmel; enfin, le quatrième prit e chemin de Ptolémats. Le roi de Chypre mourut bientôt après, et le roi de Hongrie se disposa à quitter la Palestine malgré les instances de ses compagnons d'armes et les reproches menacants du clergé. Mais, au lien de retourner dans ses États, le monarque hongrois demeura fort long-temps en Arménie, et parcourut plusieurs provinces de l'empire grec pour recueillir des reliques: ce fut tout ce qu'il rapporta d'une expédition qui dissipa ses trésors et fit éclore les germes des longues divisions qui éclatèrent en Hongrie peu de temps après son retour.

Après le départ d'André, ses soldats furent remplacés par une foule nombreuse de croisés qui arrivèrent sur ces entrefaites; la plupart vensient du nord de l'Allemagne; battus par une tempête, les navires qu'ils montaient avaient été entraînés sur les côtes du Portugal, où les croisés abordérent; ils trogrèrent les habitants aux prises avec les Maures, et leur prétérent l'appui de leurs armes pour s'emparer d'Alcacar. Après cet exploit, ils avaient mis à la voile pour la Palestine. Dès qu'ils se virent à la tête d'une armée devenue formidable per l'adjonction des Allemands, les chefs tinrent con-

so do Tyr p. 631. - Joeques de Vitry, p 203.

de Sanutus, p. 207. -- Continuation de p 130 -- Bernard, p 122 -- Abculfeda, t. 5,

déterminer sur quel point ils wavent porter la guerre. Il fut décide qu'au lieu de marcher sur Jérusalem on envahirait l'Égypte, afin de frapper au cœur la puismace musulmane. Ce projet avait jadis été mis en avant par Amaury et appuyé dans le dernier concile par le pape lui-même. En conséquence, les croisés, ayant à leur tête le roi de Jérusalem, le duc d'Antriche et Guillaume, comte de Hollande, vinrent mettre le siège devant Damiette. Cette ville était bâtie sur la rive orientale du Nil, à une liepe de la mer: une triple muraille l'entourait du côté de la mer, tandis qu'une double enceinte la protégeait du côté du fleuve. Les vaisseaux qui voulaient naviguer sur le Nilprès de Damiette, étaient arrêtés au passage par des chaînes attachées, d'un bout au rempart de la ville, et de l'autre à une tour bàtie dans les eaux du fleuve [1218]; les premières attaques des assiégeants furent dirigées contre cette tour, à laquelle ils livrèrent inutilement plusieurs assants. Déjà les soldats de la croix commençaient à se rebuter, quand un prêtre de Cologne ranima leurs espérances en construisant un énorme château de bois placé sur deux navires; ce château portait un pont-levis qui, s'abattant sur les remparts de la tour, devait en ouvrir le chemin aux soldats de la croix. On préluda dans le camp des chrétiens par des processions et des prières, implorant la protection du ciel, puis on choisit l'élite des soldats de chaque nation pour en former une troupe qui serait chargée de l'attaque; les guerriers qui la composaient étaient au nombre de trois cents, et commandés par le duc d'Autriche, qui avait obtenu l'honneur de diriger cette périlleuse entreprise. Le jour venu, l'énorme machine descendit le fleuve en présence de toute l'armée qui bordait le rivage; ceux qui la montaient, arrivés auprès de la tour, s'élancent à l'assaut, bravant les flèches, les javelots et les seux lancés par les Sarrasins. Après une lutte aussi longue que meurtrière, on vit toutà-coup la machine des chrétiens environnée de flammes et la bannière du duc d'Autriche tomber dans les caux du Nil. Le rivage retentit des cris de joie des musulmans, tandis que les chrétiens sont plongés dans la stu-

peur ; mais, grâce à l'énergie et à des compagnons de Léopold , la mai délivrée de l'incendie qui la mena soldats chrétiens s'élancent sur les de la tour, dont il se rendent maîtr une résistance désempérée de la part adversaires, qui, jetant leurs armer rent la clémence des vainqueurs. tiens se réjouissaient à peine de l' qu'ils venaient de remporter, lorsq prirent la mort de Malek-Adel. Dis de Saladin, ce prince en possédait toutes les qualités; sa bravoure, pr méraire, l'avait ren du l'idole de tandis que l'habileté de sa politiq sait dominer dans les conseils: il une grande piété et avait pris le sa Seil-Eddin, l'Épée de la Religion mériter ce surnom par son courage combats et par son rèle pour les is son culte. Nul plus que lui ne possés mière qualité du commandement, es faire obeir. C'est ainsi que, descend tairement du trône, il en conserva l gative la plus précieuse, puisqu'il ses volontés comme des lois à ceux vaient remplacé. Ses guinze fils frét de crainte et de respect en le voyan que les peuples, tenus loin de sa pré regardaient comme un Dieu qui caché dans le fond du sanctuaire. L de Malek-Adel fit éclater la discord les musulmans; le second de ses fils din, prince de la Syrie et de la Pale saisit des trésors de son père, qui ava le dernier soupir à Damas, et cacha du vieux sultan pour accomplir pla ment son larcin.

Cependant les chrétiens continus siége de Damiette; mais au lieu de le avec activité, ils s'abandonnèrent a dans la confiance où ils étaient que ne pouvait manquer de se rendre proment. Un grand nombre des soldat croix, croyant avoir assez fait pour l plissement de leur vœu, quittèrent l pour revenir en Europe; mais leur tion n'affaiblit pas l'armée, dont le furent augmentés quelque temps ap une foule d'Italieus, de Français et

du pape, les cardinaux Pélage et de Courcon. Ce dernier était le **qui avait préché la croisade dans les** de Philippe-Auguste : il mourut peu ps après son arrivée en Égypte. Resté élage éleva la prétention d'être chargé imandement suprême de l'armée, sous exte que les croisés étant les soldats glise, il avait à ce titre le droit de les Le roi de Jérusalem pe voulut point mettre à cette étrange prétention, et lité qui s'établit entre le monarque et linal ne tourna pas à l'avantage des as, contre lesquels s'étaient armés tous noes musulmans de la Syrie et de la stamie. Le souverain de l'Égypte, Kamel, fils alné de Malek-Adel, avait asé du trône, à la mort de son père, s émirs révoltés; mais son frère, le de Damas, l'avait remis en possession reir. Il campait dans les environs de He avec une armée nombreuse, et harians cesse les assiègeants, attaqués d'un ôté par la garnison de Damiette, qui faifrequentes sorties. Nous n'entrerons acun détail sur les combats livrés alors bords du Nil, car ces rencontres n'euneun résultat décisif. Mais un évenenottendu vint changer la situation des s; cet événement sut la retraite subite yptiens, causée par la fuite de leur sulalck Kamel: ce prince ayant appris que us émirs avaient comploté de se saisir personne pour lui arracher une abdi-, avait quitté le camp au milieu de la personne n'ayant osé prendre le comment, l'armée musulmane avait battu raite dans le plus grand désordre, laiserrière elle ses tentes et ses baga-2191. Le sultan s'était retiré dans le nge du canal d'Aschmoun : il renconi frère, le prince de Damas, qui, à la s forces de la Syrie, venait joindre ses un aux siens. Les émirs révoltes surent jetés dans les sers, et Malek Kamel dans la plénitude de son autorité. de portir pour l'Egypte, le sultan de , craignant que durant son absence les ns de Ptolémais ne se rendissent

ayant pour chefs principaux deux

maîtres de Jérusalem, rasa les remnarts de cette ville, dont il fit même démolir plusieurs quartiers : il n'épargna que la tour de David et l'église du Saint-Sépulcre : il détruisit également toutes les forteresses que les Sarrasins possédaient en Palestine, dans le but d'empêcher les chrétiens d'en saire des places de guerre. De son côté, Malek-Kamel avait perdu l'espoir de delivrer Damiette. aussi ce prince et son frère offrirent-ils aux Latins, s'ils consentaient à évacuer l'Égypte, de leur restituer le bois de la vraie croix ainsi que Jérusalem, dont ils s'engageaient à rebâtir les murs : ils promettaient encore de mettre en liberté tous les prisonuiers chrétiens. Les musulmans demandarent seulement à conserver, en l'alestine, les châteaux de Karac et de Montréal, pour lesquels ils consentaient à payer un tribut. Le roi de Jérusalem, appuyé par les seigneurs qui servaient parmi les croisés, était d'avis d'accepter ces propositions; mais le cardinal Pélage, soutenu par les évêques et les chavaliers de Saint-Jean et du Temple, prétendit que les offres des Sarrasins n'étaient qu'un piege tendu aux chrétiens, afin de sauver Damiette, prête à tomber au pouvoir des soldats de la croix : ne serait-il pas bonteux de ne pas recucillir le prix de tant de fatigues? Il faliait donc s'emparer de Damiette, alors il serait temps de conclure la paix, qui scrait d'autant plus avantageuse pour les chrétiens, que la victoire leur permettrait d'en dieter les conditions.

La discussion continua plusicurs jours avec vivacité, sans qu'il intervint une rèselution définitive. Mais tandis que les ches délibéraient, les soldats recommencèrent les bostilites, car il fa'lait s'opposer aux tentatives des musulmans du dehors, qui mettaient en usage toutes sortes de stratagemes pour la re pas-er des vivres à la garnison ; mais la vigilance des assiègeants dejoua toutes les ruses de l'ennemi, et la famine exerça de jour en jour les plus horribles ravages dans la place. Le commandant de Damiette, réduit au désespoir, envoya un message au sultan du Caire, ou il faisait parler en vers la cité ellemême, annoncant au souverain que s'il tarde à la délivrer, la croix sera plantée sur se

et sur ses édifices en ruines. est renoubla vainement d'efforts sir les intrépides défenseurs de e, les chrétiens parvinrent à rendre s si rigoureux, que toute communital coupée, et qu'il ne resta plus aux d'autre alternative que de capituler rir d'inanition. Cependant Dae rendait pas, et le cardinal Péles préparatifs nécessaires pour mernier assaut : il devait avoir lieu eveur des ténèbres. L'instant venu, les croisés prirent les armes, l'obscula nuit était encore augmentée par he d'un violent orage : ils parvinrent med des murs, qu'ils escaladèrent ncontrer d'ennemis; su même moes chevaliers de Saint-Jean et de Jénn, à la tête d'une troupe nombreuse, ent deux portes de la ville, et tous les de la croix s'arrêtérent en attendant miers ravons du jour. Dès que le récipitent dans les rues, i que des cadavres rétous les édifices et sur places: toute la population, s'életante-dix mille personnes, avait sucoux borreurs de la faim, à l'exception u cuvo on trois mille, qui, exténués par les fatigues et par le défaut de nourriture, pouvaient à peine se soutenir. La religion vint d'abord au secours des enfants; l'évêque de Ptolémais acheta la plupart de ces infortunés qui vivajent encore, pour les arracher à la mort et à l'hérésie, en leur administrant le baptême. Mais les pieuses intentions du prélat furent décues par l'événement; presque toutes ces faibles créatures ne pureut survivre aux privations qu'elles avaient subies. Quant aux soldats vainqueurs, frappés du spectacle lamentab'e qui s'était offert à leurs yeux, ils épargnèrent les mourants et coururent au pillage, dont ils se gorgèrent. Damiette renfermait d'immenses richesses, dont le produit apparent ne s'éleva toutefois qu'à deux cent mille écus; mais il pe faut pas oublier que les soldats avaient gardé une bonne part de leurs déprédations, en depit de l'excommunication fulminée contre ceux qui ne ranuorteraient pas à la masse commune

tont ce qu'ils auraient trouvé [1219]. Les miasmes qui infectaient l'air contraignirent les chrétieus d'évacuer la ville, qu'ils firent nettoyer par le petit nombre de musulmans auxquels on avait accordé la vie. Le conseil décida ensuite que Damiette appartiendrait au roi de Jérusalem. La prise de cette cité répandit la consternation parmi les Sarrasins; Malek-Kamel et son frère, le souverain de Damas, eurent recours au calife de Bagdad, afin qu'il exhortat tous les masulmans à s'unir et à s'armer contre les chrétiens. Cependant ces derniers poursuivirent leurs avantages en s'emparant de la forteresse de Tanis, l'un des boulevaris de l' typte, et ils purent des tors se regarder comme les maltres de cette riche contrée.

Mais au lieu de se concerter pour recueillir les fruits de leurs victoires, les chrétiens s'abandonnèrent à toutes les fureurs de la discorde ; Pélage et le roi de Jérusalen se disputaient le commandement. Le cardinal, dont la tenacité avait valu aux chrétiens la possession de Damiette, voulait dicfer des ordres et prononcer souverainement sur les opérations militaires : son orgueil choqua si profondément Jean de Brienne, qu'il abandonna l'armée; Pélage se trouvi dès lors investi d'une autorité sans bornes, dont il abusa tellement, qu'il souleva tons les esprits, révoltés de ses airs impérieux, et surtout de sa rapacité. En effet, il rendit une ordonnance déclarant que l'héritage des soldats de la croix, morts dans cette campagne, devait appartenir exclusivement à l'Églist. Cette prétention, en lésant les intérêts de tous les croisés, trouva des contradicteurs dans tons les rangs; mais le cardinal pe répondait aux réclamations des intéressés que par des amthêmes. Sur ces entrefaites on vit arriver dans le camp de nouveaux défenseurs du Christ; ils venaient de l'Allemagne, de la France et de l'Italie; le plus grand nombre était conduit par des évêques qui avaient voulu prendre leur part des fatigues et des dangers de la guerre sainte. Le pape fit remettre encore à cette époque, au cardinal Pélage, des provisions et de l'argent. Ce dernier proposa ators, dans le conseil, de marcher sur le Caire; mais, quoiqu'il fut soutenu

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |





TO A CANDER AND REVINE LONG PARTIES OF SOME STATES OF

· barons et les chevaliers refusérént imettre aux ordres d'un prêtre, sous ite que le chef de l'armée était le roi slem, et Pelage fut réduit à l'humil'envoyer des messagers auprès de Brienne pour le supplier de revenir ) [1220]. Tandis que les chrétiens ient dans l'inaction, les Sarrasins t aux armes de tous les côtés. our des renforts venaient grossir les du sultan du Caire, qui avait assis ip dans un lieu voisin du canal oun: c'est dans cette position qu'il l'attaque des chrétiens. Ceux-ci ent alors sur le plan d'opérations vaient adopter. Le roi de Jérusalem, l'armée, prit part à la délibération. ntra que le parti le plus sage était tiffer dans Domiette et dans Tanis. possession suffisait pour tenir en es Egyptiens; « Rien, » ajouta t-il. ait plus suneste que d'entreprendre pédition à une époque de l'année (1) i plaies allaient innonder tous les ns, tandis que le Nil, qui croissait à nême époque, devait se répandre sur les terres qui avoisinaient ses Le cardinal Pélage combattit vizette opinion; « Il fallait, » disait-il, r de l'ardeur des soldats pour frapper ste au cœur, eu s'emparant de la ca-: perdre une si belle occasion, c'éshir la cause du Christ, et se cou-: honte aux yeux du monde chrétien. s regards étaient fixés sur les guerle la croix, car il attendait non-seut l'affranchissement de Jérusalem. morore la ruine entière des Sarra- Ne pouvant convaincre par ses its la plupart des barons et des chevapartageaient l'avis du roi de Jeru-'élage termina la discussion en menacommunier ses adversaires : ceux-ci. mulence par la crainte de l'anathème, l à l'opinultreté du légat, et l'armée ordre de se préparer à marcher sur

lergé, il no put saire triomober son

les chrétiens se trouvèrent en présence de leurs ennemis, dont ils n'étaient plus séparés que par le canal d'Aschmoun. Malek-Kamel avait sous ses ordres des forces nombreuses accourues de la Syrie et de la Mésopotamie, et de plusieurs autres provinces ou régnait le culte du prophète : cependant, ne voulant pas livrer sa fortune et son rovaume à la chance d'un combat, il fit proposer aux chrétiens de leur restituer Jér-salem avec toute la Palestine: mais le cardinal, qui régnait seul dans le conseil, ne voulut pas accepter cette proposition; son orgueil révait la conquête de l'Égypte : il renvoya les ambassadeurs du su'tan, chargés d'un refus. Durant ces négociations, le temps avait marché et les eaux du Nil commençaient à croître : les Sarrasins ouvrirent les écluses, et le camp des chrétiens sut inondé. Toute communication avec Damiette se trouvait interrompue, et les croises, ne pouvant recevoir aucune provision, commençaient à éprouver les souffrances de la faim. Les chefs résolurent d'opérer une retraite; mais les soldats du Christa poursuivis avec acharmement par les troupes musulmanes, et ensoncés dans le limon produit par le débordement du fleuve. furent enfin réduits à implorer la faveur d'une capitulation : l'eveque de Ptolemais se rendit auprès du sultan du Caire, auquel il offrit de remettre Damiette et la forteresse de Tanis. Le monarque convoqua les princes musulmans et les principaux emirs pour prendre une décision sur ce sujet important Le sultan de Damas, ainsi qu'un grand nombre de chefs musulmans, furent d'avis de se venger des chretiens en les exterm nant jour leur faire expier tous les maux dont i's avaient accablé les mahométans; c'était le seul moyen de les dégoûter des attaques continuelles qu'ils hyraient depuis si longtemps au culte et aux defenseurs de l'islamisme. Mais le su lan du Caire lit prévaloir le parti de la moderation : il rappela que les Tartares, maitres de la Perse, s'avançaient de jour en jour ; que l'empereur d'Al'emague, Frédéric II, se preparait à faire une invasion dans la Syrie; il valait donc mieux faire la paix que de provoquer les peuples de l'Occident par l'extermination de leurs

1. Parvenus à l'extrémité du Delta.

co-religionnaires, tandis qu'on était menacé en Orient par de nouveaux ennemis. Ces considérations produisirent l'effet désiré par le sultan; les chrétiens obtierent une capitulation et livrérent en otages aux Sarrasins le légat, le roi de Jérusalem, et plusieurs autres ches latins : de son côté, le monarque musulman remit entre les mains des chrétiens son propre fils. Les Latins, renfermés dans les murs de Damiette, refusèrent d'abord d'en ouvrir les portes aux musulmans. Ils étaient poussés à cette détermination par une foule de nouveaux croisés, venus récentment de l'Europe, et qui s'indignaient de la conclusion d'un traité qu'ils tro vaient ignominieux : copendant le roi de Jérusalem ayant fait dire qu'il livrerait Ptojémais en échange de Damiette, les chrétiens de cette ville cédérent en gémissant ; mais avant de la restituer aux Sarrasins, ils dépouillérent la cité de toutes les richesses qu'elle contenait, tandis que le clergé dévastait les autels, brisait les tableaux et les statues des saints pour les dérober à la profanation.

Tandis que les négociations se poursulvaient à Damiette, l'armée des chrétiens, campée sur les bords du Nil, était en butte à la plus horrible détresse; les soldats, plongés dans la vase, expiraient par centaine, et la faim menaçait d'exterminer tout le reste. Informé de l'horrible position des croises, qui s'empirait chaque jour, le roi de Jérusalem, qui était venu se remettre en qualité d'otage entre les mains de Malek-Kamel , lui demanda une audience , afin d'intercèder en faveur de ses compagnons d'armes. « Le roi , » dit un vieux chroniqueur de ce temps (1), a le roi s'assit devant le soudan, » et se mist à plorer; le soudan regarde le a roi qui plorait, et lui dist : Sire, pour-» quoi plorez-vous? - Sire, j'ai raison, n répondit le roi, car je vois le peuple dont » Dieu m'a chargé périr au milieu de l'eau » et mourir de faim. Le soudan eut nitié de wee qu'il vit le roi plorer, si plora anssi; a lors envoya trente mille pains as pauvres w et as riches ; ainsi leur envoya quatre jours » de suite. » Malek-Kamel, soit qu'il fût

touché de compassion pour ses ennemis, soit qu'il fût impatient de délivrer l'Égypte de leur présence, fit fermer les écluses, et l'armée chrétienne put opérer sa retraite par le même chemin qu'elle avait traversé naguère comme en triomphe. Il fit accompagner les vaincus par un de ses frères, chargé de fourair à tous leurs besoins. Celui-ci remplit sa mission avec tant de scrupule , qu'il mérita les louanges de ses adversaires. En effet, on lit dans une lettre d'Olivier Scolastique que les malades et les blessés reçurent les soins les plus affectueux, et qu'il fut défendu, sous des peines sévères, aux Sarrasias d'insulter les soldats du Christ par des paroles et même par des signes. Le sultan rentra en possession de Damiette; les seigneurs Syriens et les chevaliers de Saint-Jean et du Temple se retirèrent à Ptolémais, et les croisés mirent à la voile pour l'Europe. Tel fut le dénovement de la sixième eroisade. d nt le caractère diffère, comme les motifs, des expéditions de ce genre entreprises précédemment. Lorsque le pape Urbain II excita, au concile de Clermont, les chrétiens à délivrer le saint séputere, tous, enflammés du plus vif enthousiasme, prirent les armes, les écclésiastiques comme les barons, le perple aussi bien que ses maltres. Mais le sentiment religieux qui avait embrasé d'abort toutes les âmes s'affaiblit par degrés, et l'on permit à ceux qui avaient juré de combattre pour le Christ de satisfaire à ce vœu en dosnant en échange une somme d'argent; puis enfin on écarta de la sainte bannière cest qui, chargés de quelque grand crime, vonlaient alter dans la Terre-Sainte pour l'espier en exposant leur vie contre les infidèles. Enfin dans la dernière croisade dont nous venons de raconter la funeste issue, on refusa d'admettre la multitude dans les raogs des soldats du Christ, C'était mettre en oubli le précepte fondamental du christianisme, qui établit l'égalité de tous les hommes en présence de Dieu, dont on prétendait soute nir la cause. Ce qui prouve encore combica les idées sur ce sujet avaient éprouvé de modifications, c'est qu'on discutait avec chaleur dans les écoles sur les exemptions dont les soldats de la croix pouvaient se prévaloir;

<sup>(1)</sup> Cont. de Guillaume de Tyr, p. 688-694.

on examinait, per exemple, si certains actes de piété ne pouvaient pas remplacer le pélerinage aux saints lieux; quelle était la quotité de la somme dont un chrétien devait s'acquitter nour être dispensé de se rendre en Orient; si le mari pouvait prendre la eroix sans obtenir l'approbation de sa femme. et celle-ci se croiser à son tour sans en demender la permission à son mari. Dans la première serveur qui entralnait les chrétiens vers la Palestine, personne ne songeait à déhattre de semblables questions, car tout le monde se croyait calacé par un lien indissoluble. Il faut en outre remarquer que l'armée qui combattit sur les bords du Nil ne s'éleva guère au-delà de soixante mille hommes. For effet, chefs on soldats ne partaient d'Europe qu'en choisissant leurs convenaness particulières, et quittaient le camp quelquefois sans avoir vu l'ennemi. En allant ercher les Sarrasins en Égypte, les chefs latins montrérent une politique plus raffinée; mais cette circonstance prouve qu'ils n'etaient plas dominés exclusivement par un sentiment suligieux, puisqu'ils ne couraient pas droit à Jérusalem pour délivrer la sainte cité, et se prosterner auprès de la tombe du Christ.

L'Église montra aussi une ambition qui ne tourne pes au profit de la cause commune. Le page vouint commander jusqu'aux opérations militaires par des légats ses lieutenants; catto prétention alluma des querelles et des luttes intestines qui alienèrent les barons et affaiblirent dans le cœur des soldats le respect pour les ministres de la religion. En résumé, cette croisade, commencée sous des americes si favorables, ne valut aux chrétiens mi gloire ni profit. C'est à cotte époque qu'il est question pour la première suis d'une horrible maladie que les chrétiens rapportèrent de l'Orient. Comme on ne connaissait alors ancun moyen curatif pour combattre la lépre, il fallet créer, dans tous les États de l'Europe, des lieux d'asile appelés léproseries. Dans les provinces où ces sortes d'hôpitaux existaient, les malheureux attaqués de la lépre étaient bennis du territoire ou condammás à restor renformés dans leurs maisons,

devaient passer leur vie séparés de tout ce qui leur était cher. Triste fruit des voyages d'outre-mer, la lèpre, en s'offrant dans toutes les contrées aux regards des neuples, dut contribuer à retenir l'élan qui emportait jadis les populations vers la Palestine. Cette région mystérieuse, qui s'offrait à l'imagination des masses sous des couleurs fantastiques, devait perdre tout son prestige, et par les récits des croisés, et surtout par le tableau des souffrances hideuses qui s'offraient à lous les regards, et dont la source empoisonnée appartenait à l'Orient.

Jean de Brienne, qui ne conservait plus de royaume de Jérusalem que la ville de Ptolémais, se rendit en Italie pour implorer les secours des princes de l'Occident, Quoiqu'il ne possédát qu'un vain titre, ce titre suffit cependant pour déterminer Frédéric II à énouser Yolande, fille de Jean de Brienne. On se rappelle que l'empereur avait promis de se mettre à la tête de la croisade; mais ayant jugé que sa présence dans ses États était indispensable pour exécuter ses projets ambibitieux, il s'était contenté d'envoyer en Egypte quelques soldats commandés par le duc de Bavière et le comte de la Pouille. Le manyais succès de la croisade souleva de vifs clameurs contre l'empereur d'Allemagne, qui aurait dù la diriger en personne. Cependant le pape Honore III consentit à recevoir les excuses de Frédéric, qui prit de nouveau l'engagement de se rendre en Palestine à la tête d'une armée (1223). Il fit de grande préparatifs dans tous les ports de la Sicile. où l'on construisit un grand nombre de vaisseaux de transport, que l'empereur offrait de mettre à la disposition des croisés. Il chargea en outre le grand-maître de l'ordre teutonique d'exhorter tous les princes de l'empire à prendre les armes pour le service du Christ; mais, malgré ses lettres et ses promesses, Frédéric était lois de pouvoir remplir l'engagement qu'il avait contracté, car le royaume de Naples renfermait des germes de rebellion, qui n'attendaient pour éclater que le départ de l'empereur; d'un autre côté, les républiques de Lomberdie s'apprétaient à secouer ouvertement le gree défense de communiquer ou dehors, et jong impérial, et la cour de Rome se pre-

les appuyer. Frédéric pressentait qui menacaient sa puissance en ont il ne pouvait s'éloigner sans im-. Il résolut donc de différer son or en Terre-Sainte, et fit demander au le lui accorder un délai de deux années, disait-il, de ne commencer la guerre 'expiration de la trève conclue avec les nans. Le pape fut obligé d'accorder à je la prolongation qu'il sollicitait, et ei promit de nouvesu de marcher les Sarranins. Sur ces entrefaites il célébra à Rome son mariage avec Jean de Brienne ; mais il se brouilla wee son beau-père, qu'il dépouissa de roi de Jérusalem pour s'en revênême. Cependant, grâce aux sollidu souverain pontife, les prépas la croisade touchnient à leur terme, oldats arrivaient de toutes parts pour

sonats arrivaten de toutes parts pour sur la chaire de saint Pierre, pressa l'empereur de s'embarquer pour l'Orient. Son départ était d'autant plus nécessaire, que les soldats de la crarrivés dans la Pouille au milieu des chal.

de l'été, étaient en proje à des maladies produites par le climat. Frédéric mit enfin à la voile : mais au bout de trois jours de navigation, sa flotte fut dispersée par une tempête et lui-même se réfugia dans le port d'Otrante, soit qu'il sût réellement malade comme il le prétendait, soit qu'il ne pût se résoudre à l'accomplissement d'un voyage lointain qui menacait d'être satal à ses intérêts. Quoi qu'il en soit, dès que le pape eut appris le retour inopiné de l'empereur, dans l'impétuosité de sa colère il fulmina contre lui une sentence d'excommunication. L'empereur opposa à la bulle du pape une apologie de sa conduite, et souleva contre le saint père les barons romains, qui chassèrent le pontife de sa capitale. Celui-ci, loin d'être abattu par son insortune, répondit aux hostilités de Frédéric par de nouvelles censures, et délia ses sujets de leur serment de fidelité [1228]. Cependant les chrétiens qui habitaient la Palestine et l'Égypte imploraient à grands cris le secours de leurs frères d'Europe. En Égypte

les disciples du Christ gémissaient som le plus dure oppression; il leur était défende d'avoir des armes et des chevaux; de célébrer en public leur culte; ils étaient en outre ruinés par des impôts exorbitants; et la plupart d'entre eux étaient condamnés aux plus vils travaux. Les chrétiens de la Palestine n'étaient guére moins à plaindre, à l'exception des petites colonies qui subsistaient encore dans la Judée; mais dont l'existent devenait chaque jour plus précaire, car elles ne pouvaient lutter avec les forces des Sarrasius. Heureusement que ces derniers étaient en proie à tous les maux de la discorde Les ces musulmans, réunis sous les mêmes

eaux pour résister aux soldats de la croix, ient divisés après la victoire. Le sulta aire, redoutant l'ambition de son frètt uverain de Damas, imagina de se donpour auxiliaire l'empereur d'Allemagne, considérait, dans son ignorance, comme onarque suprême de l'Occident. En conence, il lui envoya des ambassadens gés de magnifiques présents, qui offride sa part à Frédéric de venir prende ession de Jérusalem, dont il promettel ul abandonner la souveraineté. Frédésit at reillit cette proposition, et fit partir m envoyé pour le Caire, qui revint rapporter! son maltre que le sultan était disposé à joisdre ses troupes aux siennes lorsqu'il débarquerait pour se rendre en Palestine. Cette négociation, conduite avec un grand mystère, était restée inconnue à toutes les puissances chrétiennes, et rien ne parut plus surprenant que la détermination subite de l'enpereur, qui, dans une assemblée tenue avi portes de Barlette, annonça qu'il allait # rendre en Orient.

La religion ne présida pas à cette cérémonie, qui fut remarquable par la pompe et la magnificence : c'était la première fois que les prêtres n'étaient point appelés à sanctifier par leur présence le départ des guerriers enrôlés dans la milice du Christ. Mais Frédérie était sous le poids d'une excommunication; il reçut donc du souverain pontife la défense expresse de partir, car un prince séparé de la communion des fidèles avait perdu le droit de leur commander. Mais l'empereur ne tint

compte de l'opposition du nane et rana sur une flotte de vingt galères. e seulement par six cents chevaliers. ire implora publiquement la malédicaciel contre le monarque, sur la tête il appela les foudres de la Divinité. zi arriva bientôt à Ptolémais après une se navigation, où il fut accueilli avec mais deux moines dépêchés par la cour me changéreut en haipe l'enthousiasme rétiens. Les templiers et les hospitaefustrent de recevoir les ordres d'un réprouvé; les chevaliers teutoniques mt seuls fidèles à la banniere de Fréqui, à la tête de sa petite armée, amper amprès de Jaffa, afin de marcochainement sur Jérusalem. Cepen-Frédéric ne pouvait se passer de la du Temple et de celle de Saint-Jean : ma des négociations dont le résultat e, pour ne pas désobéir formellement e, les chevaliers du Temple et de l'Hôéféreraient aux ordres émanés de chefs mée réunis en conseil : ainsi Frédéric mit aux honneurs du commandement. eya des ambassadeurs auprés de Mamel dans la Palestine, où le prince men s'était rendu pour s'emparer de revince sur le fils de son frère Corradin. sultan de la Syrie depuis le trépas de ire, était mort peu de temps aupa-. La situation de Malek-Kamel n'était e même que lorsqu'il avait traité prément avec Frédérie : il appelait alors sence, qu'il rédontait aujourd'hui. En in d'obtenir la souveraineté de la Sylavait pris l'engagement, envers les s musulmans, de ne point restituer Jém. Il répondit donc d'une manière e sux députés de Frédéric et envoya ir ini un de ses affidés ayant pour mis-'assurer l'empereur des intentions pas du sultan. Les deux monarques se reat des témoignages réciproques d'afs et d'estime; l'empereur fit don à k-Kamel de sa cuirasse et de son épée, f musulman lui fit remettre en relogr has étoffes, un éléphant, des chai, et pais enfin une troupe de danseuses. et l'autre monarque firent suspecter

1

leur soi par cet échange de bons offices et de cadeaux : les muezzins , chargés d'annoncer la prière devant la tente du sultan, la proclamaient à des beures inusitées, comme nour faire sentir au prince qu'il n'appartenait plus au culte de Mahomet. Frédéric, de son côté, eut à supporter les défiances et même les trahisons des chrétiens. On rapporte que les templiers adressèrent une missive à Malek-Kamel pour lui indiquer les movens de s'emparer de la personne de l'empereur. Placés dans une position aussi périlleuse. Frédéric et le sultan du Caire résolurent d'en sortir par la conclusion d'un traité. Il portait que les Latins et les musulmans vivraient en paix durant dix années, et que les villes de Jérusalem, de Jaffa, de Bethléem, de Nazareth et tous les villages qui en dépendaient, seraient restitués aux chrétiens. Il fut réglé que les musulmans conserveraient dans la ville sainte la mosquée d Omar, où ils nourraient venir faire leues devotions. Cet arrangement fut signé per les deux partis le 18 février 1229. Les Serrasins l'acqueillirent avec les signes du mécontentement le plus vif; les prêtres le condamnérent dans leurs sermons, et les poètes le déchirerent par des satures pleines d'acri-

Les chrétiens ne se montrèrent pas plus satisfaits que les musulmans; les évêques s'indignaient qu'on laissat subsister des temples dédiés à Mahomet auprès du saint sépulcre et des églises consacrées au vrai Dien ; dans son indignation, l'archevêque de Césarée falmina un interdit (1) contre les saints lieux : les fidèles ne purent même approcher du tombeau du Christ. Frédéric prit le parti de braver l'orage soulevé par l'Eglise, et se rendit à Jérusalem, accompagné seulement de ses barons et des chevaliers trutoniques. Il entra dans l'église de la Résurrection, où régnait le silence et le deuil. car aucun ecclésiastique ne s'y trouvait, et les mars étaient converts d'étoffes noires.

<sup>(1)</sup> Vid. Math. Parn., p. 301; — l'Istoria di Malano, di Corso, p. 215; — le sesseme livre de l'Ist, di Napeti, di Giannone; — enfin Aboul-Féda, 1, 4, p. 335-353.

iles de même couleur couvraient les des saints. Frédéric se posa luia couronne sur la tête et fut proclamé érusalem par les assistants [17 mars Après avoir ordonné de recontes remparts de la ville, il en sortit retourner à Ptolémais, où il essuya pe accueil qu'à Jérusalem. Toutes les mies du culte étaient suspendues, on adait plus de chants dans le sanctuaire, eis étaient déponillés de leurs orneet ceux qui mouraient étaient inhuse aucune cérémonie et sans qu'on pour eux la miséricorde divine, ear se venges par des actes rigoufit garder les portes de Ptolémais empêcher que les habitants ne reçuses vivres, et des frères prêcheurs qui it parlé contre lui furent fouetiés pument. Il obtint de cette façon des téages extérieurs de respect arrachés par nte, puis il mit à la voile pour l'Eule 29 mai 1229. Frédéric était aun Europe par l'invasion que son beaun de Brienne, venait de faire dans

n de Brienne, venat de taire dans partie de Naples, à la tête d'une armée papes pontificales. Ce dernier u'aspirait a moins qu'à se faire empereur au préjunce de son gendre; mais la prompte arrivée de Frédéric mit fin aux rères amhitieux de Jean de Brienne, qui fut battu et contraint d'abandonner en toute hâte les provinces qu'il avait envahies. Le pape, n'ayant plus de soldats, lança de nouvelles foudres contre Frédéric, qui, malgré sa victoire, fut obligé de solliciter le pardon du souverain pontife [1230].

Depuis le départ de Frédérie, les habitants de Jérusalem vivaient dans des alarmes continuelles, car ils étaient sans cesse en butte aux attaques des musulmans cantonnés dans les montagnes de Naplouse, et qui venaient quelquesois jusqu'aux portes de la cité sainte. Aussi, le clergé et les barons de la Palestine ne cessaient de réclamer les secours de leurs frères d'Occident; le pape, qui brûlait d'assurer aux chrétiens l'empire, non-seulement de la Palestine, mais encore de la Syrieet de l'Égypte, résolut de prêcher une nouvelle croisade. Il envoya en même temps des mis-

sionnaires en Orient pour convertir la population musulmane, et il écrivit au calife de Bagdad et à différents princes mahométants pour les engager à se convertir. Les envoyés et les lettres de Grégoire n'obtinrent aucun succès; mais il réussit beancom mieux en Europe dans son projet d'armerde nouveau les chrétiens contre les infidèles. Il chargea de cette mission les disciples de saint François et de saint Dominique . dont le rêle fit de nombreux prosélytes en France et en Angleterre. Les principaux chefs s'assemblirent à Lyon pour s'entendre sur les mesures qu'ils devaient adopter afin d'assorer le suecès de l'entreprise. C'est dans ce moment qu'ils recurent, par la bonche d'un nonce de Grégoire IX, l'ordre de regagner leun foyers. Le pape, attaqué par Frédéric, aurait voulu retenir les croisés pour tourner leun armes contre son adversaire; mais cent-ci refusèrent d'entendre l'envoyé du pontife el refusérent également de se rendre à la prién de Frédérie, qui les conjurait de retarder less départ jusqu'à ce qu'il pût se mettre à leur tête [1239]. Le roi de Navarre, le comte ét Champagne, les ducs de Bretagne et à Bourgogne, le comte de Par et une fosit d'antres seigneurs, mirent à la voile pour Ptolémais dans le port de Marseille; Frédéric, pour se venger du refus des croisés, ne permit pas qu'ils s'embarquassent dans se États d'Italie, Cependant la trève concige entre les Sarrasins et l'empereur d'Altemagne était expirée, et les musulmans, avant et connaissance des préparatifs qui se faissient en Europe, commencèrent les hostilités, le prince de Karac pénétra dans Jérusalem el détruisit la tour de David. Les chrétiens, auxquels il ne restait plus que quelques villes du littoral, se livraient au désespoir, car ils ne voyaient venir que quelques pélerins et quelques guerriers : la plupart de ceux qui avaient pris la croix combattaient en Occident, les uns pour le pape, les sutres pour Frédéric, ou étaient allés à Constantinople pour soutenir le nouvel empire latin, qui penchait déjà vers sa ruine. Les habitants de Ptolémais accueillirent donc avec des transports de joie les seigneurs français partis des côtes de la Provence, mais

ient trop pen nombreux, surtout pour iplir la tâche de reconquérir Jérusalem. es entrefaites, le sultan Malek-Kamel at, et son trépas fit naître la discorde les princes de sa famille, qui se disent le trône de l'Égypte. Les barons us auraient du profiter de cette circon-: pour envahir la Palestine, mais ils ne rent que des efforts isolés, car le comte ampagne, déclaré chef de la croisade. resédait qu'un vain titre déponillé de autorité réelle. Chaque chef militaire evait sans plan pour recueillir du butin autrir quelque renommée; ainsi le duc etagne avant fait une beureuse invalans le voisinage de Damas, le duc de rogne et le comte de Bar entreprirent tour une expédition sur le territoire usa: mais ils furent surpris par les Sar-Les uns voulaient se retirer et les auombattre : ce défaut de concert amena aite des chrétiens. Les comtes de Bar. outfort et plusieurs barons, après des ges de valeur, périrent les armes à la . Un grand nombre de chevaliers faits miers furent promenés en triomphe les rues du Caire. Cet échec détermina brétiens à se renfermer dans les villes i possédaient encore, et, n'osant plus la campagne, ils ouvrirent des négoas avec les princes musulmans. Mais m des chefs latins traits séparément, consulter autre chose que ses intérêts culiers: ainsi les templiers conclurent une see avec l'émir de Karac; il promit de leur re Jérusalem, à la condition d'être apper leurs armes contre le prince musulqui régnait au Caire. D'un autre côté, les de Bretagne et de Bourgogne, le comte hampagne et les chevaliers de Saint-, signérent une trève avec le sultan ypte [1240]. Peu de temps après la conon de ce traité, Richard, comte de Corilles, à la tête d'une troupe de cro-sés us, parut dans le port de Ptolémais, le jours après le depart des guerriers ais qui s'étaient bâtés de faire voile pour ope, sans attendre que les clauses des is conclus par eux eussent recu leur exèn. Il en résulta que la plupart des stipulations obtenues par les chrétiens ne furent pas remplies. Richard, n'étant point secondé par les chrétiens de la Palestine, après quelques légers combats, deposa les armes et obtint, pour tout fruit de son expédition, la remise des prisonniers chretiens et la permission de rassembler les ossements des guerriers tués à la bataille de Gaza, pour leur donner la sépulture dans le cimetière d'Ascalon. Il rentra en possession de Jérusalem. puis il mit à la voile pour revenir en Italie. Cependant la cité sainte demeura près de deux années au pouvoir des chretiens, qui s'occupérent avec activité à relevir les murs de la ville; les chevaliers de Saint-Jean donnèrent des sommes considé ables pour contribuer à cette œuvre si nécessaire, mais qui n'était pas encore achevee, lorsin'un nouveau fléau vint fondre sur la ville de Salomon.

Pour expliquer cet évenement, en remontant aux causes qui le produssirent, il est indispensable d'entrer dans quelques détails sur une nation harbare dont les invasions s'étendirent dans toute l'Asie, et pénetrèrent même en Europe. Cette nation habitait les vastes contrées situres entre la Sibérie, la Chine et la mer de Kamtchatka. Divisés en tribus, avant un chef particulier, les Tartares, on les appelait ainsi, vivaient de la chair de leurs troupeaux, des produits de la chasse, et usajent pour toute boisson du lait de leurs juments. Ils n'avaient point de villes, et transportaient sur des chariots, d'un lieu dans un autre, leurs samilles et leurs meubles. Chaque année toutes ces hordes, ou tribus, se reunissaient à une époque déterminee, et delibéraient, à cheval, sur les intérêts comnuns de l'association. Plongés dans l'ignorance la plus grossière, les Tartares étai nt i lolătres ; ils croyaient à la magie profe-sée par leurs prêtres, et leur cuite, de-honoré par les plus grossieres superstations, n'en-eignait aucun prece, te de la moral». A l'exception des Ourgours, qui comaissient l'occidure, les autres Tartares ignora ent l'art de fixer les sons par des lettres : ils n'en sentaient pas le besoin, pursurils clarent étrangers aux arts, au commerce et à toutes les inventions qui tendent à rend e l'existence de l'homme plus douce, en se defen-

dant contre l'inclémence des saisons; en un mot, ee peuple, dédaignant de demander sa subsistance à l'agriculture, menait une vie toujours errante, et ne respirait que pour les combats. Aussi la plupart des hordes étaient sans cesse en querelle, le plus souvent dans le but de s'enlever les meilleurs pâturages. Passionnés pour la guerre, les Tartares excellaient à lancer des fléches, qui ne manquaient jamais leur but : ils excellaient encore dans l'art de l'équitation. Tou-Jours en selle, ils prenaient leurs repas et se livraient au sommeil sans descendre de leurs chevaux : accoutumés à la sobriété, ils n'avaient besoin, pour s'alimenter suffisamment, que de prendre un peu de lait durei, détrempé dans de l'eau. Pour tout vêtement ils portaient une étoffe tissée par leurs femmes, et se couvraient les épaules d'une peau de monton ou de celle d'un animal sauvage. Ils marchaient le jour et la nuit, prenant à peine du repos, et s'ils étaient arrêtés par une rivière, ils gagnaient la rive opposée par le moyen de bateaux de cuir qu'ils transportaient avec eux. Malgré leur nombre, ils marchaient sans confusion, car toute cette multitude était. divisée en cohortes composées de cent, de mille et de dix mille hommes; chacune de ces divisions avait un chef particulier. Ainsi constitués, les Tartares devaient être des ennemis d'autant plus redoutables, qu'ils étaient endurcis à toutes les fatigues et accoutumés à braver tous les périls. Les annales de l'antiquité nous apprennent que les Tartares envahirent à plusieurs reprises l'Inde, la Chine et la Perse; leurs ravages s'étaient même étendus jusque dans quelques régions de l'Occident, En effet, l'ambition d'un chef. jaloux de s'illustrer par de nouveaux exploits, suffisait pour faire naître une expédition. dont le pillage était le seul but. Semblables aux flots d'un fleuve débordé, les Tartares fondaient tout-à-coup sur des peuples qui ne soupconnaient pas même leur existence, et signalaient leur passage par le meurtre et la dévastation. Au douzième siècle s'éleva parmi ces peuples un homme appelé Témugin, et plus connu sous le nom de Gengis-Kan; doué de toutes les vertus du commandement, il avait fini par soumettre à sa puissance toutes

les bordes errantes qui vivaient entre les frontières de la Chine et le Volga. Mais son ambition n'était pas satisfaite, et, sans être arrêté par l'immense muraille bâtie par les Chinois, il envahit deux fois l'empire da milieu (1), qu'il soumit à sa domination. Gengis-Kan tourna ensuite ses armes vers le Karisme, vaste contrée qui touchait d'une part au golfe Persique, et de l'autre aux frontières de l'Inde et du Turquestan, Vaincut sur les bords du Jaxarte, les Karismiens tombèrent sous le joug des Tartares. Au lieu de se reposer après des succès si prodigieux, Gengis-Kan méditait encore de nouvelles conquêtes, lorsque la mort vint l'arrêter [1227]. Avant d'expirer, il partages ses immenses États entre ses fils ; l'ainé, nommé Octat, à la tête de cent cinquante mille soldats, alla porter le fer et la flamme dans la Moscovie : ses lieutenants s'avancerent jusqu'en Pologne, et poussèrent leurs courses dans la Moravie et dans la Bohême. Une horde ravagea à son tour la Hongrie, et vint apporter une puissante diversion aux querelles qui divisaient slors l'empire et le sacerdoce.

Nous avons vu que les Karismiens avaient succombé sous l'ascendant des Tartares; mais ayant tenté de secouer un joug qu'ils détestaient, ils avaient été vaincus de nouveau, et forces de s'expatrier. Bannis de leurs foyers, un certain nombre de guerries allèrent chercher fortune sous la conduite de Barbakan, l'un de leurs chefs, et parureat tout-à-coup dans l'Asie-Mineure et dans la Syrie. Non moins féroces que les Tarters, ils s'avançaient jonchant de cadavres les chemins qu'ils parcouraient, incendiant les villes, el emmenant dans leurs chariots, entassés confusément avec les déponilles des vaincus, les femmes et les enfants qu'ils trainaient captifs. Dans leur rage aveugle, ils n'épargnaient pas plus les Sarrasins que les chrétiens [1243]. Les princes musulmans ayant formé une ligue puissante, avaient d'abord repoussé les Karismiens; mais lorsque les descendants de Saladin se disputèrent son héritage, l'un d'eux, le sultan du Caire,

<sup>(1)</sup> C'est le nom que les Chinois donnent à leur pays.

l'appui des Karismiens. Il avait me plusieurs princes mahométans unis avec les chrétiens de la Palesquels ils avaient restitué Jérusalem. et la province de Galilée, et que mux alliés devaient entreprendre la de l'Egypte. C'est pour résister à ation que le souverain de cette conda à son aide les hordes du Karisme, es il livra pour récompense la Palesbarbares, au nombre de vingt mille . accouragent avec empressement: gérent la Galilée et les environs de et pararent bientôt aux portes de m (1). Les sortifications dont on ola d'entourer cette ville n'étaient eterminées : d'un autre côté les sulnesse et de Damas, sollicités par les avaient refusé le concours de leurs En conséquence les chevaliers de un et du Temple, suivis de presque population, abandounérent la cité D'y resta qu'un petit nombre d'haretenus, les uns par des maladies et mités, et les autres par le désir de bondonner leurs proches. Les Kaarrivent bientôt; ils entrent sans de résistance, et se précipitent dans ons, le sabre à la main, massa-A ce qu'ils rencontrent. Afin de disar férocité ils s'amusent à déterrer s les plus illustres, pour former or leurs ossements, dont ils jeterent us au vent ; puis, affamés de meurimaginent de placer sur le haut ces la bannière de la croix, et de s eleches des églises. Trompés per rences, pluvieurs milliers de chrétiens improdemment dans la ville, et au pouvoir des barbares, qui les L. Cependant les grands-maltres des ilitaires, le patriarche de Jérusalem, ers borons, réunis à Ptolémais, appeix armes tous les habitants des vil es nes; ils firent de nouvelles instances ces de Domas, d'Emesse et de Karac. antirent cette fois à unir leurs des-

Matth. Paris, p. 366. - Mahina, in p. 236.

peaux à ceux des soldats de la croix. Les musulmans et les guerriers du Christ arrivérent dans le voisinage d'Ascalon, et l'on délibéra pour savoir si l'on marcherait au-devant des Karismiens, campés près de Gaza, ou si l'on attendrait que l'indiscipline naturelle à ces barbares les dispersat sans en venir aux mains. Ce dernier avis fut soutenn par le prince d'Émesse et quelques vieux guerriers chrétiens; mais le natriarche de Jérusalem, appuyé par d'autres chefs, insista sur la nécessité de marcher sans retard contre des bandits; « qu'il était, » disait-il, « facile de vaincre puisun'ils devaient être » étrangers à toute espèce de tactique mili-» taire. » Cette oninion réunit la majorité des suffrages, et il fut résolu de combattre saus délai l'ennemi. L'une des ailes de l'armée chrétienne avait pour chef Gauthier de Brienne, neveu de l'ancien roi de Jerusalem, beaupère de Frédéric II; l'autre aile, composée de troupes musulmanes, était conduite par le prince d'Emesse; le grand-maître du Temple et celui de Saint-Jean, entourés de leurs chevaliers et les barons de la Palestine, formaient le centre ou corps de letaille: c'était là aussi que se tenait le patriarche et tout le clergé : l'armée fléchit le genou pour recevoir la bénédiction donnée par le prélat. et fondit ensuite sur l'ennemi. Le combat. commencii à la pointe du jour, fut suspendu par la nuit et repris le lendemaia avec un égal acharnement : les Karismiens flairent par l'emporter, malgré la résistance opiniàtre de leurs adversaires, qui perdirent près de trente mille hommes tués ou faits prisonniers. Les deux grands-maltres périrent les armes à la main, ainsi que la plupart de leurs chevaliers [1244]. Les vaincus coururent chercher un refuge à Ptolémais, tandis que les vainqueurs, aux quels s'étaient joints les Egyptiens, s'emparérent de la capitale et de la plupart des villes de la Palestine. Les Karismens vincent mettre le siège devant Jelle ; ils textonient à leur suite le comte de Bricane, qui avait été pris à Gaza, et le librent à une croix, menaçant de le saire périr si les défenseurs de Jalla refusaient de se rendre. Gauthier n'hésita pas à exhorter ses compagnons d'armes à résister avec courage.

La ville ne subit point, en effet, le joug des la Tartarie. A la même époque, l'Arménie assiégeants; mais, ramené au Caire, le généreux Brienne fut livré à la populace de cette capitale, qui le massacra.

Enorgueillis de leurs succès, les Karismiens se présentèrent devant Damas, qui ouvrit ses portes, et fut remise entre les mains du sultan d'Egypte; mais celui-ci ne tarda pas à se brouiller ovec ses barbares alliés, auxquels il refusa de donner des terces sur les bords du Nil. Dans feur ressentiment, les Karismiens offrirent au prince de Damas de lui rendre sa capitale, qu'ils allèrent assiéger de nouveau. Mais le soudan d'Égypte ayant rallié à sa cause la plupart des princes de la Syrie, les Karismiens essuyèrent deux défaites ; leur chef, Barbakan, fut tué dans l'un de ces combats, et le reste des Karismiens périt par le glaive, ou succomba anéanti par la faim. Il s'en échappa cependant un petit nombre qui trouva un asi'e auprès du sultan d'Iconium (1). L'extermination des Karismiens délivrait d'eunemis redoutables les chrétiens de la Palestine, mais ils avaient perdu Jérusalem et Gaza. Les villes qu'ils possédaient sur le littoral avaient des garnisons à peine suffisantes pour les défendre, et le sultan d'Egypte, dont les armes s'étendaient chaque jour dans la Syrie, menaçait de les asservir prochainement. Frédéric II, qui portait le titre de roi de Jérusalem, avait bien envoyé quelques soldats à Ptolémais, mais les droits de ce monarque n'étaient pas universellement reconnus; la veuve de Hugues de Lusignan était venue de Chypre en Syrie pour redemander le trône de Jérusalem, au nom de ses apcêtres. Cependant Frédéric, appuyé par les ordres militaires, rénssit à l'emporter; mais son pouvoir, quoique reconnu nominalement, demeura sans force, car, absorbé par la lutte qu'il soutenait en Europe avec le pape, le monarque s'occupait à peine du sort de son royaume d'Orient. La principauté d'Antioche était aussi ravagée par les Comans, peuplade féroce, sortie d'une contrée voisine de

(1) Vid. Sanutus, liv. III, chap. 1. - Deguignes. liv. XV. - Matthieu Paris, p. 599. - Joinville, p. 209, 211.

était en proie à de semblables incursions, et le royaume de Chypre subissait les désastres d'une guerre civile. Telle était, en Asie, la triste situation des adorateurs du Christ; dans leur détresse, ils envoyèrent en Occident l'évêque de Béryte : ce prélat trouve presque toute la chrétienté en seu; d'an côté le souverain poplife, Innocent IV, et de l'autre l'empereur d'Allemagne, Frédérie II, se disputaient la suprématie temps reile, el rattachaient à leur cause la plumet des autres nations chrétiennes. Le moment n'était donc pas heureusement choisi pour obtenir que les guerriers latins s'armassel dans le but d'opérer la délivrance des saints lieux [1245]. Le pontife romain sembled avoir oublié les périls qui environnaient le disenseurs de la croix établis en Orient: toutefois avant assemblé un concile à Lyon. dirigé principalement contre le successeur de Césars (1), l'assemblée décida que l'on pricherait une gouvelle croisade. Le pape promit de donner le dixième de ses revenu s' soumit à la même taxe les membres du ncré collège ; le reste du clergé dut coatribuer aussi à payer les dépenses de la guern sainte. Le concile déclara en même temp que toutes les guerres allumées entre puissances chrétiennes seraient suspendant pendant quatre années, et que durant le même espace de temps on ne pourrait célébrer ni tournois ni aucune espèce de réjouissances publiques. Quoique le posté ent écrit à tous les princes, et envoye des missionnaires dans leurs États, la croisade n'obtint qu'un médiocre succès apprès des souverains et des peuples : il n'en fut pas de même en France, où régnait, depuis 1226, Louis IX, petit-fils de Philippe-Auguste. Ce prince, qui alliait aux plus grandes vertus une extrême dévotion, s'empressa de prendre la croix : il s'y détermina sur la foi d'une vision pendant qu'il était en proie à une maladie qui le conduisit ses portes du tombeau. La reine Blanche, si mère, et tous les ministres essayèrent vainement de changer sa résolution ; ils ne pa-

<sup>(1)</sup> Frédéric II.

rent ébranier sa pieuse sermeté: il se hâta Convoyer aux chrétiens de la Palestine de l'argent et quelques soldats, en attendant **qu'il** p**û**t venir les secourir en personne. A l'exception d'un petit nombre, tous les grands vassaux de la couronne et tous les barons les plus puissants suivirent l'exemple du mo-Barque, qui s'occupa avec ardeur des préparatifs que nécessitaient l'expédition dont il était le chef : il acheta le port d'Aigues-Mortes, situé en Provence, pour y rassem-Mar sa flotte, dont il confia la conduite à des miletes et à des matelots italiens et catalans. La veille de son départ de Paris, il recut dans l'abbave de Saint-Denis le bourdon et la pannetière de pélerin, ainsi que l'orifiname, bannière celèbre dans les annales de In France, par les victoires dont elle avait 444 le témoin et la cause. La reine Blanche fat chargée des soins du gouvernement, et Louis s'embarqua à Aigues-Mortes, accompagné de la reine Marguerite, sa femme, et de ses deux frères, Charles, duc d'Anjou, et Robert, comte d'Artois; le troisième, Alphonse, comte de Poitiers, revint à Paris. sorts avoir pris l'engagement d'aller rejoindre le monarque l'année suivante. Celui-ci aborda dans l'île de Chypre le 21 septembre 1248, et sut accueilli à Limisso, par Henri. patit-fils de Guy de Lusignan, qui occupait În trêne de ce pays. Le prince français vouhat faire voile sur-le-champ pour l'Égypte, où il voulait saire tomber ses premiers coups; mais il se laissa gagner par les instances du roi de Chypre, qui avait pris la eroix, et sollicitait un délar afin de pouvoir prendre part lui-même à la guerre sainte, sous les ordres de Louis. Le long sejour des crossès dans Chypre relàcha la discipline et **St éclore des dissensions dans l'armee : le** monarque parvint cependant à étouser ces dernières, plus par l'ascendant de ses vertus que par son pouvoir. Sur ces entrefaites, un prince tartare envoya au roi de France un ambassadeur pour lui proposer de joundre ses armes aux siennes, dans le but d'expulser les musulmans de la Terre Sainte. Ce prince se nommait Ecaltal, et commandait dans l'Asie-Mineure au nom du kan des Tartares. li fit sans doute cette démarche sur la fai

d'une prédiction répandue dans tout l'Orient. annoncant qu'un roi, venu de l'Occident. devait renverser le culte de l'islamisme. Quoi qu'il en soit, cet incident augmenta les espérances des croixés, qui s'imaginerent que le souverain des Tartares allait combattre avec eux. Louis envoya au grand kan une lettre et des présents : ils lui furent portés par des religieux, qui partirent en nourrissant l'espoir de convertir au christianisme les hordes tartares. Tandis que Louis se disposait à faire une invasion en Egypte, il recut une missive des deux grands-maîtres de Saint-Jean et de Jérusalem, qui désiraient racheter au sultan du Caire les chevaliers demeurés captifs entre ses mains depuis la bataille de Gaza : ils auraient voulu que l'armée des croisés déterminàt, seulement par sa presence, le sultan d'Egypte à conclure un arrangement savorable aux chrétiens. Co message arriva lorsque tout se préparait pour le départ, et fut mai accueillie par les guerriers de la croix, qui brûlaient d'en venir aux mains avec les musulmans; aussi, la priere des deux grands-mattres fut-elle repou see avec indignation par le monarque français.

Le prince qui dominait alors sur l'Égypte était un des fils de Malek-Kamel; il s'appelait Malek-Saleh-Negmeddin; il avait du courage et de l'habileté : aussi avait-il réuni à son empire, qui s'étendait jusqu'à l'Enphrate, presque toutes les provinces possédees jadis par Saladin. Des qu'il eut appris l'arrivée de Louis dans l'île de Chypre, il avait abandonné la Syrie, ou il faisait la guerre au prince d'Alep, pour revenir en Égypte, dont il s'empressa de fortifier toutes les places. Il assembla en même temps une armée et une flotte destinées à s'opposer au debarquement des croises. Le monarque français adressa à Negmeddin un message auquel le su'tan répondit par une missive portant que les musulmans claient resolus à se défendre jusqu'a la mort. En conséquence Louis mit à la voile trois jours avant la Pentecôte; mais à peine sorts du port de Lamisso, il fut contraint d'y rentrer ; la plupart de ses baliments furent ballus par une tempête. Neanmoins Louis, sans attendre le re-

du reste de ses pavires dispersés, sortit seconde fois de Limisso, arrivé en quatre jours auprès de Damiette, il trouva la flotte musulmane postée à l'embauchure du Nil, et les troupes égyptiennes bordant le rivage où il devait descendre. Il tint conseil pour décider s'il fallait débarquer en présence de l'ennemi. Le monarque fot d'avis d'aborder sur-le-champ, et entraina tous les suffrages. Le lendemain les navires chrétiens rangérent la côte, et tous les guerriers qui les montaient se jetèrent dans des barques et poussèrent au rivage : ils furent accueillis par une décharge de flèches, de pierres et de javelots qui intimida d'abord les soldats de la croix ; mais Louis, l'écu suspendu au col et l'épéc à la main , se précipita dans la mer, ayant de l'eau jusqu'aux épaqles. Électrisé par son exemple, une multitude de guerriers sautèrent dans les flots, et les musulmans, rangés sur le rivage, ne firent qu'une faible résistance. Ils s'enfuirent précipitamment : la flotte égyptienne fut dispersée à son tour, et se retira en toute hate [ 6 juin 1249]. Les fuyards traverserent la ville de Damiette, où ils semèrent l'épouvante ; la garnison, saisie à son lour d'une terreur panique, sortit de la ville, après avoir égorgé les chrétiens qui l'habitaient, mis au pillage les maisons et incendié les principaux édifices. Le lendemain, à la pointe du jour, les croisés s'approchérent de Damiette, dont ils trouvèrent les portes ouvertes. Leur premier soin fut d'explorer l'intérieur de la cité, afin de s'assurer qu'il n'y restait point d'ennemis; puis ils s'occupèrent d'arrêter les ravages du feu, et de recueillir tout ce qui avait échappé à la rapacité des musulmans. La plus grande partie des habitants de Damiette avaient évacué la ville, et les vainqueurs s'y établirent sans obstacles. Le sultan, retenu par une maladie dangereuse, habitait alors un bourg entre Damiette et Massourah; il fit pendre cinquante principaux officiers de la garnison de Damiette; il épargna cependant l'émir Fakreddin, qui commandait l'armée. Cet émir avait joui jusqu'alors d'une grande réputation de bravoure, le sultan se contenta de lui dire : « Les Francs sont donc des » guerriers bien terribles, puisqu'un homme » tel que vous n'a pu soutenir leur présence,» Il s'occupa ensuite de railier ses soldats dispersés.

De son côté, Louis IX, maître de Dimiette, changeait en églises les mosquées de la ville, et distribuait des terres et des maisons à ses prélats et à ses barons, il statua que dans la distribution des dépouilles les deux tiers devaient appartenir aux croisés, et que le reste serait son partage exclusif. Omni au blé et à toutes les denrées alimentaires, ils farent mis en réserve pour la nourritone de l'armée (1). Le roi fit camper tontes les troupes hors de la ville, dont la garde fut remise à quelques centaines de chevaliers. Établis sous des tentes , les soldats souffrirent beaucoup de la chaleur ; mais l'oisiveté lett fut encore plus fatale que toutes les incommodités, fruits de la température. Le partage du butin produisit d'abord de fiche uses altercations. En effet, les dépouilles pries à l'ennemi lors du sac de Damiette ne s'élevèrent qu'à la modique somme de six mille livres, car en dépit des recommandations menaçantes du clergé, le plus grand nombre des pillards s'étaient bien gardés d'apporter à la masse commune ce qu'ils avaient recueilli; ceux qui n'avaient pu participer au sac de la ville se plaiguirent hautement de leur lot, qui en effet se réduisit ! fort peu de chose. Plusieurs seigneurs s'élevérent aussi avec vivacité contre la décision prise par le monarque, d'emmagasiner les vivres. Cette décision était contraire à la contume feodale. Louis cependant se montre sourd à ces plaintes, qui, quoique légales as fond, ne pouvaient être écoutées saus amener les résultats les plus funestes. Toutefois le pieux monarque, malgré le poids de ses exhortations et de ses exemples, ne put empêcher les barons de se livrer à la passion du jeu, qui les dominait à un tel point, qu'après avoir perdu leurs châteaux et leurs terres. ils exposaient aux chances capricieuses des dés jusqu'à leurs armes et leurs chevaux. Mais d'autres vices non moins funestes, la luxure et l'intempérance, régnaient dans tout le

(1) Vid. Joinville, p. 126; Makrisi, p. 239

l la dépravation des mœurs fut poussée que les regards et les oreilles du moétaient souillés par les actes et les de coux qui se livraient à la débaur on avait établi des lieux de prostiuprès de la tente du prince. Son aue pouvait arrêter les désordres; elle uvent éludée ou méconnue par les e Louis, surtout per le comte d'Arnt l'emportement égalait la présompson côté, le sultan, quoique miné maladie qui devait le conduire an La redoublait de vigilance : il répafortifications des villes, rassemblait pes sur plusieurs points, et harcelait ne ses ennemis en lancant contre eux diers arabes et karismiens. Ceux-ei l jour et muit autour du camp, et cales chess et les soldats latins qui l'imprudence de s'écarter dans la cam-Le menarque musulman donnait une or pour chaque tête de chrétien, ce sublait la hardiesse des maraudeurs, à tout entreprendre par l'appâtde la rémani leur était offerte. Le roi de France n mettre à l'abri des tentatives contides Arabes qu'en faisant crouser aucamp de larges fossés qui en interdi-'approche à la cavalerie musulmane. entrefaites, le comte de Poitiers, dont acais attendaient impatiemment l'ardébarqua près de Damiette; et, à la maque, ils furent joints par deux cents ers anglais, commandés per Guilonguz Erez, comte de Salisbury; ils quitté leur patrie pour aller en Terre-, malgré les ordres de leur roi , Henit la défense du pape; en effet, le soupoutife pressait ou retardait le départ isés, survant les intérêts particuliers plitique. Le roi de France, aussitôt i venue du comte de Poitiers, rassemprincipaux chefs de l'armée pour art plan des opérations qu'on allait euidre. Les guerriers les plus expériproposaient d'assièger Alexandrie, s possession devait être d'une grande , car on fernit de cette ville une place s et un lieu de dépôt où l'on assemles provisions de toute espèce néces-

saires aux besoins et à la subsistance de l'armée, tendis que la flotte pourrait stationner dans le port de cette cité, et se trouver ainsi toujours prête à seconder les opérations des troupes de terre. Mais le comte d'Artois. soutenu par les plus jeunes chefs, fut d'avis de marcher sur le Caire, et de terminer la lutte en frappant un coup décisif. Son opinion obtint la majorité des suffrages, et les croisés, an nombre de soixante mille, se dirigérent vers la cauitale de l'Égypte. Tandie que les latins continuaient leur marche appuyés per la flotte qui les suivait en remontant le Nil, Negmeddin, qui luttait depuis long-temps centre le trépas, rendit le dernier soupir; mais cet événement ne changes rien à l'état des affaires : l'épouse favorite du sultan cacha la mort du prince pour aviser aux movens de prévenir l'anarchie. On nomma Fakreddin commandant suprême de l'armée musulmane, et l'on déoècha un courier au fils du prince décédé. Il s'appelait Almoadan-Touran-Schach, et résidait alors es Mésopotamie, dans une sorte d'exil. Ou fil aussi proclamer la guerre dans toutes les mosquées, dont les imans recurent l'ordre d'exciter le peuple à prendre les armes pour la défense de l'islamisme. Parvenus sur les bords du canal d'Aschmoum, les chrétiens se trouvèrent en présence des Sarrasins, qui occupaient la rive opposée. Ils tentérent de traverser le fleuve en élevant une chaussée : mais l'ennemi sut déjouer cette tentative en creusant des tranchées. Les Latins construisirent alors deux machines, nommées chaschateils (1), qui furent incendides per le fou grégoris, dont l'apparition fut un sujet de terreur pour l'armée chrétienne. Lancé per un tube d'airain, ce seu déversit tout sur son passage, sans qu'il fût possible de l'éteindre avec de l'eau, qui augmentait encere son intensité (2).

<sup>(1)</sup> Nom croyons devoir rappeler on Jecteur que cas machines etasent des galeries convertes destinées à abriter les soldats occupés à saper les muralles d'une ville.

<sup>(2)</sup> On fait beansur de cette découverte à un architecte grec qui, par cette invention, mit lengtemps (contantinople à l'abri des attaques des hurbarss. On ignore comment les Sarresias faseut mis

en vains efforts saus pouvoir joindre l'ennemi, s'ils ne fussent sortis d'embarras par la trahison d'un Arabe qui leur découvrit un gué, moyennant la somme de cinq cents besans. L'impétueux comte d'Artois, suivi de quelques chevaliers du Temple et de Saint-Jean, se précipita dans le fleuve et mit en faite les musulmans qui tentèrent de s'opposer à son passage. Entraîné par l'ardeur de la poursuite, le frère du roi pénètre dans le camp des Serrasins, où il porte le carnage et l'effroi. L'émir Fakreddin sort presque nu de sa tente pour callier les siens ; mais il tombe frappé d'un coup mortel, et ses soldats ne cherchent plus leur salut que dans la fuite. La plupart se dirigent vers Mansourah; le comte d'Artois, au lieu d'attendre le reste de l'armée chrétienne, propose de poursuivre les Sarrasins, et s'emporte contre le grandmaître du Temple, qui lui représente en vain que l'enpemi, saisi d'une terreur panique, peut s'arrêter tout-à-coup, et occabler les chrétiens par le nombre. D'Artois accuse alors les templiers de s'entendre avec les infidèles pour élerniser la guerre, si profitable à leurs intérêts. « Eh bien! » s'écria le grand-maître poussé à bout, « qu'on dé-» ploie la bannière de l'ordre, et marchons a sans balancer pour nous laver d'un reprowche aussi odieux; quelle que soit notre » destinée, la mort vaut encore mieux que » la honte. » Alors tous les barons et tous les chevaliers s'élancent à la suite du frère du roi, et se précipitent dans Mansourah. Mais un chef de Mamelucks, Bibars Bondoedar, s'étant aperçu du petit nombre des assaillants, se saisit des portes, tandis qu'une partie de ses forces attaque les chrétiens répandus dans tous les quartiers de la ville; d'un autre côté, les habitants se défendent contre les Latins, sur lesquels ils font pleuvoir de l'eau bouillante, et tous les projectiles qui se rencontrent sous leurs mains. Le

en possession de cette arme redoutable. Quei qu'il en soit, l'industrie moderne semble avoir retrouvé le feu grégeois, dont le secret s'était perdu. Les fusécs dites à la Congrève produisent à peu près les mêmes effets.

Les chrétiens étaient memocés de s'épuiser comte d'Artois succombe un des premiers, et sa mort est suivie de la perte d'une foule de braves chevaliers qui périssent sans pouvoir se défendre. Quant aux deux grandsmaîtres, l'un parvint à s'échapper, l'autre demeura captif entre les mains des musulmans. Cependant le monarque français franchit to Nil; mais il ne peut empêcher que le désordre ne se glisse parmi les siens : les uns, sur la nouvelle que le comte d'Artois avait pénétré dans Mansourah, volent su ses pas, afin de le secourir ou de partager son triomphe; les autres s'aventurent due la plaine, courant ou basard et sans être dirigés par aucun commandement. Sur ces entrefaites, l'enpemi, qui s'était rallié, vist fondre sur les troupes chrétiennes; et le roi, perdu dans le mèlée, fut contraint de conbattre corps à corps, et de s'exposer comme un simple soldat. Attaqué par cinq ou sit cavaliers sarrasins, il osa leur résister, et sortit triomphant de cette lutte. La plupart de ceux qui s'étalent dirigés vers Mansoursh furent enveloppés et périrent les armes à la main. La nuit vint mettre un terme à la bataille, et Louis put alors pleurer son frere, que l'armée regarda comme un martyr (février 1250). Tous les chefs, à commencer par le monarque, payèrent de leur personne. Dans cette sanglante journée se distingua, s'il faut l'en croire, l'historien Joinville; son cheval, dit-il, regut quinze blessures, et lui-même fut percé de cinq fléches. Les Sarrasins requeillirent seuls un avantage inportant; car s'ils ne vainquirent pas les croisés, ils parvincent à couper leurs communications avec Damiette. Une maladie épidémique, accompagnée de la famine, viul décimer les troupes chrétiennes; le clergé or pouvait suffire aux tristes fonctions d'assister les malades et de célébrer les cérémonies funèbres, car le nombre des morts angmentait chaque jour dans une proportion effrayante. On fut même obligé , pour satisfaire aux besoins du service militaire, de permettre aux valets des chevaliers de se couvrir des armes de leurs maîtres pour combattre à leur place. Louis, qui semblait se multiplier pour parer à tant de maux, devint victime des souffrances de corps et d'esprit dont il était accablé : il







malade fundamente, et ses socials here, que la distant fundit pris par les Sarrasons, us soutenus de sa presence et de coepople. A meador vail problemsdu trêne paterne, a fut recurstethe people's mass avec definition, at as qui craig, arent que le heuveau prince ut geuverner seel et hinder i eutont ils massacht. Sie beimer win le de prentre toutes às thesares tois tour attacer his chrotiens, et il age too tan reass, car on dera reces with this densities state out of interce, to parties so tots do sult in-But le roll a Trance du Crorycha a rie concore a Asilimouni; mas a ne marcher, les paissantes de le saiste iste, less all days of mayout pasand the available to some to the averaur, et sochermanat i la periosa te des degree per election in the erectl reducts bounted only supply to a fatter. The contract of the third prisque casque join, of hillers suver sa safferte Legal existin time account real, on a source of all charma taof the factories of the bounded but the et asce cor un de de de Sorra desa brossure de ses chesa et les grand sorbels over the amounts of promotive ever an money tour brack a self or + Transact & Passage & Mercort egy, the large and trade of Nationalistics d8 Blus LB , MAC D'66 - 3d Sb. 7-TOURS IN THIS CHEVALUES, TI 908 Fr. D. RANDY DG FAR 2001, NO. 11 cosmic 1 tespores tea, teal south in a stope of the coupling on indiscressing dispersion comrequirement of the transfer of the semia surpresident conservable for Conf. (1975) 1991 A freedair are notices, with Equilibrium and the tothey got Card any soul . . tabaçon po not a mort sais y tie. Un

months decrease and well entlets pays Bill, il gerirent pres que tous er gloutis

and the second distinguith that in real stay refrant a s, se ceurent perdus sons ressource. La exaltençates comme au fer de l'ennemi. Johns, cettat la nordre, et tomba au pouyear cost in beles, qui egarga terent sa viel. Il her this pay de hear de ses compagnons dictates a durantly assents yours, on taisait tactice a bare as elections que le sort avait eparation for the control about the characteristics. tres sur le revige al eige liege, et de massur frentes una le chretters percrent egorgessates de le compact le champ de hataille. cu cleafes, any is cany du fleave.

Le na nor position als avoit ets confuct à Man-parabetre et et egenéed un canaque, to the Variations of the state is some printer uldomestique pour le sognit à l'étect cependial conserver in the accompanioner all the the first process of the authors foura-bur On perpendicular to be femuement. Tours conser a foote seed an to et thate samples have been no young a mans Sabarson pasting some to gar it aboucossenient a son se de le cut conque de rien home a few of their Soid and only soil per lapor. A mer um ha presenter on for elmany so grows it is a surfacility policy de Leit the expression and two the money part inand the property of the state of the Carvatatemperatural velocitation premium avait and the state of the state of the states C. 18. I The production of the best fitter and part a ground to the rich as possible er The perfect that is the value do In Projection que couert en pouvoir des chretiens. Le roi difficience is in conseil deposer de ce y a nellacagarten it past carbe scapera n to a Josephan Lemperous d'Alemeire. Quantities and out our forters on hime population of inches remark the class gouss the urs The experience of periods to parties les and a reservoires. Lette de cette reflow of March of the experience programmer in a group, in the length first worth for enof the feet was been take the fire. Made Lancas a satisfaction is consider a fourtex security mark S. Carol desergeration trainight de la resistante da sant cronacque, cu soit qual fut ampatient de terminer la juerre pour reprimer l'ambition des emirs qui ma-

untilled 7 forcamb le Nature ; when pas de Saint Benning 172.

nacaient son pouvoir. Almoadan fit de nouvelles propositions. Elles consistaient dans la remise de Damiette et le rachat de la personne du roi de France movennant un million de besans (1). Louis consentit cette fois aux propositions du prince musulman, mais il fit observer aux envoyés sarrasins qu'il donnait Damiette pour sa délivrance et le million de besans pour le salut de son armée. Le sultan fit preuve de générosité en offrant d'abandonner le cinquieme de cette somme. Il fut encore stipulé que les prisonniers seraient rendus de part et d'autre et que la trève entre les chrétiens et les infidèles durerait dix années. Un événement inattendu fut sur le point de rompre l'arrangement qui venait d'être conclu. Nous avons dit que le sultan nourrissait le projet de s'affranchir de la tutelle des émirs, au'il regardait comme attentoire à son autorité; il avait déjà laissé percer ses intentions par la disgrâce de quelques-uns des hommes dont il se défiait. Ces actes avaient augmenté les craintes des émirs. qui associèrent à leurs ressentiments les mamelucks. C'était une milice établie par Saladin, et à qui co prince avait accordé de grands avantages; en outre, la sultane, yeuve de Negmeddin, s'était aussi rangée parmi les ennemis d'Almoadan, à qui elle avait donné le trône, et que le prince avait pavée de ce service par un mépris insultant. Ce dernier avait quitté Mansonrali pour se rendre à Pharescour, on il s'etait fait construire un palais en bors. Ce fut la qu'au malica d'une orgie il lut attaque par ses convives. Il Ca chappa de leurs mains, blessé légerennest, et parvint à se réfugier dans une tour voisine. Assiégé dans cet asile, il se précipita par une fenétre et tomba au milieu des assaillants, auxquel al demonda bassement la vie. L'un d'eux. Bon sochet. le frappa d'un coup de sabre ; mais Almoadan parvint carore a Séchapper. Il comut se jeter dans le Sall, ou il fut affend par des mamelucks qui l'égorgerent. Longs et ses

harons avaient été amenés à la suite d'Almoadan, et Joinville, de la galère où il était retenu, sut témoin de la fin tragique du sulan. Les chess du complot, après avoir consommé leur attentat, entrèrent dans la tente du monarque français. Octai, l'un des émirs, lui dit : « Que me donneras-tu pour » t'avoir délivré d'un ennemi qui avait iuré » ta perte et la nôtre? » Et comme Louis gardait le silence, le musulman, en brandissant son sabre d'un air menacant, ajouta: « Souviens-toi que je suis maître de ta vie; » fais-moi chevalier, ou tu es mort. - Fais-» toi chrétien, et je te fais chevalier (1). » Octat s'éloigna sans insister davantage : mais plusieurs guerriers sarrasins se précipitèrent dans la tente de Louis, le glaive à la main; on eut dit qu'ils allaient le massacrer, mais ils s'approchèrent du monarque avec tous les signes du respect : ils voulaient seulement réclamer l'exécution du traité conclu avec Almoadan qu'ils venaient de punir, assuraientils, de sa tyrannie en l'immolant. Cette scène a fait croire à plusieurs historiens que les mamelucks avaient offert au roi de France de régner sur l'Égypte; mais rien ne prouve qu'ils aient eu cette intention. En esset, pouvaient-ils avoir la pensée de mettre à leur tête un prince sectateur zélé d'une religion qu'ils déte-taient? Au reste . les émirs qui avaient arraché la vie au sultan, ne peuvant s'asseoir sur le trône, y placérent la sultane, leur complice, à laquelle ils imposerent l'un d'entre eux pour partager over elle les soins et le fardeau du goevernoment. Ils ratific ent ensuite le traité conc'u avec le monarque chrétien. La reine Marguerite : femme de Louis : qui résidait à Damiette, ou elle ctait même accouchée d'un (l's., Conbarqua sur un vaisseau génois avec Li decla " d'Anjou, la comtessa de Poiter of to vente du comite d'Artois, tue à Monsourair. La ville fat ensuite livrée aux manderen a qui sonalerent leur entrée par I par et par le massacre des chiéfiers cai nazgent prochigner 2 . Cotte seène bit say le point le con er la perte de Leus

<sup>(1)</sup> Sal tent a cua appenter a readurer ordennesse par labbone sions on traite betraonnas, con nultion de lecans d'arrepresentatent neut nomen et demi de notre montair.

<sup>[4]</sup> V. a. Francisch Ducheme, t. 5, p. 454, (2) Jourdle, p. 79.

aron. In effet, es énars delibere eur jedir savor 40 he volait pegorger le cop de l'ance et ses , afin d'accirer à jamais le repos to et le triomphe de l'islamisme. des assistants avant fait observer erts ne payaient pas de rancon, i imposa silence à la hame et a la ung, et Louis, apres avoir pavé at mille besons d'or, quitta I Lrates avec les débris de «on armée et de Ptolemais le 14 ma. 1250 jui accompagnaient le monarque i potit nombre, leur a-pect aus souffrances qu'ils avaient subies; d'entre eux n'avaient las même et le bon Joinville rapporte que, résenter à la table du roi, il fut se sabriquer un vétement avec une iverture. Sul debris qui lui restât a garde-role. La première pensée nt d'envoyer aux émirs quatre cent ans, afin de rachetel par cette s captifs chretiens. Mays l'anaranit en Egypte, car la main ame, quoque armée da scentre, it trop faible your dominer tous , et enchriner leurs pretentions. resideurs de Louis eurent quel-· à faire connaître à objet de leur dont le but ne fut rempli que bien ment, car, sur douze unite chregemissaunt dans les prisons des , ils ne parent en deilvert que qua-Lependant le roy de France avait missive de sa mere. Bianche, qui mit de hâter son retour, avant une resolution sur ce total, il voure l'avia de ses deux forces et de seigneurs dont il connaissed la saa fidelité. Le dur d'Anjou et le duc s con efferent au prince de mettre pour l'Occident, afin de veiller a de ses Etats et de rassembler une armée qui viendrait venger prochaia defecte des cropes. Plusours bainrent l'oparaon de llores du roc; omte de Jaffa et surtout le senechalpagne la comfattirent avec force, t sur la honte d'abandonner à une

clerrielle captivité jeur : compagnons d'aruns. Lo rei pouvait d'aillours enroler de nouveaux soldats dans la Morée et tenir Me aux Sarrasins jusqu'au jour ou il recevrait des secours de l'Occident. Toutefois, la majorité da consent, qui aspirait à quitter au plus vite le theatre de tant de maux, ne fut pas touché des arguments de Joinville, qui larent soutenus par le sire de Chastenai et Guillaume de Besumont, maréchal de France. Le roi leva la sennee et indutua une nouveile convocation lixee an jour mirant. Louis alors déciara qu'il avait resolu de demeurer en Pale-tine pour obtenir la liberté des captifs chrétiens et tâcher de tirer parti des divisions qui reappient pormi les musulmans. Il termina en disant que ses miots qui voulaient revoir leur pateir staient libres de s'eloigner, et qui o promettoit à coux qui resteraient en Terce-Sante de pourvoir à tous leurs besonte et de partager tous les basards de leurs destiners 1 . Les lies d'Anjon et da Poitiers, suivis d'un grand combre de barons, s'embarquerent que ques consoures. La magnanime resolution la monieque aurait en des résultats avantagens, jour la cause chrétienne - il avait eu que que stroupes a sa disposition : car les chets sarrasius avaient tiré l'épéc l'un contre l'autre, et le sultan d'Alep lui proposa une a' iance pour châtier les mame ucks, cotto mais e tur ulente qui s'etait sou lice in they tred Minordan. If prometta t, en retour, de restituer aux chrétiens la l'alestine avec sa castale. A la même cuoque, les émins en éphiens s'adressment au roi de France pour le detourner de se joundre au sultan d'Alep. Lou s'une mait à se ranger du côté du prince syrient, car les maitres de l'Expie, soldats parvenus, ne lui officient aucune garant e il medet, la su tane d'abord place sur le trône en ctait descendue pour rentrer, en qualité à éjouse, dans le harem de son premier nimistre, k.zz-l ddan, que s'otait emparé de la toute-paissone et l'exercit content content de la coute-paissone et le content de la co partice. Our que temps apres es mamelucks se sourcement, it, apres assur couronne sa enfant sa de la familie de Agoubiles, dont ils avaient tue le dernier descendant 2:, ile 0.1.5 r. 21 ; - Cail. de Sengu, p. 230. ... A. muada n.

avaient fini par se donner au calife de Bagdad. Mais Louis se rappela que les tyrans militaires de l'Égypte tenaient en leur possession douze mille chrétiens. Cette considération dicta sa réponse au sultan d'Alep, auquel il tit dire qu'il unirait ses armes aux siennes si les émirs n'exécutaient pas fidèlement tous les articles du traité qu'il avait iadis signé avec eux, et il obtint en effet de ces derniers, qui craignaient de le voir passer du côté de leur adversaire, la délivrance immédiate de plus de deux cents chevaliers. On voit donc que la présence du roi était un grand bienfait pour la cause du christianisme, puisqu'il tenait en échec les Sarrasins, quoiqu'il n'eût point de soldats. Cependant il avait écrit une lettre adressée à ses sujets; elle fut lue dans les églises, et toucha profondément tous les cœurs : il v sollicitait des secours au nom des chrétiens d'Orient, dont il peignoit la détresse; mais ni le gouvernement ni la nation n'obéirent aux intentions du monarque. En effet, la France était agitée par une révolte dangereuse. Excités par les discours d'un certain Jacob, Hongrois de naissance, et qui parcourait toutes les campagnes en s'annonçant comme envoyé par le ciel pour marcher à la délivrance de Jérusalem, un grand nombre de bergers et de laboureurs se rassemblerent dans le but de se rendre en Orient. Ces nouveaux croisés, connus dans l'histoire sous le nom de pastourcaux, ne tardèrent pas à se livrer aux plus compables excès, et massacrèrent tous les prêtres et tous les seigneurs qui tombaient entre leurs mains. Il fallut marcher contre ces bandes redoutables et les disperser par la force. Cet incident ne permettait pas à la régente de s'adresser à la multitude et surtout de l'armer en faveur de son fils. Quant aux barons, le plus grand nombre blàmaient le roi de France d'être resté en Palestine, et se montraient peu disposés à le servir en Orient et de leur bourse et de leur épée. Blanche sut réduite à promettre des récompenses à ceux qui consentaient à se rendre en Palestine, et sit dépouiller les églises de leurs ornements pour en envoyer le prix à son fils, qui se servit de cet argent afin d'enrôler des soldats dans

l'île de Chypre et dans la Grèce [1251].

Cependant le fils de Blanche était toujours à Ptolémaïs, où le Vieux de la Montagne lui envoya des ambassadeurs. Ce fut encore à cette époque que les missionnaires envoyés par le monarque dans la Tartarie revinrent de leur voyage; ils prétendirent que plusieurs des peuplades de ce pays barbare professaient le christianisme, et Louis, concevant l'espérance d'y propager la religion du Christ, si partir de nouveaux envoyés dont il nous reste une curieuse relation.

Louis ne pouvant combattre, s'occura de relever les fortifications des villes de la Syrie, et de restaurer les remparts de ces villes qui étaient en mauvais état. Il mit aussi tous ses soins à saire rentrer dans le giron de l'Eglise une soule de chrétiens qui avaient embrassé la religion de Mahomet pour sauver leur vie. Devenus apostats par lacheté, ils n'avaient recueilli que le mépris des Sarrasins; ils en recevaient des témoignages journaliers. Cependant un grand nombre d'entre eux se refusaient à abiurer l'islamisme, car ils craignaient de retomber dans l'indigence, et surtout d'essuyer les reproches des chrétiens. Le saint roi mit tout en usage pour dissiper leurs craintes en les mettant à l'abri du besoin par ses libéralités, et en les rassurant contre les insultes qui pourraient leur être faites, car il désendait expressément d'adresser aux nouveaux convertis aucune épithète humiliante ou ininrieuse. Il ne négligea pas plus de veiller sut les mœurs de ses compagnons d'armes; mais les punitions qu'il prescrivit sembleraient aujourd'hui plus scandaleuses que les délits qu'elles avaient pour mission de réprimer. Le monarque profita en même temps de son séjour dans la Palestine pour visiter tous les lieux consacrés par de pieuses traditions; c'est ainsi qu'il gravit la montagne du Thabor, et visita Nazareth et le village de Cana. Mais il ne voulut pas entrer dans Jérusalem, dont les portes lui étaient ouvertes par le sultan de Damas. Le monarque chrétien refusa, disaut « qu'il croyait devoir s'abs » tenir d'entrer dans la cité sainte, de » peur d'autoriser par la suite les princes » à se croire dégagés de leur serment de dées saints lieux par une simple visite ilem. » Cependant les sultans de Dai Caire et les émirs d'Égypte conà entretenir des négociations avec ant ils se disputaient l'alliance. Il rec ces derniers un traité par lequel l la restitution de tous les captifs en Ezypte: on devait aussi remetses mains Jérusalem et toute la Juception de quatre forteresses. Louis it en retour de pe point s'armer mamelucks durant quinze années, partager avec eux les villes et les dont on ferait la conquête. Le sou-: Damas avant eu connaissance de gement, en empêcha l'exécution pi d'une armée qui coupa toutes les cations entre les Français et les e traité ne fut donc point races derniers; et le roi, après une tente, se rapprocha du sultan de qui lui offrait les mêmes avantages qui lui avaient été concédés par égyptiens (1252'. Le prince de syant que le roi de France ne re-'Occident aucun secours en hommes, te réconcilier avec les mamelueks. e trouva aux prises avec toutes les s musulmanes, qui vincent attaémais [1252]; mais les Sarrasins se après avoir ravagé les environs de I cavoya à son tour un prist corps s contre Césarée, dont les chrétiens ent; mais ils jugérent a propos de ner après l'avoir pillee. Louis, de s'était mis en route pour Sidon; int ce vovage que le saint roi ncontré les cadavres d'un grand e chrétiens immolés quelque temps it par les Turcomans, prit lui-même i cadavres dejà en dissolution, et z qui l'entouraient : « Donnons de terre aux marires de Jesus-; » et ces martyrs requrent en effet ne chrétienne, grâce au dévoueaga exhortations du monarque. iours après, un messager vint anlégat du pape que la reine Blanche te : le légat fit connaître à Louis e nouvelle , qui afflicea profonde -

٠. .

ment le roi. Il fit appeler Joinville, auquel il dit : « Sénéchal , j'ai perdu ma mère. -» Sire, lui répondit ce fidèle serviteur, vous » -avez qu'elle avait une fois à mourir : mais » je m'émerveille du grand et outrageux » deuil que vous en menez, vous qui êtes » lant sage prince tenu [1253], » Cet événement détermina Louis à revenir dans ses États, où sa présence était d'autant plus nécessaire, que la treve conclue avec l'Angleterre était expirée, et qu'aucun prince français ne pouvait tenir les rênes du gouvernement. Le fils du saint roi, béritier de la couronne, n'avait que dix ans; l'un de ses oncles, le comte de Poitiers, avait été frappé d'une paralysie, et le comte d'Aujou guerrovait en Flandre. D'ailleurs , les barous de la l'alestine, loin de s'opposer au départ du monarque, étaient d'avis qu'il retournat en Europe, d'ou il pourrait leur envoyer des secours en hommes et en argent. Le prince revint alors à Ptolémais, et s'embarqua dans les premiers jours du printemps de l'année 1251, emportant avec lui les regrets et les benedictions des seigneurs et du peuple de la Palestine, qui, tous, le cœue plein de respect et d'admiration, se pressaient sur son passage, et le saluaient par des acclamations. Geoffroi de Sargines demeura dans la Terre-Sainte avec cent chevaliers, à la tête desquels il se signala durant trente années contre les infideles. La traversce jusqu'à l'île de Chypre fut marquée par un incident qui mit en relief la grande âme du monarque : écoutons le récit de Joinville: « Donc il avint ainsi que notre » nel heurta une queue de sable qu'était à la » mer.... Lors le roi appela les maîtres nau-» tonniers et leur demanda quel conseil ils » donneroient du coup que sa nel avait reçu. » Ils se conscillèrent ensemble et loèrent » conscillerent au roi que il se descendit » de la nef la ou il cloit, et entrat dans une a autre.... Lors , dit le roi , seigneurs , j'a. » out voire av.s. et l'avis de ma gent. er » vous redirat-je le mien , qui est tel que si » je descends dans la nef que il y a céans » 1015, cinq cents personnes et plus qua · Jemeureront en litie de Chapre non a peut du perti de leur corres, car il 1

celui qui autant n ait en sa vie comme j ai.
et qui jamais par aventure en leur pays
no rentreront, dont j'aime micax mon
corps et ma femme et mes emans mettre
à la main de Dieu que je hese tel dommage
à si grand pemple hi a coms.

Le récit du sénérhai na pas besoin de commentaire pour exciter l'almitation envers le monarque, qui ne faisait pas sculement dans cette occasion le secrifice de sa vie. car le même vaisseeu portait sa femme et trois de ses enfants. Heureusement la providence n'accepta pas le dévouement du rois qui, après une navigation de plus de deux mois, arriva enfin and iles d'Hieres, ca entra dans les murs de son château de Vincennes le 6 septembre 1254. Il fut accueilli avec les plus viis temoignages de joie par les Perisiens, qui soupiraient depuis si long-temps apres son retour; quant au petit nombre de barons et de chevaliers revenus sains et saufs de la croisade, ils retournérent dans leurs manoirs, ou ils durent trouver de grands changements; car une longue absence relàche souvent les liens les plus étroits. Joinville, entre autres, nous apprend qu'apres avoir remercié Dieu, il se renferma dans son château, bien résolu de n'en plus sortir jour guerroyer si loin. L'expédition de Louis IX échoua por diverses cours que nous indiquerous en peu de mots. Oblige d'empranter des vaisseaux aux Italiens, il n'eut peint de flotte à sa disposition. Cette en constance ne lui permit pas de conserver ses comtaumeations avec Damiette quand il savança vers le Caire. En outre, il fut toujour mol obei. En effet , roi feodal , a ce titre son pouvoir avait des bornes tres-étroites. Il ne commandait en réalité qu'a ses vassaux unmédiats. Il trouvait d'ailleurs dans sa propre famille des obstacles insurmontables à sa volonté. Le comte d'Artois surtout bravait si ouvertement les ordres de son frère, qu'un chevalier anglais étant venu se plaindre au roi d'un outrage qu'il avait reen da combe, Louis ne put lui rendre justice, et lui ouseilla d'offrir a Dieu son ressentiment. Il faut cependant remarquer que, e il fut conduct en Egypte par un sentiment religioux : le monarque français ne voulait pas se beiner scurement à une apparition fugitive: plusicurs documents prouvent qu'il avait le projet de fonder sur les bords du Nil une colonie. a Aussi, » dit l'historien Mézerai. « il emmenoit avec lui grand nombre de » aboureurs et d'artisans, capables néan-» moins de porter les armes et de combatire » en cas de besoin. » C'était le seul moyen de s'établir solidement sur la terre des Pharaons et d'assurer à la chrétienté la possession de la Palestine. Un autre fruit du séjour de saint Louis dans la Syrie fut marqué par le soin que prit le saint roi de s'enquérir de la legislation en vigueur dans le royaume de Jerusalem, et qui fut, à cette époque, recucillie en un corps d'ouvrage par le chancelier de l'empire de Chypre. C'est dans les assises de Jérusalem que le prince français puisa les principes développés dans ces établissements dont il dota ses sujets.

Le départ de saint Louis pour l'Europe fit éclater la discorde parmi les chrétiens qui habitaient les villes échappées au joug de Sarrasins. Les Vénitiens et les Génois établis à Ptolémais se disputaient l'Église & Saint-Sabbas, que chacune des deux nations voulait posséder exclusivement. D'un autre côté, les chevaliers de Saint-Jean et du Temper, emportes par une jaiousie furicus, Cattoqualent comme des ennemis, et Sargines, refrésentant du monarque, n'avait ni assez d'autorité ni assez de soldate pour rancher la tranquillité et l'union parme des adversaces se acharnés. Mais les Sarcisas ciolent cux-memes divisés; le pouven da sabre régneit à la place du droit. Amél, ca Egypte : la sultane Chegger-Eddon : osi avait recu pour maître et pour écoux le Turcoman Adock . l'avait fait assassiner dans le bain. Ede avait été anmolée a son tour. Lu fus de son eponx, âgé de quinze ans, avait éte mis sur le trône, dont i! fat précipité bientôt pour faire place à l'un des émirs egyptiene, nommié Kontonz. Les Tertues un Mogols vensient de s'emparez de calife et d. L. ville de Bagdad, et morchalent vers la bivio avant pom puides et peur alles les rolaits du fot d'armémé. Cet incided avait donne le sceptre à Kontouz, ca il fadait un guerrier au si brave qu'exper-



jour résister aux Mogols, commandés ulagou. Ces barbares s'étaient déjà maîtres des villes les plus importantes yrie, et promettaient aux chrétiens délivrer des mamelucks. Mais une frivole ayant celaté entre les confé-Kathoga, chargé du commandement lépart d'Houlagou : tourna ses armes es chrétiens. Sur ces entrefaites, le i sultan du Caire vint combattre les à Tibériade, on ceux-ci furent vainistersés. Le vainqueur, avant voulu lèle à la trève conclue avec les Francs, contre lui le fanatisme des musulimpatients de punir les chrétiens imploré l'assistance des Mogols; il ous le poignard d'un chef de mamesomme Bilars, qui devint sultan à 1200 A la nouvelle de cette re-, qui leur prés grait la guerre, les s de la Palestine implorerent l'appui erain pontife pour leur envoyer des Alexandre IV était alors sur le trône il, poursuivant la lutte commencée predecesseur contre la maison de li se contenta d'exhorter par un maes fideles a prendre les armes none ance de la Terre-Sainte. Urbain IV ent IV, qui s'assirent apres lui dans : de saint Pierre , se bornerent aussi imonstrations qui n'eurent d'autre que de faire prendre la croix à quelwaliers français; ils se rendirent en sus la conduite du comte de Nevers. ac de Bourgogne. Cependant le sul-Caire, Bibars, après avoir employé · à réunir ses forces, fit une invasjou Palestine (1265), et arriva bientôt murs de l'tolémais. Mais, abandonné rince de Tyr et les Génois, qui demeourir au siège de la place en l'atpar mer, le prince musulman se Jucique temps après, il se rendit e Cesarée, puis emporta d'assaut la rsoul, dont la garnison se defendit courage digne d'un meilleur sort Il revint ensuite dans sa capitale et les instances des ambassadeurs d. s france et d'Aragon , qui lui demanpais. Il resondit même a ce sujet

à l'envoyé d'un seigneur de la Palestine : « Sachez que désormais, lorsqu'on s'empa-» rera sur nous d'une chaumière, nous enlè-» verons un château, et si l'on nous prend un » laboureur, nous prendrons mille guerriers » chretiens. » En exécution de ces paroles. Bibars se remit en campagne et dévasta la Palestine et le littoral de la Syrie. Quand il eut gorgé ses soldats de butin, il les conduisit à l'attaque de la forteresse de Séphed. en Galilée. Chargés de la défendre, les templiers montrèrent la plus brillante bravoure el lasserent les assiégeants, qui commen-Caient a se rebuter malgré les efforts du sultan, qui comfattait à la tête des siens et cherchait à ranimer leur audace par des distinctions et des liberalités. Le grand cadi de Dania- s'était rendu au camp des Égyptiens pour enflammer leur enthousiasme; mais ses exhortations et ses prières, ainsi que les autres movens employes par Bibars, auraient échoué și la discorde n'eût paralysé le dévouement héroque des chrétiens, qui finirent par capituler. Les défenseurs de Séphed, au nombre de six cents , se disposaient à sortir de la ville, lorsque le sultan, sous le prétexte qu'ils avaient caché sous leurs vêtements de l'or et des armes, les fit arrêter et leur donna le choix de meurir sur-le-champ ou d'embrasser le culte de Mahomet. Tous ces guerriers ne voulurent point racheter leur vie par une là heté, et prirent la résolution de se sacratier a leur tos, tortatiés dans leur dévoyement magnamme par les discours d'un commandeur du Temple et de deux franciscains. qui furent ecorches vifs, tandis que le reste des soldats chretiens tomba sous le sabre des musulmons 1265". - Loujours infatigable, lisbars, apres la conjuête de Séphed, se jeta sur l'Arméne; il tua l'un des fils du monorpus de cette contrée . et fit l'autre prisonnier. Il revint ensuite en Palestine s'enjorer de Jaffa, dont il demolit les fortifications [1267]. Eufin il tourna tout-à-coup ses armes contre Autioche; celle ville ouvril ses portes apres une convention que le vamqueur viola sans serupule. A penne entres dans la vule, ses soldats egorgerent ics citoyens, devasterent le faire, pillerent les marson : et se pertagne

rent les femmes et les enfants, qui furent mis en vente comme une marchandise. Antioche n'était plus alors la reine de l'Orient, mais elle possédait encore de grandes richesses et renfermait dans ses murs une nombreuse population. Celle-ci disparut entièrement, frappée par le glaive ou traînée en esclavage [1268] (1). Le sultan menaca encore de son ressentiment le roi de Chypre par ses ambassadeurs, car il melait tonjours les négociations à la guerre, afin de paralyser ses adversaires, soit en les intimidant, soit en leur inspirant une fatale sécurité par des promesses. Il se mélait quelquefois à ses envoyés pour examiner par lui-même ce qu'il désirait savoir. C'est ainsi que, sous les habits d'un héraut d'armes, il assista à une audience donnée à ses députés par le comte de Tripoli, et dicta, pour ainsi dire, par signes leur langage. Il avait formé le projet de ne pas laisser un seul chrétien dans le voisinage de l'Egypte, et, pour subvenir aux dégenses de cette entreprise, il leva sur ses sujets une taxe appelée l'impôt ou le droit de Dieu. dont le but avoué était de payer les frais de la lutte engagée contre les chrétiens au nom de l'islamisme. Cependant, malgré les succès qu'il avait obtenus, Bibors hésitoit à entreprendre le siège de Ptolonaux, de al a loutevard des sectateurs du Christ. Il can quait d'attirer en Syrie une nouvelle acmes de soldats de la croix, vemie par l'Occident, et qui pouvait lui faire perdre en un jour le fruit de plusieurs anneces de combats. Mais PEurope commencait à le fat, quer d'ensevelir en Orient ses trésors et ses quertiers. Une des causes principales de les refooldesserent venait de l'abus que les papes for dent journellement de ces appels aux crines faits au nom du Seigneur. En effet, Saule alf-Il d'Utouffer une hérésie, commo celle des Aligeois, de conquerir de penit les lembares vouées à l'idolâtrie, tels que les habitants de la Prusse, les souverains pontifes prèchaient une croisade. Ils en agissaient de même pour les intérêts particuliers de leur politique, et déchaînaient contre leurs neversaires les 6-

(1) Vid. Havron, H. a. electron (p. 12) — Mond de Padoue, Inc. III. 11 Saturbul, I.v. III. p. 42.

deles, qu'ils proclamaient les soldats du Seigneur, et cependant ces derniers n'étaient au fond que les exécuteurs des projets ambitieux des pontifes : de là vint que l'enthousiasme s'éteignit, et qu'au lieu de songer exclusivement à défendre les intérêts du roi du ciel, chacun des rois de la terre s'occupa des siens avant tout. Il faut toutefois en excepter Louis IX. Ce prince, dévoué de cœur à la religion du Christ, méditait dans le fond de son àme d'aller combattre une seconde fois les Sarrasins: il écrivit à Clément IV pour lui confier son dessein. Encouragé par l'assentiment du père des fidèles, il convoqua au Louvre, le 23 mars 1268, une assemblée de seigneurs et de prélats, auxquels il fit part de sa résolution. Il recut la croix des mains du légat, ainsi que ses trois fils et un grand nombre de harons et d'évêques, qui suivirent l'exemple du monarque; toutesois le sidèle Joinville résista à toutes les sollicitations : le souvenir de ses souffrances en Égypte vivait en traits ineffacables dans sa mémoire, et il persista à rester parmi ses vassaux.

A cette époque, la cour de Rome recut des ambassadeurs envoyés par Abaga, kan des Tartares, alors aux prises avec les Turcs dans I Asia Mineure. Il fit dire au souverain pontife par ses e voyés qu'il allait marcher en Syrie et en Pelestine pour en chasser les mame nels de concert avec les chrétiens. Cette declaration in-pira au pape les plus flatteuses espérances; elles se communiquérent aux croisés qui se disposaient à suivre le roi de France. Mais, avant le départ de ce monarque, d'autres soldats du Christ arriverent a Ptolémais. Ils venaient de la Catalogne et de l'Aragen, et avaient pour chef un fils naturel de Jacques, roi de ce dernier pays, et qui s'embarqua lui-même pour l'Orient; mais, jelé par une tempête sur les côtes du Languedoc, Jacques revint hontensement dans ses Etats. Toutefois, la petite troupe de ses sujets qui l'avaient précédé en Syrie fut accueillie avec joie par les habitants: 'es guerriers dont elle se composait étaient régarlés comm. Les précurseurs d'unionbraides soldats qui altaient venir se VOcadent, Corendant Louis quitte sa capair s'embarquer, à Aigues-Mortes, sur seaux génois. Mais, au lieu de cin-'s l'Égypte ou la Syrie, ce prince parauer a Tunis, par le conseil inté-: son frere, le por de Sicile 1, qui t rester maître de cette virle , située de ses Litats. Nous achiver ons en peus l'histoire de cette crois il c. en raà nos lecteurs que le monarque, ate la peste, mourut devant Tunis le t 1270. Physicae III , son ti set son eur : ramena en France le corris de e et le dibris de l'armi e chiet enne inée par le fleau qui avait fraggé pais. Ainsi se termina cette exactation, mérite de tenir place dans l'histoire ir avoir été marque per le tropes du in le plus pécux et le plus grand de tiente.

nons mointenant en Orient, où les as attendaient avec innutience les s; mais leur esport fut cruell-ment . An heu d'une armée nombreuse : ils it arriver que le prince Edouard, fils de II. roi d'Angleterre. Il était suivi seude trois cents chevaliers et de cina cents . Édouard s'était signale en l'urope par ants exploits; mais que pouva t-il faire i si petit nombre de soldats (12717) is, renforce par les chevaliers du et de Jerusalem, il fit une incursion terres des musulmans, et entra dans b, qu'il évacua agres l'avoir pillee. Lensuite a Ptolemais, ou il se tint ie; il v courut rependant un aussi langer que sur le champ de batagle, fut attapie dans sa chambre par un en 2, qui le frappa d'un coup de id. Le prince anglais tua son assassin

seoir sur le trône d'Angleterre, après avoir préalablement conclu une trève avec le sultan d'Égypte. Les chrétiens de Ptolémais n'avaient pas toutefois perdu l'espoir d'être secourus, car ils voyaient arriver de temps à autre quelques milliers de soldats de la croix; ils savaient encore que Grégoire X. successeur de Clément IV, employait tous les efforts de son zele pour armer les princes en faveur du Christ : il avait même réuni un concile à ce sujet dans la ville de Lyon (1274). Mais, en attendant les résultats de l'appel fait par le pape aux puissances de l'Europe. les colonies chretiennes en Orient étaient en butte aux attaques journalieres des musulmans. Au heu de s'unir jeur résister à l'ennemi commun. les seigneurs francs de la Syrie ne cessaient de se disputer entre eux. Quelques-uns même, poussés par l'orgueil ou par l'ambition, ne rougissaient pas de s'allier avec les Sarrasins contre leurs coreligionnaires, et affaiblissaient ainsi la cause qu'ils étaient chargés de defendre. On trouve dans les historiens arabes plusieurs de ces traite, qui prouvent quel etait l'abaissement et la faible-se des Francs. Les uns consentent à laisser leurs villes sans fortifications : d'autres s'engagent à ne point réparer les églises; en un mot, on voit à chaque ligne l'asture musulmane preparer avec art la ruine de ses adversaires, en s'attachant à les tenir divisés, en même temps qu'elle les désarmait pour les asservir plus surement 1'. Quoique la royaute de Jerusalem ne fût plus qu'un titre, ce titre clait dispute à cette époque par trois pretendants : les rois de Chypro et de Sicile, et Marie d'Antioche soutenaient leurs droits respectifs par les armes et par les arguments. Une same politique aurait du leur preserire une conduite tout opposée et d'autant plus necessaire qu'il devenait chaque jour plus orgent d'arrêter dans sa course triomphante le sultan il Egypte. Ce prince, vain pieur dans toutes ses rencontres avec les

et recouvra bientôt la sonté. Il parfit, peu de temus après cette aventure, pour aller s'as-

ennemis de l'islamisme, résolut enfin de

prince, controllabert som lettere de duz, etait lesson in a de Nigor et attor te la vie a Maistra, qui s'était empres le ce au propriée de l'heritere againe Controllabert et excommune par il voulut disputer son le mage an duc, qui, l'ayant tait prounter, on le transfer

no rappetons à nes lecteurs que ces fomacsent les charaples d'un sectaire nouvent le la Montagne, et connuctaire les connues ndes sous l'entre, l'elementes des carrettes

<sup>1.</sup> Noyez ex estrai y des manmeries erabos dans a le l'engraphic de crosselles, per W. Michael,

s'emparer de l'île de Chypre; mais sa flotte fut dispersée par une tempête, et Bibars, qui avait juré de renouveler son attaque, expira peu de temps après. On ne sait pas d'une manière certaine s'il mourut empoisonné ou s'il fut emporté par une maladie [1277]. Ce monarque avait toutes les vertus et tous les vices qui accompagnent presque tous les conquérants : il était brave, mais cruel et doué d'une activité qui ne connaissait pas le repos. Élevé à l'empire par des soldats, il leur sacrifiait ses peubles, auxquels il imposait les plus lourds tribus pour satisfaire à l'avidité des guerriers, soutiens de sa puissance. Quoiqu'il employât souvent la force, il avait en même temps recours à la ruse et se jouait des traités, qu'il considérait non comme des engagements sacrés, mais comme d'habiles movens pour désormer ses adversaires. Il laissa le trône à ses deux fils, cependant un émir appelé Kélaoun les renver-6a pour s'emparer du souverain pouvoir. Les talents guerriers qu'il montra sur le trône prouvèrent qu'il était digne d'y monter : le commandement devait appartenir au plus brave, puisqu'il était décerné par des soldats. Si l'ordre de succession eût été réglé et défendu par des institutions fortes, les chrétiens auraient peut-être gar le c'us long temps leurs possessions en O lent, car les traités auraient éte observés plus rengionsement par un prince jouissant e une autorite mile pendante que per une milier carrier use e! toujours prete a tirer l'ence par la self de pillage dont else chât decore . Une autre circonstance retarda cependant l'expulsion des disciples du Christi, ce fut l'apparition successive dans la Syrie et dans la Palestine, des hordes milatiques. Les unes, des le commencement du douzierne siecle, acconrurent des rives de la mer Caspienne, d'antres de la Perse et du Pays de Monsoul, Cesbarbares avaient embrassé le religion de Mahomet et devinrent de puissants auxiliaires pour les Sarrasins d'Égypte et de Syrie. Survint à son tour le terrible Gengiskon qui dispersa toutes les nations turques de 66minées depuis l'Emphrate pasqu'à l'Oxue Ses successeurs étendirent leurs conquetes pisque sur le territoire de Jerusalem. Le treizionie

siècle les vit se mêler à toutes les guerres qui eurent lieu dans la petite Arménie et dans les pays situés autour du Liban. Les Mogoks étaient idolâtres et se rapprochèrent des chrétiens pour subjuguer les Mamelucks. Mais ces derniers, soldats aguerris et dirigés par des sultans qui joignaient des talents militaires aux ressorts de la politique, durent triompher des Mogols, agissant sans plan et sans autre but que de ramasser du butin. It se trouvaient en Syrie à l'époque où K6laoun s'investit du pouvoir, et furent vaincus par ses armes auprès d'Émesse. Le prince musulman alla ensuite ravager l'Arminie, dont le monarque s'engagea à lai payer tribut. Un des articles du traité nortait que le prince arménien, s'il manqueit à res engagements, expierait son pariure per des pélerinages à Jérusalem. Nous signalors à nos lecteurs cette condition imposée as roi d'Arménie, parce que ce fut Kélaoun qui en exigea l'insertion parmi les clauses de traité [1278]. Dans le même temps, Grégoire IX s'efforçait vainement d'organiser une croisade contre les Sarrasins; ses ordres, ses prières, ses sollicitations ne purent surmonter l'indifférence et le dégoût des chrétiens pour les expéditions d'outre-mer. Un scul monarque, Charles d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, et frère de saint Louis, éta t le sent parmi les souverains qui songeat à delivrer les heux saints. Il s'était fait coder per Marle d'Antioche , petite-fille d'Isabelle, ses droits au royaume de Palestine, et il s'occupait avec activité des movens de reconquérir Jérusalem, quand il fut arrêté tou!-à-coup par le soulevement des Siciliens. qui exécutérent sur les Français le célèbre massacre connu dans l'histoire sous le nom de repres siciliennes.

Instruit de l'état de l'Occident par des ambassadeurs et par des agents qu'il entretenait dans les principales cours de l'Europe, le suitan du Caire réglait sa conduite envers les chrétiens de le Syrie, suivant les rapports qu'il resevait de ses affidés. Tantôt il leur des facilités quierre, tantôt il faisait tout-a-coup la paix à des conditions modérées, mais peu hono, abic spour se sadversair set toujours avaniageuses pour inc, c'est aunsi qu'il ob-

plusieurs princes chrétieus la promisse présence, par des associantes si respedition se proparation Larope les Sarrasins. Tanare que les aoun des intrigues diplomatiques, a ne aucune occasion de società s'en les fortresses et de cole : tote of -1 15 nent encore au carde es ne las managa ent per, les cites hâteaux de la Syrie et de 19 Polestele majent a des se uneurs et des cheves s ordres militaires qui cen deput des , faisaient à objustoir des ex un jons terres de musalement, au me de teur é ou de leur rapages, cat al biexest et pouved a ser fort pour emposer floce a tous les membres de la cerfedechrétienne. Cost ce qui amena, en re axemples, a cette apoque, la prise iteau de Mark b. projectement e ex diers; as one o crent aux masulmers ustance commuter, may que tot ac- par la perseverance de l'assie (e) its; sarque musulman classed bore d'et et marer par lui-steme de que que pe sé ant dans la posse son d'un va se', e' mail livrer per un suzeram, co mece dermer de la facto l'egatorio. Lo is-Neus comployer aver autout d'a freser perseverance, avancar to character our in vers le but ou d'incitat d'attention. l'expulser enterchent le concession ausulmane, Le attaquan, par e orin divisable par secondary as a con-Maur jour quelque pouv. . . . . . annee 1255, also rend to air, to also a et de ax ans agains de Tripologie de la fin ain , Bohemond III , vena : de la laccio e leage-auparavant. Aveiligue de les sahar, du prince decede se di pui de l' are du pouvoir, kettoute carul foi ten que des remparts de la glace, a la me armo nombreuse l'orn che atadoyant tout als for a lafer contliction La flamme detra, ! ! . . ' lors, et ve égorges le plus grand nombre de s 35 . ceux qui forent ejan be e cinanla mort contre l'esclava, e. litel, ... da plus de Tripoti, se rode par son Tee, at forte tear le poublie de ses

citoyens, que des ruines famantes, et la soistade la plus complete (1289 - Henri II), souverann de Chypro, qui avait pris le titre de ro, de Jora alem en piet it avait des droits moux fon les que ceux de Charies d'Anjone, ventat sauv i Tripoli i mais au hou d'envoyer des forces imposantes, il to parter sea e cent un parit nombre de soldats; les Genoss parurent aussi pour assister a la chute de la vite.

Les chretiens ne possedaient prasque Ple-Line 1 i renfermant dans see mure un no des considerable a habitant, cornoises partie de la population de carace. Alles de la Syriconda elatera resulto a Pholomac per cohopera la fur acides rissida no-Cell, este elect converte de aparece ed, tors l'alis en pierre de tarle, et décores par des peartirs, et par toutes les reit orbits du luxe. Plasicurs princes avaient discourse bitts la vote, nons, que la reupert de la 2ma side la Sorie et de la Patestine Dineson of dordagent by voiscoux de tour les pare es le l'Oc pient, dont le ségour I said refficie dans Plotomats des sommeto release a que entretena ent les gauts desthe local that wilds do to testies classes Amounts on monding endousles places pre-I produce to the exclusion deproyers a manufacture, examine controller form construction sends the propartion open of the action of proceedings of the decision reche die le particulière dans eurs final equipos the derices pousso at a gue de place aspulato defendin car regionale man sete textrers and original personal processing processing personal land contaging de regegere est, an hand se regree par firm personless con furte, a st It had on contrain les descrites les plus a ntoux. Grace a la prevoyance de saint Logic, Phological et of each or though between les ettaques des Serrastis. Ses remparts expent of restauring in to monorque francos, une deglide encente de murs créneles, defer ha par des tour a obritait la valle du oble de la terre, l'acces metant pas mone-

<sup>1</sup> to the resolution day and discount of the second second and

difficile du côté de la met. Malheureusement cette cité était remplie d'un mélange d'hommes de toutes les nations, travaillés par des rivalités commerciales et politiques, et séparés par des haines religieuses. Ainsi les Italiens transportaient à Ptolémais les opinions de leur patrie : les uns étaient guelphes et les autres gibelins, comme dans les villes où ils étaient nés. Ce n'est pas tout, chaque peuple n'obéissait qu'à ses propres lois, et habitait un quartier spécial : de là une multitude de juridictions dissérentes, de droits opposés, d'où naissaient de perpétuelles collisions. Ajoutez encore toutes les autres différences tirées des coutumes les plus diverses pratiquées par une population qui ne parlait pas le même langage et ne portait pas le même costume. Tout semblait donc s'opposer à l'union entre des hommes avant chacun une manière de voir et de sentir toute différente, et habitant des quartiers défendus par des portes épaisses et des chaînes de ser dont l'aspect devait entretenir sans cesse des germes de discorde. Un autre inconvénient de cet ordre de choses, c'est qu'il n'existait aucune espèce de concert dans les mesures du gouvernement. En effet, la minorité dans le conseil ne se croyait pas toujours enchaînée par les décisions du grand nombre, et agissait de son côté sans consulter l'intérêt général. Il n'était pas difficile au sultan d'Egypte de trouver des prétextes fondés pour attaquer les chrétiens de Ptolémais, et il saisit l'occasion de quelques violences exercées contre des marchands sarrasins pour recommencer la guerre. Dans leur effroi, les habitants de Ptolémais se hàtèrent d'implorer l'intercession du pape, qui leur envoya une troupe de seize cents hommes, lesquels se signalèrent principalement par des actes de brigandage envers les Sarrasins. Cette conduite coupable envenima les griefs de Kélaoun, qui repoussa les sollicitations des ambassadeurs chrétiens chargés d'excuser les actes dont il se plaignait. Le rapport de ces envoyés décida la tenue d'un conseil extraordinaire, où figurait Jean de Gresli, patriarche de Jérusalem; messire Oste de Granson, qui représentait le roi d'Angleterre; on y voyait aussi

les grande-maîtres de Saint-Jean et du Temple, ainsi que les principaux bourgeois de Ptelémais. Le patriarche prit la parole, et n'eut pas de peine à démontrer aux assistants les avantages de s'unir pour la défense commune, et tous jurérent de saire à la patrie le sacrifice de leurs différends. On fit douc sans relâche les préparatifs de défense, tandis que des envoyés allaient au loin implorer le zèle des chrétiens. Quelques guerriers répondirent à l'appel fait à leur courage, et se rendirent à Ptolémais, où arriva de son côté le roi de Chypre, suivi de cinq cents hommes d'armes. Huit chess choisis parmi les principaux seigneurs furent chargés de gouvernement de la ville, et ils décidérent que la garnison, composée de près de vingt mille combattants, formerait quatre divisions chargées de la garde et de la défense des remparts : elles furent mises sous les erdres de Jean de Gresli et d'Oste de Granson, du roi de Chypre et des grands-maîtres de tous les ordres militaires qui existaient dans la Palestine. De son côté, Kélaoun se disposait à marcher contre Ptolémais: les rangs de son armée avaient été grossis par une foule de Sarrasins, accourus des pays les plus éloignés, afin de prendre part à la guerre sainte contre les ennemis de Mahomet. Mais le sultan ne devait pas accomplir la chute définitive des chrétiens qu'il avait préparée depuis si long-temps. Il était tombé malade. Lorsqu'il sentit approcher sa dernière heure, il fit venir auprès de son lit son fils Kalil et les principaux émirs, auxques il fit jurer de poursuivre le siège de Ptolémais jusqu'à ce que cette ville tombât au pouvoir des musulmans. Fidèle au serment qu'il avait fait à son père mourant, le nouveau monarque se présenta sous les mors de la ville, fit tomber sous la coignée les arbres du Liban et ceux des montagnes de Naplouse, avec lesquels il construisit des machines, les unes pour s'approcher des murs à l'abri de galeries, les autres pour ébranler les remparts. A la vue de ces formidables préparatifs, les chefs de Ptolémais furent d'avis d'essayer de conclure une trève, et chargérent de cette mission le grand-maître du Temple, qui réussit à obtenir la leve

du siège, à la condition que chaque habitant donnerait par tête un denier de Venise. Mais la multitude ayant eté consultée, rejeta cet expedient : elle fut même sur le point de massacrer le négocialeur, el l'altaque commença peu de jours apres de la part des Sarrasins, qui firent pleuvoir sur les éditices des pierres énormes et des pieces de bois dont la chute causait les plus grands dommages. Le peuple ne tarda pas à se lasser, et tous ceux qui nurent s'échapper de l'tolemais s'éloignaient avec empressement. Parmi les chefs qui dirlgenient les operations de la défense, plusieurs a'abstenzient de combattre, s'ils desapprouvaient les mesures employées pour repousser l'ennemi. Eufin le sultan du Caire résolut de tenter un assaut : la lutte dura jusqu'au soir, et determina la retraite du roi de Chypre, qui, la nuit venue, fit quitter les 10-les confies à ses soldats, et s'embarqua furtivement avec tous les siens. Lette desertion ne put être cachee aux assiégeants, qui recommencerent leurs attaques des le lendemain, et pénetrerent dans la ville; mais ils furent contraints de l'evacuer, grâce a la bravoure des hospitaliers, avant à leur tête Guil'aume de Clermont, Le succes mesperé éveilla dans tous les cerurs le sentiment du devoir; ceux qui jus ju'alors étaient demeures inactifs dans leurs maisons prirent les armes, tandis que le reste de la population s'occupa de secourir les blesses, et de reparer à la hate les fortifications ebranlees par les coups du belier. Les musulmans revinrent bientôt à la charge ; et , après un combat acharné , pénetrérent une seconde sois dans la ville. mais ils furent encore repousses. Les barrasins commençaient a se decourager; mais les discours des imans et les recompenses promises par le suitan enflammèrent de nouveau jeur enthousiasme, et ils coururent a l'assaul. Tandis qu'ils s'efforcaient de s'emparer de la tour et de la porte Saint-Antoine, les chevaliers du Temple se precipiterent dans le camp ennemi.

Mais cette diversion ne put arracher la ville a son sort; les temp iers per rent presque tous, les Sarrasins poursuivirent ceux qui avaient echappe au glaive jus ju aux portes de Ptolómais, ou ils rentrerent avec les chretiens. On se battit dans chaque rue, dans chaque place, dans chaque palais, dont les habitants so desendaient en précipitant leurs meubles et tout ce qu'ils rencontraient, sur la tête des assa: lants : un violent orage eclata tout-à-coup sur la cite sans arrêter le carnage et sans pouvoir cleindre les flammes qui devoraient plusieurs quartiers. Il faut renoncer à peindre avec des paroles les scenes epouvantables qui signalerent cette triste journée, ou le sang ruisselait de toutes parts; in l'âge in le sexe n'obtenaient aucune intié, et l'on marchait. survant l'expression d'un temoin oculaire. sur les morts comme sur un pont. Un grand nombre d'habitants coururent au port, mais les vaisseaux n'osaient approcher du rivage. de peur d'être brises par la tempête; cependant, attirés par la cupidite, plusieurs bâtiments braverent le péril et embarquèrent à leur bord les fugitifs qui pouvaient paver les sommes les plus considerables; les pauvres furent abandonnes au fer des Sarrasins. Les chevaliers du Tennile s'étaient retirés dans leur maison, veritable forteresse qu'ils defendirent avec un courage invincible; ils obtinrent une capitulation, mais les soldats musulmans, à leur entrée dans la forteresse. avant insulté les femmes qui s'y trouvaient ten'ermees, les templiers leur firent expice cette violation de la foi. Le siège de la maison recommenca avec une nouvelle fureur et se termina par la destruction de tous les combattants; une tour s'ecroula et ensevelit sous ses decombres les templiers et leurs adversures; les femme et les enfants perirent egalement ecrases par les mêmes debris. Le sultan ordonna de demohr et les fortifications et les principaux edifices de Ptolémais, pais il envoya des corps de troupes qui se rendirent maitres de l'yr, de Berouth, de Sydon et de toutes les cites que les chretiens possedarent sar le lattorat 1291 . Amsi tomba pour ne plus se releter ce qui restait du royaume de Jerusalem. Fonde par la vicforce, il disparut sans laisser d'autres traces que de glotteux souventes. Lu effet cet empire n'avait pui jetes de profondes racines, ia population, readureace sans cesse, ne pouvait stattacher au sil, toutes les provinces de l'état de Jerusalem n'étaient au fond que

des colonies militaires alimentées par des soldats tirés de l'Europe; en outre le gouvernement féodal établi par les compagnons de Godefroi était impuissant à rien fonder de durable, car il paralysait, en éparpillant l'énergie du pouvoir. Le rovaume de la Terre-Sainte subsistait donc d'une vie artificielle, puisqu'il ne pouvait se soutenir sans les guerriers et sans l'argent des princes de l'Occident ; quand l'enthousiasme des croisés céda à la puissance du temps et fut étouffé par la création de nouveaux intérêts, les colonies chrétiennes, abandonnées à leurs propres ressources, furent incapables de soutenir la lutte avec les musulmans; vaincus. en les extermina; il ne resta plus qu'un petit nombre de fidèles échappés par hasard au glaive des Sarrasins et plongés dans l'abaissement et dans la pauvreté. Les musulmans proscrivirent le culte du Christ, et auraient même détruit Jérusalem si cette viile ne se rattachait à l'islamisme par de pieuses traditions. L'Occident s'émut à la nouvelle de la ruine de Ptolémais, mais il se cententa de gémir et ne fit rien pour arracher cette preie aux intideles.

Cependant la cour de Rome ne resta pas indifférente à la perte de la Patestine et de la Syric. Nicolas IV, assis sur le trône de saint Pierre, ouvrit aux fideles le tréses des indulgences pour les engager à s'armer ; p'usieurs princes, entr'autres le roi d'Angleterre et Pempereur Rodolphe, prirent la croix, mais ce dernier mouret peu de temps apre et l'autre jugea convenable de rester dans ses États; le pape lui-même ne tarda pasa descendre dans la tombe, et la longue vacance du saint-siège, qui dura vingt-sept mois, fit oublier le projet de Nicolas. La croisade cessa d'être prêchee. l'Exlise ene-même avant cessé de s'en occaper : le peuple c'irétien à son tour timt par n'y plus songer, Si l'Occident n'avait plus que de l'indifférence pour Jérusalem, les Lartares établis en Perso résolurent a leur tour de se mettre en possession de la Palestine et de la Syrie; un de leurs princes, nommé Argon, fit proposer à Philippe-ie-Bel., Sill vonloit venur en Asia. de lui fournir une armée; Argen etaid mort avant d'avoir pu rien entreprendre contre les

mamelucks. L'un de ses successeurs, nommé Cazan, nénétra insque dans la Palestine. Les rois d'Arménie et de Géorgie et le souverain de Chypre ainsi que les chevaliers de Saint-Jean et du Temple, étaient venus se ranger sous ses enseignes; le prince Mogel battit près d'Emesse le sultan d'Egypte : il s'empara d'Alep et de Damas et entra même. dit-on, dans Jérusalem (1299). Il sit partir des envoyés pour la cour de Rome et les monarques de France et d'Angleterre, auxquels il faisait part de sa victoire, offrant de restituer aux puissances chrétiennes la ville sainte. Mais le souverain pontife était alors Boniface VIII, qui aspirait à faire revivre la suprématic de la tiare sur toutes les autres couronnes; occupé d'un si grand dessein, il ne répondit que par de vaines paroles à la lettre de l'empereur Mogol. Il ne pouvait faire plus, car les princes révoltés de ses prétentions se montraient sourds à ses ordres et à ses prières, exprimées d'ailleurs dans un langage mi devait blesser l'orgueil du rang suprême; l'appel du pape ne fut entendu que par le sexeauquel sa faiblesse interdit de braver les fatigues et les dangers de la guerre. Un certain nombre de dames génoises prirent la croix et offrirent d'aller combattre en Orient. Boniface applaudit au zèle des Génoises, et les présents pour exemple aux guerriers chrétiens, afin de les faire rougir de leur inaction; mais œuxci, emportés par d'autres interêts, ne fuient pas émus de cette lecon, que le pape préterdait ieur donner. Abandonné par les princes de l'Occident, le monarque tertore n'abondonna pas son projett mais au moment où il se préparait am rehet contre les mamelucks, il fut contraint de revenir dans ses Étals; un de ses heatenants, à la tête de quarante mille hornnes, en alait par ses ordres la Syrm, prit timesor et vait assieger Damas; mais it tut oblige de se retirer et de retearner sar les bords de l'Euphrate, Cacon meurat en 1501, et par son trepas livra pe de des socles A rusalem e ses maitres Sartaces, car les caldats du coi de Chypre et o'Aemono qui, per suite des victoires remparties per les Tartares, étaient restés dans la vule sainte, furent téduits à se retirer. Quant aux chevaliers de Saint-Jean et du







1 DEPTH OF MOTHER OF A SHOP FROM HER MAN AND SHOP FROM HER MAN AND SHOP FOR THE SAME OF TH



Temple, A abandonnérent a leur tour la Sytient la Paleit ne, on concressedment plus un ponce de ferre; les premers, à l'aide d'une armée chieffinne, enfoyerent aux l'un s l'ile de Rhodes; ils «v montinrent ju qu'au seizieme siecle contre toutes les forces de l'empire ottoman. De leur côte, les chevaliers du Temple, reças d'abord dans le toyaume de Chypre, se renderent en Socie. puis s'étant unes a des aventurers Cala' ns, ils firent une invasion dans auchines provinces de la Grece , mass de ne voulurent point garder les villes soumises par leurs armes . ils preférerent jouir, dans les différents ros : :mes de l'Europe, des richesses que leur courage avait amasses. 1306. Mais leur opinlence en corrompant leurs ma ars, declarida contre eux la cupidite. Accontomés de plus A l'indépendance : les templiers devaient être des sujets peu docdes; cos deux causos les perdirent. Philippe-le-liel, rot de France, donna lo signal de l'attaque contre les chevahers; il les immoia et se saest des biens onmenses qu'ils possédaient : la plupart des princes imiterent son exemple, et cet ordre, qui avait brillé si long-temps et avec tont d'éclat, disparuten un moment 1311.

Le souvemr de Jerusalem ne se teignit que lentement, il était dans toutes les Louches. il retentissait dans toutes les chaires, et l'on assemblait des conciles où l'on proponca;t d'eloquents discours en favour des l'eux saints; les rois et les barons s'engagement publiquement, comme au temps d'Urbain II. de marcher à la delivrance du saint sépulcre, mais toutes ces profestations n'avaient men de sericus au fond; ceus qui avanut pris la croix, princes ou simples chevaliers. attachaient si peu d'importance a cette cerémonte et a l'engagement dont elle clait accompagner, qu'ils ne daignerent pas mene chercher une excuse a 5 ir negligence og a leur manque de foi. Aus i Philippers les Bell, et après lui Philippe de la banca par avacent arboré le signe de la redeription. restrent en Euro et Chirosefectici sun t l'exemple de ses deux professeurs. Loiteforequant dimogration 1, 27, illuses a dens son testament un temogrago attestant qu'il n'avait point oublie le vœu qu'il avait prononcé.

« Je légue, dit il, à la terre « jute conquante · met livres a paver et detivier quand le n cosside general se fera, et est en mon ena tante que se le passage s'y fusoit de mon n vivant, d'y aller en ma personne, a Mais si fon consentait à faire ou à promettre des sacrifices d'orgent pour affranchir le saint-serufere, reu de gans songear ut a y concourir par le sacratice de legavie. Toutefois quel pres horantes, s'abandorn, nt aux réves dimenningmay on explice, crossic of encorest la possibilité de reconjuerar Joussiem, De or nombre clart le obline B ymond bulle, qui consulta plusients atmess de sa vicilia de cites une nouvelle ero, sole; il alla lai rième on referinage sur les bords darbor lain, viseta foutes les control ver que la reourut ensuite fontes les cours de l'occident et redezen plastears plastspoor a green by speed de son mayre layer to. Mais tons, as tracing, toutes ses tabilité ne pare it tenous ber le l'anditétome des chritiches Le cele le Petrarque Charles and contact at the principle date forte les corres, un fut ses vers, on les a barra comarco especie. Describin ne reuseit 4 is ment, present agant Baymond, Petrarcipe et al courtint forcefolds so carelle, sur bispire la coma le apper lo le de de rématie 🕶 ra, prochant de ce l'agre V. Jaire extres sur ses contemporares. Li no restad plus en oro allege deux royannes, offiches au christratesing. Fin exist a royaline d'Armenie, et l'autre ou re moit la post rife de Lusigran J., Les avera na Armene, envahi tout a labor parties Tortures et les Egyptiens qui s elatent ofter controlour, ne co said d'imploren les secours de , occident, le monarque Cyprode clast ansarmonce par les armes du sultin du Caire, il enviva cussi des ambassalvare en Lerope; mas ces dere princes n'el terrent prane composituation le. Entin on 1360 Porre, roude thy, re, venten persame aupres du paye Urbo n.V., afin de lui commanduer and projet priwall concu pour chasser recinide es de la forre-Sainte, hologopes wa entra des true porto fe su ge de but pussance a Avgnon, Parre sa rencontra avec les rois de France et de Dane-

## (1) L'empire de Chypre.

marck. Tous deux se laissèrent toucher par le tableau des souffrances subjes par les chrétiens, et ils jurérent de prendre les armes pour les délivrer. Toutefois ces promesses n'eurent aucun résultat : Jean, roi de France, alla mourir prisonnier à Londres, et Waldemar ne put quitter son royaume en proie à des troubles politiques. Le roi de Chypre parcourut toutes les cours de l'Europe et réussit à engager plusieurs milliers d'aventuriers à le suivre en Asic. Il attaqua à leur tête la ville d'Alexandrie; mais les croisés, que Pierre avait réunis sous ses enseignes, n'avaient d'autre religion que celle du gain, ils pillèrent leur conquête et ne songèrent plus qu'à l'abandonner. Ils allèrent ensuite attaquer plusieurs villes du littoral en Syrie, où ils ramasserent un riche butin. Cependant leur apparition força le sultan d'Egypte à conclure un traité avantageux pour le roi de Chypre, auquel il paya une espèce de tribut, c'est-à-dire qu'il consentit à partager avec lui la moitié des droits percus sur les marchandises importées à Tyr, à Bérouth, à Jérusalem, à Damas et à Alexandrie. Les chrétiens obtinrent en outre de se rendre en pélerinage dans la ville sainte et de restaurer les édifices sacrés qui avaient besoin de réparation (1267). Matheureusement toutes ces concessions farent bientôt retirées par le soudan, des qu'il sut que les croisés avaient repris le chemin de teur pays.

A cette époque, l'attention de l'Europe, jusqu'alors fixée sur les musulmans maîtres de l'Egypte et de la Syrie, cessa de s'en occuper pour suivre avec inquietude les progrès menaçants des Turcs. On sait que ce peuple avait possédé Jérusalem dans le onzième siècle, et qu'un de ses chefs, sultan de Nicée, avait supporté le premier choe des chrétiens marchant à la delivrance de la Terre-Sainte. Vaincus par les croisés, les Turcs s'étaient dispersés dans la Palestine et dans la Syrie. Mais les hordes dont ils tiraient leur origine, vaincues par les soldats de Gengiskan, refluèrent vers la Mésopotamie, et de là se répandirent dans la Syrie et dans la Palestine. Dès le quatorzième siècle, ils avaient fondé dans l'AsieMineure un nouvel empire qui s'accrut l'ientôt des dépouilles de l'empire grec. La souche des princes ottomans remonte à Othman, qui s'empara de Nicomédie dans l'année 1299 Ses successeurs furent presque tous remarquables par leur génie guerrier. Les soldats turcs, soumis à une discipline sévère, se recrutaient dans la population des pays subjugaés par leurs armes, en prélevant un cinquième des enfants males enlevés à la trtelle et aux croyances de leurs pères. Ces enfants apprenaient dès le berceau la langue de leurs maîtres, en embrassaient les principes religieux, en adoptaient les mœurs, et formèrent par la suite ces terribles légions connues dans l'histoire sous le nom de janissaires. Chaque jour les Ottomans dévoraient quelque portion de l'empire de Constantin, et Amurat avait poussé l'insolence de la vietoire jusqu'à défendre à Paléologue de restaurer les murs de Byzance. Le successeur d'Amurat, Bajazet, défendit à Masuel, fils de Paléologue, de sortir de Constantinple, dont il se serait emparé sans doute, s'il n'eût porté ses armes dans la Servie et dans la Bulgarie, puis dans les plaines de la Hongrie. Le roi de cette dernière contrée ne sit pas en vain un appel aux chevaliers français, qui, sous la conduite du duc de Nevers (1), allèrent au devant de Bajazet pour le combattre. Es furent vaincus par le sultan ture auprès de Nicopolis [1397], et l'or ne sait jusqu'où la fortune de Baj izet aurait pu s'élever si elle n'avait été renversée toutà-coup par le bras de Tamerlan. Ce prince, à la tête des anciens sujets de Gengiskan, avait conquis en peu d'années la plus grande partie de l'Asie. Ne sachant peut-être oi porter ses pas, le monarque tartare se dire gea vers la Syrie, où il se rendit maître de la capitale et des principales villes de cette contrée; il courut ensuite à la rencontre du sultan des Turcs. Un seul jour suffit peut faire tomber Bajazet du fatte de sa puissance fait prisonnier, il mourut dans les fers queques mois après sa défaite [1402]. Tamerla

<sup>(1)</sup> C'est ce même prince qui, sous le nom le Jean saus-Peur, joua un si grand rôle en Frass sous Charles VI.

revint A Samarcande etaler son butin et zoit ter quelques instants de repos. La perte de a bataille d'Ancyre ne fut qu'un échec paysager; les Ottomans, delivres des Tartares, reprirent bien vite leur superiorité sur les Grecs et reparurent aux portes de Constantinople, dont le souverain arriva en Italia dans le but d'obtenir a tout prix la protection des l'atins. Lu effet, il soumit i Laliso grecque à cette de Rome, mais les habitants de Byzance ne vou'urent pas reconnaître la suprematie du pontile romain , et les Greca furent abandonnes à la merci des l'ures Toutefois quelques paissances de l'Europe, menacees par le vois nige des Ottomans, resolurent de prendre Lodensive. St mal& par les exhortations du pape l'ugene IV, les Hongross et le Polonies se crossrent avec empressement et s'avancerent sous les ordres de Ladisias, roi le Hongras, et l'Hunnade, warvole de Transvlace, pisque sur les bords de l'Hel espont. Amarot aract quetté Notontarement of trought our vice tan in retraite : a fin le avelle de l'a marchi des chreties, if regat he proported throughts de ses a fverse resideas, es chem side Warna 1444 South's Second in Michigant II. actional to the potential of the de-Constanting leading the Labour seek and on 1453. Cette sayerbe vale deviation captive de son em; re

La chule de la serio & Construiri retentit da s toute Unrope, et le pe-Pre II entropy to do pro hor care or sade contre les l'ess tette fois le la quence du cost e tatenten les un gra d' nomine to the case provide by array of arriverent a Anchor, tentez-year 20neral de l'arrive. Pie II dait resola de marchor lustastre contre les intelessas mais il expression contine " chergor, et Jes crosses, proved a fear alot parties use disperserent 1464 Les Venite e treest es seuls qui abrient attigaer les faire auces re fut dans le l'emplaces a qui em en-Pnterent de ravager. In Orant, e rea de Perse, avec le juni tod ste III entreten et des relations, promit d'attaquer les l'ures et euvalut en effet l'Armenie; mais ses troujes furent renousers par Mahamet, qui les cerasa

avec toutes les forces de son empire. De toutes les conquêtes des chrétiens à l'époque des crossides, il ne restait plus, avec l'île de libodes, que le royaume de Chypre, ou réguart encore, en 1 160, une fille, dermer rejeton des Lusignan. Le sultan du Caire et Mahomet II preludaient à la ruine de ce petit Ltat par des intrigues. Un fils naturel du dermer roi. Jean II, qui pretendait à la couronne malgre. Uil egitimité de sa naissance, se reconnut vassal du souverain d'Égypte. qui le fit couronner au Cure, et lui donna des troupes, avec lesque les Jacques (c'etait le nouveau monarque, chassa la princesse Char offe et son epoux, et demeura paisible possessian de l'ac. Si veuve, Catherine Cornato, ner a Ven se, ce la son royaume à ses competit etes, qui se chargerent de le defendies et le garderent en ellet durant pres d'un

Nous n'entrerous dans aucun détail sue les conjuctes des Ottomans ; i's n'étaient pas alors maitres de la Palestine, dont nous avons à retraoir exclusivement la triste destince. Cette ville gemissait toujours sous le jong des Mamelucks. A Lego que ou les Portagais, avant double le cap de Bonne-Espérance, namas cent d'une ruine prochaine la commerce des Von tiens, ceux-ci s'allierent secretement avec he su tim d'I gypte, qu'ils vi da est declisirer contre leurs rivaux, cu Futo - est a rigitate musulman des canons et de versieres. Le soudant, dans l'espoir di al actorias Portugais, menaca de detruiro de l'ad en comble tous les monuments de Jeriscean qui se rattachaient au culte des e totons, mas de saint sepulere ne subit ale en entrage, et la guerre entre le monarque egyptien et les Portugus n'eut aucun re a stampertant 1991. La Palestine deno ra so va so sux maitres de l'Egypte jus-. Treame de Selom I. Le prince, vainnor des Peres, tourns ses armes contre if he to be of his large, depuis of the epoque. regnerent sur fes berds du NI, comme aux rives du Boijhore. La Judee et la Syrie salveest lesert lesel gyclo 1517. Depuis ertte e logar , 'n Palest ee malijdus revalles chrotious de l'Occident que comme des peferius atters par une pouse curiosite et

achetant des Tures la permission de pénétrer dans l'enceinte de Jérusalem. Cependant les rois de France n'ont pas cessé, jusqu'en 1789, de couvrir la cité sainte de leur haute protection en intervenant en sa faveur à Constantinople. Les autres puissances catholiques, entre autres l'Espagne, le Portugal, et la cour de Rome, entretiennent encore des religieux qui habitent les couvents répandus dans plusieurs villes de la Judée. Sous la domination des enfants de Mahomet, la Terre-Sainte conserve une physionomie toute chrétienne; chaque lieu, chaque monument rappelle sans cesse les souvenirs qui ont fait jadis sa gloire; chaque caverne, chaque débris portent le nom de quelques prophètes et retracent les actes de la vie du Christ, qui fut si courte et si remplie.

Cependant les maîtres de la Palestine s'étaient bien vite énervés dans la paix. Dès que le despote de Stamboul (1) eut cessé de paraître à la tête de ses janissaires pour se renfermer dans son palais, l'empire ture déclina de jour en jour, et, après avoir été l'effroi des princes européens, il devint pour ainsi dire le jouet de leur politique. Un nouvel Etat, façonné par les mains d'un grand homme, s'était élevé tout-à-coup sur les bords de la Néva, où Pierre avait fondé la capitale de la Russie. Ce monarque tout à la fois législateur et guerrier commence contre les Turcs ce système d'empiétement qui, continué par ses successeurs, a mis anjourd'hui l'empereur ottoman sous la tutelle du czar de Moscovie. En un mot, la Porte était devenue si peu redoutable que les grandes puissances européennes se croyaient dispensées de la ménager. On sait qu'à la fin du dix-huitième siècle la race de saint Louis avait été renversée du trône de France ; la monarchie avait été remplacée par une république qui , après une longue et sanglante anarchie, semblait vouloir se reposer dans une constitution nouvelle, confiant l'exercice du pouvoir à cinq personnes. Le directoire (on appelait ainsi cette nouvelle phase de gouvernement), importuné par la gloire d'un

de ses généraux, l'envoya conquérir l'Égypte pour occuper sa dévorante activité. Bonaparte, parti avec trente mille hommes comme autrefois Alexandre allant envahir la Perse, débarque à l'improviste et entre en lutte avec les mamelucks. Cette miliee turbulente avait des chefs appelés beys, qui s'étaient partagé l'Égypte, ne lais-aut plus au sultan de Coustantinople qu'une suzeraipeté illusoire représentée par un pacha oni se tenait renfermé dans la citadelle du Caire. Les mamelucks . malgré leur impétueuse bravoure, furent vaincus par les Français dans toutes les rencontres. Bonaparte s'enara de la capitale, soumit tout le reste du pays par ses lieutenants, et chercha à civiliser sa conquête : le temps seul mangua à ce noble projet. Le héros entreprit ensuite de s'emparor de la Syrie et de la Palestine; il traverse un désert de soixante lieues, prend Gaza, Jaffa et Caïpha, et met le siège devant Saint-Jean-d'Acre, cette même Ptolémais si célèbre dans les annales des croisades. Mais cette ville, dont la défense était dirigée par m émigré français (1), assisté par le commodore anglais sir Sidney-Smith, résiste à dissept assauts. Bonaparte se retire et remporte au pied du mont Thabor une célèbre victoire, tandis qu'un des généraux sous ses ordres, Junot, triomphe à Nazaceth des mamelucks (1799). Le chef des Français se trouvait alors à quinze ou vingt lieues de Jerusalem, et ne songea pas ou ne daigna pas y entrer; il revint au Caire, qu'il abandonna bientôt pour retourner en France, ca il se saisit de l'autorité suprème. Après son départ, Kleber, qui lui succéda, se maintint avec gloire en Egypte et battit ses adversaires a Héliopolis. Il meurt assassiné, et les Français, livrés aux mains d'un chef inhabile, le général Menou, sont contraints d'évacuer l'Egypte, qui refomba sous le jong des manielustes. Quelques années après, un honone. Moloun d-Mi, Albanais de naissaire et deveni un chef militaire important, intervint entre le pacha ture et les bays, qui se disputaient l'eutorité. Nommé par la Porte gouverneur du Caire, il invite à

<sup>(1)</sup> Cost le new que les Tures donnent : Constantinople.

<sup>(1)</sup> li s'appelait Philippeaus.

was life festives apply there is any absolute properties. In a fact that a fable comme entendadas, den directados a un foit Maria don la tracal especial a proportir que de Juffa fromed Au autombase of the conservation points the bes Andromede cour fifte in tone egor, or one por our of the tracks of X of the track of the morne, clest arise dans qui ediopposed on sono o succeed obserther un asile tens la l'este-le que, pas tins a dets, la per une et tres eclle de sa famille,

hanted a continuo de gonverne, el log torre. Sa canon les celles qui l'ervirent à la consouverain independent. I not a begin in a series of the among of the problem Jonas w contaitre que la surcio de senta a versagate a viata sus escata de la que la setat pour réclamant la possession de la Son et le le le le contre de voy de la refinie qui fut Palestine, et. on 1856; son the life and it also sign so process of the action thereof the sequences tête d'un armen disciplitant de le atogéne de la laboration de la potre a le receive de les estre valle un se rendit matter de les bux's la teles. Autotes, page de la teles de les on en y persons moment out nous cereoristical description of the first Alabamy's become describe tient, comme par le passe, sa suscessible et l'est et le set un explosible chretiens

a now hereups in the time to be a presented to the control of the control of the source control of Souraugurd him agrees for to be resolution agreement of the con-Bods for croyons to scored. House the fact at the session of seed the conference courage des descriptions purchait des dispulsers au est en la lette, la entre taque plunous preferent production to confederables as a construction of the depour gas-les differentes value for the content of the majoration production. A soft for monor que tant surfout a dera sease, specially a seed from a set to make the language of language montee par despositions can de tentre en que les strangements aux controls de l'edites de resque de l'Ancon-Moral, et viene de les este les planes de pour le des Judes, de Corres de Combre de les grandes de Corre Alexants, des Contie 1 . Italiens, des Villa de la la la companya de la companya de la granda de mais Portuga Cost for expension for executive and a minedes Argues, process out to the first to the contract of the ledire, participate of the analysis of the property of the pro mêmes une control et l'englise et l'englise et l'englise et l'englise et le la digres de la r grante, malgress of some the second tree constants from the second as sont as a deny à Pour accompanies and the transfer serious now reuse the control to the experience of a post-serious control to access mallieus ges des plante des les vieres la viere de la viere de personal de la confert bars ablaemprinterious because of the first of a few actions were a straight one complete less **Quelques** exist on the first energy and  $\mathbf{b}_{\mathbf{a}}$  are the near exercise and  $\mathbf{c}_{\mathbf{a}}$  and  $\mathbf{d}_{\mathbf{a}}$  are the near exercise and  $\mathbf{c}_{\mathbf{a}}$  and  $\mathbf{d}_{\mathbf{a}}$  are the near exercise and  $\mathbf{c}_{\mathbf{a}}$  are compression of the first exercise. and the second second cien taxs by I'm lema bereite de cheften a re-Jaffa 1 . cost . co

The state of the state of the state of the state. to Subsect is a out place of our 1811 to the river of race Unitable, east de son Depuis cet abagamath, a logical Most port in the form to Tyr. Helon, envoyant & c: 5 and the second feet designatul-Il nous reste magnetic that the entrance of many and the contract of several section A ic to venad your and the second second . ., . a the committee encore and the control of the same translaterousers. on the void . . . . . e. n'entend . . . . p.34 that the entire the and the contract of 1 10

200 0 1 3

<sup>. . . . . .</sup> 

est juste cependant de rappeler que les victimes avaient mérité leur sort selon les lois de la guerre, car les défenseurs de Jaffa, faits prisonniers antérieurement, avaient juré de ie plus porter les armes contre les Français; mais ils avaient en leur faveur les lois de l'humanité, qui auraient dû les sauver. « La » ville de Jaffa est assez bien bâtic pour la » Turquie; sa situation est pittoresque, mais » ne saurait convenir à une place fortifiée. » puisqu'elle est dominée par des collines; » ses remparts ressemblent tout-à-fait à ceux » de nos décorations de théâtre. Son port est » petit et mauvais, et sur le quai, où l'on » vient ordinairement se promener, les bou-» tiques ont l'air d'écuries tant elles sont » sales et obscures. Le principal commerce » de la ville est le coton qui croît aux envi-» rons..... Dans les jardins charmants qui » avoisinent Jaffa, partout les grenadiers » rompeut sous le poids de leurs fruits d'un » rouge éclatant et d'une grosseur extraor-» dinaire; l'oranger aux pommes d'or, le ci-» tronnier, le bananier élégant, malgré ses » feuilles demesurées, et tous les fruits de la » terre s y trouvent réunis. On y trouve a aussi la canne à sucre; mais dans ces jar-» dans la nature est livrée à elle seule, jamais » l'art ne vient à son secours, et les arbres » n'étant point émondes s'étouffent mutuel-» lement 1 . » On compte à Jaffa cinq à six mille habitants, Tures, Arabes, Armenieus, Grees, catholiques et maronites; chacune de ces communions possè le une église; les peres latins, qui n'avaient depuis longtemps qu'un hospice en bois, viennent de faire bâtir, en 1830, un superbe monastère avec les aumônes des fideles. L'érection de ce couvent a soulevé des tempêtes, car les Grees, qui sont en hostilités continuelles avec les catholiques romains, ont mis en œuvre toutes les ressources de l'intrigue pour faire échouer l'entreprise; ils étaient appuyés par l'agent consulaire de Russie, qui a défendu leur cause à coups de poing contre le signor Damiani, agent consulaire de France, Nous aurons encore plus d'une occasion de parler

(1) Note d'un voyage fait dan 1-Levant, en 1616 et 1317, par Firmin Didet fils aine, p. 216 et 217.

de l'animosité qui subsiste entre les Gres et les Latins; ils se combattent sans cesse par de sourdes manœuvres et par de mutuelles injures, faute de pouvoir terminer leur differend par l'épée. Les rues de Jaffa, comme dans toutes les cités de l'Orient, sont étroites et tortueuses. En se rendant de Jaffa à Ramla, on traverse la plaine de Saron, si vantée par l'Écriture ; un voyageur, dont la relation date du commencement du siècle dernier, assure qu'à son passage, au mois d'avril, elle était couverte de tulines; on v voyait aussi des roses blanches et roses, des narcisses, des anémones, des lis blancs et jaunes, des giroflées et une espèce d'immortelle très-odorante. Aujourd'hui on n'y rencontre plus que de chétives plantations de coton, de doura, d'orge et de froment; et le sol, dans les endroits non cultivés, n'offre que des chardons et des herbes flétries et desséchées. La plaine s'étend le long de la mer. depuis Gaza au midi jusqu'au mont Carmel au nord. On découvre au loin plusieurs villages qui ne méritent pas d'être décrits; cependant, des qu'on approche de Ramla, les champs paraissent mieux cultivés, et cette ville, entource de jardins et de vergers, charme le regard du voyageur. Cependant Ramla, comme toute les villes soumises au pouvoir des Tures, présente, quand on la parcourt, un aspect assez misérable; on y trouve quelques manufactures de savon, et la majorité des habitants y tire sa subsistance de la culture des terres. On évalue la population à trois mille ames, la plupart Grecs et Arméniens, auxquels il faut joindre quelques familles catholiques et juives. Plusieurs batailles, au temps des croisades, se sont livrées dans les environs de cette ville, qui n'a conservé cependant qu'un petit nombre d'antiquités; on y trouve les ruines d'une vieille église où subsistent encore les ruines de quelques tombeaux de chevaliers chrétiens. L'armée de Bonaparte fit halte à Ramla; et cette même église. changée en hôpital, garde les dépouilles d'un certain nombre de soldats français mêlées, apres un intervalle de sept siècles, à celles des soldats de la croix. En quittant Ramla on arrive à un village nommé Amoas, où se paie d'ordinaire le droit de passage appelé caffar,



é sous les rois de Jérusalem nour la ion des routes de la Terre-Sainte, qui andonnées aux soins de la nature, quoitribut se perçoive toujours avec exac-A quelques milles d'Amoas on voit à un amas de ruines entouré de quelques s; ce lieu est appele par les Arabes n. c'est, dit-on, la patrie du bon larti expira à la droite du Christ apres epenti de ses fantes. On entre cu-uite s montagnes qui forment une sorté de the de forme conjune, a peu pres sementre elles et enchaînées l'une à l'aula base. Parvenu au plus haut comt · chaine , on apercoit du côte du coues plaines de Ramla , les collines de et l'horizon de la mer justula Gaza: end ensuite dans une vallée ou se le village d'Anathot ou de Sant Jéqui jossede un puits, immense te dans une contree souvent privee

, près de ce village, dans un vieux , que réside le celebre Abou-Ghos, s tribus arabes de ces montagnes; il u tient fermee la route de Jerusaiem, œut y penétrer sans sa permission, ut acheter par un tribut. I.n elfet, il d'environ quarante mille Arabe, t des montagnes de la Judce, depuis j**usqu a J**erusalem, depuis Heston jusmuntagnes de Jero ho, « De la vallee remie. . dit M. de Chateaubriand . descendimes dans celle de l'erebinthe : st plus profonde et plus étrone que emiere; on y voit des vigues et quelroseaux de doura; nous arrivames erent où David enfant prot les conq es dont il frappa le geant Goliath..... s avoir passe ce forrent sur un jont erre, on découvre le village de Keriet-, an bord d'un torrent desseche, qui mble à un grand chemin poudreux. iré se montre au loin, au sommet · haute montagne, sur la route de Nai. Nabolos, ou Nabolosa, la Sichem avaume d'I-rael, et la Néopolis des des. Nous continuimes a nous culonlans un desert, ou des figurers sau-.. clair-semes, cialaient au vent du

» midi leurs seuilles noircies. La terre, qui a insug'alors avait conservé quelque ver-» dure, se dépouilla , les flancs des monta-» gnes s'elargirent, et prirent à la fois un » air plus grand et plus sterile. Bientôt foute » vegétation cessa : les mousses mêmes dis-» parurent. L'amphillicatre des montagnes se » teignit d'une con our ronge et ardente. » Nous gravianes gendant une heure ces ré-» gions attristées cour affein fre un col élevé » que nous voyons devast nous. Parvenus a ce passage, mois che cinames pendant » une autre heure sur un plateau nu , semé de pierres rou'antes. Tout-a-como, à l'ex-• tremite de ce plateau papercus une ligne o de murs gothagues. Il aqués de tours car-» rées, et decrete lesquels s'élevaient quel-» ques pointes d'edifice, » Cetait Jérusalem 1. Les voyageurs catholiques logent toniours dans le convent de leur communion. Ils pourraient louer des chambre dans la ville, mais leur aberte et leur vie seraient à la merci des autorites turques, dont le despotisme et la rapacite n'ont pas de frem. Le monastère des latins nourrit a ses frais les pelerens s'ils sont paus res. et sals sont roches, a spaient la depense de leur table. Lous les autres frais, c'est-a-dire, le linge, le fou, la lumière, sont offerts gratuitement. Les respents qui habitent le monastère de Sout Souveur sont tous de For he descent branco set viennent d'Espague et d'Italie. Quorqu'il n'y act pas dans la ville sainte un seul mome français, le patronage de la Terre-Sainte appartient cependant à ce même pays; mais eu revanche la langue de Bossuet a disparu de Jerusalem, elle n'est plus parlée que par les quelques pelernos qui à de longs intervalles visitent la cite sainte. Il y a toujours dans l'eglise du Saint-Schulere treize moines charges de la garde du sanctuaire. Ils y occupent des cellules extrémement humides. ou ils demeurent jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par d'autres freres. Chacune des communions christiennes a sa place dans Finterieur du Soint-Sepulere; on y voit des

Charachteand, par 200 (200)

Cophtes, des Acméniens, des Georgiens, des Nestoriens, des Maronites, des Abyssins, etc. Cet édifice, bâti par sainte Hélese, comprend le tombeau du Christ, le mont Calvaire et plusieurs autres lieux saints. En avancant dans l'enceinte, on entre d'abord dans la chapette dite de l'ange; c'est là qu'un messager céleste annonca aux trois Marie que Jésus était ressuscité. C'est une espèce de réduit au milieu duquel s'élève un pilier de porphire. De là on passe dans un autre reduit; c'est le saint tombeau, éclairé par une quantité de lampes qui ne s'éteignent jamais. La place du sépulere est occupée par une table de marbre blanc. En entrant dans l'église, les pélerins visitent plusieurs chapelles dédiées les unes à la Vierge et à la Madelaine, et les autres destinées à rappeler quelques faits mémorables de la vie du Christ. Un escalier fort étroit, de vingt marches, conduit au Calvaire; c'est sur ce mont que le fils de Dieu expira. Toute cette montagne du Caivaire frappe par sa magnificence, car elle est toute couverte de lames d'argent, de pierres précieuses, de marbre et de porphire. Au-dessous de cette chapelle on voyait naguere les tombeaux de Godefroi de Bou:lion et de son frère Baudouin; mais en 1807 un incendie se déclara dans l'église du Saint-Sépulere, dont la coupole tomba avec la partie supérieure de la nef et brisa le saint tombeau. La flamme brûla tous les autels élevés sor le Calvaire, et les tombeaux de Bouillon et de Baudouin disparurent dans cette cat istrophe. On accuse les Grees d'aveir contais cette profanation par haine contre les letine, fiers de ces glorieuses sépultures. Il a cre, te plus du premier monarque de Jérusaleie, que sen épéc et ses éperons , que tens les vevegeurs contemplent avec une sorte de respect enperstitieux. Mais si les Grees ont dispersó la cendre des deux héros français, en asoure que ce sont les Arméniens qui ont rais le feu à l'église du Saint-Sépulere, dans le but d'obtenir la permission de rebâtir leur chapelle, prête à tomber en rume. La de negocier sans succès, ils l'incenderent, comptant que les ravages du ferences étendrae n'epas plus loin que le sanctuone dont ils desiraien! la destruction. Quoi qu'il en soit, six mois après l'incendie, le Saint-Sépulere avait été réédifié par les soins des Grees : mais a la place des colonnes corinthiennes qui sontenaient le dome, l'architecte a substitué des pilastres qui ôtent à l'édifice toute sa légéreté première. La échange de leur argent, les Grees se sont emparés des principaux sanctuaires, malgré les réclamations des religieux latins, qui avaient eu seuls, depuis des siecles, le privilége de célébrer la messe sur le saint sépulere et sur le Calvaire. Il ne reste plus aux Latins que la chapelle de la Vierge et celle de la Madeleine. En 1829 les Arméniens ont obtenu les mêmes avantages que les Grees, par un firman du grandseigneur, qui leur a coûté trois mille bourses, c'est-à-dire plus de quinze cent milk francs.

Les musulmans possèdent à Jérusalem, dans la mosquée d'Omar, un superbe édifice: il se trouve dans une même enceinte arec plusieurs autres mosquées. La réunion de os divers temples est connue sous le nom général de El-Haram. C'est une petite cite rerigiouse qui a un schoil, et des administrateus environnés d'une paute considération. Li mosquee d'Omar , appelee El-Salchra-Ha-Lah , est batie sur l'emplacement occupépar le temple de Salomon. Elle est de forme octogone : sa compole, qui s'élève à près de cent pieds de hauteur, est soutenue par quitre piliers et douze colonnes magnifiques On y voit la plerre sur laquelle le patriardic Jacob reposa so tête. Cette mêmo pierre, suivant la crovance des Tures , garde l'empreinte ou pied de Mahomet bersqu'il prit son vol poor aller au ciel. Il n'est pas pernus aux chrétiens de pénétrer dans l'intérieur de Hieram. Dons le parvis, on voit, dit-on, une fontaine, des oratoires, des palmiers et des cyprès; sur l'un des côtés, s éten lent des galeries consacrées à des écoles et au lecement des imans.

Établis les derniers à Jérusalem, les Armeniens ont fait élever à leur usage minimense couvent; il est vrai que les Arméniens, peuple cosmopolité, pursqu'il n'a plus de parte, se sont enrichis dans l'Orient par le commerce, et marchent, grace à leur opatie.

Jence, vers in supregration religious, done la well-sainte. Caraet pay lanfs, ris vivent can can etat de nase, e e de salcte qui les pass au dermer range bear applientie cux sould un lage avance, et sellablent nietre venus iffe polar mourir sur l'eterre de leurs aieure. Le pope les Lon de Jeru com est un melange de masu mans, decliret enset de luit con peut s'etcor a viagt-quatre ou vingt-ein malle hal mants, qui vivent, les parmers , de ce qu'e exterquent principarementaux sector unser Christiet les autres des amones de leurs conté glomanes, et surfout d'une impére eun mtite de chapa et le qui les annue lerrent pour le tudi de l'Espace En et et, Jeresa car n'a point demand a consecutive visit a figure per de ster de, so la la chauch a grosssome The group of page 1 of a victor of cong-That the second of the second has been the process of the process and their Control of the Control 1 1 1 1 1 , s 11° / ... 19.1 and a sec . . . . 1 firt . . de tor . . . . from the water the Note the season of the season 10. A 1 Conversion pour rate of the control to the special control of pretorations have a production about the con-Legion Serve Co. waters enless that is I be done to be are proper as to Party of the Source

there is no member chieves at les moutons. qui et out sa part du l'ating à un prix fort an her sole our voice, of envoy's sommer de la principal de la garan certa ni nombre din tre to de Jordia e a let les chefe des visit the dan less corners, d'a heter sa medical trical provides as a trixe; if fallut object, our reason determis a mort sur-lechange this drug annidates, ou se montre le de pot a l'anstoute san il to, s'expliquent per la postien des hommes revêtus du pouvoit coorges de conjuctir à prix d'argent den a constionale e retaboursent aux dépens the enrichmental dandonnés sans de Carrier en proté. Le sout innier fidédenoted to distinct on a unisomple again that it is the common to be at fait lathe not a second right court both les depourse position of the acceptance of more displayed by the first bor, definitional respectively, and the experience of the experien Industrial englichet geberte begeet parameter and a single control of the second of the company of the first is the property of the property of incheant that is the service of a provide the entire to the first of the control of Sattirer the first of the first contraints deprogramme to a toxer using mons the state of the s the cost of all the of aboundable reand the controls The grade was the first and contropies a la and the first terms of James Bevenins a Jo-1. . • good and pout entire sans 1.35 . . o publicaux 'r . i diger con-٠. digitier, ; r tout The part for three te sort and the bush schree-1 Sectionante, il green garageurs the encore edier maicht . . The design the et designmerand as the restro tes firmans and the many temperature des and the first transfer for figure as a second of the conference of the relinumber of queries to stantage properties to a greater the obligated as In out of the control Abdamentally a control of the control of testing the sequence of ensemble of the first tent tray and the contract at a district of the first transfer of the Transport to a series of an experience of the same that a rest. To despite the in the 15 to exceed by otherwise positional and the contract of properties on a queb-

que invention fiscale pour légitimer des extorsions et des violences; les victimes n'ont d'autre recours que la protection des ambassadeurs de la chrétienté. Mais, quand même le zèle de ces envoyés serait infatigable, tous leurs efforts et toute leur influence ne peuvent que réparer imparfaitement des injustices sans cesse renouvelées. D'ailleurs le sultan, dans les parties éloignées de son empire, est toujours mal obéi, souvent même on dédaigne ses ordres quand on ne les repousse pas ouvertement. Toutefois, en 1838, la protection d'Ibrahim, fils du pacha d'Egypte, est la meilleure égide contre la tyrannie des autorités de la Palestine, où la terreur de son nom impose plus d'obéissance que tous les firmans obtenus à Constantinople.

 ■ Les maisons de Jérusalem sont de lourdes » masses carrées fort basses, sans cheminées » et sans fenêtres; elles se terminent en ter-» rasses aplaties ou en dômes, et elles res-» semblent à des prisons ou à des sépultures. » Tout serait à l'œil d'un niveau égal, si les » clochers des églises, les minarets des mos-» quées, les cimes de quelques exprès et les » buissons de nopals ne rompaient l'unifor-» mité du plan. A la vue de ces maisons de » pierre, renfermées dans un paysage de » pierres, on se demande si ce ne sont pas » là les monuments confus d'un cimetière au milieu d'un désert. — Entrez dans la ville, » rien ne vous consolera de la tristesse exté-» rieure; vous vous égarez dans de petites » rues non pavées, qui montent et qui des-» cendent sur un sol inégal, et vous marchez > dans des flots de poussière ou parmi des cail-» loux roulants. Des toiles jetées d'une maison » à l'autre augmentent l'obscurité de ce » labyrinthe; des bazars voûtés et infects » achèvent d'ôter la lumière à la ville déso-» lée; quelques chétives boutiques n'étalent » aux yeux que la misère, et souvent ces » boutiques mêmes sont fermées, dans la » crainte du passage d'un cadi. Personne » dans les rues, personne aux portes de la » ville, quelquefois seulement un paysan se » glisse dans l'ombre, cachant sous ses ha-» bits les fruits de son labeur, dans la crainte » d'être dépouillé par le soldat. Dans un

» mur en ruine; à l'air hagard et féroce de » cet homme, à ses bras ensanglantés, vous » croiriez qu'il vient plutôt de tuer son sem-» blable que d'immoler un agneau. Pour » tout bruit, dans la cité déicide, on entend » par intervalles le galop de la cavale du dé-» sert : c'est le janissaire dui apporte la tête » du Bédouin, ou qui va piller le fellah (1).» Les idées religieuses dont l'influence a presque toujours tourné au profit de l'humanité, puisqu'elle purifie nos passions, servent encore à unir les hommes entre eux par un lien presque indissoluble et que le temps seul a le pouvoir de briser. Quelquesois même on pourrait taxer le temps d'impuissance, à la vue de certains peuples ayant conservé leurs dogmes et leurs usages à travers toutes les tyrannies et depuis une longue succession de siècles; tels sont entre autres les Juiss et les Hindous. Au reste rien ne fait mieux connaître toute la force du sentiment de la religion, que le spectacle offert à Jérusalem durant une certaine epoque. D'un côté sont des hommes passant leur vie dans un exil volontaire et en proie à des indignités et à des vexations auxquelles ils ne peuvent opposer qu'une patience inaltérable; de l'autre, une multitude venue de toutes les parties du monde pour prier sur un tombeau. Rien de plus curieux et de plus instructif, même pour le philosophe, que la semaine sainte à Jérusalem. Aujourc'hui cependant les cérémonies qui signalaient ces jours consacrés à de pieux souvenirs, n'ont plus le même éclat. Ainsi, le dimanche des Rameaux, le chef des religieux latins avait contume de se rendre au lieu occupé jadis par le bourg de Bethphagé, d'où partit Jésus-Christ pour faire son entrée dans la cité sainte. Le père abbé, à l'exemple du Sauveur, revenait dans la ville, monté sur un

» coin à l'écart, le boucher arabe égorge

» quelque bête suspendue par les pieds à un

(1) Itinétaire de Paris à Jurus dem, t. 2, p. 150.

âne et marchant au milieu d'une sorte de

cortége triomphal. Maintenant ce voyage symbolique est remplacé par une messe à

la suite de laquelle on donne aux assistants des palmes bénites. Cette distribution entraine presque toujours des scènes de désordre, que les Eures, gardiens de l'église du Saint-Sepulere, apaisent avec le fouct et le băton. Apres la distribution des palmes, on fait une procession autour du saint tombeau et l'on chante la passion. Il faut convenir que cette Instone, si touchante par ellemême, doit inspirer un interêt bien plus vif racorde sur le Leu mê ne ou cile s'est accomplie. Le werered saint, les peres latins se rendent à Gethseman), dans la grotte où le Souveur versa une sueur de sang ; pour y celebrer plusieurs mes es. Le même jour, A trois heures apres undo, commence l'office de tenebres. Le lendemain jeuch, on c'eve un autel a la porte du saint tombéau, mais la figle des polerins n'est point almise a cette solemnte, à laquelle assistent soulement des Grees et même des musulmans admis par exception. Les galeries de l'eglise appartenant aux Armeniens sont toujours remphes d'une foule de femmes de cette nation, qui pour la plupart out passé la muit dans le temple. Les vases sacres qui ornent l'auter sont en or et marques aux armes du Portugat; le celebrant est couvert luimême de vêtements de la plus grande magnihoence. Après une procession solenne de, les jun source font evacuer legise, non sans pemer, il n'y reste que les religieux et un certain nombre de Grees, d'Armemens et même des Tures, qui out echappe, en se cachant dans que que chique en que la la fond des gardiens, on qui ont achete le ir inclulgence. L'eglise est ainsi termee jusqu'au tendemain soir ; alors commence la ceremon e du favement des profe Dans le saint sepulére sont renfermes, dans un calco d'or reconvert d'un voile, les especes eucharistiques. L'inteneur du tombeau est adamene par ute centame de fi mboaux. Les reagieux entrent deux à deux dans le reduit sacre pour six plonger dans une pouse meditation. Dons l'intervalle des externomes, les assistants, hommes et femmes, causent et neut comme dans une promenale, as beivent le cafe et même mangent quelques mets apprêtes dans l'extise même. La nuit venue, les uns s'étendent sur le pase du temple, d'autres sur les marches des autois ou sur des nattes et

[1838]

des tapis, et se livrent au sommeil ; les religieux se retirent dans leur couvent par un passage sonterram, à l'exception de deux freres qui restent dans le saint tombeau. Le lendeman vendreh, quelques miliers de pelerins de tontes les nations remplissent l'eglise du Saint-Sépulere et produisent une extième confusion. A sept heures du soir les religieux latins : renfermés dans la chapelle de la Vierge, dont toutes les lumières sont élemites écoulent un sermon prononcé par l'un d'entre eux, sur la mort du Sauveur; puis les portes s'ouvrent, et ils traversent les flots de la foule, qui se presse et se heurte de foute part pour affer entendre un nouveau discours au pied de l'autel de la division des retements, pais ils montent sur le Golgotha 1 . Le cruodix porté en tête de la procession est alors plante dans l'endroit même ou fit elevee la croix du Sauveur. Apres on nouveau discours sur la passion, on declone les pieds et les mains du Christ et l'on descend le corps pour se rendre à la pierre de Lonction ; on Lenveloppe dans un linceul, et quatre religieux le deposent sur la merre de marbre. Le samela sant, bénedic tion de Leau sainte et du cierge pascal. Enfin Vallelu: a retentit a son tour pour célé-Frer Casconspon du Christ al'ant rejoindre son pere dans le ciel. Le jour de l'Aques, les rathologies revêtent leurs plus beaux habits , le saint sepulere est orné de flambleaux et de fleurs et i on chante 'e psaume exaudiat pour le roi de France. Lel est le récit abrégé des céremon es reag enses qui se celebrent à Jerusalem et qui sont en même temps une penture de muers d'un vif interêt 2:,

Dans le l'ut de faire connaître, sous le rapport relig eax, les nations chretiennes qui habitent Jerusalem, nous allons decrire, d'appre-le recet i un voy geur qui en fut temoin, la ceremonie du feu sacre que les exeques grées et armenons a lument chaque année dans le saint sepulere, comme s'il descendant du ciel.

fort von la partie fu fafriter ich le Christ fat con iden i en trouve renfeliue dans egdiss da Sand-

<sup>2.</sup> Commy in tanne dithieut, time &

marck. Tous deux se laissèrent toucher par le tableau des souffrances subies par les chrétiens, et ils jurérent de prendre les armes pour les délivrer. Toutefois ces promesses n'eurent aucun résultat : Jean, roi de France, alla mourir prisonnier à Londres, et Waldemar ne put quitter son royaume en proje à des troubles politiques. Le roi de Chypre parcourut toutes les cours de l'Europe et réussit à engager plusieurs milliers d'aventuriers à le suivre en Asie. Il attaqua à leur tête la ville d'Alexandrie; mais les croisés, que Pierre avait réunis sous ses enseignes. n'avaient d'autre religion que celle du gain, ils pillèrent leur conquête et ne songèrent plus qu'à l'abandonner. Ils allèrent ensuite attaquer plusieurs villes du littoral en Syrie, où ils ramassèrent un riche butin. Cependant leur apparition força le sultan d'Égypte à conclure un traité avantageux pour le roi de Chypre, auquel il paya une espèce de tribut, c'est-à-dire qu'il consentit à partager avec lui la moitié des droits perçus sur les marchandises importées à Tyr, à Bérouth, à Jérusalem, à Damas et à Alexandrie. Les chrétiens obtinrent en outre de se rendre en pélerinage dans la ville sainte et de restaurer les édifices sacrés qui avaient besoin de réparation (1267). Malheureusement toutes ces concessions farent blentôt retirées par le soudan, dès qu'il sut que les croisés avaient repris le chemin de leur pays.

A cette époque, l'attention de l'Europe, jusqu'alors fixée sur les musulmans maîtres de l'Égypte et de la Syrie, cessa de s'en occuper pour suivre avec inquiétude les progrès menaçants des Turcs. On sait que ce peuple avait possédé Jérusalem dans le onzième siècle, et qu'un de ses chefs, sultan de Nicée, avait supporté le premier choe des chrétiens marchant à la délivrance de la Terre-Sainte. Vaincus par les croisés, les Turcs s'étaient dispersés dans la Palestine et dans la Syrie. Mais les hordes dont ils tiraient leur origine, vaincues par les soldats de Gengiskan, refluèrent vers la Mésopotamie, et de là se répandirent dans la Syrie et dans la Palestine. Dès le quatorzieme siècle, ils avaient fondé dans l'AsieMineure un nouvel empire qui s'accrut lientôt des dépouilles de l'empire grec. La souche des princes ottomans remonte à Othman, qui s'empara de Nicomédie dans l'année 1299 Ses successeurs furent presque tous remarquables par leur génie guerrier. Les soldats turcs, soumis à une discipline sévère, se recrutaient dans la population des pays subjugués par leurs armes, en prélevant un cinquième des enfants mâles enlevés à la tutelle et aux croyances de leurs pères. Ces enfants apprenaient des le berceau la langue de leurs maîtres, en embrassaient les principes religieux, en adoptaient les mœurs, et formèrent par la suite ces terribles légions connues dans l'histoire sous le nom de janissaires. Chaque jour les Ottomans dévoraient quelque portion de l'empire de Constantin, et Amurat avait poussé l'insolence de la victoire jusqu'à défendre à Paléologue de restaurer les murs de Byzance. Le successeur d'Amurat, Bajazet, défendit à Mapuel, fils de Paléologue, de sortir de Constantinople, dont il se serait emparé sans doute, s'il n'eût porté ses armes dans la Servie et dans la Bulgarie, puis dans les plaines de la Hongrie. Le roi de cette dernière contrée ne fit pas en vain un appel aux chevaliers francais, qui, sous la conduite du duc de Nevers (1), allèrent au devant de Bajazet pour le combattre. Ils furent vaincus par le sultan ture auprès de Nicopolis [1397], et l'on ne sait jusqu'où la fortune de Bajazet aurait pu s'élever si elle n'avait été renversée toutà-coup par le bras de Tamerlan. Ce prince, à la tête des anciens sujets de Gengiskan, avait conquis en peu d'années la plus grande partie de l'Asie. Ne sachant peut-être où porter ses pas, le monarque tartare se dirigea vers la Syrie, où il se rendit maître de la capitale et des principales villes de cette contrée; il courut ensuite à la rencontre du sultan des Turcs. Un seul jour suffit pour faire tomber Bajazet du fatte de sa puissance; fait prisonnier, il mourut dans les fers quelques mois après sa défaite [1402]. Tamerlan

<sup>(1)</sup> C'est ce même prince qui, sous le nom de Jean-sans-Peur, joua un si grand rôle en France sous Charles YI.

revint à Samarcande étaler son butin et god ter quelques instants de repos. La perte de a bataille d'Ancyre ne fut qu'un échec passager; les Ottomans, delivrés des Tartares, reprirent bien vite leur supériorité sur les Grecs et reparurent aux portes de Constantinople, dont le souverain arriva en Italia dans le but d'obteuir à tout prix la protee tion des Latins. En effet, il soumit l'Eglise grecque à celle de Rome : mais les habitants de Byzance ne voulurent pas reconnaître la suprématie du pontife romain, et les Greca furent abandonnés a la merci des Turcs Toutefois quelques paissances de l'Europe. menacees par le voisinage des Ottomans, resolurent de prendre l'offensive. Stimules par les exhortations du pape. Eugène IV, les Hougrois et le Polonais se croiscrent avec empressement et s'avancerent sous les ordres de Ladislas, roy de Hongrie, et d'Hunmade, waivode de Transylvanie, jusque sur les bords de l'Hel'espont. Amurat acast qu'tté volonfairement le trône pour voire tans la retraite : a la nouvelle de la march, des chrétiers, il regrit le pouvoir et triogipha de ses adversacres dans les champs de Warna '1111 . Son fils, le relebre Mahomet II. acheva. L'oravre paterne le par la prise de Constantinople, qui tomba sous sessora; sien 1453. Cette superbe ville devint la ca, da e de son impore

La chute de la cité de Constantin retentit da s toute l'Europe, et le pope Pie II entreprit de pre her une cro.sade contre les Tures dette fois l'ellequence du contile fut entendue : un grand pombre de chretons priment les armes et arriverent à Ancône : renfez-vous general de l'armee. Par II avait resola de marcher lui-même contre les infibers; mais il expira su moment de s'embarquer, et les croises, prives de leur chef spirituel, se disperserent 1464; Ics Vendous furent æs seuls qui aderent attaquer les 1000s, mois ce fut dans le l'eloponnese, qui is se con-Paterent de ravager. In Oront, le rin de Perse, avec lequel t aliste III entretenant des relations, prount d'attaquer les Tures et envahit en effet l'Armenie; mais ses troujes furent reponsers par Malioniet, qui les écrasa

aver toutes les forces de son empire. De toutes les conquêtes des chrétiens à l'énoque des crossides, il ne restait plus, avec l'île de Bhodes, que le royaume de Chypre, ou régnait encore, en 1460, une fille, dernier reieton des Lusignan. Le sultan du Caire et Mahomet II preludaient à la ruine de ce petit I tat par des intrigues. Un fils naturel du dermer roi. Jean II, qui prétendait à la couronne malgre l'illégitimité de sa naissance. se reconnut vassal du souverain d'Égypte. qui le fit couronner au Caire, et lui donna des troupes, avec lesquelles Jacques (c'était le nouveau monarque chassa la princesso Charlotte et son époux, et demeura paisible possesseur de l'ile. Sa veuve, Catherine Cornaro, nee a Venise, ceda son royaume à ses compatrades, qui se chargerent de le defendie, et le gorderent en effet durant pres d'un

Yous n'entrerons dans aucun détail sur les conquêtes des Ottomans ; ils n'étaient pas alors maîtres de la Palestine, dont nous avons à retracer exclusivement la triste destinee. Cette ville gemissait toujours sous le joug des Mamelucks. A Lepoque ou les Portugais, avant doub é le cap de Bonne-Espéronce, menacao at d'une rume prochame la commerce des Venstiens, ceux-ci s'allierent secretement avec le sultan d'Egypte, qu'ils voulaient dechainer contre leurs rivaux, en teurn ssant au prince musulman des canons et des vaisseaux. Le soudant, dans l'espoir dantan der les l'ortugais, menaca de detruire de fend en comble tous les monuments de Jerusalem qui se rattachaient au culte des chretaens, mass le sont sepulcre ne subit aucun outrage, et la guerre entre le monarque egypten et les Portugues n'eut aucun re u at important 1191 . La Palestine deme ara soum se aux maîtres de l'Egypte jusatron regue de Setan I. Ce prince, vainencur des Perses, tourna ses armes contre l'à aypte, et les Tures, depuis cette époque, regnerent sur les berds du Nd., comme aux rives du l'emphore. La Juden et la Syrie suivirent le sort de l'Egypto 1517 : Depuis cette e logue , la l'alest de n'al plus revu les chretiens de la Occident que e nime des pélerins affir : par une pieuse curiosite et

achetant des Tures la permission de pénétrer dans l'enceinte de Jérusalem, Cependant . les rois de France n'ont pas cessé, jusqu'en 1789, de convrir la cité sainte de leur haute protection en intervenant en sa faveur à Constantinople. Les autres puissances catholiques, entre autres l'Espagne, le Portugal, et la cour de Rome, entretiennent encore des religieux qui habitent les couvents répandus dans plusieurs villes de la Judée. Sous la domination des enfants de Mahomet, la Terre-Sainte conserve une physionomie toute chrétienne; chaque lieu, chaque monument rappelle sans cesse les souvenirs qui ont fait jadis sa gloire; chaque caverne, chaque débris portent le nom de quelques prophètes et retracent les actes de la vie du Christ, qui fut si courte et si remplie.

Cependant les maîtres de la l'alestine s'étaient bien vite énervés dans la paix. Dès que le despote de Stamboul (1) eut cessé de paraître à la tête de ses janissaires pour se renfermer dans son palais, l'empire ture déclina de jour en jour, et, après avoir été l'effroi des princes européens, il devint pour ainsi dire le jouet de leur politique. Un nouvel Etat, façonné par les mains d'un grand homme, s'était élevé tout-à-coup sur les bords de la Néva, où Pierre avait fondé la capitale de la Russie. Ce monarque tout à la fois législateur et guerrier commence contre les Turcs ce système d'empiétement qui, continué par ses successeurs, a mis anjourd'hui Pempereur oftoman sous la tutelle du ezar de Moscovie. En un mot, la Porte était devenue si peu redoutable que les grandes puissances europeennes se crovaient dispensées de la ménager. On sait qu'a la fin du dix-huitième siècle la race de saint Louis avait été renversée du trône de France ; la monarchie avait été remplacée par une république qui, apres une longue et sanglante anarchie, semblait vouloir se reposer dans une constitution nouvelle, confiant l'exercice du pouvoir à cinq personnes. Le directoire (on appelait ainsi cette nouvelle phase de gouvernement), importuné par la gloire d'un

de ses généraux. l'arvova conquérir l'Egypte pour occuper sa dévorante activité. Bonaparte, parti avec trente mille hommes comme autrefois Alexandre allant envahir la Perse, débarque à l'improviste et entre en lutte avec les mamelucks. Cette miliee turbulente avait des chess appelés beys, qui s'étaient partagé l'Égypte, ne laissant plus au sultan de Constantinople qu'une suzeraineté illusoire représentée par un pacha qui se tenait renfermé dans la citadelle du Caire. Les mamelucks, malgré leur impétueuse bravoure, furent vaincus par les Français dans toutes les rencontres. Bonaparte s'emara de la capitale, soumit tout le reste da pays par ses lieutenants, et chercha à civiliser sa conquête : le temps seul mangua à ce noble projet. Le héros entreprit ensuite de s'emparor de la Syrie et de la Palestine; il traverse un désert de soixante lieues, prend Gaza, Jaffa et Caïpha, et met le siège devant Saint-Jean-d'Acre, cette même Ptolémais si célèbre dans les annales des croisades. Mais cette ville, dont la défense était dirigée par un émigré français (1), assisté par le commodore anglais sir Sidney-Smith, résiste à dixsept assauts. Bonaparte se retire et remporte au pied du mont Thabor une célèbre victoire, tandis qu'un des généraux sous ses ordres, Junot, triomphe à Nazaceth des mamelucks [1799]. Le chef des Français se treuvait alors à quinze ou vingt lieues de Jerusalem, et ne songea pas on ne daigna pas y entrer; il revint au Caire, qu'il abandonna bientôt pour retourner en France, oà il se saisit de l'autorité suprême. Après son départ, Kleber, qui lui succéda, se maintint avec gloire en Egypte et battit ses adversaires à Héliopolis. Il meurt assassiné, et les François : livrés aux mains d'un chef inbabile, le général Menon, sont contraints d'évacuer l'E cypte, qui retamba sous le joug des mandelnes. Ones mes armées après, un bonome Solium d'Ali, Abenius de naissait et et deveni un chef militaire important, intervint entre le pacha ture et les bays, qui se di putalent l'enterité. Nommé par la Porte gouverneur du Caire, il mvit; à

<sup>(1)</sup> Cost le nouve que les Tures donnent à Constantinople.

<sup>(1)</sup> Testiquel de Philippe acts

nume fette les beys, or a controrent, suy obcusous propositions. Elle figure stans la fable commune mangelineks, done to rate left out too fait Meabound to distinctive to perfect the out-Tous #200 to a proportion of Schooling of A qui celioppe est organism resolutional checher un asile fons la ll'oute-le victe, pais fons & Sabie, ils nont plas rejara 1811

Depuis cet abound to a conservation hamed a continue de gouverne, a Lavy Consouverain independant, it is to be provided as connaître que la surere des ten avets que reréclamant la possession de la Serie et de la Palestine, et. on 1856, son 9's the dome a la tête d'un armée discussité la content de la se rendit maître de ces deux pe vinces. Au moment ou nous cercoies, is July 1997 ctient, comme par le passe, au s'inversin de Physple.

Il nous reste mainten et la faire combaltre à nos lecteurs la Pale tibe telle qu'elle est aujourd'hun après fait le revolutions : Dous he crovons pas devoir hous borner à des descriptions purer ent geograph presnous preferons promoner nos forburs dens les differentes vines de la Jache a nois arretant surfoul a Jerus com, encode the pach-Repardespoor as venes de teates espato a de l'Angen-Manie, en voer estre en est-tdes Juds, des Gress, des Americas, des Abresins, des Colliber et L. . . . Its iens, dis Villard Land Land Brown is Portuga e, des l'asses, que par l'anno es el même des Arghais, pous les calements et la le dire, par le des ride contilles par enxmimes up confront to elitect a filer grante, malgressa a socialistico de fort ne-Pour accompler cette today, him you serons nos reus comendados dons en Alegies ges les plus no errors a sept de us emprunterens des et al., modern et al., conquelques estat or allo diate and dite comprent cien pass des Philippin de la la la la la d'Hebron, et con the Korsen Jema stars to provide 1. . . . . cheffleu la mile e mone. . . . . Jaffa 1 . Cost processor and the ٠.

dans i li storre de set di promontogre de Jaffa pie l'it Bacher Andromede pour être la proceed on monstro moran, c'est anssi dancollege to November of Larche que devait. det sea per lan et les colle de sa famille. conserver, la tace l'upagae; mest de son 1901 in 1 tor de Tyr. Haem, envoyant & Salement es codres qui ervirent à la constroven du composi, to perfete Jonas y Values and the top it write jour ent epica to an voyage ta ratime qui fut sign of the one caroneter concreteless: le et dues apotes lenna dans effe ville un total group to a dayane mission on viresuscita, t. Lab tia. An temps des crossades effe de la altre defoue du pervoir des chrétiens et des Sonne de Die evendes fers des musulthink and them the walassed long secout A I find of After twee Secuparts, a Soua ventual latificación de la forror venada voir a ses convicts, et place four donner courage who bear dispersion, a rund said que pluno case los they from fight the pour gaa growles pordons, a Ay at le monarque from see, listant to be to I on avait monthe sources of the color of the relief of proque The best of the best of the ration des tion from the compact of a Banaparte and service to the first transmission less deof the best many and a proper many the first the control of fitmassacrer The lead of the arms of the montre encore man bed or rether the segment asset au no el dine es de l'ince tout pres de la ment of from the charges want has deny a in the extendiges of means on frost decouvert. a post y pressure a cort, to is es mallieuthe leave per nont point document fent leurs abluin the same and the mean complete les the same to a group of the many officers and residuent and the convergence of the first on the extreme them ender; and provide the second of the soil ment of the second of the nichtend n . . . . ... i eve pas while the North Street about cetter with the control of the property at that in Post of the 

167

Mariana to regular

<sup>14 9 1 1</sup> 

est juste cependant de rappeler que les victimes avaient mérité leur sort selon les lois de la guerre, car les défenseurs de Jaffa, faits prisonniers antérieurement, avaient juré de ne plus porter les armes contre les Français; mais ils avaient en leur faveur les lois de l'humanité, qui auraient dù les sauver. « La » ville de Jaffa est assez bien bâtie pour la » Turquie; sa situation est pittoresque, mais » ne saurait convenir à une place sortisiée, » puisqu'elle est dominée par des collines; » ses remparts ressemblent tout-à-fait à ceux » de nos décorations de théâtre. Son port est » petit et mauvais, et sur le quai, où l'on » vient ordinairement se promener, les bou-» tiques ont l'air d'écuries tant elles sont » sales et obscures. Le principal commerce » de la ville est le coton qui croît aux envi-» rons..... Dans les jardins charmants qui » avoisinent Jaffa, partout les grenadiers » rompent sous le poids de leurs fruits d'un » rouge éclatant et d'une grosseur extraor-» dinaire; l'oranger aux pommes d'or, le ci-» tronnier, le bananier élégant, malgré ses » feuilles démesurées, et tous les fruits de la » terre s'y trouvent réunis. On y trouve » aussi la canne à sucre; mais dans ces jar-» dins la nature est livrée à elle seule, jamais » l'art ne vient à son secours, et les arbres » n'étant point émondes s'étouffent mutuel-» lement 1 . » On compte à Jaffa cinq à six mille habitants, Tures, Arabes, Arméniens, Grees, catholiques et maronites; chacune de ces communions possède une église; les peres latins, qui n'avaient depuis longtemps qu'un hospice en bois, viennent de faire bâtir, en 1830, un superbe monastere avec les aumônes des fidèles. L'érection de ce couvent a soulevé des tempêtes, car les Grees, qui sont en hostilités continuelles avec les catholiques romains, ont mis en œuvre toutes les ressources de l'intrigue pour faire échouer l'entreprise; ils étaient appuvés par l'agent consulaire de Russie, qui a défendu leur cause à coups de poing contre le signor Damiani, agent consulaire de France. Nous aurons encore plus d'une occasion de parler

(1) Note d'un voyage fait dans l'Acvant, en 1816 et 1317, par Firmin Didot fils aine, p. 216 et 217.

de l'animosité qui subsiste entre les Grees et les Latins; ils se combattent sans cosse par de sourdes manœuvres et par de mutuelles injures, faute de pouvoir terminer leur différend par l'épée. Les rues de Jaffa, comme dans toutes les cités de l'Orient, sont étroites et tortueuses. En se rendant de Jaffa à Ramla, on traverse la plaine de Saron, si vantée par l'Écriture; un voyageur, dont la relation date du commencement du siècle dernier, assure qu'à son passage, au mois d'avril, elle était couverte de tulipes; on y voyait aussi des roses blanches et roses, des narcisses, des anémones, des lis blancs et jaunes, des giroflées et une espèce d'immortelle très-odorante. Aujourd'hui on n'y rencontre plus que de chétives plantations de coton, de doura, d'orge et de froment; et le sol, dans les endroits non cultivés, n'offre que des chardons et des herbes flétries et desséchées. La plaine s'étend le long de la mer. depuis Gaza au midi jusqu'au mont Carmel au nord. On découvre au loin plusieurs villages qui ne méritent pas d'être décrits: copendant, des qu'on approche de Ramla. les champs paraissent mieux cultivés, et cette ville, entourée de jardins et de vergers, charme le regard du voyageur. Cependant Ramla, comme toute les villes soumises au pouvoir des Turcs, présente, quand on la parcourt, un aspect assez misérable; on y trouve quelques manufactures de savon, et la majorité des habitants y tire sa subsistance de la culture des terres. On évalue la population à trois mille ames, la plupart Grecs et Arméniens, auxquels il faut joindre quelques familles catholiques et juives. Plusieurs batailles, au temps des croisades, se sont livrées dans les environs de cette ville, qui n'a conservé cependant qu'un petit nombre d'antiquités; on y trouve les ruines d'une vieille église où subsistent encore les ruines de quelques tombeaux de chevaliers chrétiens. L'armée de Bonaparte fit halte à Ramla; et cette même église, changee en hôpital, garde les dépouilles d'un certain nombre de soldats français mélées, après un intervalle de sept siècles, à celles des soldats de la croix. En quittant Ramla on arrive à un village nommé Amoas, où se paie d'ordinaire le droit de passage appelé caffar,

é sous les rois de Jérusalem nour la tion des routes de la Terre-Sainte, qui andonnées aux soms de la nature, quoitribut se perçoive toujours avec exac-A quelques milles d'Amoas on voit à un amas de rumes entoure de quelques s; ce hen est appele par les Arabes n. c'est, ditson, la patrie du bon larui expira à la droite du Christ après repenti de ses fantes. On entre ensuite s montagnes qui forment une sorte de ithe de forme conjuge, a peu pres sementre elles et enchaînées l'une à l'aula base. Parvenu au plus haut comt e chaine, on apercoit du côte du coues idames de Ramla , les collines de et I horizon de la mer ius m'a Gaza; rend ensuite dans une vallee ou se le village d'Anathot ou de Sant Je-, qui co-sede un puits, immense ge dans une contree souvent privee

t près de ce village, dans un vieux 1, que reside le celeure Abou-Ghos, is tribus arabes de ces montagnes; il ou tout fermée la route de Jerusa em, seul y penetrer sons sa permission, ut acheter par un tribut. In effet, il d'environ quarante unite Arabes, it des montagnes de la Judec , depuis jusqu a Jerusalem, depuis Hearon jusmontagnes de Jera ho, « De la val ce remie . . dit M. de Chatembrind . descendimes dans celle de Lero buithe : et plus profonde et plus etroi e que emiere; on a voit des vignes et quelroseaux de doura ; nous arrivames prent où David enfant prit les cinq es dont il frappa le geant Goliath..... 4 avoir passé ce forrent sur un pont erre, on decouvre le village de Keriet-, au bord d'un torrent desseche, qui mble à un grand chemin poudreux. hré se montre au foin, au sommet : haute montagne, sur la route de Nas, Nabolos, ou Nabolosa, la Sichem ovaume d'Israel, et la Néopolis des ides. Nous continuântes a nous cufonlans un desert, ou des figuiers sau-), clair-segues, cialaient au sent du

» jusqu'alors avait conservé que que vero dure, se dénouilla , les flancs des monta-» gnes s'élargirent, et prirent à la fois un » air plus grand et plus sterile. Bientôt foute » végetation cessa : les mousses mêmes dis-» pararent. L'am su theatre des montagnes se leignit d'une con car page et ardente. » Nous gravines, pendant une heure ces rea gions attristees your afternice un col élevé · que nous voyons devart nous. Parvenus a respassage, mois che conomes pendaut » une autre heure sur un plateau nu , semé · de pierres rogiant s. Tentsa-coup, a Lex-» tremite de ce plateau capereus une ague n de murs gothagies. Il somes de tours carwires, et dur cie l'esques s'elevaient quela ques pointes d'estifice, a Cictart Jerusalem 1. Les voyageurs catholiques logent tomours dans le convent de leur communion. Ils pourraient loner des chambres dans la vide, mais leur aberte et leur vie seraient à la merci des autorites turques, dont le despot sine et la rapacite n'ont pas de frein. Le monastère des latins nourtil a ses frais les pelerens s'els sont pauvres. et sids sont in dies, a spacial la decense de leur table. Lous les latres trais, electrishre, le linge, le feat, la binnere : sont offerts grafintement. Les re gioux qui habitent le monastice biological Souveur sont tous de For he describbrances et vienneat d'Espagne et a libbre. Quot pi din vi acti pas dans la vil e samte un seul mome trancais, le patronage de la Terre Soute appartient cependant a ce meme pays; mais en revanche la langue de Bossuet a disparu de Jerusalemi, elle n'est plus parlée que par les quel ques pelernes qui a de longs intervalles visitent la cite sainte. Il y a toujours dans l'eglise du Sond-Sepulere treize moines charges de la gar le du sanctuaire. Ils y ocen, ent des cellules extremement humides, on ils demeurent jusqu'a ce qu'ils soient remplaces par d'autres freres, Chacune des communious chritiennes a sa place dans Linterieur du Soint-Sépulére; on y voit des

» midi leurs feuilles noircies. La terre, qui

A lance and the land of the parties of the second training the second of the second of

Cophtes, des Arméniens, des Georgiens, des Nestoriens, des Maronites, des Abyssins, etc. Cet édifice, bâti par sainte Hélène, comprend le tombeau du Christ, le mont Calvaire et plusieurs autres lieux saints. En avancant dans l'enceinte, on entre d'abord dans la chapette dite de l'ange; c'est là qu'un messager céleste annonca aux trois Marie que Jésus était ressuscité. C'est une espèce de réduit au milieu duquel s'élève un pilier de porphire. De là on passe dans un autre réduit ; c'est le saint tombeau, éclairé par une quantité de lampes qui ne s'éteignent jamais. La place du sépulcre est occupée par une table de marbre blanc. En entrant dans l'église, les pélerins visitent plusieurs chapelles dédiées les unes à la Vierge et à la Madelaine, et les autres destinées à rappeler quelques faits mémorables de la vie du Christ. Un escalier fort étroit, de vingt marches, conduit au Calvaire; c'est sur ce mont que le fils de Dieu expira. Toute cette montagne du Calvaire frappe par sa magnificence, car elle est toute couverte de lames d'argent, de pierres précieuses, de marbre et de porphire. Au-dessous de cette chapelle on voyait naguére les tombeaux de Godefroi de Bouillon et de son frère Baudouin; mais en 1807 un incendie se déclara dans l'église du Saint-Sépulcre, dont la coupole tomba avec la partie supéricure de la nef et brisa le saint tombeau. La flamme brûla tous les autels élevés sur le Calvaire, et les tombeaux de Bouillon et de Baudouin disparurent dans cette catastrophe. On accuse les Grecs d'avoir commis cette profanation par haine contre les Latins, fiers de ces glorieuses sépultures. Il ne reste plus du premier monarque de Jérusalem, que son épée et ses éperons, que tous les voyageurs comtemplent avec une sorte de respect superstitieux. Mais si les Grees ont dispersé la cendre des deux héros français, en asenre que ce sont les Arméniens qui ont mis le feu à l'église du Saint-Sépulere, dans le but d'obtenir la permission de rebâtir leur chapelle, prête à tomber en rume. Las de négocier sans succès, ils l'incendifrent, comptant que les ravages du feu no s'étendraciet pas plus loin que le sanctuaire dont ils desiraicu! la destruction. Quoi qu'il en soit, six mois après l'incendie, le Saint-Sépulcre avait été réédifié par les soins des Grecs; mais à la place des colonnes corinthiennes qui soutenaient le dôme, l'architecte a substitué des pilastres qui ôtent à l'édifice toute sa légéreté première. En échange de leur argent. les Grees se sont emparés des principaux sanctuaires, malgré les réclamations des religieux latins, qui avaient eu seuls, depuis des siecles, le privilége de célébrer la messe sur le saint sépulcre et sur le Calvaire. Il ne reste plus aux Latins que la chapelle de la Vierge et celle de la Madeleine. En 1829 les Arméniens ont obtenu les mêmes avantages que les Grees, par un firman du grandseigneur, qui leur a coûté trois mille bourses, c'est-à-dire plus de quinze cent mille francs.

Les musulmans possèdent à Jérusalem. dans la mosquée d'Omar, un superbe édifice; il se trouve dans une même enceinte arec plusieurs autres mosquées. La réunion de ca divers temples est connue sous le nom général de El-Haram. C'est une petite cité rerigieuse qui a un scheik et des administrateurs environnés d'une haute considération. La mosquee d'Omar, appelée El-Sakhra-Halah, est bâtic sur l'emplacement occupé par le temple de Salomon. Elle est de forme octogone; sa coupole, qui s'élève à près de cent pieds de hauteur, est soutenue par quatre piliers et douze colonnes magnifiques. On y voit la pierre sur laquelle le patriarche Jacob reposa sa tête. Cette même pierre, suivant la croyance des Turcs : garde l'empreinte du pied de Mahomet lorsqu'il prit son vol pour aller au ciel. Il n'est pas permis aux chrétiens de pénétrer dans l'intérieur do Haram. Dans le parvis, on voit, dit-on, une fontaine, des oratoires, des palmiers et des cyprès; sur l'un des côtés, s'étendent des galeries consacrées à des écoles et au legement des imans.

Établis les derniers à Jérusalem, les Arméniens ent fait clever à leur usage un numen e couvent; il est vrai que les Arménien : peuple cosmopolite, puisqu'il n'a plus de patrie, se sont enrichis dans l'Orient par le commerce, et marchent, grâce à leur opu-

Jenon, versus a progette religious admit facilities of the control of the moutons, wile soute. Chart excluds, its viven control of control part for hat by a uniprix fort related these security of the quality possibility of the control of the control of the control of softment definer range basis as mentioned contribute to the second in sign in section members age avance, of some onlinetic some affect and discrete to the dealers and of this ellefs des in the said of the depotes and red large professional Coulde Jery competing a target of closes. monorabednot enserve by a complete or the results of the second continued as assingtinguation in vingtion of prince as a but to energy the first as an object outsementing to que viventa les premières de cella la leista en les productions de la constitut d'explojment quentprinciperomentaux est force and except only to not become resting du pouret les autres, le saments de l'associées. Note la lactif de reporte a prix d'argent glorinaries, et la configuración de la porte del ble declaped to go be a made on the similar to be le rich die Erre the first test of the contract parent to a second i

Annual control of the second chotensal article of the according to the children of falling and the contract of the contract of the and the state of the donnés sans and the outlimites fide-Contractor again 200 of falls-A Actest 1835, may er in Late to your que and the state of t or ented Cotting 1 1 100 16 John Bent trop de la Fe-. See control. Chargers a la a Room to a Je Jane Car sug. prit a my e con store colle t., t fest A Ble Charge 1 43 99 . 1

que invention fiscaie pour légitimer des extorsions et des violences; les victimes n'ont d'autre recours que la protection des ambassadeurs de la chrétienté. Mais, quand même le zèle de ces envoyés serait infatigable, tous leurs efforts et toute leur influence ne peuvent que réparer imparsaitement des injustices sans cesse renouvelées. D'ailleurs le sultan, dans les parties éloignées de son empire, est toujours mal obéi, souvent même on dédaigne ses ordres quand on ne les repousse pas ouvertement. Toutefois, en 1838, la protection d'Ibrahim, fils du pacha d'Égypte, est la meilleure égide contre la tyrannie des autorités de la l'alestine, où la terreur de son nom impose plus d'obéissance que tous les firmans obtenus à Constantinople.

 Les maisons de Jérusalem sont de lourdes » masses carrées fort basses, sans cheminées » et sans fenêtres; elles se terminent en ter-» rasses aplaties ou en dômes, et elles res-» semblent à des prisons ou à des sépultures. > Tout serait à l'œil d'un niveau égal, si les » clochers des églises, les minarets des mos-» quées, les cimes de quelques cyprès et les » buissons de nopals ne rompaient l'unifor-» mité du plan. A la vue de ces maisons de » pierre, renfermées dans un paysage de » pierres, on se demande si ce ne sont pas » là les monuments confus d'un cimetière au » milieu d'un désert. - Entrez dans la ville, » rien ne vous consolera de la tristesse exté-» rieure; vous vous égarez dans de petites » rues non pavées, qui montent et qui des-» cendent sur un sol inégal, et vous marchez > dans des flots de poussière ou parmi des cail-» loux roulants. Des toiles jetées d'une maison » à l'autre augmentent l'obscurité de ce » labyrinthe; des bazars voûtés et infects » achèvent d'ôter la lumière à la ville déso-» lée: quelques chétives boutiques n'étalent » aux yeux que la misere, et souvent ces » boutiques mêmes sont fermées, dans la » crainte du passage d'un cadi. Personne » dans les rues, personne aux portes de la » ville, quelquefois seulement un paysan se » glisse dans l'ombre, cachant sous ses ha-» bits les fruits de son labeur, dans la crainte » d'être dépouillé par le soldat. Dans un

» coin à l'écart, le boucher arabe égorge
» quelque bête suspendue par les pieds à un
» mur en ruine; à l'air hagard et féroce de
» cet homme, à ses bras ensanglantes, vous
» croiriez qu'il vient plutôt de tuer son sem» blabfe que d'immoler un agneau. Pour
» tout bruit, dans la cité déicide, on entend
» par intervalles le galop de la cavale du dé» sert; c'est le janissaire qui apporte la tête
» du Bédouin, ou qui va piller le fellah (1).»

Les idées religieuses dont l'influence a
presque toujours tourné au profit de l'humanité, puisqu'elle purifie nos passions, servent

Les idées religieuses dont l'influence a presque toujours tourné au profit de l'humanité, puisqu'elle purifie nos passions, servent encore à unir les hommes entre eux par un lien presque indissoluble et que le temps seul a le pouvoir de briser. Quelquesois même on pourrait taxer le temps d'impuissance, à la vue de certains peuples avant conservé leurs dogmes et leurs usages à travers toutes les tyrannies et depuis une longue succession de siècles; tels sont entre autres les Juiss et les Hindous. Au reste rien ne fait mieux connaître toute la force du sentiment de la religion, que le spectacle offert à Jérusalem durant une certaine époque. D'un côté sont des hommes passant leur vie dans un exil volontaire et en proie à des indignités et à des vexations auxquelles ils ne peuvent opposer qu'une patience inaltérable ; de l'autre, une multitude venue de toutes les parties du monde pour prier sur un tombeau. Rien de plus curieux et de plus instructif, même pour le philosophe, que la semaine sainte à Jérusalem. Aujourc'hui cependant les cérémonies qui signalaient ces jours consacrés à de pieux souvenirs, n'ont plus le même éclat. Ainsi, le dimanche des Rameaux, le chef des religieux latins avait contume de se rendre au lieu occupé jadis par le bourg de Bethphagé, d'où partit Jésus-Christ pour faire son entrée dans la cité sainte. Le père abbé, à l'exemple du Sauveur, revenait dans la ville, monté sur un âne et marchant au milieu d'une sorte de cortége triomphal. Maintenant ce voyage symbolique est remplacé par une messe à la suite de laquelle on donne aux assistants des palmes bénites. Cette distribution en-

(1) Itinétaire de Paris à Térusalem, t. 2, p. 150.

traine presque toujours des scènes de désordre, que les Tures, gardiens de l'église du Sont-Scoulere, apaisent avec le fouet et le baton. Après la distribution des palmes, on fait une procession autour du saint tombeau et l'on chante la passion. Il faut convenir que cette histoire, si touchante par ellemême, doct insporer un interêt hien plus vif raconte sur le hen même ou elle s'est accomplie. Le mercredi saint, les pares latins se rendent a Gethsemani, dans la grotte où le Sauveur versa une sueur de sang ; pour y celebrer plusieurs messes. Le même pour, A trois heures apres mide, commence l'othee de ténebres. Le l'endemain jeudi, on eteve un autol a la porte du saint tombeau, mais la foule des pelerins n'est point a linise à cette solennite, à laquelle assistent scalement des Grees et même des musulmans admis par exception. Les galeries de l'église appartenant aux Armeniens sont toujours remplies d'une foule de femmes de eette pation, qui pour la plupart ont passé la muit dans le temple. Les vases sacres qui ornent l'autel sont en or et marques aux armes da Portugat; le celebrant est couvert linmême de vêtements de la plus grande magnificence. Apres une procession solennelle, les jan ssaires font évacuer l'eglise, non sans peine; il n'y reste que les religieux et un certain nombre de Grecs, d'Armémens et même des Tures, qui ont echappe, en se cachant dans que que chapelle, à l'ord des gardiens, ou qui ont achete lear indutgence. L'eglise est ainsi fermée jusqu'au tendemain soir ; alors commence la ceremon e du lavement des preds. Dans le saint sepulére sont renfermes, dans un calco d'or reconvert d'un voile, les especies eucharistiques. L'intérieur du tombéau est illument par une centeine de flimbeaux. Les reigieux entrent deux à deux dans le reduit sacre pour siy plonger dans une peeise meditation. Dans fintervalle des regénomes, les assistants, bommes et femmes, causent et rient comme dans une promenale, ils borrent le cafe et même mangent quelques mets apprêtes dans l'eglise même. La nuit venue, les uns s'étendent sur le pavé du temple , d'autres sur ice marches des auteix ou sur des nattes et des tapis, et se livrent au sommeil : les religieux se retirent dans leur couvent par un passage souterrain, à l'exception de deux freres qui restent dans le saint tombeau. Le lendemain vendredi, quelques milliers de pélerus de toutes les nations remplissent l'eglise du Saint-Sepulere et produisent une extrême confusion. A sept heures du soir les religieux latins a renfermés dans la chapelle de la Vierge, dont toutes les lumières sont éterntes econtent un sermon proponcé par l'un d'entre eux, sur la mort du Sauveur; puis les portes s'ouvrent, et ils traversent les flats de la fon'e, qui se presse et se beurte de toute part pour aller entendre un nouveau discours au pied de l'autel de la division des retements, puis ils montent sur le Golgotha 1 . Le crucofix porté en tête de la procession est alors plante dans l'endroit même ou fit e evee la croix du Sauveur. Apres en nouveau discours sur la passion, on declone les meds et les mains du Christ et l'on descend le corps pour se rendre à la merre de l'onetion : on l'enveloppe dans un lineeul et quatre religieux le déposent sur la pierre de marbre. Le samedi saint , bénédic tion de l'eau sainte et du cierge pascal. Enfin l'allelura retentet à son tour pour célébrer l'ascension du Christ allant rejoindre son pere dans le ciel. Le jour de Pâques, les cathologues revêtent leurs plus heaux habits. le saint sépulere est orné de flambleaux et de fleurs et l'on chapte 'e psaume exaudiat pour le roi de France. Tel est le récit abrégé des céremontes religiouses qui se celébrent à Jerusalem et qui sont en même temps une pe ature de maeurs d'un vif interêt .2 :.

Dans le l'ut de faire connaître, sous le rapport religieux, les nations chretiennes qui habitent Jerusa em, nous altons décrire, d'appres le recit à un voyageur qui en fut lemoin, la ceremonie du feu sacre que les évêques grees et armenoens a lument chaque année dans le saint sepulere, comme s'il descendait du ciel.

<sup>195</sup> Clost da partie du Calvaire, ch le Christ fut critiche, il se trouve renferme dans l'églas du Samb-Sepulo :

<sup>2.</sup> Cerroy carlano di brient, tom, &

« A midi, je sortis du couvent pour être » témoin du spectacle le plus extraordinaire » que j'aie jamais contemplé. Nous eûmes » de la peine pour entrer dans l'église du ■ Saint-Sépulere, et cependant notre janis-» spire marchait devant nous en nous faisant » faire place à l'aide d'un fouet armé de » plusieurs courroies de cuir, dont il était » obligé de se servir fréquemment. L'église • était remplie de pélerins et de spectateurs, au nombre de sept mille au moins. L'aga » se tenait à la porte, où il essayait en vain de » maintenir l'ordre, à l'aide de quarante ou » cinquante soldats qui tous, sans pitié, » faisaient usage de fouets semblables à ce-» lui de notre janissaire. Lorsque les péle-» rins et les habitants de la ville qui avaient » les moyens de payer furent entrés, les » procuratori des couvents grecs et armé-» niens composèrent avec l'aga, movennant » une légère somme, afin d'obtenir l'antrée » du saint sépulcre aux pélerins trop pauvres » pour pouvoir payer. Leur nombre se mon-• tait, cette année, à cinq cents. Dans l'in-• térieur de l'église (et je donne ce nom à » tous les bâtiments qui s'y trouvent réu-» nis), des bazars étaient établis, où l'on » vendait du pain, des légumes, des chape-» lets, des cracifix, etc., et je vis un grand » nombre de pélerins marchander pour un » para et jurer les uns contre les autres à » cinquante pas du tembeau du Christ. Le » janissaire, en employant la force, me con-» duisit au travers de cette multitude à la » galerie des moines catholiques romaias. » Mais toutes les précautions ne purent em-» pêcher que plusieurs enfants tures et leurs » domestiques n'entrassent avec nons au mi-» lieu de la foule : c'étaient pour la plupu t » les fils du cadi, du mufti et des princi-» paux chefs de la ville. Sous prétexte de » faire partie de leur suite, plusieurs mu-» sulmans s'introduisirent ainsi sans que les » moines osassent les renvoyer, par crainte » d'offenser les autorités turques. Malgré la » foule qui remplissait la galerie, je parvins » à attraper une bonne place, dont le fus » force de repousser plusieurs soldats turcs » qui essayèrent de m'en chasser.

n Quelle scène etrange s'effrait à me, re-

» gards! les galeries des Grees et des Armé-» niens, qui ont vue sur le dôme, étaient rem-» plis par les femmes de ces deux nations venues » en pélerinage. Elles faisaient le signe de » la croix, et leurs regards étaient fixés avec » enthousiasme sur le saint sépulcre. Dans » le bas, toute l'église et surtout la partie » circulaire placée au-dessous du dôme, » était entièrement comblée de pélerins » criant et se débattant avec violence pour » s'approcher du saint sépulcre, tandis que » les janissaires les en repoussaient avec » leurs fouets. Dans une dispute, je vis un » homme dont l'oreille droite fut entièrement » arrachée. Les places auprès de l'ouverture » par laquelle on recoit le feu étaient occu-» pées par les plus riches pélerins, qui, pour · obtenir cet avantage, payaient anx Turcs » et aux Grecs deux et trois cents sequins. D'Une vieille semme assise à la porte de l'é-» glise grecque avait retenu cette place, en » payant deux dollars (1), depuis la veille » à dix heures du matin, et n'en avait pas » hougé depuis ce temps..... Cette foule de » pélerins, chantant leurs prières en grec » et en arabe, gardait ses rangs autour du » sain sépulcre autant que le tumulte pou-» vait le permettre; mais souvent une troupe » s'avancait, portée sur les épaules de leurs » camarades; d'autres se précipitaient sur o eux et terrassaient tout ce qu'ils rencon-» traient sur leur passage en poussant des » cris de toutes leurs forces. A dix heures, » les évêques grees et arméniens se renfer-» mèrent dans le saint-sépulere avec un seul » Turc.... Avant qu'ils v entrent, le saint » sépulere est inspecté publiquement et tou-▶ tes les lampes sont éteintes, etc. — A deux » heures, le gouverneur entra dans le tem-» ple, précédé de ses soldats, qui, malgré » leurs efforts, eurent beaucoup de peine à n l'v introduire, ainsi que ses secrétaires et p sa suite. Il alla se placer dans la galerie » des catholiques, où un superbe divan lui » avait été préparé, et il fut recu par les » procuratori et par les drogmans de l'É-» gli e romaine. Lorsque le feu tarde à pa-» raitre, il manifeste son impatience, et

[1838]







PALES CAN US OF PAID S SHOWERS SOUR SENSE SECTIONS OF THE

general configuration of proceedings of the configuration of the South Crops is a substantial content of the specific of the specific property of t ment in the control of the control before the control of the contr and the second of the second o The second of th time but a firm to compare the same with a contract the equivariant world next move as an experience of the first section of the first period period and The first set the product of the first of the product of the prod in the first of the second of the second product of the product of the second of the s duriglester, in the contract of the con-ووالجراب والمكاري والمراجع والمراجع المراجع المراجع والمراجع and the control of th The second of th e tyrke i Europe ta Sylvania Te Arabist ya Switch i s to be to the control of an array of the Control of Grand Control apode plant of the leading of the Charles and the same control of the second control . ::::: Carrier and Arthurson 101 6 2 1 er San Care Co. the the data seems to at the contract of and earlies 1 1.01 (0.00) 18.1 10 66 3 x 3 3 6 5 200 0 2 32 0 terre e e e . . . N . . 10 may 2 a 20 (1)

<sup>10 10 10 10</sup> 

mille piastres. Aujourd'hui le Grec qui allume le premier son flambeau au flambeau du patriarche, est ordinairement un personnage de distinction. Depuis plusieurs années, cet honneur est devenu le partage d'une famille grecque. La communauté du couvent grec de Jérusalem se compose de cing ou six évêques et d'une quarantaine de papas; ils sont tous originaires de la Morée. de l'Archipel et de l'Asie-Mineure, car les Grecs de la Palestine ne sont point admis dans leurs rangs : ils sont regardés comme des barbares, à cause de leur ignorance et parce qu'ils ne sont pas nés dans une contrée bellénique. Au reste, les membres du clergé grec de Jérusalem ont tous l'esprit cultivé et peuvent faire usage de la bibliothèque du monastère, qui se compose de livres et de manuscrits grecs, et d'une centaine de livres français. Les Grecs ont aussi à Jérusalem douze petits couvents destinés à recevoir les pélerins. Chacun de ces couvents ne renserme que deux papas. On compte environ douze mille cinq cents Grecs dans la ville sainte. Au reste, cette nation exerce même son industrie à Jérusalem, où elle possède plusieurs sabriques de savon dont les restes impurs souillent le penchant occidental de la montagne de Sion.

Les Arméniens partagent avec les Grecs les profits du peu de commerce qui se fait à Jérusalem, mais l'industrie la plus productive pour les premiers est celle qui exploite la dévotion des pélerins. En effet, chaque année, les routes de l'empire ottoman sont sillonnées de caravanes arméniennes qui se rendent à la ville sainte, où elles répandent une véritable pluie d'or. Aussi, malgré les vexations des Turcs, qui tendent à s'accroître en raison de l'éclat dont resplendit le clergé de cette communion, il est enjoint aux pélerins de garder le silence sur les avanies qu'ils ont pu souffrir durant leur voyage, afin de ne pas détourner les fideles de venir apporter leur argent dans la ville du Christ. Le convent arménien est un des édifices les plus remarquables de la cité sainte; ils l'ont usurpé sur les Franciscains. La chapelle du monastère mérite d'être visitée; on dirait qu'elle est l'ouvrage d'une fée, tant elle

éblouit par une profusion d'ornements qui surprennent les yeux, mais ne seraient pas avoués par un goût délicat. Des tapis du plus beau travail recouvrent un pavé de mo saïque, et sur les murs sont appliqués des carreaux de faïence où sont représentées, peintes en bleu, diverses scènes tirées de la Bible. Des lampes d'argent pendent de la voûte, qui est semée d'œufs d'aigle et d'autruche, comme des étoiles dans le firmament. Toutesois rien n'est comparable à la petite chapelle de saint Jean; c'est un véritable bijou. La porte de ce sanctuaire est faite d'écailles de tortue, de nacre, entremêlés d'ornements en or. Dans l'intérieur, dont les murs sont revêtus de marbre blanc, on reucontre des sculptures, des dorures, des peintures : tout cela forme un ensemble qui étonne et saisit à la première vue. Les cérémonies du culte arménien offrent beaucoup de pompe: rien alors de plus éblouissant que le maîtreautel, éclairé par des candelabres d'or contenant de gros cierges dont la lumière fait étinceler de mille feux les décorations de l'autel, où l'on a prodigué l'or et toutes les espèces de pierres précieuses. - Il n'existe qu'un seul monastère de femmes à Jérusalem: il appartient à la communion arménienne. La règle en est très-sévère, et celles qui peuplent cette retraite n'en sortent que pour aller prendre place dans le champ du repos. Les Abyssins possèdent aussi un monastere dont l'extérieur dénonce la pauvreté des chrétiens de cette communion, qui se rattachent à l'Eglise arménienne. Celle-ci les nourrit et les entretient. Il ne faut pas non plus oublier les Cophtes et les Syriens, qui exercent à Jérusalem les professions les plus basses et les plus pénibles. Les premiers entretiennent seuls quatre lampes sur le saint sépulere ; ils ont aussi dans l'église de ce nom un petit autel décoré avec une simplicité un peu me. Dans un étroit réduit pratiqué près de l'autel, se tient un diacre cophte, vêtu d'une aube, d'une étole et d'une dalmatique; il est coiffé d'un bonnet dont la forme se rapproche de la mître épiscopale. L'office de ce diacre semble consister principalement à entretenir un feu de charbon dans un vase de terre, puis il parcourt d'heure en heure, armé d'un

enceusoir, l'intérieur de l'église. L'humble chapelle dont il est le deservant fut épargnee par les flammes qui devorerent le saint sépulère, comme si Dieu cût voulu temoigner aux hommes qu'il faisait plus de caix des hommages de la pauvreté que de ceux qui lui étaient offerts accompagnes d'une vaine splendeur. Il existe aussi à Jerusalem huit cents Arabes catholiques qui vivent aux depens du monastère de Saint-Sauveur.

Les Juifs ont a Jerusalem une seule synagogue; elle sert aux differentes sertes, qui interpretent à leur facon la loi de Moise, Le sont des chambres ou le jour penetre à peine; les saintes ecritures, transcrites sur parchemin et déposés dans un coffre, sont derobées aux regards par un long rideau. Le culte des Israelites n'offre aucune pourpe extérieure : le rabbin lit quelques fragiuents de Moise et des prophetes, puis derouie en présence des asaistants les saintes écritures, que chaque Juif touche respectueusement avec le bout d'une espece de voile qui couvre sa tête. Les Israelites habitent, pres de la porte Steroudine. un quartier appele eu arabe Harat-el-Fond, qui est empesté par le voisinage de la voirie de la ville. Non loin de cette voirie sont parqués les lepreux juifs; als habitent en commun une grande cabable de pierre con la pitie publique feur porte chaque jour andques aliments. Mais co-malheureux, chasses de la presence de lours sembables, sont noués a la solitude la plus complete et la plus douloureuse; tous les hens qui les attacha ent au monde sont brisés sans retour; point de visage ami qui compatisse a leurs peines : il faut qu'ils les devorent en silence. Ils m'ont d'autre confident, d'autre consolateur que le ciel, et ils séteignent lentement, en proje à des souffrances dont la mort seule peut les delivrer. Entre la mesquee d'Onner et les murai les su best de la vicie, il existe un lieu connu cous le nous de place de Pleurs. Les Isracales ent refiels la droit de s'y rassembler tous les ven les les pour la ser la place ou les crocent que s'e eva tapides le temple de Salomon.

Le nombre des Jusés, dans la valle sonte, est environ de six mille, parmi lesquels se trouvent, dit-on, plus de semmes que

d hommes : on explique cette singularité par le privilège qui appartient aux femmes de e tre nation de sub-ister aux depens de la communante. Les Juifs de Jerusalem ont une casse particulière alimentee par les collectes qui se font dans tontes les parties du monde en faveur des enfants d'Abraham qui habitent Jerusalem. De la vient peut-être que les Israelites supportent, de preterence, les plus fortes avames quand le mutzelim a besoin de remplir ses coffres : ce dernier n'a pas non plus a craindre de reclam tions, car la posterite de Jacob est destituce de tout appui dans ce monde et invree sans défense à qui veut la pressurer. Tombée au dernier rang. les nations, surfout en Orient, qui lui permettent d habiter leur territoire traitent les enfants d'Israel comme des animaux domestiques, auxquels on mesure des soins et des aluments en proportion des avantages qu'ils procurent. Habiles a pomper l'argent, les Jun's sont toleres tant qu'ils consentent à le prêter : mais les services qu'ils rendent en ce genre sont toujours meartriers et arment contre cux leurs debiteurs. Ceux-ci finissent souvent par les egorger pour selabérer de créances qu'ils ne peuvent acquitter autrement.

Durant le moven-age, l'Europe fournissut presque seule la foule des pelerins qui abondasent a Jorusalem : aujourd'hur l'Orient a remplace 1 Occident. Presque tous les voyageurs qui viennent adorer le tombeau du Christ sont des Grees et des Arméniens venant de la Perse, de la Turquie. de l'Egypte, de l'Asie-Mineure, des îles et du continent de la Grece, sans compter des Abyssins et des Syriens : a sabordent à Jérusalem aux mois de janvier et de février, et s'en eloignent après la ce ebration des lètes de l'aques : in existe même une ordonnance du pope qui ne permet que aux catholiques de prolonger leur sepur au-dela de trente pours. Les musulmans se ren lent aussi, par devotion, dans la ville de Salomon, ou les a pelle le desir de visiter des heux sancthes par Mahomet, qui se trouvait à Jerusalem quand il monta au ciel conduit par un ange I in caravaties de pelecinos avancent sous les ordres d'un chef charge de diriger la marche, et se composent de familles entières,

hommes, femmes et enfants, qui ont souvent à supporter des fatigues excessives et de grands périls, car les Arabes attendent les troupes des pélerins pour les dévaliser. Quand ces troupes dévotes sont arrivées au pied des murs de Jérusalem, elles entrent par la porte de Bethléem, après avoir payé quatre paras par tête, qu'elles devront payer encore à leur départ. Les Turcs et les Francs sont seuls exemptés de cette taxe. Chaque ration se rend ensuite au monastère de sa Communion, où les Pélerins sont hébergés et aourris pendant deux jours; le troisième, chaque individu déclare son nom et le pays dont il est originaire, il verse une somme i toportionnée à l'état de sa fortune, puis on lui procure un logement dans la ville, dont il doit acquitter le lover. Il faut, en outre, qu'il donne une autre somme pour avoir la permission de prier dans les lieux saints, où ils pénètre toniours accompagné par un prêtre de sa nation, qui fait l'office de cicerone. Enfin les prêtres arméniens, à l'exemple des Grecs, vendent aux fidèles de leur communion le pardon de leurs fautes, car la confession est taxée comme une marchandise. Au reste les pélerins arméniens sont imbus de cette doctrine, que la clef d'or ouvre la porte du ciel, ce qui contribue sans doute à les rendre plus àpres pour le gain, mais aussi plus généreux lorsqu'il s'agit de mettre en repos leur conscience avec le ciel : un de ces dévots a donné pour cet objet jusqu'à cent mille piastres, et chaque jour, à l'époque des pélerinages, la cai-se du patriarche se remplit de sommes plus ou moins considérables, versées par la crainte ou par la superstition. En effet, Jérus-dem voit arriver dans ses murs, à l'époque des fêtes de Pâques, jusqu'à cinq mille Arméniens, qui viennent acheter le salut de leurs âmes, tandis que l'on compte à peine trente catholiques qu'amène le désir de visiter de saint sépulcre. Les Grees sont aussi fort nombreux, surtout depuis qu'ils sont remontés au rang de nation; ils peuvent, maintenant qu'ils se sont affranchis par leur courage, marcher tête levée dans la cité sainte, où les Tures, s'ils les haissent davantage, du moins ne les méprisent plus.

L'Égypte et l'Abyssinie fournissent auquelques pieux voyageurs, mais en pe nombre. La population des musulmans Jérusalem est environ de dix mille ames ils jouissent d'une sorte de prééminence, ca les autorités turques ont pour eux de granménagements; ils ont pour ainsi dire d libertés qui tempèrent, à leur égard, le effets les plus désastreux du despotism Les musulmans de Jérusalem sont ani més d'un fanatisme religieux qui les ren intolérants pour tous ceux qui ne professes pas la religion de Mahomet : on assur qu'ils montrent un zele non moins fa rouche à Médine, à la Mecque, ce qu'il fau attribuer à l'influence des lieux. Le quartie. des musulmans (en arabe Harat-el-Mulsmin) est auprès de la mosquée d'Omar; les melson: qu'ils habitent sont très-élevées et percée, de petites fenêtres, défendues par des grilles. Les Grees, les Arméniens et les Juifs évitent de pénétrer dans cette enceinte, de pend'éprouver quelque outrage de la part des farouches Osmanlis, dont la brutalité n'a pas même besoin de prétexte pour se livrer à des violences; ils sont d'ailleurs certains & l'impunité, ce qui les excite à donner m libre cours à la férocité de leur humenr. La plupart des villes turques sont surtout remarquables par les cimetières qui les entourent; ils présentent, en général, l'asped le plus riant par une riche végétation et par des tombes élégantes, qui dépouillent la mort de l'aversion qu'elle inspire. Il n'ea est pas de même à Jérusalem, où les musulmans possedent des enclos consacrés à la sépulture de leurs co-religionnaires; on n'y voit que des monuments d'une grande sinplicité; on n'y rencontre non plus ni ombre ni verdure, tout y semble triste et désolé, et rappelle fidelement l'image de la destruction, dont le trépas est le ministre infaticable.

Quebques monuments auxquels s'attachent de grands souvenirs entourent Jérusalem: parlons d'abord du tombeau de la Vierge, creusé dans le sein d'un rocher, et auquel on parvient par un escales de cin-quante marche; en trouve aussi dans la même montagne fouillée par le ciseau, les sépultures d'Anne, de Joachim et de Joseph. Si ces mo-

here down down grant que su process productions to be descripted content host our read a second and specifically as a conse garager on the Library of the and the second second Je to Lorge-Sarato Couperfice has also the property events face developmount of an interpretation to seguites des para a soul la se it a for him along a code and for the conceptation . on learning to the transitive's . . . ent. Committee  $\{u,1,\dots,v\}$ A CONTRACTOR OF THE STATE OF Control of the Same A section to Jerusa en al esta la salva daopper, dust " to soft basis a a L.

by the contract of the contract of the contract of the best months need to not the and the stage of the form of signs of process of the second, and sordre art of good per opening the complete bearing the real a fine concerts considered par la fromthought to be a second. The car worth his present vest dept ful entere de la Varier on y d'in tablé no le la direct date à statte y out se lever dans la a take with appared to a Lagreenic on lonthe de Son estado dos dedeca vallee delleghitz een erbiggen unr cher elle to be a postore of trois jours of tombe as a diversity of the control of the period chearing and participate de-An early Court of post adopt de day pieds, the control but the first energy throughout a per an incorpor despeadings n do processo de respecto de la como de la respecto de la cote da levant, con la conda, el Son, dent une parcontent of the ment of the particles of the terror of the forest one of the forest one content of the second treave hors de la v. 5 — commet de ce montable of cities to a decreas pomenents, uses. Date in not a valuer so that-copin curracity even consequent consequences there is declared as a firm a coarse palais de la consecutación fectural para de Davida mas a su ne preuve la vente de

The order tole discounting rondre 🛎 sight present the connector described Mor More completely to the Erichold III des les le contrates de la toutes que toute en effection que ser a my struite in a second growing integration of a discovery figure enhave the super-research and a few of the contracts ancomparation over the American and fort debendant of productive and restricted a recommendation of the design of the second of with the Olive Technique of the analysis of the following transació tigado escribira, no no caso escribar o mor en secolo der chocontrol of the control of the analysis of the control of the contr on, Cost environte les qui se fone, forme et de treffe le panes du ma son du souther some the concern set a estable average materious, Asomore, proceedings of them, a cost sample of the foregonizate dein the profite and the test of the opening and days on the profit mode reindigential and the average manager appropriate control constitution sycomoshow on very estimatory of the Object on the partial projects and projects of several dans some till med til eller og til en makere. Has gentim ett går gill som ellta glikere hers g at 6 leaves and one of the state of the example of the rait self-apply the control of the first process of the control of the control of the and the bound of the property of the contract of the sometable er graden i store graden på standen ble er er entry til ster en de la travella de la Salanda de la Carlo de la Carl seminary the accounting a security for qualification to door or but of

> The state of the s · ., . . .

forment comme des espèces de terrasses dont la pente est quelquefois très-rapide. A une lieue environ de Jéricho, et vers le nordouest, on trouve la montagne de la Quarantaine; c'est là que le démon voulut tenter Jésus-Christ, en lui promettaut de soumettre à sa puissance les royaumes de la terre. Il paraît que ce mont a servi de résidence à des anachorètes, car on v remarque des cellules et des grottes où s'élevaient des autels destinés à célébrer les saints mysteres; ces cellules servent anjourd'hui de magasins à quelques tribus arabes qui parcourent le désert de Jéricho; là sont déposés le froment et l'orge qui servent à leur nourriture et à celle de leurs chevaux. Jéricho est à deux liques de la Mer-Morte en tirant droit au sud; rien de plus triste que le chemin qui conduit à ce lac si fameux, et rependant si peu connu; le sol, où s'élèvent des ronces et des bruyères, offre tantôt une teinte jaune ou cendrée, ou tantôt devient sablonneux; on y rencontre de distance en distance des mamelons de sable que le vent déplace de temps à autre, et derrière lesquels les Bédouins se tiennent en embuscade pour surprendre les voyageurs. Tantôt encore le terrain est sillonné d'ornières qui rendent la marche difficile et périlleuse, une couche de sel couvre l'arene, on dirait un champ de neige qui environne et annonce le lac Asphaltite, « L'aspect de la Mer-Morte, » dit un voyageur celebre 1, a n'est ni triste ni » funcbre, excepté à la pensée; à l'ord c'est » un lac éblouissant dont la nappe immense » et argentée répercute la lumière et le ciel » comme une glace de Venise : des monta-» gnes aux belles coupes jettent leurs ombres » jusque sur ses bords. On dit qu'il n'y a ni » poissons dans son sein ni otseaux sur ses » rives. Je n'y vis ni procellaria, ni monet-» les, ni ces beaux oiseaux blancs semblebles » à des colombes marines qui na<sub>si</sub>ent tout le » jour sur les vagues de la mer de Syrie et » accompagnent les caiques sur le Bosphore ; » mais à quelques centaines de pas de la Mer-» Morte je tirai et tuai des oiseaux sembla-

(1) M. de Lamartine, Note d'un voyez-ur en orient pendant les aunces 1532-1553, p. 236.

a bles à des canards sauvages, qui se levaient » des bords marécageux du Jourdain, Si l'air » de la mer était mortel pour eux ils ne » viendraient pas si près affronter ses vapeurs » mephyliques. Je n'apercus pas non plus » ces ruines de villes englouties que l'on voit. » dit-on, sous les vagues; les Aralies qui » m'accompagnaient prétendent qu'on les » découvre quelquefois. Je suivis long-temps » les bords de cette mer, tantôt du côté de » l'Arabie, où est l'embouchure du Jourdain, » lantôt du côté des montagnes de la Judée. » où les rivages s'élevent et prennent quel-» quesois la forme de légères dunes de l'O-» céan. La nappe d'eau nous offrit partout » le même aspect, éclat, azur et immobilité. » Les hommes ont bien conservé la faculté » que Dieu leur donna, dans la Genèse, d'ap-» peler les choses par leurs nonis. Cette mer » est belle, elle étincelle, elle inonde de la » réflexion de ses eaux l'immense désert » qu'elle couvre, elle attire l'œil, elle ément » la pensée; mais elle est morte; le mouve-» ment et le bruit n'y sont plus ; ses ondes, » trop lourdes pour le vent, ne se déroulent » pas en vagues sonores, et jamais la blan-» che ceinture de son écume ne joue sur les » cailloux de ses bords; e est une mer pet -» fice : comment s'est-elle formee? aspen remment, comme dit la Bible, et comme » dit la vraisemblance : vaste contre de chii-» nes volcaniques qui s'étendent de Jerusa-» lem en Mesopotamie et du Laban à Pleu-» mee, un cratère se sera ouvert dous son » sein , au temps où sept villes peupleient sa » plaine; les villes auront été sécouces par le » tremblement de terre : le Jourdain, qu., » selon toute probabilité, courait alors a tra-» vers ces plaines, et aliait se jeter dans la » mer Rouge, arrêté tout-à-comp par les » monticales volcanques sortis de la terre » et s'engoufirant dans les cratires de So-» dôme et Gomorre, aura formé cette met » corrompue par le sel, le soufre et le bi-» tume, aliments ou produits ordinaires des » volcans : voila le fait et la vraisemblance. » Cela n'ajoute ni ne retranche rien a l'ac-» tion de cette souveraine et étermelle vo-» louté, que les uns appellent miracle, que » les autres appellent nature; nature et mi-





FOR THE PERSON OF STATES O



» racle n'est-ce pas tout un? et l'univers » est-il autre cho-e que miracle eternel et de » tous les moments? »

Nous pulgerons encore d'autres renseigrements dans une relat on presque ausai récente que celle de M. de Lamartine : a J'ai » visité. » dit l'auteur, « la Mer-Morte, à n trois quarts de lieue à l'ouest de l'embou-» chure du Jourdain ; il était sept heures du a matin, une brise légere souffluit alors, la n surface du lac en clait ridée, et ses ondes o battaient painblement la rive; la mer n n'exhale ni vapour ni fumée: l'air est pur autour d'elle; les fints sont aussi brillants, n aussi azurés que ceux de l'Archipel et de » l'Hellessout; ce qu'on a dit de l'amertome n et du mauvais goût de ces caux est parfain tement exact; j'en ar goûté dans le creux » de ma main, et i'en ai eu le curur malade p pendant un quart d'heure. Une blanche » bordure de sel entoure le lac et se mêle à n un bitume rougeatre déposé par les caux. a J'ai vu sur la rive de petits coquitlages et a des cailloux comme on en voit sur le ri-» y ge des mers. Nos savants nat ruit tes se o demandent encore s'il existe des poissons » dans la Mer-Morte; je puis donner la so-» lution de ce p obleme : oui , il existe des » pois-ons dans la Mer-Morte; ils sout en géo néral maigres et petits; le vieux scheik o qui m'accompagnait, et deux de nos cavan hers arabes, m'ont dit qu'ayant voulu un n jour en manger, ils leur trouvèrent un a goût si empesté , qu'ils furent obligés de n les jeter. J'aurais bien voulu me baigner n dans la M. r. Morte, pour résoudre par moia même la appetion de savoir si l'eau est asn sez pesante pour soutenir le corps de n l'homme ; je craignais le retour de la fièvre, n et e n'ai point osé entrer dans le lac ; mais o l'un des voyageurs anglais qui nous avaient o snivis a fait devant moi cette experience, n il s'est étendu sur l'eau, cherchant à s'enn fancer, et i'ai vu son corus flotter à 'a sura face comme un tronc d'arbre. Vespanien, n si l'on en croit Joséphe, fit la même expén rience, il ianca dans la Mer-Morte plusieurs n esclaves, les pieds et les mains luis, et pas n un n'alla au fond; le voyageur Peceke o planges dans le loc et de put parvenir à TRRE SAINTS.

» s'enfoncer; d'autres voyageurs se sont » aussi assurés du phénomene. On trouve » dans quelques endroits du lac des uives aux » lantères longues et déhées, comme dans » nos lacs et nos étangs d'Europe. Je n'ai » point vu la raille d'Arabie dont parlent » quelques voyageurs, la même, dit-on, qui » nourrit les Hebreux dans le desert; Has-» selquist nous dit qu'elle mérite seal qu'on » fasse le voyage de la Mer-Morte (1), »

Depuis plusieurs siecles aucune harune n'a sillouné la Mer-Morte pour en détermiuer l'étendue et visiter tous ses rivages : les uns lui donnent vingt heurs de longueur et cing ou six dans sa plus grande largeur; d'antres y ajoutent une dizaine de fieues de plus : eizoruna aphaesa anortania co coluntaria matives. Cependant, sous le roi Bandoin. Foucher de Chartres, qui accompagna le monarque dans une expédition sur les bords du lac mystérieux, aurait pu nous laisser de curieux renseignements s'il avait su observer ce qu'il voyait; mais son récit n'offre aucune particularité digne d'être recurillie, il se contente de paraphraser l'Ecriture-Sainte et d'en faire le texte de pompenses périodes et de lieux communs de morale. Un abbé de monastere de Saint-Sabba, situé dans la Palestine, a fait aussi le tour de la Mer-Morte: il affirme qu'à son extrémité il y a un chemin par ou ou la traverse n'ayant de l'eau qu'a mi-jambe, au moins en elé ; que la terra s'cleve et borne un autre petit lac de figure ronde, un peu ovale, entoure de plaines et de montagnes de sel ; mais les assertions du bon religieux, qui nous out ete conservées par le pere Nau, vovageaut, en 1674, à la suite d une ambassadeur de France, n'ont pu depuis cette épaque être ver fices et corroborées par d'autres temoignages. De simples voyageurs, destitués de tout appui, ne peuvent tenter une semblable entreprise, car il faudrait être accompagné, non seulement d'une troupe asset nombreuse pour en impougraux Arabes qui infestent les bords de la Mer-Morte, mais il fandrait encore construire sur les lieux quelques bôtiments avec des bois tirés du mont Liban, de Jérussiem,

"Un chef militaire pourrait done parmaire sur ce point la curiosité pu-; ainsi , tant que la Palestine restera . .. domination d'un neuple de l'Orient, exploration ne sera pas tentée.

Jourdain se jette dans la Mer-Morte; cet endroit le deuve ressemble à une d'eau sale dans un lit de boue; la ses sont langeux et couverts de ro eaux, le u de ses rives croissent des touffes de ta-, de palma-christi et d'agous-castus, Alerina visitent d'ordinaire le lieu où la rapporte que le Sauveur fut bap-Jupart se plongent dans l'onde . purifier en môme temps leur pur corps de toutes les souillures. s et les Arabes regardent le Jourme un fleuve saeré; dans la Paleset la terre el les caux inspirent une de vénération fondée sur le témoignage iècles attestant que cette contrée a judis e théâtre des événements les plus merun. Tantôt le fleuve coule à travers des s desséchées, lantôt au milieu de volanchantés; c'est sous l'aspect le plus qu'il se présenta aux regards de M. de rtine, auquel nous empruntons la brildescription qu'il a faite des abords du

Jourdain : « Ce n'était partout , » dit-il » que pelouse du plus beau vert, où crois-» saient cà et là des tousses de jones en fleurs, et des plantes bulbeuses, dont les larges et » éclatantes corolles semaient d'étoiles de b toutes couleurs les gazons et le pied des » arbres; des bosquets d'arbustes aux lon-» gues tiges flexibles retombant comme des » panaches tout autour de leurs troncs mul-» tipliés; de grands peupliers de Perse, aux » légers seuillages, pon pas s'élevant en py-» ramides comme nos peupliers taillés, mais » jetant librement, de tous côtés, leurs mem-» bres nerveux comme ceux des chênes, et » dont l'écorce, lisse et blanche, brille » aux rayons mobiles du soleil du matin; des » forbis de saules de toute espèce et de grands » osiers, tellement toussus, qu'il était impos-» sible d'y pénétrer, tant les arbres étaient » pressés, et tant les innombrables lianes, qui » serpentaient à leurs pieds et se tressaient

» un inextricable réseau; ces forêts s'élen-» daient à perte de vue des deux côtés et sur » les deux rives du fleuve. Il nous fallut des-» cendre de cheval, et établir notre camp dans » une des clairières de la forêt, pour péné-» trer à pied jusqu'au cours du Jourdain, que » nous entendions sans le voir. Nous avenn câmes avec peine, tantôt dans le fourré du \* bois, tantôt dans les longues herbes, tann tôt à travers les tiges hautes de jones; en-» fin, nous trouvâmes un endroit où le gazon » seul hordait les eaux, et nous tremnames » nos pieds el nos mains dans le fleuve. Il » peut avoir ceut à ceul vingt pieds de lar-» geur; sa profondeur paraîl considérable, a son cours est rapide comme celui da » Rhône à Genève; ses eaux sont d'un bles s pâle, légérement ternies par le mélasge a des terres grises qu'il traverse et qu'il s creuse, et dont nous entendions, de mos ments en moments, d'énormes falaises qui \* s'écroulaient dans son cours : ses bords o sout à pie; mais il les remplit jusqu'ar pied des joncs et des arbres dont ils sont a converts. Ces arbres, à chaque instant mi-» nés par les eaux, y laissent pendre et trab-» ner leurs racines ; souvent déracinés ens-» mêmes, et manquant d'appui dans la terre » qui s'éboule, ils penchent sur les eaux n avec leurs rameaux et toutes leurs feuilles. » qui y trempent et lancent comme des ar-» ches de verdure d'un-bord à l'autre. De » temps en temps un de ces arbres est en-» porté avec la portion du sol qui le sou-» tient, et vogue tout seuillé sur le fleuve » avec ses lianes arrachées et accrochées à » ses branches, ses nids submergés et ses oi-» seaux encore perchés sur les rameaux; » nous en vimes passer plusieurs pendant le » peu d'heures que nous restâmes dans cette » charmante oasis. La forêt suit toutes les » sinuosités du Jourdain, et lui tresse par-» tout une perpétuelle guirlande de ra-» meaux et de seuilles qui trempent dans » l'eau et font murmurer ses vagues légères. » Une innombrable quantité d'oiseaux habite » ces sorêts impénétrables. Les Arabes nous » avertirent de ne pas marcher sans nos ar-» mes, et de ne nous avancer qu'avec pré-» d'une tige à l'autre, formaient entre eux » caution, parce que ces épais taillis sont le » repaire de quelques lions, de panthères et o de chats-tigres. Nous n'en vimes aucun; a mais nous entendimes souvent dans l'oin-» bre du fourré des rugissements et des bruits » semblables à ceux que font les grands ani-» maux en perçant la profondeur des bois. » Nous percourûmes pendant une ou deux » heures les parties accessibles du rivage de » ce bean fleuve; dans quelques endroits, » les Arabes des tribus sauvages des montan gues de l'Arabie-Pétrée, au pied deso quelles nous étions, avaient incendié la n forêt pour y pénétrer ou pour enlever du » bois: il v restait une grande quantité de » troncs calcinds sculement par l'écorce; mais » des jets nouveaux avaient poussé autour » des arbres brûlés; et les plantes grimpan-» tes de ce sol sertile avaient déjà tellement n enlacé les arbres morts et les arbres jeu-» nes, que la forêt en était plus étrange » sans être moins vaste et moins luxuriante. » Nous cucillimes une ample provision de » branches de saules, de peupliers et de tous » les arbres à longue tige et belle écorce, a dont j'ignore les noms, pour en faire des » présents à nos amis d'Europe. »

D'autres récits représentent, au contraire, le Jourdain comme traversant obscurement un pays saus ver lure et n'offrant au vovageur qu'un maigre filet d'eau. Ces relations opposées n'ont rien de surprenant, et s'expliquent et par les saisons et par les lieux, qui présentent le fleuve sous des aspects différents. Au-delà du Joudain, se treuve la terre appelée Moab dons l'Ecriture, habitée, disent les Arabes de Jéricho, per des tribus vagabondes. Ces tribus vinrent, en 1816, jusque dans la Syrie; mais leur invasion fut arrêtée par les soldats réunis des pachas d'Acre, de Damas et d'Alep; vaincus, les Moabites se dispersèrent sans laiseer de traces. Cette irruption prouve à cuelles révolutions subites sont encore exposées et la Palestine et la Syrie, menacèrs, comme jadis, de changer tout-à-coup de maltres. En effet, si les Monbites russent rémai dans leur entreprise, un nouveau penale mecania au reste du monde serait venu camper à Jérusalem et à Damas. C'est encore dans le voisinage de l'Arabie que s'élevait le château de Karac, appartenant à Reuaud de Châtillon, dont les déprédations amenèrent la ruine du royaume de Jérusalem par les armes de Saladin. La forteresse de Renaud est, dit-on, encore debout et commande à une ville que l'on croit être l'ancieune Pêtra. Dans la vallée qui entoure cette cité existent de magnifiques tombeaux; ils enseignent une civilisation avancée, mais dont l'histoire n'a pas recueilli les fastes. Les Arabes nomment la vallée de Pétra Quadi-Mousa.

La description de la Terre-Sainte serait incomplète si nous ne conduisions le lecteur dans les licux que les traditions recommandent à la célébrité : telle est, entre autres, la petite ville de Béthléem, située au sud de Jérusalem , à deux lieues de distance. La maquit le Christ, et plus tard habita mint Jérôme, qui vint s'y refugier pour échapper aux séductions de Rome. On y montre aussi son tombrau. Une église bâtie sous Justinien et un monastère catholique sont les sculs monuments qui existent à Bethleem. Ces deux édifices se tourbent et renferment dans leur enceinte les lieux sanctifiés par la religion. On y voit la grotte de la nativité : elle est creusée dans le roc ; ses murs , revêtus de marbre, sont couverts de draperies rouges, et la voûte est soutenue par trois colonnes de marbre. Trente-cinq lampes d'argent, données par divers monorques catholiques, l'illuminent jour et nuit. Quant à l'ancienne église qui touche au couvent, de grands souvenirs auraient dù prévenir sa ruine, car c'est dans ce temple que fut sacré le frère et le successeur de Godefroi. Le chezur de cette église est entretenu avec soin par les Grecs, qui s'en sont emparés ; le reste sert de passage, et semble voué à une destruction inévitable et prochaine. Des vergers d'oliviers et de figuiers entourent Bethiéem, dont le territoire est d'une assez grande fertilité. La ville renferme environ deux mille habitants, la plupart catholiques; il s'y trouve environ quatre cents Grees et un petit nombre de familles musulmanes. Les Béthlédmites se gouvernent eux-enfenes et ne souffrent pas dons leurs murs la présence de chefs turcs. S'Es consentent à payer les impolts or finaires au

tere, ils se refusent presque toupayer au-dolà de ce qu'ils doivent au graement, dont ils obtiennent des ménents, car ils sont toujours prêts à rére aux avanies par des coups de fusil. cule autorité dont ils reconnaissent le volontiers la loi est celle du supérieur parent et du frère qui remplit les foncde curé ; ils les consultent dans toutes affaires et se soumettent souvent à leurs ions , ce qui ne les empêche pas de malarancer les pères du couvent quand ceux-ei se t à leurs exigences. On raconte qu'un arrêterent dans la rue un religieux et l'entramèrent vers un four pour l'y brûler tout vif. et , sans l'intercession d'un habitant, l'infortuné cût subi le supplice dont il élait menace.

En même temps qu'ils cultivent leurs terres, qu'ils élèvent de nombreux troupeaux, les Béthlècmites ont une autre industrie qui consiste à fabriquer des images de la Vierge, des croix et des chapelets qui sont béuis dans l'église du Saint-Sépulere, et se distribuent en Europe et dans toutes les provinces du monde catholique. Le monastère a l'aspe t d'une forteresse, tant les murs sont épais. Les cénobites qui s'y trouvent ont plus d'une fois soutenu des espèces de siège même contre leurs co-religionnaires, les habitants de Béthléem, qui cependant. s'ils sont menacés de quelque agression, viennent y chercher un refuge. Les moines reçoivent chaque jour de Jérusalem des provisions escortées sculement par un enfant de Béthleem, dont la faiblesse est aussi puissante que la force, car elle est suffisante pour contenir la rapacité des Arabes. En esset, ceux-ci déposent dans certains maisons de Béthléem le produit de leurs récoltes annuelles : cette circonstance explique pourquoi les Arabes s'abstiennent de piller ce qui semble appartenir aux habitants de Bethléem. Une école est annexée au couvent latin, où l'on enseigne aux petits enfants à lire l'arabe et le latin. Cette éducation, quoique bornée, est encore un bienfait; elle sert du moins à conserver la chaîne des traditions en gravant dans la mémoire des élèves l'histoire du passé relatif à la Palestine; elle dépose

dans les àmes un germe qui pourra lever un jour si la Judée échappe au joug des musulmans. En effet, les croyances, en inspirant aux hommes les mêmes sentiments, disciplinent leurs volontés et les préparent souvent à conquérir l'indépendance politique.

C'est ainsi que les Grecs out su, dans cer derniers temps, s'affranchir d'un esclavage qui pespit sur eux depuis trois siècles. Il est vrai que la révolution hellénique avait été préparée de longue main par les efforts patriotiques de quelques hommes qui avaient consacré leur fortune à répandre l'instruction parmi leurs concitoyens. Il n'en est pas encore ainsi dans la Palestine, où toutes les classes ne recoivent qu'une éducation religieuse, même tres-incomplète. Mais si les temps ne sont pas encore venus de faire pénétrer dans celle contrée les arts el les bicufaits de la civilisation, on peut tout espèrer de l'avenir : déjà l'Égypte voit germer sur sur sol les connaissances de l'Europe, et il est permis d'espérer que de la elles se répandront dans les pays qui l'avoisinent. L'expédition aventureuse des Français, sur les bords àr Nil, sous la conduite de Bonaparte, a laissé des traces profondes dans toutes les populations qui l'ont vu passer avec ses soldats. Les jeunes geus et les petit- enfants saluent encore aujourd'hui les voyageurs avec quelques mots français qu'ils ont retenus et qu'ils se transmettent de père en fils. Eu 1831 les Bethléémites s'entretenaient de la France; ils attendent chaque jour ses guerriers pour achever leur délivrance : en un mot, le nom de Bonaparte a fait oublier dans cette partie de l'Orient le nom de Richard, dont le souvenir s'était conservé depuis si long-temps aux lieux témoins de ses exploits, et qui avaient été si long-temps le champ de bataille des croisés. La prise d'Alger, répandue dans la Syrie et dans la Palestine, a ravivé l'enthousiasme de la multitude, qui regarde les Français comme prédestinés à changer encore une fois la face de l'Orient. A quatre lieues de Bethléem se trouve le couvent de Saint-Sabba, habité par des caloyers ou moines Grecs; rien de plus triste que la solitude qui l'environne, solitude sans verdure et sans eau, car le sol ne produit pas

une seule berbe, une seule fleur, et offre de tous côtés, à l'œil attristé, l'image de la désolation la plus complète. Le monastère est biti sur les bords d'un ravin profond ; il est entouré de murs épais, flanqués de tourelles : les religieux, comme des soldats en garnison, veillent, tour-à-tour, pour signaler l'approche des Bédouins, et se defendre contre leurs attaques. En 1831 ils dtaient dix-sept, parmi les juels on comptait eine Rosses. Ces mornes, soumis à la règle de saint Basile, ne se nourrissent que de pain et de légumes, et ne boivent jamais de vin. C'est dans cette autre Théhaide que vérurent, au premier siècle du christianisme, une foule d'anachorètes, dont on voit encore les cellules abandonnées. et qui servent maintenant de retraite aux ammony sauvages. Disons aussi que'ques mots de la ville d'Hébron, située au suit de Menuelem; elle contient quatre on cinq mille habitants, tous enfants de Mahomet. Cette cité renferme des manufactures de bracelets et fabrique des lampes de verre, exportées en Egypte, sinsi qu'une espèce de sucre de raisin, nommé dibré. Hébron est tout rempli des souvenirs d'Abraham et de Jacob; l'on v voit une mosquée décrite par Alv-Bey; elle renforme deux sépultures, celle du patriarche et de Sara son épouse, ainsi que les dépouriles d'Isaac, leur fils. C'est aux habitants d'Hébron, dit la Genèse, qu'Abraham acheta un champ, où se trouvait une caverne, pour y donner la sépulture à sa femme, qu'il venait de perdre. Les traditions 20 soot peut-être pas très-authentiques, mais offes n'en sont pas moins touchantes et dignes de respect; il serait d'ailleurs, peut-être, aussi difficile d'établir historiquement leur founcié que leur véracité. L'un ville célèbre dons les sonales des croisades, Ascalou, n'offre plus maintenant que les débris d'une forteresse et quelques pans de mura-lles ; des fragments de colonnes, des fûts et des chapitenes disséminés partout sur le sol, voilà tout ce qui se rencontre sur l'emplacement do l'ancienne cité : c'est en ce lieu qu'en 1814 la célèbre Lady Stanbone (1) fit exé-

cuter des fouilles, dont le résultat fut la découverte d'un temp'e antique, d'antant plus curieux, qu'on y trouva trois pavés différents, aunoncant que l'édifice avait été dédié d'abird à la déesse phénicienne Astarté, puis au Christ, et enfin à Mahomet. On tronva encore, dans ce même temp'e, une statue en marbre, à laquelle manquaient la tête et les pieds : comme lady Stanhoue avait obtenu la permission d'entreprendre ces travaux en persuadant les Arabes qu'il s'agissait de déterrer un trésor enfoui pormi les ruines d'Ascalon, elle sut contrainte de faire briver la statue, où les Arabes crovaient que le trésor était caché, et ses débris ainsi que les superbes colonnes du temple gisent sur le sol, abandonnés aux ravages du temps, qui les détruit chaque jour. C'est aux portes d'Ascalon que Godefroi, après la prise de Jérusalem, remporta une célèbre victoire sur les Égyptiens. La ville, prise et détruite en 1187 par Saladin, fut restaurée par Richard, et détruite de nouveau : depuis cette épaque Ascalon ne présente plus que des débris rappelant sa splendeur passie. Tihériade est située sur le bord d'un lac qui porte le même nom : elle fut fondre indis par Hérode et joua un rôle important dans les guerres des croisales; cette ville est encore aujourd'hui entourie de remparts bâtis dans le siècle dernier : e'le a environ quatre mille habitants; les Arabes l'appellent Tubariek. A neu de distance de Tibériade se trouve Cana, cu l'évangile raconte un miracle du Christ, que nous n'avons pas besoin de rappeler; cette cité, ou plutôt cette bourgade, n'a rien de remarquable que sa position au milieu d'une plaine qui présente toutes les apparences d'une grande fertilité. Cana ne contient, au reste, aucun monument du pessé.

Nazareth, appelé sujourd'hui Nazara, est placé au fond d'une vallée; c'est dans cette ville que le Christ a reçu le jour : la plupart des maisons, adossées à une montagne, sont construites en terre, et se prolongent dans le fianc de la colline, où so to

fisée en Orient depuis plan de vingt aundes ;

vent des chambres ercusées par le ciscau. Au temps de saint Jérôme, Nazareth n'était qu'un village : la piété de sainte Hélène, mère de Constantin, l'a dotée d'un superbe couvent, habité par des Franciscains espagnols et Italieus; on y voit aussi une très-belle église, celle de l'Annonciation : sous cette église il s'en trouve une autre qui occupe, diton, l'emplacement de la maison de la sainte Vierge et de saint Joseph. Un des religieux du monastère est spécialement chargé du détail des affaires de la communauté chrétienne de la ville, où vivent sept à huit cents catholiques, deux mille Grees, et quelques familles maromites, qui possèdent aussi dans la ville un édifice consacré à leur culte (1). On évalue à environ mille individus les musulmans de Nazareth; ils ont trois mosquées. Onand les successeurs de Godefroi possédaient toute la Palestine, Nazareth était le siège d'un archeveche; mais elle n'avait pas l'importance politique de Tibériade, qui, munie d'une citadelle et enceinte de murailles, était sons la dépendance d'un seigneur féodal. Aujourd'hui cette ville, malgré son heurouse position auprès d'un lac, ne présente plus que des ruines où règne un aga, officier subalterne, tandis que Nazareth, dont la population est trois fois plus nombreuse, est administrée par un mutzelin ou gouverneur. La Galilée serait la province la plus riche de l'ancien royaume de Jérusalem, si le sol était cultivé par des mains industrieuses; la vigne pousse des jets énormes, d'où pendent des grappes de raisin longues de deux à trois pieds. Les plaines d'Ezdelin contiennent d'excellents pâturages ; elles sont parcourues par des Arabes qui les couvrent de leurs troupeaux; mais ces tribus n'ont pas de demeure fixe, et vivent sous des tentes. Gaza, qui a reçu aujourd'hui la dénomination de Radzzé, est l'ancienne métropole des Philistins, dont l'empire se composait de cinq

listins, dont l'empire se composait de cinq cités (2). Les Philistins étaient originaires de l'Égypte, et en étaient sortis pour se créer (4) Les Maronites habitent le Mont-Liban; ils sont catholiques et reconnaissent la suprématie du pantife de Rome; mais ils ont un patriarche, et leurs prêtres se marient une première fois.

(2) Gaza, A.calon, Asoth, Geth, et Accon ou Acre.

un établissement en Palestine : comme ils avaient adopté la plupart des superstitions du culte d'Osiris, ils durent se trouver bientôt en hostilité avec les Hébreux, auxquels leurs lois religieuses imposaient la mission d'exterminer les idolatres. Les Israélites, su rapport de la Bible, furent souvent vainent par les Philistius. On ignore cependant o que ces derniers devinrent par la suite; il en probable qu'ils furent subjugués par les Remains. Quoi qu'il en soil, Gaza reuserne des maisons hâties en pierre, autour desquelles s'élévent des palmiers. Le culte de Mahomet a de nombreux sectateurs dans cette ville, car on y compte quinze mosqués. Elle possède aussi un kan d'une vaste étendes. mais où l'on ne rencontre aucune marchadise de luxe. La population s'élève à près de douze mille habitants, la plupart mumimans. Si Gaza est célèbre dans l'Écriture sainte par l'exploit de Samson, qui emporta un jour ses portes, si elle fut témoin, plus lard, de la mort de ce héros, elle a figuré. de nos jours, dans l'histoire d'un conquérant edièbre. En effet, Bonaparte s'en empara; il détruisit le château, et son nom est escore dans toutes les bouches des citoyens às cette ville.

Le pays de Samarie formait judis le territoire du royaume d'Israël; il a conservé quelque chese de son ancienne splendeur, car la population en est considérable, et le sol, très-productif, charme en même temps le voyageur, dont les regards rencontrent partout des vallées riantes, des collines chargées de moissons et des bouquets de beis qui tapissent le flanc des ravins. On récolte dans ce pays du bié, du coton et des olives. La ville principale de cette contrée se nomme Naplouse; c'est l'antique Sichem; elle contient environ neuf mille habitants. Sur le mont Garizim, qui domine Naplouse, on voit encore les restes du temple samaritain qui essaya de rivaliser avec celui de Jérusalem. Comme la Samarie est un pays de montagnes, il a moins à souffrir que le reste de la Judée des incursions des Arabes. Défendus par leur position géographique, les Samaritains le sont encore plus par l'énergie de leur caractère, surtout les Naplousains, qui

sont toujours armés et toujours prêts à invoquer la force coptre l'avidité des chefs tures. C'est dans cette même contrée que subsiste encore une ville déchue de son ancienne grandeur; bâtie par Hérode, Césarie fut long - temps le séjour des rois de Jérusalem, elle est presque vide d'habitants, anniqu'elle ait des rucs, des places, des édi-Sees, des remparts et un port assez bon; mais la solitude remplit presque seule ses maisons et ses monuments deserts, que le temps achève de détruire. Il pous reste encore quelques mots à dire d'une ville qui, à toutes les époques, remplit les pages de l'histoire; cette ville est Saint-Jean-d'Acre, l'ancienne Ptolémais. Nous n'avons pas besoin de rappeler au lecteur ses infortunes ; prise et reprise dans les guerres des croisades, elle a récemment encore été le théâtre et la victime d'une nouvelle catastrophe. En 1832, le pacha qui la gouvernait avant armé contre lui le ressentiment du pacha d'Égypte, ce dernier charges son fils Ibrahim de punir Abdala (1). La Porte redoutait l'extension de la puissance de son redoutable vassal : elle aurait du secourir Abdala, qui, renfermé dans sa ville avec trois mille Tures, se defendit une aunée entière contre les forces d'Ibrahim, eni prit enfin la ville d'assaut. Saint-J. an d'Acre fut aussi l'écueil de la fortune de Bomaparte. Dans le voisinage s'éve le mont Carmel, illustré par le prophète Élie. Un couvent gree, bâti sur le sommet, n'a cour habitant qu'un seul religieux. Sur l'un des fincs de la montagne existe une grotte où vivent des santons, reclus musulmans qui, vanés à la solitude, acquierent ainsi une grande réputation de sainteté parmi leurs co-religionnaires. Le jour de la Rte d Élie le convent est visité par un grand nombre de chrétiens. A quelques lieues de Seint-Jeand'Acre se trouve Sevile, autrefris la rélétire Sidon; elle fut dans l'autopute le premier berceau des arts . le monde lui doit l'art de diriger les vaineaux, et celui non morne important de fixer la parole sur le papier par le moyens de l'écriture. Métropole de la l'hénicie, Sidon promena son pavillon junqu'au de à des colonnes d'Hercule, et jeta dans plusieurs contrées les germes de la civilisation. C'est dans cette ville que vivait cut Abdolonyme, qu'Alexandre alla chercher dans son jardin pour le placer sur le trône; là, disent aussi les traditions chrétiennes, Jesus guérit la fille de la Canancenne. Aujourd'hui Seyde est à peu pres déserte, à peine quelques colonnes de granit, couchées sur le sable, rapellent-elles le souvenir de sa splendeur, qui se perd dans la nuit des temps.

Nous croyons devoir horner ici cette description de la Palestine; quoique bien imcomplète, elle nous semble suffisante pour donner au lecteur un abereu veridique de cette contrée telle qu'elle sut autresois et t lle m'elle est aujourd'hui. On reconnaît que sa physionomie est toujours restée la même depuis des siècles, et que la Judée, ja lie si florissante, est condamnée, peut-être encore pour des siècles, à la dépopulation et à la stérilité. En effet, un gouvernement moins oppressif lui permettrait de tirer parti de ses avantages naturels; car, si la chalice contrale des montagnes de la Judée et les déserts qui s'étendent à l'est vers la Mer-Morte, ne peuvent être fécondés par l'industrie do l'homme, les autres provinces de la Palestino récoltent des produits agricoles qui l'enrichirarent aisement. Ces produits pourraient être augmentés par des méthodes plus habiles, si les cultivateurs savarent tirer parti de ce qui se rencontre sous leurs mains. Les auciens habitants, dans cerlaines localités, soutenaient les terres avec des murs; ils recueillaient les caux du ciel dans des citernes, et les repandaient dans les champ, qui, échaulles jar un soleil ardent, en même temps qu'ils étaient humeclés sons cesse, donnaient plusieurs récoltes dans une seule année. Si la domination des Tures chart moins oppressive, si elle ne tarussait pas elle-même la source où elle puise, la l'a'estine, en moins d'un quart de siècle. retrouverait, sinon son ancienne splendeur, du moins de nouvelles richemes dans la aniture de son territoire. Soumis aujourd'haits par le fait au vice- oi de l'Egypte, qui est

<sup>(1)</sup> Cétait le nome du pacha de Saint Jesse d'Acre.

prescriptions du quatrième concile de Tolède, le clergé, renonçant au système d'humanité et de mansuétude recommandé par les articles de ce même concile, confirma l'édit du prince, ordonnant que les Juiss seraient hannis.

Un grand nombre de ces infortunés feignirent d'embrasser le christianisme : mais le gouvernement reconnut bientôt que les nouveaux convertis n'avaient abjuré que par crainte, et qu'ils conservaient au fond du éœur le souvenir de leur ancien culte. Plusieurs même osaient le pratiquer en secret, Le monarque essaya d'abord de convaincre les Juiss par des arguments, et engagea l'archevêque de Tolède à publier un écrit par lequel il démontrait que Jésus était le véritable Messie. Le prélat appuyait cette assertion par des preuves tirées des écrits des prophètes hébreux. Mais les Juis ne surent point ébranlés dans leur conviction. Un nouveau concile, rassemblé à Tolède, les condamua à l'esclavage, et prouonça en même temps la confiscation de leurs biens : il prescrivit en outre de ravir les enfants juifs à leurs parents pour les élever dans la religion chrétienne. Cet arrêt sévère avait été motivé par la découverte d'intelligences coupables que les Israélites d'Espagne entretenaient avec leurs co-religionnaires établis en Afrique. L'intérêt politique s'unit donc aux haines religieuses contre les enfauts de Jacob, qui se trouvèrent placés dans la position la plus intolérable; il leur fallait opter entre une tâche apostasie ou la perte de la liberté personnelle. - Dans la Gaule, où Clovis, a la tête de ses Francs, avait fondé un nonvel empire, les Juifs furent en butte à de grandes persécutions; l'un des successeurs du monarque des Francs, Chilpéric, voulut forcer ceux qui habitaient Paris de recevoir le baptême. Dagobert les expulsa, ou leur offrit le choix, comme en Espagne, de se convertir s'ils voulaient demeurer dans leurs foyers.

L'apparition de Mahomet, au commencement du septième siècle, et les victoires des califes qui se partagèrent sa succession, avaient changé la plus grande partie d'l'Orient sous les rapports religioux et politiques. Durant le huitième siècle, et jusqu'au milieu du neuvième, les Juifs, placés sons la dominstion des vicaires du prophète, jouirent d'us sort assez doux; ils bâtirent des synagogos, ils ouvrirent des écoles; et quand le célèbre Almanzor [740] monta sur le trône, il s'estoura de sayants de tous les pays et de touler les religions. Plusieurs rabbins eurent part à sa faveur et à ses libéralités. Mais lorsqu'Almonsor mourut, le calife Maydy, qui le renplaça, se déclara contre les Israélites, qui s'étaient révoltés à l'instigation d'un impoteur. Sous le règne du célébre Harous-Al-Raschid [786], les Israélites cessèrent d'int en butte aux rigueurs du gouvernement; l'u d'eux fut même choisi pour se rendre en quilité d'ambassadeur à la cour de Charlemagne Un autre calife, Mamoun [831], suivit le traces d'Haroun, et par son amour pour le lettres, et par l'accueil qu'il fit aux rabbissis plus savants. Il fit même traduire en ariin les livres hébreux les plus célebres, et honors d'une protection particulière un savant de cette nation, nommé Mashalla, qui s'éuit rendu célèbre par ses profondes connaissaires en astronomie. Cependant la faveur dont jouissait la nation juive s'éteignit peu d'années après; Wathek [841] s'indigna de l'obstination des Juifs, qui refusaient de croisque Dien eut dicté le Coran à Mahomet; tous les individus de cette nation qui avaient pris part à l'administration des finances, accusés de concussion, subirent d'énorms amendes, et leurs co-religionnaires, dont le pouvoir enviait les richesses, furent écrass d'impôts. L'administration du prince qui vint au trône après Wathek appesantit encut le joug qui pesait sur eux. On les chassa de toutes les places et on les soumit à porter une ceinture de cuir qui devait les distingue du reste de la population; on leur interdit en outre l'usage des chevaux, qui furent rèservės aux musulmans : c'est depuis cette époque que dans tout l'Orient les descendants de Jacob sont tombés dans un état de dégradation dont ils n'ont pu se relever, et un subsiste encore aujourd'hui. Voués au mépris, ils occupent une place intermédiain entre les citoyens et les esclaves; et si les personne n'est pas abandonnée aux caprics d'un maître particulier, ils ne peuvent igre-



WIR DES ATTINGS DE THE

保持では、一方では大変のであって、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本の

.

.

lois, et sont livrés sans défense aux s de la multitude et à la rapacité de hommes investis de quelque fonc-rqués dans les villes comme cer-imaux domestiques, ils habitent les plus malsains, et semblent marqués probation universelle. En un mot, es et les peuples dont ils habitent sire, les traitent non en citoyens, mnemis, qu'ils égorgent sans scrusils leur permettent de vivre c'est fiter de leur industrie ou s'engrais-ur de leurs dépouilles.

istantinople, siège de l'empire grec, , durant le huitième siècle, se trourélés aux querelles sanglantes des des et des adorateurs des images, et sur-à-tour per-écutés par les deux ui entreprirent de les contraindre à turs opinion-religieuses. Ils commenrespirer sour l'empereur Nicephore. ent, sous Michel son successeur, ) de leur culte, qu'il leur avait été d'abondonner pour embrasser le isme: mais, attachés obstinément nes de Moise, ils les avaient touservés dans leur mémoire, et les prade nouveau des que le gouvernesa de les proscrire. Dans la secondo buitieme siècle de notre ère, prese l'Europe obéissait a Charlemagne. nte de ce prince envers les Juis sut indulgente; mais quelquefois seest ainsi qu'avant chassé du fanes Sarrasins, il fit punir de mort quaux foraélites que l'on accusait ppele les armes des enfants de Maquant au reste de la population, le e lui lit grace de la vie; mais il a en particulier chaque Juif de : à subir une perpe moins dure liante. Elle consistant à recevoir par an un souffict à la porte d'une r la ville ; plus, à payer comme rois livres de cire; c'était en expiaa complet formé par les Juifs pour tte cité à l'ennemi. Louis-le Débonarvenu au trôse par le trépas de agne, ne parlages pas les préventernelles, car un Juif, nommé Sé-

décias, devint son médecin et son favori. Co dernier profita de sa position pour améliorer le sort de ses co-religionnaires. Ceux-ci élevèrent des synagogues, et obtinfeut différents priviléges, qui armèrent contre eux le clergé catholique. Malgré la baute influence dont jouissaient les prélats chretiens, ils pe purent déterminer le monarque à retirer aux Israclites les avantages qu'ils avaient acquis. Mais sous Charles-le-Chauve, anguel Louis transmit sa couronne, les réclamations des évèques obtineent plus de succes, et dans quelques provinces il leur fut permis de s'emparer des enfants juifs pour leur admiuistrer le baptême. Sedécios avait cependant conservé la confiance du prince dont il gouvernait la sonté: mais il faut croire, ou que sou credit avait baissé, ou qu'il n'osa pas se mettre en hostilité ouverte avec les seigneurs de la cour qui poussaient le monarque à se déclarer contre les descendants de Jacob. Quoi qu'il en soit, l'empereur mourut empoisonné par la main de Sedicias, qui commit ce crime, non par un faux zele religieux, mais pour satisfaire sa cupidité et l'ambition de quelques grands.

En Italie, la situation des Juiss, durant le cours des huitieme et neuvieme siccles, n : [fre aucune circonstaure remarquable. Lu Epagne, maltraites por les Goths, les Israellies favorisèrent, dit-on, la conquête du pass faite par les Arabes dans l'année 712. Mais, imbus de la crovance qu'ils devaient se relever de l'abansement ou ils ctaient tombés, ils accueillirent avec enthousiasme les promesses d'un imposteur qui se proclama le Messie. Un grand nombre de Juis voulut le suivre en Palestine, où il allast établer le siège de sa puissance dans la capitale de David et de Salomon; mais cette folle entreprise n'eut d'autri ré-ultat que d'amener le trépas et la ruine de ceux qui voulurent y prendre part ; ils périrent dans le voyage ou tomièrent dans l'indigence, car les Arabes s'emparèrent des biens des absents.

Les bornes étroites qui nous sont imposées ne nous permettent pes de suivre avec méthode la destinée des Jusés répandes sur tont le globe civilisé; nous indiquerans surlement en quelques mots les faits qui surque de nature à piquer la enriosité du lecteur, comme à lui fournir quelque instruction. L'Europe, régénérée par l'invasion des barbares, avait été plongée dans les ténèbres de l'ignorance. Le gouvernement féodal, qui s'était établi sur les ruines de l'empire de Charlemagne, était un obstacle insurmontable à la diffusion des lumières, comme au bonheur des peuples. Il n'en était pas de même en Orient : les Arabes , en propagezot par la force des armes le culte de Mahomet. avaient en même temps rallumé le flambeau de la civilisation. La plupart des califes avaient honoré et cultivé les sciences et les lettres; il en résulta que les Juifs, placés sous le sceptre de ces princes, parcoururent les mêmes carrières, et, dans le dixième siècle, plusieurs d'entre eux se fireut remarquer comme médecins et comme philosophes. Mais, à la fin de cette période, un des califes Abassides, appelé Cajem, se déclara contre les Juifs, ferma leurs écoles, mit à mort leur chef et chassa la nation tout entière de ses États. Ils se réfugièrent, soit dans fes déserts de l'Arabie, soit en Afrique, d'où ils passèrent en Espagne pour se réunir à leurs frères, qui peuplaient depuis longtemps la péninsule ibérique. Ils se répandirent principalement dans les royaumes où régnaient des princes arabes. L'Espagne était alors divisée en plusieurs États mahométans toujours en guerre les uns avec les autres. ou combattant contre les chrétiens, qui avaient aussi fondé sur le territoire espagnol des principautés. Quelques Juifs parvinrent alors à la plus haute fortune à Grenade; le rabbin Samuel Lévi, premier ministre du roi , s'illustra par de grands talents et se rendit cher à ses compatrioles, auxquels il rendit les services les plus signales. Il améliora leur condition et appela près de lui, des bords du Nil et des rives de l'Euphrate, ses co-religionnaires les plus savants. qu'il combla de bienfaits. A Cordoue, le calife Hakem permit aux Juiss de son royaume d'ouvrir des écoles pour l'instruction de la multitude israélite, et fit même traduire en arabe le Talmud, vaste recueil de traditions judaïques. Salomon Gabiral, né à Malaga, étudia la philosophie des Grecs, il l'introdujsit dans ses

ouvrages de morale, qui ionirent d'une grande célébrité. Il sut encore acquérir. comme poète, une grande renommée. Mis l'influence et la considération dopt jouissit la nation israélite à Grenade déchurent bientôt par le zèle irréfléchi d'un rabbin appelé Joseph Hallevi, qui forma le projet de ubstituer la religion de Moïse au culte de Mahomet. Indigné d'une tentative qu'il regredait comme une insulte, le roi de Grende punit avec cruauté tous les Juifs de la fante d'un seul. Les supplices et les confiscations atteignirent une foule d'infortunés dont le seul tort était de professer le même cult. qu'Hallevi. Mais les autres princes malemétans ne partagèrent pas la colère à prince grenadin, et laissèrent vivre en min les Juifs placés sous leur domination. Dans les royaumes chrétiens de la Péninsule, les descendants d'Abraham eurent à subir des persécutions; Ferdinand, roi de Castille et de Léon, voulut les expulser, crovant que cette mesure rendrait le ciel favorable à se armes dans une guerre qu'il venait d'entreprendre contre un des rois mahométas. Mais le pape Alexandre II . appuyé par m grand nombre d'évêques espagnols, parvist. à faire renoncer le prince à son projd. Souvés cette fois par l'intercession du pontife romain, les Juifs, quelques années après. furent immolés par le fanatisme des premiers croisés, qui crurent s'ouvrir les porles du ciel en massacrant les fils de ceux qui se sont rendus coupables d'un déicide. Au reste, la même opinion produisit les mêmes effets dans tout le reste de l'Europe.

t La culture des sciences et des lettres, et surtout la pratique de la médecine, avait produit l'élévation de quelques Juifs; élle les avait introduits dans le conseil des prieces et dans l'intérieur de leur demesticité; Quand les Arabes firent passer dans leurs langue les écrits d'Aristote, des savants hébreux étudièrent à leur tour le philo ophe de Stagyre. Cette innovation soulera contre ces derniers les rabbins, qui prétendaient que l'on devait se borner à la connaissance de la loi mosaïque et des traditions qui s'y rapportent; ils prononcèrat analbème contre les bommes dont la curio-

rilége apprendrait la langue grecque atrer en commerce avec les écrivains e nation. Il en résulta une contronimée et qui se prolongea long-temps les docteurs juis, dont les decisions contradictoires, car l'un des plus cérabbins déclara qu'il était libre à ses gionnaires de se livrer à l'étude des s de tous les neunles et de s'initier à es arts comme a toutes les sciences. ici pous p'avous noint parlé de la sii des Juifs dans le nord de l'Europe, étaient devenus très-nombreux. Le rce de ces contrées était entre leurs ; aussi étaient-ils deveuus riches. Ils ent la jalousie et les craintes du clergé n dans la Hongrie. Un synode leur it de posseder des esclaves et de e pour épouses des semmes de cette mion. Les brachtes s'étaient aussi rédans toute l'Allemagne, depuis le e jusqu'au de à du Rhin, à Franc-) Treves, à Cologne, à Metz; ils nient des édifices religieux remarquaen un mot, ils s'etaient incorporés s peuples soumis à la foi catholique. ait cessé de les persécuter lorsque usiasme des eroisades, qui éclata vers lu onzième siècle, ranima les ancieniventions religieuses. Les soldats de la sortis de tous les coins de l'Europe, rent sur les Juis : « Ce sont, » dispient ieux, « les plus grands ennemis de nooi; ils habitent au milieu de nous; il les exterminer au plus vite, et nous s après délivrer le saint sépulere, » le par ces arguments, la populace se en faire l'application sur les braclites, ent egorgés en tous lieux. Il faut dire, à age du clergé, qu'il s'opposa de tout mvoir à ces actes de férocité; les évê-Caeillirent les Juis dans leurs palais, a les erclésiastiques dans leurs maiet s'ils ne purent réussir à sauver la e partie des victimes, ils en diminu :nombre. La seconde crossade fit naisemblables cruantés. Ce fut alors que leruard, qui joursait d'une célébrité rane, écrivit aux Allemands une épisquente pour désarmer leur fureur.

Ecoutez ma voix, » disait il, a écoutez » plus encore celle de l'Eglise, qui vous » crie : Ne tuez pas les Juifs, car ils sont » des témoins vivants qui rappellent sans » cesse la passion de notre Seigneur. C'est » par la volonté de Dieu lui-même qu'ils » gémissent dans les liens d'une dure capti» vité sous le joug des princes chrétiens; » mais, quand la fin du monde approchera, » ils reconnaîtront leur tort et se convert; » ront... Cessez donc de vous opposer à l'ae» complissement de la volonté divine. Si » vous exterminez les Juifs, comment s'o» péreront leur conversion et le salut qui » leur est promis?

» Éparguez donc ce peuple infortuné, et » suivez sculement à son égard les ordres du a pape, qui veut que les Juis affranchissent » du poids de leur usure tous les guerriers » pieux qui ont pris le signe de la croix. » Saint Bernard eut l'inappréciable satisfaction d'épargner aux croisés de nouveaux crimes. Les Juiss qui avaient survéeu au carnage furent sauvés. Il nous reste une curieuse retation jubitée par un Juif nommé Benjamin de Tudèle, qui parcourut dans le cours de ce m'me siècle plusieurs contrées de l'Orient et de l'Occident. S'il faut l'en croire, dans la Mé-opotamia et dans la Syrie, il existait un grand nombre de ses co-religionnaires qui exergaient publiquement leur culte. Toutes les provinces de l'Egypte étaient aussi peuplé s par des milliers d'Israélites. Dans la Paledine, il en rencontra dans toutes les villes ; mais à Jérusalem , on n'en complait que deux cents. Es étaient encore récandus dans toute la Grèce et sur les rives du Bosphore. Benjamin visita aussi l'Italie, il trouva des Juso disséminés dans toutes les villes de la l'éninsule, et surtout à Rome, ou le ministre des finances du page était un rabbin. L'Allemagne lui offrit une foule de Juils dont il exalte l'opulence et dont il loue les vertus hospitalières. Le voyageur termine sa course par la France. Le midi de ce royaume contenant beaucoup de Juifs, ils y joursealent d'une assez grande considération. En effet, la science de que ques docteurs resectites établis à Montpellier avait elevé au premier rang la faculté de cetto

ville. Cependant ce malheureus peuple avait été plus d'une fois, dans ce dernier pays, en butte aux persécutions les plus cruelles, exercées tantôt par le fanatisme de la multifude, tautôt par la rapacité des rois de France. A la fin de ce même siècle, Philippe-Auguste les chassa de ses domaines, puis il les rappela en 1198. Quelques-uns d'entre eux occupérent même des offices importants; mais toute la nation fut condamnée à porter sur ses vêtements un signe qui les dénonçait à la colère et au mépris des masses (1). Ce qui explique d'ailleurs l'animosité de tous les peuples chrétiens contre les Juifs ne tenzit pas seulement à des haines religieuses, mais à l'usure dont les Juiss avaient pour ainsi dire le monopole, monopole odieux, car, en paraissant seconrir le débiteur dans sa détresse, il accomplissait plus sûrement sa ruine. Quand les Hébreux envahirent la Palestine, ils se vouèrent entièrement à l'agriculture, par obéissance à la loi de Moise, qui ordonnait à ses sectateurs de ne point se mêler aux nations étrangères; puis la position géographique de la terre promise cut permis difficilement à ses habitants de se livrer aux arts industriels et au commerce maritime. De là vient que, sous le règne brillant de Salomon. ce prince, quand il voulut bâtir un temple à Jéhova, sut réduit à emprunter au roi de Tyr, Hiram, les ouvriers nécessaires pour élever et décorer l'édifice sacré. Il n'aurait pu trouver parmi ses sujets des hommes assex habiles pour l'exécution de son projet. Chassés de leur patrie après la ruine de Jérusalem. les Israelites se répandirent dans tout l'univers. Sous l'administration romaine, ils furent toujours exclus des charges civiles et militaires; ils se virent donc forces de se consacrer, soit à des métiers, soit à des professions qui exigeaient principalement l'art de séduire les esprits. C'est ainsi que, dans la capitale des Césars, ils enseignaient la magie

(1) Cette narque s'appelait rouelle; c'était une piece d'é-offe figurant une roue, et dont la couleur tranclait avec l'habit. Il y a quelques années, les Juifs étaient encere, dans la capitale du monde chrétien, soumis à poyter une coiffure qui les distinguait des autres habitantes.

et vendaient des philtres amoureux. Gumi l'empire succomba sous l'épée des barbares, la force militaire prit to direction suprême de la société, puis vint à la suite le système foodal, qui divisa l'Europe en une fonte à souverainetés. Toute la population qui m portait point les armes fut réduite à l'eschvage et dut cultiver les terres pour nouvir ses maîtres. Comme ceux-ci se livraient à des hostilités continuelles, le commerce ne pouvait s'établir et tout éloignait de cette corrière les babitants. Les une faisaient à la guerre un métier, les autres étaient condamnés à bécher la terre au profit des pespriétaires des châteaux et des forteresses qui convenient tout le territoire. Les Juifs, qui n'appartenaient à aucune de ces classes, in rent s'emparer d'une mission qui n'apparte nail à personne. Errant dans toutes les cotrées, ce peuple en connaissait les diverses priductions. Il essaya done d'organiser un commerce d'échange, et réussit bientôt à se cree d'immenses richesses. Mais les cois et tout les tyrans militaires qui pullulaient dans le régime féndal dépouillèrent les Israélites és fruits de leur industrie. Alors ceux-ci, me les capitaux qu'ils avaient pur dérober à la rapacité du pouvoir, se livrèrent à un geste d'industrie plus sûr et plus profitable. În perfectionnèrent l'usure, et devincent en per de temps possesseurs de la plus grande pirtie du numéraire dans tous les États. Les grands et les peuples, ruinés par d'adreile exactions, sentirent redoubler leur hair pour les Juifs, auxquels ils imputaient le détresse où ils se trouvaient réduits. Déliteurs de sommes considérables, grâce à des întérêts exorbitants, et ne pouvant plus payer leurs créanciers, ils s'acquittèrent tout d'un coup en les égorgeant. Telle fut la caux principale qui arma contre eux les chrétiens de toutes les classes et de toutes les nations.

En Angleterre, où les Israélites avaient accaparé tout le commerce extérieur, d'immenses ateliers, entretenus par leurs capitaux, fabriquaient tous les ornements qui servaient à la décoration des églises catholiques; ils faisaient, en outre, la banque, et avaient accumulé entre leurs mains la phis grande partie des richesses du pays. Guil-

Roux, fils et successeur de Guil--Conquérant, ne craignit pas de pour les Juiss un penchant dénature à mettre en doute sa foi re-En effet, il fit disputer à Londres, : assemblée solennelle, des théolodes rabbins, comme s'il eut voulu ses doutes sur l'excellence des dogatholicisme, qu'il professait. Cepene contenta de favoriser ouvertement ilites, sans adopter leur croyance. l les ménageait, c'est qu'il avait a paiser dans leurs coffres pour faire es projets de sa politique. Confiants pui du pouvoir, les Juiss, auxquels I continua de donner des marques retection, se rendirent odieux an n dictant pour ainsi dire an monararticles des constitutions de Clarenant rour but de mettre un frein aux ous de la cour de Rome. Tous ces ismis avaient préparé la catastrophe forent victimes en 1189, à l'avéne-Richard-Corur-de-Lion, On avait le bruit au'ils entretennient un so avec les esprits infernaux, et quelis avant en l'imprudence de venir à et de se mêler à la soule qui assiéestminuter, nour voir la cérémonie concenent, on prétendit qu'ils vousprecher le monarque pour l'encora populace mit à mort tous les Juiss encontra. Le massacre dura plusieurs Londres, et s'étendit dans la plupart rinces du royaume. La ville d'York unt le théâtre d'une affreuse bouche-Juifs, qui s'étaient retirés dans la , où ils étaient agjégés par la mulm'ayant pu obtenir de capitulamiretuèrent après avoir égorgé leurs et leurs enfants. Délivrés de la pere lours créanciers, les débiteurs des ururent à la cathédrale, où se trouéposé les titres de leurs créances : ils frant et les livrèrent aux flammes. Ils l'ansmite, au méuris des ordres du molas maisons des Juifs vides de leurs ha-Richard charges l'évêque d'Ely d'inrentre les coupables, mais ilectaient roux qu'ils obtineent l'impunité.

Épouvantés de ces excès, les Juiss qui n'en furent pas atteints se hâtèrent de quitter l'Angleterre pour se résugier sur le continent. Lour suite devint surtout préindiciable aux finances du monarque, auquel ils faisaient des avances. C'est ce qui détermina Jean-sans-Terre, successeur de Richard. A mettre tout en usage pour les attirer de nouveau dans son royanme. Il leur accorda de grands priviléges, mais il ne put calmer la haine que le peuple leur portait, haine qui s'accroissait chaque jour par le geure de trafic des Juifs, qui recommençaient à s'enrichir par l'usure. La multitude réclama plusieurs fois le bannissement des Israélites : mais Jean trouva plus avantagenx nour lui de vendre à ces derniers la permission de rester en Angleterre; puis, au méaris de la charte qu'il leur avait octrovée, le monarque les pressura sans pitié. Un Juil de Bristol avant refusé de paver une amende imposée arbitrairement, qui cût consommé se ruine, le roi ordonna de lui arracher une deil chaque jour. Vaincue par la douleur, la victime fut contrainte de satisfaire aux exigences de son bourresu [1210]. Sous les règues suivants, c'est-à-dire durant tout le treizième siècle, les sectateurs de Moise furent exposés a des persécutions de toute espèce, tamtêt de la part de prince, tantôt de la part du peuple : le premier faisait peser sur eux des taxes arbitraires, l'autre les massacrait. Édouard I leur imposa en outre une marque distinctive et finit par les dépouiller de leurs biens, sous le prétexte d'avoir altéré la monnaie; cafe il les chassa du royaume [1290], où ils ne reperurent que plus de trois cents ans après.

Durant tout le règue de saint Louis, les laraclites furent soumis aux lois les plus dures et les plus injustes; il leur fut même interdit par un concile de prêter de l'argent aux chrétiens. Comme ils étaient placés dans une sorte de suspicion, on leur imputait des délits imagignires qui exaltaient sons cosse le fanatisme de la multitude. Ceux qui habitaient la capitale ayant été accusés d'avoir immolé plusieurs enfants le vendredi saint, furent mansagés, et le même prétente servi à les faire égonger dans la pluport des pro-

des supplices à l'abjuration de leur roi, prétention d'autant plus injuste qu'un Juif, s'il se convertissait, perdait tous ses biens, qui devenaient la propriété du seigneur auquel il appartenait. Dans cette cruelle alternative, que pouvaient ils faire? devenir marlyrs. Tandis qu'il gémissait captif entre les mains des Mameluks, saint Louis, égaré sans doute par un zéle religieux mais condamnable, cavoya l'ordre à la reine Blanche, sa mère, de les bannir de ses États. Il ne pouvait cependant leur imputer son infortune.

Dans les autres parties de la France qui n'appartenaient pas au monarque de ce pays, les Israélites fureut en proje à des persécutions non moins cruelles. Le duc de Bretagne les chassa de sa principauté, et le concile de Lyon prescrivit à tous les princes de la chrétienté de contraindre les Juifs de rendre l'argent, fruit de leurs usures, afin de le distribner aux soldats de la croix, et cependant les Israélites sur d'antres points jonissalent d'une si grande considération que plusieurs d'entre eux étaient parvenus à s'asseoir parmi les magistrats (1). Le fils et le successeur de saint Louis, Philippe-le-Hardi, dont les finances étaient délabrées, les restoura en rappelant les Juifs. Mais un de ses successeurs, Philippe-le-Bel [1309] les exila de nouveau; il n'excepta que ceux qui consentirent à recevoir le baptême. Le véritable motif de cette mesure, qui sit périr de misère un grand nombre d'Israélites, fut le besoin d'agent. Le monarque français était un prince avide et de plus indigent, car les rois à cette époque n'avaient guère d'autres revenus que ce qu'ils retiraient de leurs domaines particuliers; or ces domaines avaient diminué par diverses causes, tancis que les déjenses de la royauté augmentaient de jour en jour. Le souverain se vit donc contrait t de s'adresser à ses vassaux pour avoir des subsides; mais l'usage ne s'était pas encore ctalli de faire payer aux masses des impôts au profit du souverain. Aussi Philippe ne vit d'autres moyens pour sortir d'embarras, que

de placer les juifs de ses États dans la crudle alternative d'al. jurer ou de s'expatrier. La plupart de ces malheureux demeurérent fideles à la foi de Moise; mais ils perdirent leur fortune, dont on les dépouilla complétement. Louis X, qui monta sur le lifest ap ès Philippe, vendit aux fugitifs la peruis sion de revenir en France; mais à des cond tous assez dures, car le roi s'attrit na les deux bers des anciennes créances que les Juifs avaient à recouvrer. Sous Philippe-le-Long ils devinrent encore les victimes de la rage de Pastoureaux. Célaient des bandes de bugers et de paysons qui s'étajent rassemblée spen'anément pour aller en Palestine déli vrer le tombeau du Christ. Cette multituit ayant force les prirons, se recruta de tes les bandits qui s'y trouvaient et se livra, dans les provinces du midi, aux excès les plu mo atrueux. Leur cruauté s'acharua pranspulement contre les Juifs, qu'ils massant rent sans dis inction d'age ni de sexe, Oui ques années après, la populace se soulers derechef contre les enfants d'Israël, qui funel accusés d'avoir empoironné les puits et mèm les rivièr. s. Cette abourde calonnaie causals perte d'un grand nombre de Juifs et ierrit de prétexte à Philippe de Valois pour resplic son trésor avec leurs dépouilles. C'est à celte é, oque qu'ils se réfugièrent en lonbard'e, et inventerent, dit-on, les lettres & change. Comme les plus riches avaient, et partant, confié ce qu'ils possédaient à de personnages d'une probité à toute épreuve, is proposèrent à des négociants lombaris des traites tirées sur les individus entre les mains desquels ils avaient laissé leur argent : les traites furent acceptées par les détenteurs et acquittées scrupuleusement. Grace à ce moyen ingénieux, les Israélites dans les temps de persécution en sauvant leurs personnes sauvaient aussi leurs biens. Ils trompèrent l'avidité des princes, qui apprirent à les ménager, non par humanité, mais par avarice. Eu France cependant l'aversion était si forte contre eux, qu'ils surent bannis définitivement en 1394. Ils e resugièrent en Allemagne; mais un grand nombre de ces malheureux viurent s'etablirà Metz, qui faisait alors partie de l'empire al-

<sup>(1)</sup> C'est ce qui avait lieu à cette époque dans la province du Languedoc.

lemand. C'était une ville libre, c'est-à-dire qu'elle se gouvernait elle-même, obéissant à des megistats de son choix et soumise à ses propres lois.

Durant les treizième et quatorzième siècles. les Juiss qui habitaient l'Italie surent plus heureux que leurs frères répandus dans tent le reste de l'Europe, les papes les proségèrent dans leurs états et intercédérent plus d'une fois en leur faveur auprès des princes de la chrétienté. Cependant un pontife, Jean XXII. s'efforca de convertir les Juis et crut y rémsir en faisant brûler tous les exemplaires du Talmud qu'il put découvrir. Mais. reconnaissant bientôt l'insulfisance de ce moyen, il bannit les Israelites qui obtinrent cependant la révocation de cet édit movenmant une somme considérable. Nous ne les smirrons pas dans toute la l'éninsule italienne; nous dirons sculement que dans les républiques comme dans les royaumes de cette contrée ils vécurent à l'abri des persoentions, on du moins elles ne surent que temporaires. Ainsi la populace napolitaine, excite par un moine qui prétendit que les Juiss avaient cafour sous un tas de fumier l'image du Christ, voulut les massacrer; mais les nobles recueillirent dans leurs maisons les Juifs les plus equients et les préserverent de la rage de la multitude. L'orage apaisé, ceuxci purent rentrer dans leur condition premiere. A Trente, à Venisc en 1472, les Israélites tombérent encore victimes de la foreur de la multitude; cependant le sénat vénition sut mettre un frein a ces exces; mais à Trente les Juis échappés au carnage forest condamnés au bannissement.

Dans la péninsule ibérique, alors divisée en plunieurs royaumes, les Juifs passerent par des phases bien diverses; à Tolede, en 1212, ils furent égorgés par milliers, et poursuivis par l'archevêque de cette ville dons toute l'étendue de son diocèse. En Aragon, an contraire, le général des dominiones, confesseur du monarque Jacques 1°°, empêche le peuple de massacrer les descendents de Jahob et s'il entreprit de les convertir, ce fut du moins en n'employant d'autres armes que des arguments.

Sous le regne d'Alphonse X, roi de Cas-

tille [1265], les Juifs n'eurent qu'à se touer de la conduite du gouvernement. Le monarque avait le goût des sciences et des lettres ; il admit dans son intimité les hommes les plus éminents par leur savoir, sans tenir compte du culte qu'ils professaient ; c'est ainsi qu'il charges un Israchte, Isaac Ben-Sid. de dresser les Tables Alphonsines, œuvre astronomique qui jouit long-temps d'une immense renommée. Dans la Castille, les enfants d'Israel furent plusieurs fois en butte à la rage sanguinaire de la populace. Ils respircrent cependant sous le regne tyrannique de Pierre-le-Cruel, et sous le sceptre de Henri de Translamare, qui renversa l'ierre du trône, et lui succéda. Mais en 1396 les Juils éprouvérent dans presque toute l'Espagne la persécution la plus eruelle. On les mit à mort à Tolede, à Valence, à Barcaloue, ainsi qu'à Seville et à Cordoue, où ils avaient des synagogues et des écoles. En Aragon, dans cette même période, les Juifs subirent la plus dure oppression, car le pouvoir lit peser sur eux des impôts si exerbitants, qu'ils furent reduits, pour la plupart. à la condition la plus misérable. Nous n'entrerons dans aucun détail sur ces événements. de peur de fatiguer l'attention du lecteur sar leur uniformité : ce sont toujours des massacres et des confiscations inspirees par l'avarice des princes et par le fanatisme des peuples. De tels récits n'offriraient donc que des tableaux que nous avons dejà retracés plusieurs fois. Nous nous contenterons à l'avenir de les andaquer. Vers la fin du animajeme siecle, lorsque babelle et l'erdinand regnaient ensemble sur toute i hausgne, le tribunal de l'inquisition fut etabli par leurs soins. Le but avoué de cette institution était d'empécher les Maures conquis réceniment. et desenus catholiques par crainte, aimi que les Juifs dont un grand nombre avaient abjuré, de retourner a leur aucien culte. Deux mille de ces derniers, soupçonnés de pencher vers le judanme, pertreut dans les flammes, tandis qu'un plus grand nombre furent prives de leur liberte durant des ann es culteres, puis condamues a des pepes infomation, tous qui ne vouluient pas embraser le chest ausme quittere t

l'Espagne au nombre de huit cent mille. Onelques-uns de ces exilés se rendirent en Italie ; d'autres passèrent en Allemagne ; mais la plus grando partie périt sur les navires où ils s'étaient embarqués. Les capitaines de ces bâtimenta, poussés par la haine et par la cupidité, allèrent les vendre comme esclaves dans les marchés de l'Orient, on les débarquerent sur des côtes inhospitalières. Abondonnés sans provisions, ces malheureux expirèrent dans les tortures de la faim. D'autres navires, battus par des tempêtes, furent engloutis dans les flots. Enfin de toute cette multitude chassée de l'Espague, il en est bien peu qui échappèrent à la mort et à l'esclavage. Quelques Israélites se rendirent en Portugal; mais le roi de ce pays, Jean II, taxa chacun des fugitifs à huit écus d'or , et condamna à la servitude coux qui , après un délai fixé, n'auraient pas été chercher un autre asile. Emmanuel , successeur de Jean II. dans la crainte de su brouiller avec l'Espagne, expulsa tes Juifs, et, per un raffinement de crusuté , défendit sux parents d'emmener avec oux les enfants qui n'avaient pas encore atteint leur quatorzième année. On leur désigna en outre un seul port consacré à leur embarquement. Obligés de s'entasser sur un petit nombre de vaisseaux, les Juifs curent à souffrir toute sorte d'indignités de la part des commandants et des matelots. dont la lubricité s'attaquait aux femmes et aux filles; les pères et les époux furent obligés de se dépouiller de tout ce qu'ils possédaient pour mettre à convert l'honneur de leur famille.

Nous avons dit que les Juifs avaient été dispersés dans toutes les provinces de l'empire germanique; ils éprouvèrent dans cette contrée les mêmes traitements qu'ils avaient subis dans tout le reste de l'Europe. Il serait trop long de raconter les chances diverses de leur destinée dans la foule des États qui composent l'Allemagne. Nous ferons remarquer seulement qu'ils furent plus d'une fois victimes de l'accusation banale d'avoir dérobé des enfants pour les immoler dans la semaine de Pâque. La populace les égorgea à Francfort, à Munich et dans plusieurs autres villes; puis une secte de fanatiques, nommée

les flagellants, parce qu'ils parecouraient l'Europe en troupes nombreuses, armés d'une discipline dont ils se frappaient pour obtenir la rémission de leurs péchés; ces fanatiques, disons-nous, vincent d'Italie en Allemagne, et se jetèrent sur tous les Juifs, qu'ils toèrent par dévotion partout où ils les renemtraient. Les principaux théâtres de cette boucheries furent les eités de Strasbourg , de Spire, et toutes celles de la Thuringe, Dans la Bohème, les Juis éprouvèrent un sort à peu près semblable; enfln, en 1434, le concile de Bâle voulut les contraindre à venir entendre les sermons de prédicateurs catholiques; mais le concile dehona dans son projet de conversion, car les enfants d'Irrati résistèrent à cette persécution comme ils avaient fait tant de fois : quelques-uns se sonmirent au christianisme; mais le plut grand nombre refusa d'abandonner le culte de Moise. Tantôt bannis et tantôt rappelés, les Juifs étaient encore nombreux en Allemagne à l'époque où Luther vint réfermer la religion catholique.

Nous allons maintenant jeter un coup d'oil sur l'histoire des Juifs en Orient, où, jusqu'au treizième siècle, ils avaient joui d'un sort tolérable, quoique traversé quelquelois por des persécutions; mais au treizième siècle. un calife de Bagdad les chassa de ses pessessions. Quant à ceux qui habitaient les previnces voisines, et en particulier la Perse et la Médie, ils éprouvèrent de grands désastres lorsque Tamerlan porta ses armes victorieuses dans presque toute l'Asie. Leurs synagogues furent brûlées, leurs écoles fermées, mais, malgré les massacres et les persécutions, les Juiss ne cessèrent de se maintenir en Orient. Lorsque le célèbre Shah-Abbas occupa le trêne de la Perse an dix-septième siècle, voulant repeupler sen royaume, il appela de tous côtés les étrangers, auxquels il offrit des priviléges impertants s'ils voulaient s'établir dans ses États.

Un grand nombre de duiss accoururent en Perse, où leur habileté ne tarda pas à les enrichir. Ils excitèrent bientôt les défiances et la jalousie des Persans, qui les dénoncèrent à Shah-Abbas. Ce prince fit comparaître devant lui les principaux de la nation

Juive, surquels il At des questions sur leur culte. Quand il sut qu'ils refussiont d'embrasser le mahométisme perce qu'ils attendaient un Messis, il les somme de fixer l'époque de sa venue, et, s'il ne paraissait pas à l'épagne déterminée, de promettre d'embrasser l'islamisme. Les docteurs juifs, après une délibération, déclarérent que le messie parattrait dans soixante-dix ans, et, dans le cas contraire, promirent que toute la nation d'Israel adopterait alors la foi musulmane. Le monarque consentit à attendre les soixantedix ags, mais il fit payer cette faveur deux millions de pièces d'or. Shah-Abbas, deuxième du nom, ayant retrouvé dans les archives du royaume le traité dont nous venons de jurier, ordonna de massacrer tous les Juifs. à l'exception de ceux qui se convertiraient au mahamétisme. Durant trois années, les culants d'Israèl furent égorgés dans toutes les villes de la Perse. Mais, fatigué d'un carnage qui devenait sans but par la fuite ou par la sermeté des Juiss, le roi de Perse révoque l'arrêt de mort porté contre les israélites; il leur permit de vivre, à la condition de payer une amende considérable et de porter our lour hobits un signe distinctif. Ibans l'Armégie, devenus sujets des Tures, les Juifs vécurent à l'abri d'une sage tolérance. Quent à ceux qui habitaient la l'alestine, ils etaient on petit nombre; ils possédaient cependent à Sophéta, dans la Galilée, une école qui pout long-temps d'une grande célébrité. Ils étaient aussi répandus dans toutes les provinces de l'empire ottoman, et surtout à Constantinople; ils occupaient dans cette capitale le fashourg de Galata. Il y avait aussi des enfonts d'Israël dans l'Éthiopic ainsi que dans l'Abrasinie, ou ils avaient teuté, vers le dixième siècle, de placer un de leurs coreligioussires sur le trône. Les descendants de cas Juifs subsistent encere de nos jours en Arabie et habitent les montagnes de Samel. La voyagent Bruce les visita en 1771. Ils sont cucara, dapais des siècles, établis en Egypte, et sont anni très-nombreux dans l'empire de Marce, ainsi que dons loutes les villes du Interal de cette partie de l'Afrique. A la cour de Marce, plusieurs Juis out rempli des · harnes les plus importantes de l'État : à Alger, à Tunis, à Tripoli, ils ont souveut influé sur les affaires du gouvernement par le crédit dont ils jouissaient auprès du soldat qui possédait le pouvoir.

Retourgons maintenant en Europe nour rendre compte à nos lecteurs de la situation des Juils jusqu'à nos jours. Commençons par l'Italic, où, durant le scizième siècle, ils éprouvèrent quelques traitements rignureux. Ainsi le pape Jules III fit brûler tous fex exemplaires de la Genève, qu'il parviut à découvrir , dans la persuasion que ce livre pouvait être dancerrux pour la foi des chrétions. Paul IV leur fit éprouver les traitements les plus sévères; il les contraignit à se revêtir d'un costume particulier; il leur défendit de proséder des terres, et leur assigua un quartier où ils étaient enfermés chaque soir comme un troujeau dans une bergerie. Il diminua cocore le nombre de lours synagogues. Enfin le pape Pie V les toléra scuirment à Rome et à Ancône, et les expulsa de toutes les autres villes de l'État ecclésiastique. Clément VIII leur permit cependent de vivre à Avignon, capitale du comté renaissie, qui apportenait à l'Église romaine. Mais à Venise les Juiss étaient nombreux. car ils étaient protégés par le gouvernement, qui même permit aux Juifs de Padoue d'exercer la méderine sur tout le territoire de la république. Les Israélites étaient aussi traités avec douceur dans le l'iémont vers la fin du dix-septième siècle. La 1685, le pape Innocent XI s'imagina de convertir les Juifs, qui furent obligés d'a-oister à tour de rôle à des instructions qui leur étaient faites par un prédicateur de l'Église romaine ; mais cette tentative n'eut pas plus de succès que celles qui avaient été fuites précédemment. Au dixhuitième siècle, grâce à la tolerance éclairée du genvernement papal, les Justs vécurent painblement dans la capitale, où ils avaiont neuf synagogues. Le roi de Naples, Cherles III, leur At aussi de grandes concessions. Bed, en Italie, pays exclusivement catholique, ils out joui, depuis un mécle, de la protection des gouvern-ments, qui ne songent plus us à les persécuter us à les DESCRIPE.

La reforme religieuse préclice par la the

e l'Allemagne fut favorable aux qui cessèrent, depuis cette époque, en butte aux mauvais traitements des nocé et des peuples. Toutefois, la popu-, même encore sujourd'hui, a conservé version profonde pour les Juifs, sur pesent des restrictions plus ou moins Dans la Bohême et dans la Hongrie, auvêrent, au scizième siècle, de viorsécutions : mais ces persécutions ne naude passagéres. En Pologne, ils comat depuis long-temps une partie notable pulation. Dans les États autrichiens, oir essuyé anelques bourrasques, ils inué de prospérer, grâce à leur in-Dans plusicurs autres cités allemonplupart villes libres, les Juifs, durant les un septième et dix-huitième siècles, farent en proje à des traitements rigoureux ; c'est ainsi qu'à Francfort on les enfermait, comme à Rome, dans leur quartier, dont ils ne pouvaient sortir aux heures consacrées à la célébration du culte catholique

Malgré les bûchers de l'inquisition, les juifs essayèrent, à l'avénement de Charles-Quint, de rentrer en Espagne; mais le cardinal Ximénès, qui gouvernait la Péninsule sous le nom du jeune monarque, fit rejeter leur requête, et ils sont toujours demeurés exclus du royaume. On en trouve la preuve dans un rescrit en date du 22 juil-lot 1800, par lequel sa majesté recommande à ses ministres de ne point délivrer de passeport pour l'Espagne aux Israélites; elle represcrit encore aux gouverneurs des places frontières de leur interdire l'entrée du territoire.

En 1640, le Portugal, conquis par les armes de Philippe II, s'était affranchi du joug espagnol en se dounant pour roi le duc de Bragance; mais plusieurs seigneurs portugais, auxquels se joignaient des prélats, formèrent le projet de soumettre de nouveau leur patrie à Philippe IV, roi d'Espagne. Le chef principal de cette conspiration était l'archevêque de Braga, qui, cherchant partout des complices, en trouva parmi les Juifs. Ceux-ci n'avaient pu obtenir de professer publiquement leur culte à Lisbonne. En effet, il existait dans cette capitale un grand nom-

bre d'enfants d'Israël à qui la crainte avait fait embrasser le christianisme; mais ils avaient conservé un attachement inaltérable pour les dogmes de Moise. L'Inquisition, avant ea connaissance de la demande des Juifs, redoubla contre eux ses persocutions; et ces derniers, à qui l'archevêque de Braga promit de faire accorder la liberté de conscience, se laissèrent entraîner dans son parti. Ils se chargèrent de mettre le feu dans plusieurs endroits de la capitale, pour opérer une diversion qui permettroil aux autres conjurés de s'introduire dans le palais du roi et de to frice tomber sous leurs coups. Le complet ···· découvert avant qu'il éclatat, et les Juis firent réduits à jouer, comme par le é, le rôle de catholiques, en se réservant nivre en secret la religion de leurs pères, isque d'expier cette hardiesse par le bû-Cependant ils ont continué de vivre cette pénible situation; ils ont même ervé une morgue hautaine qui pendat -temps leur interdisait de former des altes avec leurs co-religionnaires répundes tout le reste de l'Europe. Ils fundent prétention orgueilleuse sur une tradiqui les fait descendre d'un certain nomde familles juives qui se retirérent dans ta t'éninsule à l'époque de la captivité de Babylone. Au reste, les Israélites partugais diffèrent aussi des autres Juiss par leurs rites, par leurs habitudes et par leurs mœurs, qui forment le contraste le plus frappant avec la

La résorme religieuse opérée en Europe au seizième siècle sit naître un nouvel État, la Hollande, qui, après s'être assenchie de la domination des Espagnols, finit par se constituer en république. Les Juiss y trouvèrent un asile et s'y établirent en grand nombre; ils eurent bientét des synagogues et des écoles, et plusieurs d'entre eux amassèrent de grandes richesses. Un grand nombre d'hommes d'un mérite supérieur se montrèrent en Hollande et s'acquirent une grande célébrité par leurs ouvrages; nous nommerons seulement le célèbre Spinosa, qui naquit à Amsterdam en 1632. Ses opinions philosophiques l'ont fait accu-

basses e d'àme et l'apparence misérable des

Juis allemands.

béisme; il réduisit, dit-en, ce triste en corps de doctrine; mais ce n'est le lieu d'examiner son système, qui, voir occupé vivement l'attention paest à peu près oublié de nos jours; érêts politiques et industriels out la place qu'occupaient judis les quosligiouses.

: avons vu que les Juifs avaient été de l'Angleterre par le sele religieux ard I; leur bonnissement dura près : cent cinquante ans, jusqu'à l'époque république s'établit dans cette conr les ruines de la monarchie. Cromlevenu maltre du pouvoir, songes à r les Juiss; mais ses efforts échouèrent l'exposition du clergé de toutes les nions chrétionnes. La protecteur toléra ut la présence des Juis qui s'établiandres. Quand Charles II [1661] reur le trêne de ses pères, il n'essava s faire abroger la lei qui cendamneit les Israélites, mais il leur vendit des i d'affranchissement. Le successeur de te, Jacques II, voulut faire quelque le plus en leur faveur, car, es étala tolérance pour tous les cultes , il l établir légalement en Angleterre le sisme, qu'il avait embrassé, et sur il voulait s'appuyer pour étendre ivoir. On sait qu'il échoua et perdit 1. Vers la fin du règne de George II. 3, le gouvernement présents un bill nt la naturalisation à tous les Juis rient séjourné en Angleterre on en pendant trois années; ils devaient is demeurer exclus de toutes les chariles et ecclésiastiques. Le bill passa; repensed par l'opinion, il fut rapans la session survante du parlement. tion des Juifs n'éprouva aucun chanen Angleterre dans tout le cours buitième siècle; ils demeurérent inà figurer dans les rangs de l'armée, ne dans la magistrature; ils na pun un mot, se distinguer que dans la carrière de l'industrie et des lettres. durant les deux derniers siècles, les ont cessé d'être victimes, en Allemaus excès sanguinaires de la populace.

ils n'en farent pet moins l'objet d'une surveilleuce particulière; ils étaient, en outre. en butte à des verstions de toute espèce. Ainsi, dans une des plus riches cités de la Germanie, à Francfort, plusieurs réglements entravaient leur industrie, et ils étaient soumis à un péage qui les assimilait aux animaux à pieds sourchus. Ils devaient ensuite payer une somme considérable pour obtenir le droit de récider dans la ville, et, dans les temps de foire, les megistrats leur preserivaient d'avance l'espèce et le nombre des marchandises qu'il leur était permis de vendre. En Prusse, ils furent placés, jusqu'en 1800, sous un régime exceptionnel qui limitait le nombre des enfants qu'un père de famille pouvait marier; les autres étaient réduits à garder le célibat. Enfin, tout Juif. lorsqu'il prenait une épouse, était forcé d'acheter un lot de porcelaine tiré des manufactures royales ; racore ce lot était-il composé de pièces de rebut. - L'ompereur Joseph II, qui signela son règne par des innovations quelquefois irréfléchies, permit aux Israélites d'exercer toutes les professions; il leur ouvrit même les portes de ses universités. Il leur ouvrit aussi les rangs de l'armée. Les Juifs, jadis exclus de la Russie. peuplent en sesez grand nombre les diverses provinces de ce vaste empire. Ils habitent aussi la Suède et le Donomorck, où, s'ils no sont pas assimilés aux habitants de ces reyaumes, ils jouissent cependant de priviléges seect élende

Durant tout le moyen-Agr., nous avens va que les enfants d'Ieraël n'avaient jamais trouvé en France un asile assuré; tautôt 'a politique du gouvernement les avait chassés du territoire, pour les rappeler bientêt après à prix d'argent ; tantét le fanctione de la multitude se signalait par le messacre des Hóbreux. Depuis l'an 1394, ils ne conservaient plus de synagogues que dans la ville de Metz, dont ils furent expulses on 1566; mais la protection du maréchal de Vieilleville permit à quelques familles d'y rentrer. Sous Louis XIII, ils obtineent l'autorisation de s'établir à Bordeaux, puis à Rayonne, le se glissèrent ensuite dans toutes les parties du royaume, lorsqu'arriva le rénovation sociale

le réclamèrent la jonissance des

grans, qui leur fut accordée après une ligrussion où brillérent physieurs ocuentre autres le célébre Mirabeau. Deux es plus tard . l'assemblée nationale déique tout Juif qui préterait serment à la listion proudrait rang parmi les eiactifs. Ou sait que la république fut e par le général Bonaparte, qui ceie la couronne impériale. Après avoir réoriré toutes les parties du gouvernement, entat aussi régler le sort des Juifs. Un et rendo le 15 juillet 1806 convoqua a capitale un certain nombre de dépupar tous les Juifs de la France, pissaires impériaux leur posérent ne questions avant pour but d'établir n opinion sur trois points principoux, bir : la religion, la politique et la jurislence. Les députés déclirérent que, coniément aux prescriptions du Code civil, ae devait avoir qu'une seule femme; ent encore que les moriages entre is et des chrétiens seraient valides, nt sous le rapport civil. Ils afque s'ils étaient considérés as français, ils en rempliraient scrupuleusement, entre autres cetui de défendre le territoire. Ils reconnurent encore que les fonctions des rabbins consistaient seulement à prêcher la morale et à célébrer les cérémonies du culte. Enfin. ils expliquèrent que la loi de Moïse n'avait jamais fait une obligation de l'usure, et que le Talmud n'avait point interdit aux Juiss d'embrasser toutes les professions. Satisfait des réponses de l'assemblée, Napoléon résolut de convoquer le grand sanhédrin. Il devait être formé de soixante-dix membres dont l'élection sut remise à tous les Israélites de l'Europe. Le grand sanhédrin eut lieu dans la capitale en 1807, et sanctionna toutes les décisions prises par l'assemblée qui avait été convoquée précédemment. Un décret impérial régla ensuite que dans tous les départements où l'on compterait deux mille juis il y aurait une synagogue et un consistoire. Néanmoins, comme on ne peut changer en un moment des habitudes invétérées, les Juis, et surtout en Alsace, avant continué

de pratiquer l'usure, un nouveou décret, rendu en 1808, annula la plupart des creasces des braélites qui paraissaient entachées de fraude, et il fut interdit à tous les Juis étrangers de s'établir en France, à moiss d'acquérir préalablement une propriété rurale. Depuis cette époque, les mœurs out plus fait encore que les lois, en fondant pour ainsi dire les Juifs dans la nation. Aujourd'hai ils peuplent nos armées, nos tribunaux, nos ateliers; l'un d'eux a même pris place dans la chambre élective (1). On peut donc espérer que si l'exemple donné par la France est imité par les peuples étrangers, les descendants de Jacob cesseront de former une communauté séparée de tous les autres imes par des barrières que le temps même uit pu briser avec le secours des siècles. tefois il ne faut pas croire que cette cu-3'nehèvera prochainement; il existe enparmi les masses, même dans nos proes, une aversion en quelque sorte inctive pour les Israélites; en Abace, refusera long-temps encore de les aftre dans le fover domestique et de conter avec eux des liens de famille. Au e, cette aversion existe de même dans presique tous les États européens. En Hollande, la plupart des artisans ne veulent pas recevoir des enfants juiss parmi leurs apprentis, et les sociétés scientifiques et littéraires repoussent les descendants de Jacob. Cependant quelques Israélites comptent as nombre des avocats les plus célèbres d'Ams-

L'Angleterre, où l'opinion publique avait si long-temps repoussé de toutes les carrières les ensants d'Israël, a pourtant depuis quelques années modifié les rigueurs de ses mœurs et de sa législation. Quelques Juis brillent au premier rang dans le commerce et dans la littérature, la samille Rotschild commande à la bourse de Londres, et un autre Juis a été nommé alderman, c'est-à-dire membre du conseil municipal de la Cité; voilà donc les Israélites devenus citoyens en France et dans la Grande - Bretagne, chez les deux peu-

(1) M. Fould, célebre banquier.

terdam.

ni sont à la tête de la civilisation. ous parlons encore des Israelites eta-Orient, ce n'est pas pour apprendre eur que leur condition commence à orer. On sait que dans cette partie du les mœurs, les coutumes et les préant your ainsi dire immuables : aussi cendants de Jacob sont-ils toujours dans l'abjection et traités à neu près des esclaves. Nous voulons seulement ler notre tache, en suivant les Juiss telques trans dont nous avons oublié mention. Ainsi dans l'Yemen, pro-: l'Arabie, les Juifs, même avant May formaient des tribus nombreuses : us existent encore, elles out du coneur independance. Dans la ville de eurs co-religionnaires possedent des rtures, ou ils fabriquent des ouvrages d'argent, ils sont encore chargés de la monnaie; ils sont depuis deux as établis en Chine, où quelques-uns eux ont occupi des offices impormais pur des causes que l'histoire a de rapporter, leur pombre a telleminué, qu'on n'en rencontre plus que us provinces. Dans les premières ansiècle dernier, un missionnaire affirdee des jésuites visita les Juifs de la dont les synagogues conservaient enornements d'une grande richesse. Ils trerent les livres saints accompagnés pentaires. Quaiqu'ils observent riement les prescriptions religieuses de ils ont emperanté plusieurs usages des . Comme ces derniers, ils donnent à s aualifications de maître du ciel et teur de toutes choses; ils professent e temps que gran le vénération pour re Confucius, si reveré dans le pays. ant ils ne s'allient jamais avec les ; ils pretendent encore que leurs audaient originaires du royaume de e qui prouve d'ailleurs qu'ils sont depuis long-temps dans l'empire du (I), c'est qu'ils ignorent l'existence st. On ren-ontre des Juifs dans toute mille de l'Inde: 1's habitent entre autres dans le Malabar depuis près de quinze cent« ans. Maintenant que les Anglais possedent cette contrée, les Israélites joussent des bie faits d'une tolérance éclairée : mais ils sont peu nombreux. En un mot, dans toutes les régions de l'Asie, les voyageurs les ont rencontrés comme des témoignages irrécusables de l'accomplissement de la prophotie divine qui les condamne à vivre dispersés sur toute la surface du globe. Lorsque le génie audacieux d'un homme découveit un nouveau continent, les Juiss ne tarderent pas à se transplanter sur cette terre, des qu'elle fut revelée aux Europeens; ils se repandirent dans les colonies espagnoles, où ils espéraient sans doute vivre plus tranquilles que dans la mere-patrie. Els tenterent aussi de s'établir à Cayenne, et les Français s'étant emparés de cette lie. les Israelites se retirérent à Surinam. Dans le cours de deux siècles ils s'enrichirent rapidement sous la domination bollandaise, qui leur donna les droits de citoyens, puisan'ils prenaient rang dans la milice ; ils montrérent plusieurs fois une bravoure et une constance dignes d'éloge. En ellet, les planteurs étaient sens cesse exposés aux allaques des pègres marrons, qu'ils aliaient pour-uivre jusque dans leurs repaires, situes au milieu des forêts, ou l'un ne jouvait penetrer sans braver des périls de toute espèce et des fatigues inouies. Les enfants d'Israel avaient fondé une ville à quinze lieues de l'aramaribo, sur les bords de la rivière de Surinam. Un voyageur qui visita cette cité y découvrit deux Juis doués des plus vastes connaissances : l'un d'eux savait le chaldéen, l'hébreux rabbinique, l'arabe, il possedait à fond l'histoire dans sa generalité, et cependant cet érudit laisait le commerce de vieux habits, ce qui ne l'empêchait pas de donner à l'étude huit heures sur vingt-quaire. A la Jamaique les Juifs out oblenu divers avantages; ils ont depuis long-temps des synagogues et des écoles. Mais à la fin du siècle dernier ils étaient encare exclus de tous les droits et de tous les offices auxque's participaient tous les autres habitante, mais ils peuvent acquerir des terres, et rette concession, en les fixant dans le pare, doit bientôt les conduire à la joursance

de tous les avantages politiques dont ils sont exclus.

Les États-Unis, autrefois la Nouvelle-Augleterre, furent peuplés dans l'origine par des puritains et d'autres sectaires qui abandonnèrent la Grande-Bretagne pour exercer librement leur culte sous ce nouveau ciel. Dans cette partie de l'Amérique, les étrangers furent admis , quelle que fût leur religion ; les enfants d'Israël vincent donc s'établir dans les villes naissantes de l'Amérique anglaise, et depuis cette époque leur race s'est étendue sur tout le territoire. Boston, Philadelphie, New-York, Charlestown, et eufin toutes les cités de quelque importance renferment des Juifs distingués par leurs talents et par feur fortune. A Charlestown, espitale de la Caroline du sud, les Israélites ont adopté et le costume et les mœurs des habitants auxquels ils sont assimilés par les lois; quelques Juifs sont parvenus aux charges municipales, et l'un d'eux a siégé au congrès, où il a été envoyé par ses concitoyens.

Le coup d'œil rapide que nous avons jeté sur la situation des Juifs en Europe démontre que les enfants d'Israël, favorisés par l'éfat des mœurs et des opinions, tendent à rentrer dans la grande famille des peuples. Cette révolution, si désirable pour le bien de l'humanité, sera lente dans sa marche, car par une loi qui ne souffre pas d'exception, il faudra des siècles pour détruire ce qui subsiste depuis tant de siècles. Sans doute la puissance de la civilisation, si irrésistible dans nos climats, doit accélérer le mouvement, surtout dans les capitales; mais il n'en est pas de même dans les provinces, où le temps pourra seul effacer des impressions gravées dans le cœur de la plus grande partie de la population. Dans quelques parties de l'Allemagne, les habitants refusent obstinément de les recevoir au nombre des citoyens. Au midi de l'Europe, ils éprouvent encore de nombreux empêchements ; en Italie, leur destinée, toujours à la discrétion du pouvoir arbitraire des princes, les prive d'un grand bienfait : la sécurité. Une vieille aversion les repousse encore de l'Espagne et du Portugal ; malgré la ruine de l'inquisition, les habitants de ces deux pays

s'accoutumeront difficilement à trailer les Juis comme des compatriotes, car les hanmes qui seraient portés à les tolérer me encore en petit nombre : on les renconts seulement dans les villes maritimes, et la rapports fréquents qu'ils entretiennent au des étrangers de toutes les religions, « adouci l'âpreté de leurs sentiments religies. Quant aux Juifs répandus dans tout l'Oriste ils sont condamnés à vivre presque indéfaiment soumis au régime le plus dur et le plus humiliant, ce qui tient à plusieurs cons, dont les principales sont l'orgueil et le la tisme des musulmans. Esclaves eux-même, s plongés dans l'ignorance, ceux-ci se pavent s'élever jusqu'à la tolérance, fruit in lumières. Si quelquefois les princes, munif des intérêts politiques, ont eru devoir aineir le sort des Israélites, leurs bonnes intetions ont rarement été partagées et par les successeurs et par les masses; les Juiß sel retombés tôt ou tard dans un état d'abjection, dont ils sortiront avec d'autant plus de difculté, qu'ils ne fout rien pour s'en menchir; en s'y résignant sons mumoure, il semblent avouer qu'ils méritent ce qu'il éproprent. Il est vrai que la civilisation & ropéenne pénètre chaque jour de plus en plus chez les peuples orientaux, dont elle suprête à changer, par son ascendant, les visible mœurs et les vieilles institutions; mais ses p grès seront long-temps encore retardés parés résistances presque invincibles, surtout in tout ce qui touche aux traditions political et religieuses. Ainsi les Tures, les Égyptins, les Persansont modifié leur antique costant ils ont adopté notre tactique et laissé par trer nos sciences chez eux; mais rien # prouve que ces innovations prendroat " cine, et ne seront pas étouffées dans les développements par quelque événement in tuit. Que de temps d'ailleurs ne faudra-t-l pas pour inoculer aux Asiatiques les idés à justice, de tolérance et d'humanité étable dans tous les gouvernements européens, eux-mêmes ne les ont adoptées que rem ment! En effet, c'est à peine si les M parmi nous sont remontés au rang de c toyens. Il serait donc imprudent de presdre assigner l'époque précise de leur alim

ent religieux et politique en Orient. poque de leur prospérité, r'est-àand ils vivaient sous le scentre de 1. la population juive était évaluée à sillions d'hommes; aujourd'hui, d'as approximations asser vrai-emblair nombre est à peu près le même : é habite l'Asie, et le reste est disir les autres continents. On ne peut her de remarquer la singularité d'un ait qui semble annoncer que cette indestructible, puisque après tant de as et de persécutions, elle se retrouve lans toutes les parties du globe et pir subi de diminution. Quoi qu'il en raiste chez les Juifs, comme chez touutres nations, des sectes religieuses divisent : on peut les réduire à quaoir : les rabbinistes, les caractes, les iins, et les disciples d'Anan Les preimetteut les traditions et railient à yance la plus grande partie de la sraélite. On les assimile à ces phariue le Christ comparait à des sépulnchis, car ils affectaient un attachenatique pour les pratiques du culte : abarrassaient peu de suivre les lois de e. Cependant les pharisiens modernes t pas dans leurs pratiques religiounême rigneur que ceux dout de suierrements. Les carates sont les produ judaisme, ils rejettent le Talmud, en tenir aux lores canoniques de Intament. On croit que cette secte aissance au fruitieme siecle et qu'elle promoteur un calibin, nominé Anaisnd, qui mussait d'un grand crédit lu calife Abasside al-Mansour; mis que ses doctrines ne purent reun.r dissifents, et il en résulta deux secrentes, conques sous les noms de ca-. d'ananite. Pour ne parler que des s, ils soutiennent que la tradition, ne e admise si elle n'est une conséquence me du texte de l'Erriture. L'ane re etic pas toutes les traditions ; repenn'ont guere d'autre règle que la roividuelle pour les admettre ou les requi les sepa, e surtout des rabbiquates, this ne célibrent pas leurs fêtes religieuses aux mêmes époques. Les caraîtes furent d'abord assez nombreux en Palestine et en Égypte; leurs doctrines pénétrèrent en Espagne, où elles furent enfin étouffées par les rabbinistes; maintenant ils sont retumbés dans l'obscurité : mais leurs opinions ne sont pas éteintes et sont même adoptées en partie par les Juifs qui participent aux lumicres de notre époque et qui voudraient introduire quelques réformes indiscensables dans le culte d'Israel. Les samaritains, dans l'origine, avaient quitté Jérusalem sous la conduite de Manassès, qui prit le titre de grandprêtre et fouda un temple à Garizim, que ses sectateurs regardaient comme le seul lien où Jéhova voulait être adoré. De toutes les saintes Écritures, ils ne reconnaissaient d'authentiques que les livres de Moise, de Josué et des Juges; ils ont conservé de nos jours la p'upart des préceptes enseignés par Manassès; ils sont monogames, c'est-à-dire qu'ils n'épousent qu'une seule femme, contraire i ent à l'u-age des autres Juifs, avec lesquels ils ne venlent former aucune alhance. Les sa naritains se rencontrent principalement à Na louse, l'ancienne Samarie. à Joppé et à Gaza.

Au reste, afin de donner au lecteur une idée précise des degraes principaux adoptés par la majorité des Juis modernes, nous transcrirons, en abrégeant, le symbole suivant, rédigé par le celebre Maimonides. Ce document remonte au douzieme siècle et renforme treize articles. Le premier reconnoit que Dieu est le créateur, le maltre et l'auteur de toutes choses; le second, qu'il est un, et que l'unité qui existe en lui ne peut exister en aucun autre; - que le créateur est un maître immatériel; - qu'il est le premier et le dernier; que rien n'était avant lui et qu'il subsistera à jamais. — La sixième article déclare que toutes les paroles des prophètes sont veritables. — le sei tieme. que Moise est le pere et le rhef de tous les sages passés et à venir; - le huitième, que Li loi tout entière, telle que les Juifs la possédent autourd'hui, fut donnée par le Seigneur lui-même à Moise. Les articles qui suivent ét dil sent que cette loi ne changera rimais; que Dieu enteud toutes les paroles des li :umes et lit toutes leurs pensées; qu'il récompensera ceux qui observent ses commandements et punira ceux qui les violent. Enfin les deux derniers articles reconnaissent que le Messie n'est point encore venu, mais qu'il faut l'attendre constamment, et que les morts ressusciteront quand il plaira à Dieu de les

rappeler à la vie.

Les Juiss, sous le rapport littéraire, liennent la première place parmi les nations ; ils n'ont point, il est vrai, traité tous les genres ; mais, sans parler des saintes Écritures, devant lesquelles la critique doit s'arrêter, nous dirons seulement que les livres attribués à Salomon surpassent peut-être tout ce que les poètes et les philosophes ont jamais écrit sur les mêmes sujets. Où trouver des tableaux plus voluptueux et plus naifs que ceux qu'il nous a tracés dans le Cantique des Cantiques? Ce petit poème est l'idylle la plus gracieuse et la plus parfaite que nous ont léguée les temps antiques. Quel traité de morale peut être comparé à celui de l'Ecclésiaste, où l'auteur prouve si bien la vanité des choses humaines et met à nu les misères de toutes les conditions? Mais comme il relève la faiblesse de l'homme en lui montrant que Dieu veille sur lui, et qu'il doit trouver en lui un soutien, un consolateur et un juge! Cependant il ne se contente pas d'enseigner la morale, il apprend à la pratiquer dans son livre des Proverbes, recueil d'observations qui sont, pour ainsi dire, la science de la vie. Après les œuvres du fils de Salomon, on rencontre le fivre de Job, empreint à chaque ligne de la plus sublime résignation. Voilà les seuls titres littéraires des Hébreux dans la poésie et dans la morale. Ils ont eu plus tard un historien remarquable qui a raconté les dernières convulsions du royaume de Jérusalem. Mais Joséphe n'appartient pas sous un rapport à sa nation, puisqu'il écrivit en grec; aussi demeura-t-il inconnu à ses compatrioles jusque vers le onzième siècle; à cette époque un rabbin nommé Ben-Gorion imagina, non pas de traduire l'histoire de Josèphe, mais de se substituer à cet historien. Il a donc narré à sa facon les événements anciens. auxquels if a cousu des faits nouveaux mêlés de fables souvent extravagantes. Aussi Go-

rion n'est-il consulté que par ses compatistes, dont la plupart ajoutent la foi la plucutière à loutes ses réveries.

Au moment où le christianisme se rémdit dans le monde, la littérature inime n pouvoit se glorifier d'aucunes production remarquables. Ceux qui la cultivaient senirent le besoin d'ailer chercher des sours nouvelles, et s'adressèrent à l'école d'Aleusdrie; c'est là que Philon et Aristobale misèrent de nouvelles croyances et de nouvelle doctrines empruntées à la philosophie a Grecs. Le système concu par ces home d'un mérite supérieur fit sermenter tou la esprits et donna naissance à la polémique plus vive. Plus tard, des académies s'élesrent en Syrie, en Perse et dans les comme voisines, dont les chefs, imbus des écris à Philon, composèrent un corps de docten dans lequel se trouvaient mêlés les précente de Moise et ceux des sages et des sophiss de la Grèce, De là vient e Talmud bobilenien, qui enfanta, vers la fin du dixièncoicle, le Talmud enseigné de nos jours per les rabbins. Depuis cette époque, les livres isradites out presque tous roulé sur l'emiction des dogmes religieux : c'étaient les selsujets qui pouvaient passionner un peut proscrit et conservant sa nationalité cher int les peuples par son attachement à son mit-Cependant en Espague, dans le moyen-igquand la péninsule tomba sous la demistion des Arabes, qui rallumèrent le flanier des sciences et des lettres, quelques Jahr montrèrent dignes de les égaler. Plusien d'entre eux devinrent d'habiles astronné et cultivérent surlout l'art d'Hippocriti ils comptèrent aussi des poètes, et c'ell cette époque que l'on vit naître la possi moderne hébraique. En effet, depuis Salmon, aucune œuvre de ce genre n'avail più ou du moins n'avait acquis quelque rest mée; les Juiss paraissaient avoir abandoni la poésie pour la prose : ranimé par génie arabe, le génie des Hébreux s'éteix aus i lorsque les enfants de Mahomet, chief de la Péninsule, retombérent, de leur dis dans l'ignorance et dans la barbarie, Delle les Israélites qui se distinguèrent dans att période nous ne parlerons que d'un sal

m a survéen même chez les chréhoume, dont nous avons déjà fait i mention, était le effèbre Maimoaquit à Cordone, en 1131, d'one astre parmi ses compatriotes, et qui i rattacher sa descendance au roi le sa jeunesse, Maimonides attira i publique par l'étendue de ses con-; il excita même la jalousie des l'accustrent d'irréligion en se fonseulement sur quelquos-uns de ses , mais sur se liaison intime avec le a rabe Averrols.

aj que dans l'un de ses écrits il ne as de mettre en doute cartaines dé-Talmud: cetto hardiesse souleva Hear un grand nombre de docteurs 'attaquèrent avec acrimonie et pogsr ressentiment jusqu'à britier ses lioper d'excommunication conx avi Laimonides trouva des défenseurs s ardents que ses adversaires, de la polémique qu'il avait soulevée pen durant quarante années. Toutetant les persécutions que pouvaient r ses ennemis, Maimonides quitta pour aller s'établir au Caire, où la médecine. La haute réputation t dons cette carrière lui gagna la du sultan, qui lui remit le soin de Itabli à la cour, il n'usa de son créer faire obteair des immunités à sa rrreadé que la diffusion des lumiàe plus grand service qu'il pût rencompetriotes, il fonda une école à e; mais il n'est rien de stable sous recents despotiques, et il paralt r scientifique établi par Maimonides sprès une courte durée. Quant à lui. jours en Egypte dans l'année 1201, isent que ce fut en Palestine, où wtire. Quoi qu'il en soit, ce grand laissé une trace profonde et qui L'encore effecée maintenant, puisnhole adopté par l'universalité des son ouvrage. Nourri des écrits de comya de glisser dans la religion quelques-uns des principes du dis-Secrete; ses efforts ne furent pas

ges de Majasvaldes est resport à la théolegie. Cette science, le plus importante, mais la plus difficile, a étoufié toutes les autres chez les Juifs. Tous ces hommes distingués par leurs commaissances et la supériorité de leur esprit en out fait le thôme de leurs euvrages. Il ne faut pas s'en étouner, car les Juifs, vaincus et dispersés depuis taut de sidcles, n'ont conservé feur rang parmi les penples que par la religion, elle était teut pour cus, et elle est encore tout pour cus sujourd'hui. Ce qui prouve copendant l'aptitude des Juiss pour les sciences, c'est que, durant la moyen-Age, ils prodaisirent dans tous les pays des hommes supériours. En Italie, les académies juives de Padoue, de Bologne, de Mantone, de Ravennes, étajent fréquentées par les chrétiens, en dépit des préjugés religieux qui sursient de les en floigner. Malheurensement les établissements fondés per les bradites étaient toujours à la merei de la politique et du caprice des princes; aussi n'ent-ils jameis subsisté long-temps. Toutefois, su milieu des orages qui les asseillaient , les Juifs ne se laisstrent ismais abottre, et cultivérent toujours les sciences et les lettres. Parmi les hommes qui etteignirent une réputation européenne, nous signalerons encore, dans le cours du dix-huitième siècle, le médecin Bloch, juif de Berlin, regardé comme le premier naturaliste de son temps, et surtout Meindelssoba, à qui la profondeur de ses connaiseances métaphysiques a fait décerner le titre de Platon des Allemands.

La langue germanique était alors tombée rements despotiques, et il paraît recientifique établi par Maimonides après une courte durée. Quant à lui, jours en Égypte dans l'année 1201, asent que ce fut en Palestine, où une précision et une clarté qui lui avaient manqué jusqu'alors. Son Phèdon, ou discours sur l'immortalité de l'âme, eut un si grand succès, qu'il plaça son autour au premier rang des penseurs et des écrivains. Aussi, l'académie de Berliu crut-elle s'honorer en l'appelant d'une voix unanime à sièger parmi ses membres. Mais Frédéric II, qui affectait dans ses paroles et dans Socrate; ses efforts ne furent pas t sens fruit. La plupart des œuvra-

t qu'un Juif, quel que fût son p, ne pouvait être assimilé à des chrétreus. Cette opinion vensit sans doute des impressions que le monarque avait reçues dès son enfance par le spectacle de l'abaissement des Israélites dans toute l'Allemagne. et l'on sait que les impressions du jeune âge sont presque ineffaçables. Quand il connut le véto du monarque, le philosophe dit aux académiciens : « J'aime mieux que vous » m'avez nommé et que le roi m'ait refusé. ie si le roi m'avait nommé et que vous fusé. » Meindelssohn s'associa e Lessing, et prit part à la réon journal littéraire, publié par le forme de lettres. On lui doit, en-... des traductions d'ouvrages franpes généraux sur les belleset plusieurs autres quables par le style ique en faisant remarquer mille ans les Juifs, en les ma autres peuples, ne comptent ... nombre d'hommes célèbres, cette est qu'apparente, et que l'effet doit ec la cause, c'est-à-dire quand les s pourront librement parcourir tou-

tes les carrières. On en voit déià la preuve. puisque chez les nations où ils sont devenus citoyens, plusieurs occupent un rang honerable dans les lettres, dans le barreau et dans le commerce. Il est donc permis de croire que l'avenir leur réserve des palme qu'ils auront méritées en cultivant les sciences, les arts et tout ce qui ennoblit l'humanité. L'histoire des Juis, comme enfants d'Israël, est donc sur le point de se termiper; car s'ils ont conservé dans tout l'univers leur culte et leur langage , c'est que et culte et ce langage devaient s'éterniser per la persécution. Maintenant que l'esprit puplic en Europe contribue chaque jour à les affranchir de l'antique oppression qui pesait sur eux, de nouvelles destinées les attendent. Entrés dans le mouvement qui emporte les autres nations, peut-être ne verront-ils pas se réaliser l'antique chimère d'un Messie qui doit les reconduirs à Jérusalem, pour les placer à la tête des peuples; mais, en revanche, ils sortiront de la bossesse où ils croupissaient depuis si longtemps, et les services rendus à la patrie qu'ils auront adoptée leur donners des titres non moins glorieux à l'estime du monde calier.

# TABLE DES MATIÈRES

CONTENULS DANS LE PRIMIER VOLUME DE L'HISTOIRE DE TOUS LES PEUPLES.

| MISTOIRE DE LA TERRE-SAINTE OU<br>PALASTINE.    | Des Juges                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                 | Des Rois                                  |
| Premier Age du monde, depuis le créa-           | De la justice et des tribunaux 250        |
|                                                 | Du grand sanbédria                        |
| Second age du monde, depuis le dé-              | Des prêtres et des lévites                |
| luge jusqu'à la naissance d'Abraham. 2          |                                           |
| Troisième âge du monde, depuis le               | Du crime de l'idolâtrie                   |
| vecation d'Abraham jusqu'à la nais-             | Des impôts                                |
| seace de Moise id.                              |                                           |
| Quatritme Age du monde, depuis la               | jubilaires et sabbatiques 276             |
| mort de Motes jusqu'à la fondation              | Du pouvoir domestique, du droit de        |
| du temple 20                                    | cité, des esclaves, etc 280               |
| Cinquième Age du monde, depuis la               | Du mariage 282                            |
| fondation du temple jusqu'à Cyrus. 32           | Des fêtes, des offrandes et des sacri-    |
| Sizième age du monde, depuis la li-             | Sces                                      |
| berté rendue sux Juifs par Cyrus                | De l'arche sainte et du temple de So-     |
| juoqu'à l'ère chréticane 46                     | lomon                                     |
| HISTOIRE DE LA TERRE-SAINTE depuis              | Des armées juives et de l'art de la       |
| Judes Macchabée jusqu'à la con-                 | guerre chez ce peuple 200                 |
| guête par les Romaius 81                        | Des arts, des sciences et de l'instruc-   |
| Depuis la conquête des Romains jus-             | tion publique                             |
| qu'an règne d'Hérodo-lo-Grand 121               | Police et administration publique, fin    |
| Depuis Hérode jusqu'à la naissance de           | des morurs 298                            |
| Jesus-Christ 137                                |                                           |
| Depuis la naissance de Jesus-Christ             | HISTOIRE DE LA TERRE-SAINTE OU PA-        |
| junqu'à en mort 169                             | LESTINE DEPUIS LA DESTRUCTION DU          |
| Depuis la résurrection de Jésus-Christ          | TEMPLE JUSQU'A NOS JOURS.                 |
|                                                 | Sous les Romains, les Perses, les         |
| jusqu'à la destruction totale de Jé-<br>rusalem | Arabes, les Egyptiens, pendant les        |
| reserce                                         | crossiles, et enfin sous les Mame-        |
| GOUVERNEMENT, LOIS LT MORURS DLS                | lucks et les Tures 302                    |
| mésreux.                                        | Description de l'état actual de la T      |
| Notices préliminaires 219                       | Description de l'état actuel de la Terre- |
| Lianzianio 710                                  | Sointe                                    |

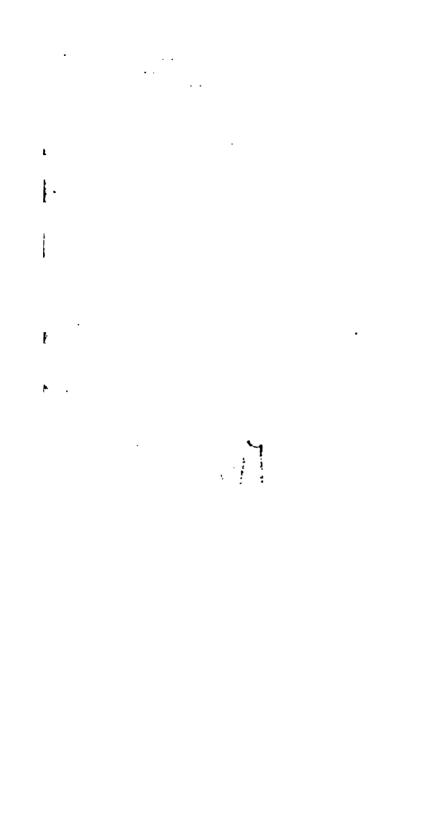

### Indication du placement des Gravures.

|   | net | ır. |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Раде. | Pia | nch | r. |   |   |    |   |    |   |   |    | Page. |
|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|-----|----|---|---|----|---|----|---|---|----|-------|
|   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2     | 18  |     |    |   |   |    |   |    |   |   |    | 315   |
| : |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4     | 19  |     |    |   |   |    |   |    |   |   |    | 320   |
| ı |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18    | 20  |     |    |   |   |    |   |    |   |   |    | 365   |
| i |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 22    | 21  |     |    |   |   |    |   |    |   |   |    | 362   |
|   |     |     |   |   |   |   |   | • |   |   |   | 50    | 22  |     |    | · |   |    |   | ·  | Ċ |   |    | 370   |
| ı | Ċ   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 65    | 23  |     |    |   |   |    |   |    |   |   | •  | :,85  |
| ř |     |     | - |   |   |   |   |   |   |   |   | 110   | 24  |     |    |   |   |    |   |    |   |   |    | 392   |
| ı | Ī   |     | _ |   |   |   |   |   | Ċ |   |   | 135   | 25  | Ī   |    |   |   | Ī  |   | -  |   | Ċ |    | 40 L  |
| , |     |     |   |   |   |   |   | - |   |   |   | 162   | 26  | •   |    | • |   |    |   | •  |   | Ċ |    | 411   |
| , | •   | •   |   | į |   | • | • |   |   |   |   | 188   | 27  | •   |    | • | • |    | , |    | • | • | •  | 427   |
| i | ·   |     |   |   |   |   | · | Ī | Ť | · | - | 2116  | 28  | Ĭ   |    | • | Ĭ | Ĭ. | Ĭ |    | Ī |   | Ĭ. | 435   |
| ì | •   | •   | • |   |   | Ċ | · | · | • | • | · | 232   | 29  | •   | •  | • | · | •  | • | •  | • | • | •  | 448   |
| ì | •   | ·   | · |   |   | • | • | • | · | • | • | 250   | 30  | •   | •  | • | • | •  | • | •  | • | • | •  | 462   |
| i | •   | •   | • | • |   | • | • | · | • | • | · | 264   | 31  | •   | •  | • | ٠ | ٠  | • | Ĭ. | · | • | Ī  | 475   |
| 5 | ٠   | •   | • | • |   | • | • | • | • | • | • | 280   | 32  | •   | •  | • | • | •  | • | •  | • | • | •  | 480   |
| į | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 290   | 33  | •   | •  | • | • | •  | • | •  | • | • | •  | 490   |
| ī | •   | •   | • |   | • | • | • | • | • | • | • | 300   |     | •   | •  | • | ٠ | •  | • | •  | • | • | •  |       |

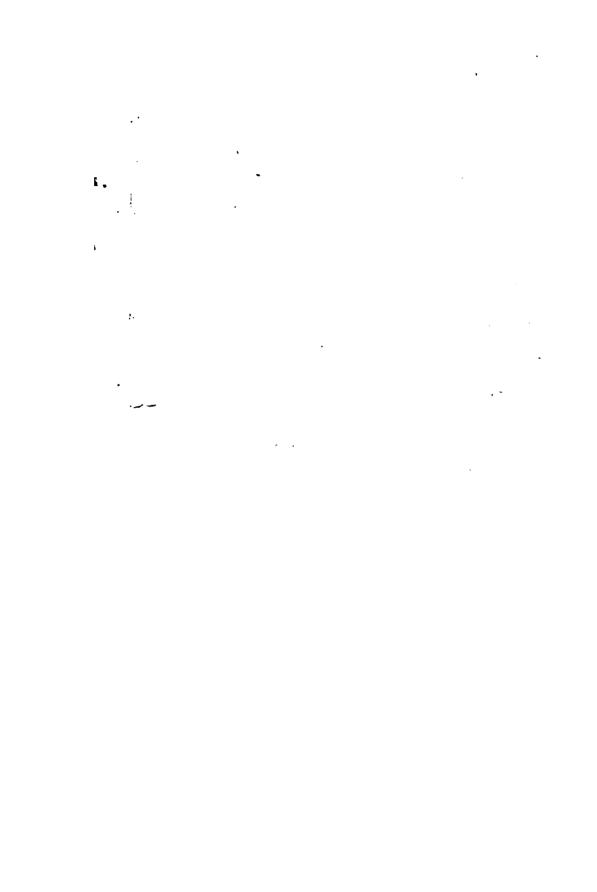

Le même Editeur public.

## ATLAS UNIVERSEL

DE

# GÉOGRAPHIE HISTORIQUE,

COMPOSÉ

de 101 Cartes coloriées grand in-quarto jésus.

Indiquant les limites et divisions du territoire des diverses nations aux principales époques de leur histoire . avec une notice sur les lieux où il s'est passé quelques faits remarquables,

#### PAR M. A. HOUZÉ.

Membre de la Societe de Géographie, et Auteur de la Géographie universelle.

### Prix de l'Atlas complet, cartonné, 24 francs.

Comme les cartes de cet Atlas sont destinées à faciliter la lecture et l'intelligence de tous les ouvrages historiques publiés jusqu'a ce jour, chaque partie se vend séparément comme il suit:

| Atlas pour l'Hist, de la Terre-Sainte, 44 cartes gr. in- | 4", jés | ., cel. | .3 | 50 |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|----|----|
| Atlas pour l'Hist, de France, 30 cartes dont 2 doubl.    | id.     | ul.     | 7  |    |
| Atlas pour l'Hist, d'Angleterre, 10 cartes.              | id.     | id.     | 2  | 50 |
| Atlas pour l'Hist, de Grece et d'Italie, 46 cartes.      | id.     | id.     | \$ | ı  |
| Atlas pour l'Hist, d'Espagne et Portugal, 8 cartes.      | id.     | rd.     | 2  |    |
| Atlas pour l'Hist, d'Allemagne, Prusse, Autriche et S    | Suisse, | 12 c.   | 3  |    |
| Atlas pour l'Hist, de Russie, de Pologne, Suede et Da    | nemar   | k, i c. | 1  |    |
| Atlas pour l'Hist, de l'Asie et de l'Afrique, 4 cartes.  |         |         | 1  |    |
| Atlas pour l'Hist, de l'Amérique et de l'Océanie, 3      | carte:  | dout    |    |    |
| une double.                                              |         |         | ı  |    |

ing figure with a color of a color to the state of such

PARIS. IMPRIME LAR RETHUNE ET PLON-





|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |





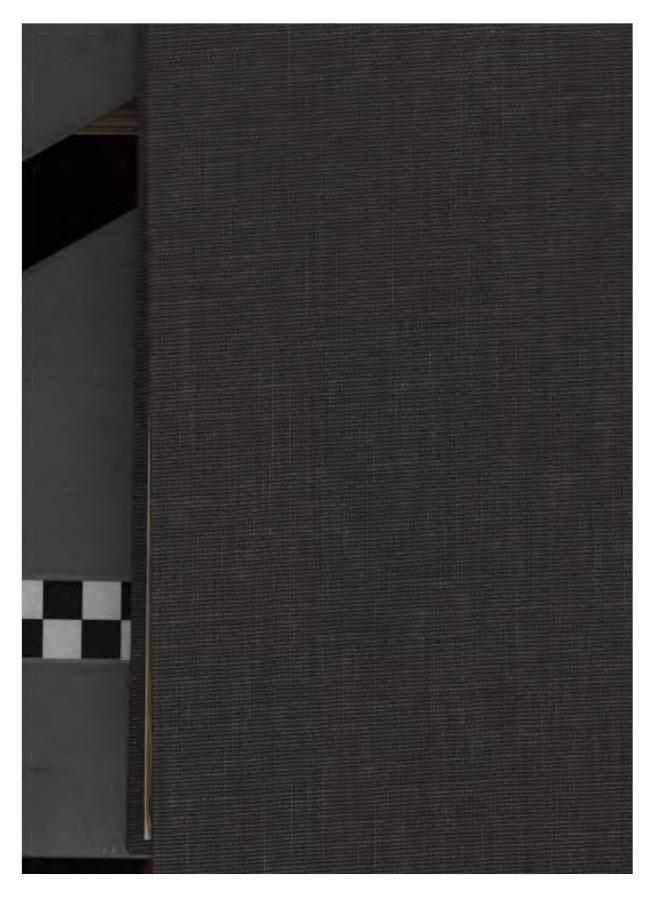